

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

#### Consignes d'utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

- + Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.
- + Ne pas procéder à des requêtes automatisées N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
- + Ne pas supprimer l'attribution Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.
- + Rester dans la légalité Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

#### À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse <a href="http://books.google.com">http://books.google.com</a>

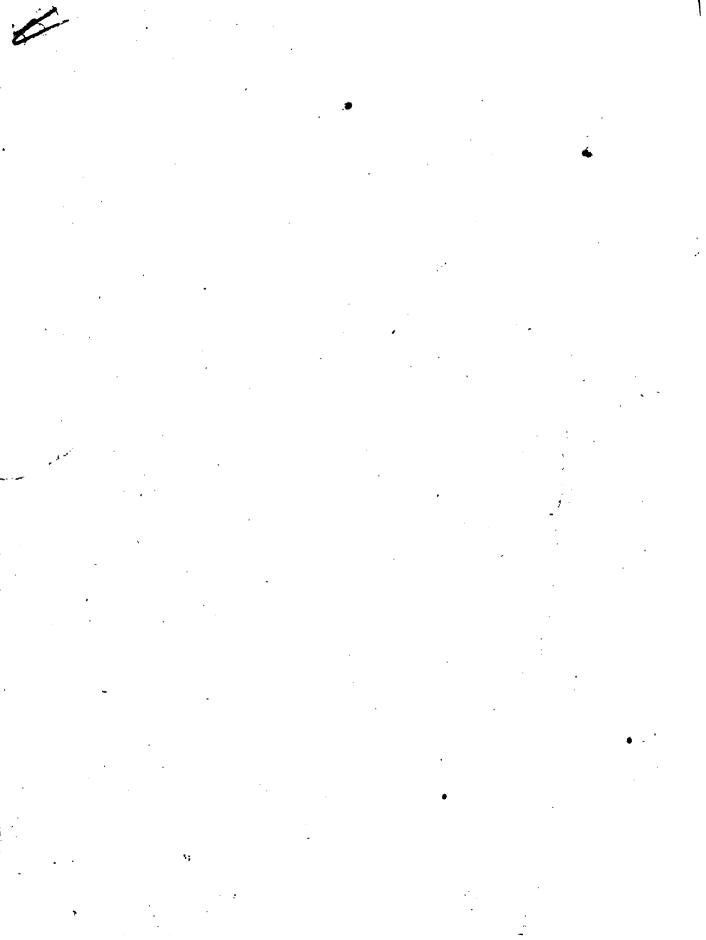

DP 65 · F385 968

•

\_

# HISTOI E

GENERALE

D'ESPAGNE.

TOME SEPTIE'ME.

# 

# 

# 

# HISTOI E

GENERALE

# D'ESPAGNE,

TRADUITE DE L'ESPAGNOL

DΕ

# JEAN DE FERRERAS;

ENRICHIE de Notes historiques & critiques, de Vignettes en taille-douce, & de Cartes Géographiques.

Par M. D'HERMILLY.

TOME SEPTIEME.

# A PARIS.

Chez CISSEY, rue de la vieille Bouclerie. | BORDELET,
LE BRETON, rue de la Harpe. | QUILLAU fils,
GANEAU, rue S. Severin. | DE LA GUETTE,

BORDELET,

QUILLAU fils,

DE LA GUETTE,

Tue S. Jacques.

M. DCCLL

AVEC APPROBATION ET PRIVILEGE DU ROT.

Year of the man \_ 

•...

•

# PREFACE DU TRADUCTEUR

# POUR LE TOME SEPTIÉME

Na vu dans le Tome précédent les troubles affreux dont l'Aragon, la Catalogne & la Valence furent agitées, après la mort du Roi Don Martin, à l'occasion de la succession au Trône. Quoiqu'ils y soient décrits assez au long, jusqu'à leur fin, le Lecteur n'est point encore entiérement satissait. Plus ces événemens l'intéressent, plus il est curieux de connoître parfaitement les droits de tous les Prétendans à cette Monarchie, afin de pouvoir juger lui-même dans une affaire si délicate. Il les cherche dans Ferreras, & il n'en trouve qu'une légere idée : encore faut-il qu'il mette son esprit à la gêne pour la découvrir, & qu'il l'ait continuellement tendu, de crainte de la perdre de vue. Pour remédier à ces inconvéniens, je vais exposer les rai-Tome VIL

### 2 PREFACE DU TRADUCTEUR

fons sur lesquelles chaque Concurrent à la Couronne d'Aragon fondoit ses prétentions. Je rapporterai les dissérens moiens que les uns & les autres employerent pour les faire valoir, ne m'étendant que sur ce qui n'est point dans Ferreras, & ne touchant que légerement, & qu'autant qu'il le faut pour l'intelligence de ce trait d'histoire, ce qui est raconté par cet Auteur.

Les Compétiteurs étoient au nombre de sept, cinq Princes & deux Princesses, qui sortoient tous de la Maison royale d'Aragon. Trois des Princes descendoient du Roi Don Jayme II. d'Aragon en ligne masculine; sçavoir Don Alsonse, Duc de Gandie, petit-fils de ce Roi, & fils de l'Infant Don Pedre; Don Jayme, Comte d'Urgel, fils de Don Pedre, aussi Comte d'Urgel, & petit-fils de l'Infant Don Jayme, qui avoit reçu ce Comté du Roi Don Alfonse IV. son pere, fils & successeur du Roi Don Jayme II. & Don Frédéric, Comte de Lune, fils naturel, mais légitimé de Don Martin, Roi de Sicile, petit-fils de Don Martin, dernier Roi d'Aragon. Les deux autres étoient Don Ferdinand, Infant de Castille, & Louis d'Anjou, Duc de Calabre & Comte de Guise, Ils prétendoient à la Couronne par leurs meres, le premier comme fils de Doña Eléonore, Reine de Castille, sœur aînée des deux derniers Rois d'Aragon, Don Jean & Don Martin, & fille du Roi Don Pedre IV. Le second fondoit son droit sur ce qu'il étoit fils de Dona Yolante, Reine de Naples, fille de Don Jean pénultiéme Roi d'Aragon. Enfin les deux Princesses étoient la même Doña Yolante, mere du Duc de Calabre, & Doña Isabelle semme du

# POUR LE TOME SEPTIE'ME.

Comte d'Urgel, & fille du Roi Don Pedre IV. Ce seul exposé suffit pour faire connoître à quel degré chaque Prétendant tenoit à la Maison Royale d'Aragon, & à la personne du dernier Roi. Au reste, on peut, si l'on veut, voir l'arbre généalogique qui est dans les Révolutions d'Espagne du Pere d'Orléans, d'où j'ai tiré la meilleure partie de ce qui précéde, comme appartenant de droit à mon sujet.

Malgré la proche parenté des deux Princesses, Doña Yolante & Doña Isabelle, avec le dernier Roi d'Aragon, puisque l'une étoit sa sœur, & l'autre sa niéce, on ne sit pas grand cas de leurs prétentions. Elles citerent cependant l'exemple de Doña Pétronille, qui avoit succedée en l'année 1137. à la couronne d'Aragon, après la mort du Roi Don Ramire II. dit le Moine son pere, & qui avoit porté ce Roïaume dans la Maison des Comtes de Barcelonne par son mariage avec le Comte Don Raymond V. Elles chercherent aussi à se prévaloir de la décision des Jurisconsultes en saveur de Doña Constance, lorsque le Roi Don Pedre IV. son pere, qui n'avoit point encore d'enfans mâles voulut lui assurer le trône, au préjudice de l'Infant Don Jayme frere du même Don Pedre, & de la déclaration que ce Roi rendit en conséquence le vingt-troisieme jour de Mars 1347. mais on leur opposoit la Loi & l'usage que le Roi Don Jayme I. avoit introduits par son Testament, en excluant de la succession à la couronne toutes les femmes, tant qu'il y auroit un mâle collotéral issu du Sang roïal d'Aragon. En vain elles objectoient que le Roi Don Jayme I. n'avoit pu faire cette substitution par son Testament, aïant donné

PREFACE DU TRADUCTEUR de son vivant à l'Infant Don Pedre son fils, les Roïaumes d'Aragon & de Valence, & le Comté de Barcelonne; on leur répondoit que le Testament de ce grand Roi étoit antérieur à la donation, & que Don Jayme I. étoit en droit d'y insérer cette clause, puisqu'il régnoit encore alors, & autorisé à déroger par là à l'ancienne & prétendue coutume, qui permettoit aux femmes de monter sur le Trône, en vertu de ce qu'il avoit tant contribué par ses conquêtes à aggrandir la Monarchie Aragonnoise. On ajoutoit qu'il n'étoit plus permis de s'écarter de cette dispofition, parce que tous les Rois qu'il y avoit eu en Aragon depuis Don Jayme I. jusqu'à Don Martin, l'avoient confirmée par leurs Testamens, & que ce n'étoit même qu'en conséquence de cette substitution, que plusieurs d'entr'eux étoient montés sur le Trône; en sorte qu'elle avoit toute la force qu'on pouvoit exiger pour la regarder comme une Loi & un usage immuable. A l'égard du Roi Don Pedre IV. on prétendit que ce Prince, en déclarant Doña Constance sa fille habile à succéder à la Couronne, à l'exclusion de l'Infant Don Jayme son oncle, n'avoit écouté que sa haine pour l'Infant son frere, & que fon amour paternel. On soutint qu'il étoit lui-même convaincu de l'injustice de ce procédé, quoiqu'il eût pour lui l'approbation de plusieurs fameux Jurisconsultes, qui, partisans des anciens usages, étoient sans doute charmés d'avoir occasion de les remettre en vigueur, sans s'inquiéter même s'ils étoient réels ou non, & de flater en même-tems le Roi Don Pe-

dre. Son Testament qui sut fait en l'année 1379. étoit la pièce sur laquelle on fondoit cette opinion, POUR LE TOME SEPTIEME.

parce que ce Prince, à l'exemple des Rois ses prédécesseurs, y exclue les semmes de la succession au Trône, ordonnant que ses successeurs seroient l'Infant Don Jean & ses descendans mâles nés en légitime mariage, à leur désaut l'Infant Don Martin, ses fils, ses petits-fils, & arriere petits-fils; & en cas qu'ils manquassent les uns & les autres, le fils qu'il pourroit laisser de la Reine Ssortia sa femme.

Les Ambassadeurs Castillans & les-Agens de l'Infant Don Ferdinand, qui étoient guidés par une consultation de Vincent Arias de Valbuéna, Evêque de Plasencia, & fameux Juriscousulte, prirent une route toute opposée pour détruire les prétentions des deux Princesses. Ils commencerent par révoquer en doute que la Reine Dona Pétronille eut pû succéder de droit à la Couronne d'Aragon: Ensuite ils insinuerent que cela ne s'étoit fait que pour le bien réciproque des Aragonnois & Catalans, dont les intérêts se trouverent par-là réunis à perpétuité; mais ils soutinrent que le Droit commun y étoit contraire, & que Doña Pétronille étoit par son état incapable d'occuper le Trône. Ils ajouterent que le Roi Don Alsonse son fils n'avoit pû substituer par son Testament le Roiaume d'Aragon, le Comté de Barcelonne, & ses autres Domaines à sa fille, au désaut de postérité masculine ; parce que cettedisposition étoit opposée au droit d'Aragon, & au bien public, lesquels ne permettoient pas que la Couronne tombât en la puissance d'une femme, qui étant un enfant & un mineur perpétuel ne peut gouverner un Etar. Ils dirent que ç'avoit été pour cette raison que le Roi Don Jayme I. avoit fait une substitution en fa-

### FREFACE DU TRADUCTEUR

veur des mâles, & ils s'efforcerent de prouver que bien loin de donner par-là atteinte aux Loix & aux usages du Roïaume, il n'avoit fait que les confirmer. De-là ils conclurent que les Princesses Doña Yolante & Doña Isabelle ne pouvoient en aucune maniere disputer la Couronne aux autres Concurrens. Enfin îls prétendirent que quand même il seroit vrai que les femmes pussent succéder à la Couronne, ce ne pouvoit jamais être qu'après l'extinction de tous les mâles sortis du Sang roïal, comme il étoit facile d'en juger par ce qui s'étoit pratiqué en dernier lieu à l'égard du Roi Don Martin, qui avoit été appellé au Trône, & reconnu par le suffrage des trois Nations, après la mort du Roi Don Jean son frere; préférablement à l'Infante Doña Jeanne sa niéce, fille aînée de celui-ci, & Comtesse de Foix, qui s'étoit cependant portée héritiere de la Couronne.

Quand on eut ainsi combattu & détruit les prétentions des deux Princesses, il n'y eut plus que les cinq Princes qui resterent sur les rangs. Avant que l'on eut pris des arrangemens pour terminer ce grand Procès, le Duc de Gandie qui étoit dans un âge très-avancé, dépêcha vers le Parlement de Catalogne un Gentilhomme avec des Lettres Patentes, par lesquelles il montroit le droit qu'il croïoit avoir au Trône. Il disoit qu'on ne pouvoit douter que la Couronne ne lui appartînt légitimement, sur-tout en vertu de la substitution portée par le Testament du Roi Don Jayme I dit le Conquérant, parce que toute la postérité masculine & légitime de ce Prince en ligne directe, aïant sini en la per-

POUR LE TOME SEPTIEME. sonne du Roi Don Martin, on devoit, suivant l'intention de Don Jayme I. le Conquérant, reconnoître pour Roi, celui qui issu de son sang par les mâles, & en légitime mariage, avoit l'avantage de le toucher de plus près. Il faisoit ensuite observer qu'il l'emportoit par-là sur tout ses Compétiteurs, parce que né de l'Infant Don Pedre, fils légitime du Roi Don Jayme II. il avoit eu pour bis-ayeul le Roi Don Pedre III. aux descendans de qui le Roi Don Jayme le Conquérant son pere avoit substitué les Roiaumes d'Aragon & de Valence, avec le Comté de Barconne; qu'il étoit neveu du Roi Don Alfonse IV. cousin germain du Roi Don Pedre IV. & oncle à la mode de Bretagne des deux derniers Rois, Don Jean & Don Martin; & qu'à tous ces titres il étoit facile de connoître combien ses prétentions étoient mieux fondées que celles de tous ses Concurrens. C'étoit-là en général la substance de la Requêre qu'il envoya de Gandie le deuxiéme jour de Septembre de l'an 1411. au Parlement de Catalogne, qui n'y fit aucune réponse, ne voulant point s'arroger le droit à lui seul de prononcer sur la validité de ses moiens.

Le 5 de Mars de l'année suivante, ce Duc étant mort, Don Alsonse son fils, Comte de Dénia & de Ribagorce, se porta pour héritier de tous ses biens, & de ses prétentions. Don Jean, Comte de Prades, oncle du Comte de Dénia, & frere du seu Duc, crut alors pouvoir reclamer la Couronne par présérence à son neveu, sous prétexte que comme la représentation n'avoit point lieu suivant les Loix du Païs, il succédoit aux droits de son frere aîné, parce

### 8 PREFACE DU TRADUCTEUR

qu'il touchoit de plus près que son neveu à la Tige Roïale. Il envoya en conséquence ses Procureurs à Caspé, où le procès touchant la succession à la Couronne devoit être jugé définitivement; mais il ne tarda pas à être débouté de sa demande. On déclara que du jour de la mort du Roi Don Martin, les droits personnels étoient devenus héréditaires, parce que la succession ayant été ouverte dés-lors, les ensans ne pouvoient être privés d'un bien que leur pere leur auroit transmis, si son bon droit le dui avoit sait adjuger sur le champ.

Quoique le nouveau Duc de Tandie fût par-là maintenu contre son oncle, il n'en eut pas plus de succès dans sa prétention au Trône. Sa qualité d'arriere petit-fils de Roi, ou si l'on veut de petit-fils, comme représentant le seu Duc son pere, en ligne directe & masculine, sit d'abord quelque impression; mais les Avocats de Don Jayme, Comte d'Urgel, prouverent que dans les substitutions les descendans mâles de la branche aînée, excluent toujours ceux de la branche cadette, & que par conséquent le Duc d'Urgel, qui sortoit en droite ligne du Roi Don Alsonse IV. devoit absolument être préseré au Duc de Gandie, qui descendoit de l'Insant Don Pedressere cadet de ce Roi.

On ne put se resuser à ces raisons; mais le Comte d'Urgel n'en avança pas plus ses affaires. Du vivant du seu Roi, il avoit sait inutilement tout ce qu'il avoit pu, pour engager ce Prince à lui assurer la Couronne. Laurent de Valla rapporte, que la Comtesse sa l'Insante Dona Isabelle sa semme, allerent trouver le Roi Don Martin d'Aragon, lors qu'ons

POUR LE TOME SEPTIEME. qu'on eut désesperé de sa guérison, & le supplierent de déclarer le Comte d'Urgel son héritier au Trône, asin de décharger sa conscience, & de prévenir les maux dont la Monarchie étoit menacée. Il ajoute que la Comtesse, furieuse de ne rien obtenir par ses sollicitations & ses prieres, prit le Roi à l'estomac, un jour qu'il étoit très-assoupi, & lui cria que la succession à la Couronne appartenoit au Comte son fils, & que c'étoit contre toute raison & justice qu'il vouloit l'en priver; mais le Roi se contenta de lui répondre qu'il n'en croïoit rien, & au même instant Don Guillaume de Moncada, & un des Conseillers de Barcelonne s'étant approchés du lit, retirerent le main de la Comtesse, & lui dirent d'avoir pour le Roi le respect qui lui étoit dû. Lorsque le Roi Don Martin sut mort, le Comte aussi violent que sa mere voulut d'abord se faire reconnoître de force. Il chercha à semer par-tout la division; il prit les armes, appella les Anglois à son secours, & sollicita même l'appui du Roi de Grenade. Quoiqu'on trouvât le moyen de lui résister, & même de réprimer son audace, avec des Troupes Castillannes que le Gouverneur d'Aragon fit demander à l'Infant Don Ferdinand, il commit lui & ses Partisans de si grands excès, qu'il se rendit odieux à tout le monde, même aux Catalans, qui avoient paru au commencement portés pour lui. On eut horreur de voir qu'il vouloit s'ouvrir un chemin au Trône, & s'y asseoir avec son épée teinte du sang des Sujets & de ses Compatriotes; & de-là vint peut-être que l'on écouta favorablement à Caspé, tout ce qu'on allégua con-

re lui, pour prouver, que quoiqu'il sortit en ligne

Tome VII.

PREFACE DU TRADUCTEUR directe & masculine du Roi Don Pedre IV. fils & successeur du Roi Don Jayme II. il étoit un parent trop éloigné du seu Roi Don Martin, pour devoir le remplacer. Ses Avocats eurent beau appuyer sur ce que le seu Roi Don Martin l'avoit fait Gouverneur Général & Connérable du Royaume, deux Charges qui ne se donnoient communément qu'aux plus proches parens de la Famille Royale, & même qu'aux fils aînes de Roi, ou à ceux qui étoient des. tinés pour le Trône, les Agens de l'Infant Don Ferdinand firent voir que le Roi Don Pedre IV, étant parvenu à la Couronne comme fils aîné du Roi Don Jayme IV. en avoit exclu ses autres freres & leurs descendans, pour tout le tems que sa postérité subsisteroit. Pour montrer d'ailleurs que l'on ne devoit rien inférer de ce que le Comte Don Jayme avoit été revêtu par le Roi Don Martin des deux premieres Chargés de l'Etat, ils rappellerent la réponse que ce même Roi avoit faite à la Comtesse Douairiere d'Urgel, quand celle-ci se porta à la violence dont j'ai parlé.

Comme le Comte de Lune étoit trop jeune pour soutenir ses droits avec toute la sorce qui convenoit, des Députés des Parlemens d'Aragon, de Catalogne & de Valence se rendirent à Caspé, asin de prendre soin de ses intérêts. Ils représentement que le Roi Don Martin son grand-pere l'ayant légitimé par Lettres données à Barcelonne le 14 d'Avril de l'an 1409. à la priere de Don Martin, Roi de Sicile, l'avoit lui-même mis au nombre des Compétiteurs, quand on avoit agité en sa présence, dans cette même année, l'assaire de la succession à la Cou-

ronne d'Aragon, très-peu de tems après son mariage avec Doña Marguerite, petite-fille de Don Jean, Comte de Prades, frere de Don Jayme, Comte d'Urgel. De-là ils voulurent insérer, que le Roi son aïeul l'avoit lui-même reconnu capable de lui succéder, & que le désaut de naissance ne pouvoit par conséquent lui être préjudiciable en aucune maniere, ayant été réparé par le Roi Don Martin d'Aragon, & ensuite par le Pape Benoît XIII. Ils chercherent aussi à réveiller en sa faveur l'affection que l'on avoit eue pour le Roi de Sicile son pere, à qui l'on étoit redevable du recouvrement de la meilleure partie de la Sardaigne; mais tout ce qu'ils pu-

rent dire & faire fut inutile. Quelques-uns répondirent, que pour pouvoir regarder Don Fréderic comme fils naturel, il falloit commencer par démontrer, qu'il étoit né d'une semme qui n'avoit eu commerce qu'avec le Roi Don Martin de Sicile, & que son pere n'avoit point eu dans le même-tems d'autres concubines, ce qui n'étoit pas possible, puisque Don Fréderic avoit une sœur de son même âge, appellée Doña Eleonore. D'autres ajouterent qu'on ne devoit d'ailleurs regarder la démarche du feu Roi d'Aragon, que comme une tentative hazardée par quelque vûe politique, parce qu'en légitimant Don Fréderic son petit-fils, il avoit déclaré expressément qu'il n'entendoit point le rendre habile à succéder dans les Royaumes d'Aragon, de Valence, de Sardaigne, de Corse & de Maïorque, ni dans les Comrés de Barcelonne, Roussillon & Cerdagne, mais seulement dans tout ce que le Roi Don Martin de Sicile son

PREFACE DU TRADUCTEUR pere lui laisseroit, soit par Testament ou par donation, sans préjudicier en rien toutefois aux enfans légitimes que le même Roi de Sicile pourroit avoir. Pour prouver la sagesse de cette restriction, on cita l'usage & la loi reçue dans le Royaume de Valence, où la légitimation d'un fils né d'un commerce défendu est de nul esset. On observa aussi que Don Martin, Roi de Sicile, n'avoit point compté non plus, en demandant à son pere cette légitimation, d'être autorisé par - là à transmettre son Royaume & ses droits à Don Fréderic son fils, & que tout son but étoit de pouvoir lui laisser, comme il le fit par son Testament, le Comté de Lune, la Seigneurie de Ségorbe, & d'autres Etats qu'il avoit eus de la succession de la Reine Doña Marie sa mere, fille & héritiere universelle de Don Loup, Comte de Lune. Pour ce qui étoit de la légitimation faite par Benoît XIII. le vingtième jour du mois d'Août de l'an 1410. dans la Tour appellée d'el Rey du Roi, hors des murs de Barcelonne, après la mort de Don Martin, Roi d'Aragon, on soutint & on prouva que ce Pape ne s'étoit proposé par-là que de mettre Don Fréderic & sa postérité en état d'occuper le Trône de Sicile, en cas que le saint Siège dont ge Royaume étoit un Fief, & aunel Benoît XIII. prétendoit qu'il étoit dévolu par a mort des deux Rois du nom de Martin, pere & fils, jugeât à propos de le lui accorder. \* Enfin

<sup>\*</sup> M. d'Egli dans son Histoire des Rois des deux Siciles, de la Maison de France, semble reprocher à Don Martin, Roi d'Aragon, de s'être remis en possession du Royaume de Sicile, après la mort du Roi Don Martin son fils, nonobstant les dernieres dispositions de celui-ci, & les Lettres de légitimation qu'il avoit accordées à Don Fréderic son peut

POUR LE TOME SEPTIE'ME. 13 on démontra que les Aragonnois, Catalans, & Valenciens ne devoient pas avoir plus de déférence pour un pareil droit, que les Siciliens, qui bien loin de le reconnoître, avoient envoyé protester, de même que les autres Insulaires, qu'ils recevroient pour leur Roi, celui qui auroit les suffrages des trois Parlemens.

Malgré tout ce qu'on avoit allegué contre les deux Princesses Doña Yolante & Doña Isabelle, la Reine Doña Yolante d'Aragon, mere de la premiere, & yeuve du Roi Don Jean, n'abandonna pasles intérêts de Louis d'Anjou son petit-fils, Duc de Calabre. Elle fut d'abord secondée par le Roi de France, qui envoya à cet effet des Ambassadeurs; mais ceux-ci ayant recuse quatre des neuf Juges, à la décission desquels les trois Parlemens étoient convenus de s'en rapporter, ils, ne voulurent point pal roître à Caspé, où cette grande affaire devoit être décidée. Tout ce qu'ils firent, se réduisit à exposer le sujet de leur ambassade aux Parlemens d'Aragon & de Catalogne, avant l'Assemblée de Caspé, à protester que suivant l'examen que le Roi seur Mastre avoit sait saire des copies des Testamens des Rois, prédécesseurs de Don Martin, par des hommes très sçavans en Broit Canon & Civil, il étoit constant que la Couronne d'Aragon appartenpit au Duc de Calabre; & à faire envisager, qu'en la deferant à ce Prince, il en résulteroit de grands avan--tages pour la Monarchie, par la réunion des Roïau-

fils. Il veut que c'ait été en vertu du Testament du Roi Don Fréderic promier : mais Zunis assure que le Roi Don Martin de Sicile avoit nstitué, par son Testament, l'Aragonnois son père héritier de ce Roya iume, romme il l'étoit de plein droit.

14 PREFACE DU TRADUCTEUR mes de Jérusalem & de Sicile, du Duché d'Anjou, & sur-tout du Comté de Provence qui avoit appartenu anciennement aux Rois d'Aragon, & par l'étroite alliance qu'il y auroit pour toujours entre les Royaumes d'Aragon & de France. A leur défaut la Reine Dona Yolante, grand'mere du Duc de Calabre, envoya des Agens à Caspé pour sourénir en son nom les droits de son petit-fils; mais elle eut le chagrin de voir toutes ses espérances s'éclipser. Les Ambassadeurs Castillans & Agens de l'Infant Don Ferdinand représenterent, que puisqu'après la mort du Roi Don Jean, la Reine Dona Yolante de Sicile & la Comtesse de Foix sa sœur aînée, toutes deux filles de ce Prince, avoient été privées du Trône, comme femmes & incapables de régner, dans le tems que Louis d'Anjou, Duc de Calabre, n'étoit ni né, ni même conçu, on voioit clairement que ce jeune Duc ne pouvoit prétendre à la Couronne, ni par représentation, ni par luimême, le sceptre étant passé à Don Martin son oncle, qui en mourant le transmettoit de droit à son plus proche parent légitime, majeur, & en étar de gouverner. A cette occasion ils citerent l'exemple de Don Jean II. Roi de Castille, qui sur l'avis des plus fameux Jurisconsultes de ses Etats, ne vouloit point dans le cas présent entrer en concurrence .avec l'Infant Don Ferdinand son oncle, quoiqu'il fût fils du frere aîné de cet Infant, uniquement en considération de ce qu'il étoit mineur, & à un dégré de parenté plus éloigné que son oncle, du Roi Don Martin d'Aragon, comme il l'avoir fair notifier aux Parlemens d'Aragon & de Catalogne. De-là

POUR LE TOME SEPTIEME. 15 ils concluoient qu'il n'y avoir que l'Infant Don Ferdinand qui eût droit à la Couronne, parce qu'étant fils d'une fœur consanguine & utérine des Rois Don Jean & Don Martin, il touchoit de plus près au dernier Roi, que le fils de la niéce, & par conséquent que tous les autres Prétendans. Ils ajouterent encore que c'étoit même le sentiment du seu Roi Don Martin, qui avoit lui-même décidé la question, en déclarant, quand on agita devant lui l'affaire de la succession au Trône, comme Laurent de Valla le rapporte, que Don Ferdinand, Infant de Castille, avoit, en qualité de son plus proche parent, des droits plus notoires & mieux fondés que ceux du Comte d'Urgel & du Duc de Gandie, & devoit être préseré non-seulement à ces deux-ci, mais au Duc de Calabre', qui n'étoit que son petit neveu.

Sur ce fondement, l'Infant Don Ferdinand, qui ne doutoit nullement de la justice de sa cause, n'eut pas plutôt appris la mort du Roi Don Martin son Oncle, qu'il se porta son héritier. Quelque tems auparavant le Roi Don Martin lui avoit envoyé pros poser une entrevûe à Sarragosse, & Alvare Garcie de Sainte Marie, Auteur contemporain, assure que ce fut à dessein de prendre ensemble des mesures pour lui assurer le Trône comme à son plus proche parent, en cas qu'il mourût sans enfant légitime ; mais la mauvaise santé du Roi, & les grandes occupations de l'Infant, qui faisoit alors le siège d'Antéquera, la principale place frontière du Roi de Grenade du côté des Erats de Castille, ne leur permirent point d'aller au rendés-vous. Quand le Roi Don Martin fut mort, l'Infant Don Ferdinand,

16 PREFACE DU TRADUCTEUR

qui en reçut la nouvelle à Antéquéra, déclara dans son Camp, après avoir fait la conquêre de cette Ville, qu'il acceptoit l'héritage de tous les Royaumes & Etats qui sormoient la Monarchie Aragonnoise, & qui lui étoient dévolus de plein droit. Voici la teneur de l'acte qu'il sit dresser en consé-

quence.

» Je, Don Ferdinand Infant de Castille, Seimagneur de Lara, Duc de Peñafiel, Comte d'Al-» buquerque & de Maïorga, & Seigneur de Castro » & de Haro, vous fais sçavoir, à vous Prélats, - Comtes, Riches-hommes, & Chevaliers, qui êtes » avec moi dans cetteVille & ce Camp d'Antéquéra » pour la guerre contre les Maures, que je suis le » plus proche parent, l'héritier légitime de la Cou-» ronne, & Maison Royale, des Royaumes, Prin-» cipautés, Duchés, Comtés, Seigneuries, Villes, » Terres, & biens meubles & immeubles d'Ara-» gon, & qu'ils m'appartiennent de droit, com-» me je suis résolu de le prouver en tems & lieu » devant qui il conviendra, & ainsi que je le dois, » toutes fois & quantes j'en serai requis. Dans cette » persuasion je vous découvre mon cœur par ces Pré-» sentes, & par ce monument authentique & en for-» me de mon droit, à vous & à tous autres qui » pourroit avoir connoissance de cette piéce, de » même qu'aux Royaumes, Principautés, Duchés, » Seigneuries, Isles & Terres d'Aragon; je vous » déclare & notifie mon intention, en vous faisant » sçavoir que j'ai accepté & que j'accepte lédit hé-» ritage, & les Royaumes d'Aragon, de Valence, » de Maïorque, & de Sicile appellée Trinacrie & le Comté

POUR LE TOME SEPTIEME. » Comté de Barcelonne, avec tous les 'autres Du-» chés, Comtés, Seigneuries, Isles, Terres & biens » meubles & immeubles que ladite Couronne & » Maison Roïale ont possédés & possédent, en un mot tout ce qui leur appartient ou pourra appar-» tenir, de quelque maniere que ce soit, parce que » l'héritage & tout ce qui est mentionné ci-dessus, o sont à moi, comme au plus proche parent du feu » Roi Don Martin, & de ladite Couronne& Mai-» son Roïale, & à l'héritier universel du même Roi pour tout ce qui est marqué précédemment. » Je requére en conséquence une, deux & trois fois, » avec toute l'instance que je puis, & que mon » droit exige, & dans la meilleure forme & maniere » que je dois, tous les Prélats, Ducs, Comtes, » Vicomtes, Gentilshommes, Chevaliers & Gou-» verneurs, tous les Jurats, Consuls & Tribunaux » de Justice & toutes les Cités, Villes & Places des » susdits Royaumes & susdites Terres d'Aragon, de » me remettre ledit héritage, & de m'en donner la » possession naturelle & Civile, réellement & d'ef-» set, comme je suis prêt & disposé à la recevoir » en personne, le plutôt qu'il me sera possible, & » à envoyer mon Procureur avec des pouvoirs suffi-» sans pour tout ceci. Et attendu que j'ai été oc-» cupé, & que je le suis encore dans la guerre » contre les Mahométans, ennemis déclarés de la » sainte Eglise notre Mere universelle, de la sainte » Foi Catholique & de tout le Peuple Chrétien; » que le Roi de Castille & de Léon, mon Seigneur & frere, avoit projetté & commencé cette guerre, » ayant ramassé à cet esset des trésors, & fait pro-Tome VII.

18 PREFACE DU TRADUCTEUR

» vision de tout ce qui lui étoit nécessaire pour la » pousser avec vigueur; qu'il m'a laissé la tutelle » du Roi son fils, mon Seigneur & neveu, avec le » Gouvernement de ses Royaumes; & que j'ai été » & suis forcé de continuer cette guerre, tant » en considération de l'étroite parenté qu'il y avoit. » entre le feu Roi de Castille & moi, & de la fidé-» lité & de l'attachement que je dois au Roi son » fils mon Seigneur & neveu, que pour répon-» dre à la confiance qu'il m'a témoignée en me » nommant Tuteur & Gouverneur de ses Royaumes ; je ne puis partir si - tôt d'ici pour aller dans. les Royaumes, Seigneuries, Isles & Terres d'A. ragon, sans qu'il en résultat un grand préjudice, » pour le Roi mon Seigneur, & pour les fidèles, » Chrétiens qui poursuivent ici avec moi la secte » & l'Alcoran de Mahomet en combattant pour la » Loi de Jesus - Christ, Toutes ces considérations m'engagentdonc à faire devant vous, comme en » présence de personnes nobles & de probité, la » susdite déclaration, acceptation & réquisition, » protestant une, deux & plusieurs fois, que j'en-» tens que mon droit soit maintenu & conservé pardessus tout, pour moi & pour mes héritiers. Je promets aussi de partir au plutôt & le plus promp-» tement qu'il me sera possible, avec la grace de Dieu, & d'aller dans les Etats d'Aragon faire de » nouveau en personne, ladite réquisition & pro-» testation, & tout ce qu'un héritier légitime & vé-» ritable doit faire de droit & de fait à l'égard de p toutes les choses mentionnées ci-dessus, & de cha-\* cune d'elles en particulier. Ainsi je vous prie &

# POUR LE TOME SEPTIEME.

vous somme de m'être témoins de l'acceptation, » réquisition, demande & protestation que je fais » devant vous, & j'exige des Notaires qu'ils me dé-» livrent des expéditions signées & en bonne forme » du présent Acte, autant & toutes les fois que j'en » aurai besoin pour la conservation de mon droit » & de celui de mes héritiers. Fait dans le Camp, » devant la Ville d'Antéquéra, le Mardi trentième » jour de Septembre de l'année 1410. de Jesus-» Christ. » Tel sut l'Acte que l'Infant Don Ferdinand sit saire en présence des Maréchaux Diégue de Sandoval, & Pierre Gonçalez de Herréra; de Jean de Sotomayor, Gouverneur ou Administrateur de la Grande Maîtrise d'Alcantara; du Docteur Alfonse Fernandez d'el Castillo, & de Ferdinand Vazquez, Chancelier du même Infant, lesquels signerent tous comme témoins. On le trouve dans Zurita, au Liv. XI. de ses Annales, Par. 3. Ch. 9. & comme il s'agit d'un événement si singulier, j'ai crû faire plaisir an Lecteur, en lui donnant ici la Traduction de cette piéce, qui fait juger de l'espérance & confiance que l'Infant Don Ferdinand avoit de réussir dans sa prétention.

Quoique cette acceptation parût être faite en public & adressée à tout le monde, elle resta très se-crette, jusqu'à ce que les Parlemens d'Aragon, de Catalogne & de Valence tinssent leurs Assemblées afin de prendre les mesures convenables pour procédent la décision juridique d'une si grande affaire. L'Infant l'ayant renouvellée & confirmée à Médinad'el-Campo, le quatorzième de Mai de l'année suivante, en présence de Don Alsonse, Evêque de

\* \* \* ij

PREFACE DU TRADUCTEUR Léon, Grand Chancelier de Don Alfonse de Castille, fils de l'Infant; de Don Diégue Lopez de Stuñiga , Grand Justicier ou Bailli de la Maison du Roi de Castille; de Don Alfonse Henriquez, Grand Amirante de Castille, & de Don Guttierre Gomez de Toléde, Archidiacre de Guadalajara. Ses Agens, les Ambassadeurs Castillans la notifierent au Parlement de Catalogne, le huit du mois de Juin suivant, avec une protestation en saveur des droits de l'Infant & une sommation de donner au plutôt à ce Prince la possession civile, naturelle & corporelle des Royaumes & Seigneuries de la Couronne d'Aragon, & de le reconnoître pour leur Roi & Seigneur naturel, en lui rendant l'hommage, & lui prêtant le serment de fidélité, suivant l'usage de ces Royaumes. Ils remirent en même-tems à ce Parlement des Lettres du Roi de Castille, datées de Valladolid du dix-neuvième jour de Mai de l'an 1411. par lesquelles ce Prince invitoit & pressoit les Catalans de déférer à Don Ferdinand son oncle la souveraineré, qui lui étoit dévolue de plein droit, comme au plus proche parent du feu Roi Don Martin; mais le Parlement de Catalogne répondit, que sans avoir recours à la voie mystérieuse d'acceptation d'héritage, qui étoit inutile quand on avoit le droit, & la raison pour soi, l'Infant auroit pû se contenter de déclarer de bouche, que sa volonté avoit été & étoit d'accepter la succession des Royaumes & Seigneuries de la Couronne d'Aragon, qu'il prétendoit lui appartenir. On ajouta qu'on ne pouvoit rien résoudre sur cette affaire, sans la participation & l'agrement des autres Royaumes & Seigneuries, principalement

## POUR LE TOME SEPTIEME. 21

Z cause du grand nombre de Concurrens, dont il convenoit d'examiner les droits d'une maniere juridique, & que tout ce qu'on pouvoit saire pour obliger l'Insant, c'étoit d'accélérer autant qu'il seroit pos-

lible la décision de ce procès.

Au mois de Décembre suivant, arriva à Alcaniz une autre Ambassade solemnelle de la part du Roi de Castille & de l'Infant Don Ferdinand son oncle. Les Ambassadeurs étoient Don Sanche de Roxaz, Evêque de Palence, Don Alfonse Henriquez, Grand Amirante de Castille, oncle de l'Infant Don Ferdinand, Don Diégue Lopez de Stuñiga, Grand Bailli de la Maison du Roi de Castille, & les Docteurs Pierre Sanchez d'el Castillo, Jean Rodriguez de Salamanque, & Gonçale Rodriguez de Néyra, Archidiacre d'Almaçan. Ayant obtenu audience du Parlement d'Aragon, qui étoit assemblé dans cette Ville, un samedi, seiziéme jour de Décembre, ils présentérent des Lettres du Roi de Castille qui renfermoient en substance les mêmes choses que celles adressées au Parlement de Catalogne. Dans le discours qu'ils prononcerent alors, ils s'étendirent beaucoup sur les vertus & les excellentes qualités de l'Infant Don Ferdinand, & ils le donnerent pour un Prince si accompli, qu'il ne pouvoit manquer de saire la sélicité des Peuples qui lui seroient soumis. Ils le justifierent ensuite d'avoir fait passer des Troupes dans les Etats d'Aragon, & ils protesterent que ç'avoit été uniquement pour s'opposer aux entreprises des mal-intentionnés; & que si contre son intention & celle du Roi de Castille, elles avoient commis quelques désordres, ils offroient, de la part du Roi leur Maître,

24 PREFACE DU TRADUCTEUR gon, ils en conclurent qu'il étoit en cette qualité, son seul héritier naturel & légitime. A cette occasion ils insinuerent que c'avoit été à pareil titre que le Roi Don Alfonse II. étois parvenu au Trône, parce que la Reine, Doña Perronille sa mere y aïant succédé contre tout droit au Roi Don Ramire le Moine son pere, puisqu'elle en étoit incapable par sa qualité de semme, elle ne pouvoit le lui transmettre, ni par Testament, ni par donation, ni autrement. Ils dirent que la Couronne appartendit à ce Prince, uniquement en considération de ce qu'il étoit petit-fils du Roi Don Ramire, & celui qui lui touchoit de plus près par la parenté. A cet exemple, dont ils crojoient pouvoir se prévaloir, quoique dans leur raisonnement on entrevoie plus de subtilité que de solidité, ils joignirent celui du dernier Roi, que les peuples avoient reconnu par préférence à tout autre, seulement à cause de sa qualité de frere & de parent le plus proche du défunt. Comme c'étoit-là le principal fondement du droit de l'Insant, ce sut aussi le point sur lequel ils appuïerent le plus; & soit que leurs raisons sussent goûtées des neuf Commissaires, ou que ceux-ci étant moins des Juges que des Electeurs, comme le Pere d'Orleans le veut dans ses Révolutions d'Espagne, eussent plus égard au bien de l'Etat, qu'à l'équité des prétentions, l'Histoire nous apprend que le sceptre fut déseré à l'Insant Don Ferdinand, à la joie de tous les Peuples de la Monarchie Aragonnoise.



# SUCCESSION'S CHRONOLOGIQUES

Des Rois Chrétiens qui ont régné en Espagne, & des Rois Mahométans de Grenade, desquels il est parlé dans la dixième Partie.

#### SIECLE XV.

Ann. de leur avénem. à la Souveraineté.

# Ann. de leur ROIS DE CASTILLE

Ann. de leur mort, détron. ou abdication.

E T

#### DE LEON.

Don Jean II.

Don Henri IV.

1454-

ROI DE NAVARRE.

Don Jean, par Doña Blanche sa semme.

ROIS D'ARAGON.

Don Alfonse V.

3458. Don Jean II. qui régnoit en Navarre.

1458,

ROI DE PORTUGAL:

Don Alfonse V.

ROIS DE GRENADE.

Ismael Abdili s'étant accommodé avec : lben-Cirax.

Mahomet Albohacen on Abul Hascen on Aliaben-Azan jon fils.

14652

Tome VIL

# SUCCESSIONS CHRONOLOGIQUES

Des Rois Chrétiens qui ont régné en Espagne, & des Rois Mahométans de Grenade, desquels il est parlé dans l'onzième Partie.

### SIECLE XV.

Ann. de leur ROIS DE CASTILLE. Ann., de leur avénem. à la mort, détrôn. ou abdication. Souveraineté. Oña Habelle, & Don Ferdinand son mari, 1474. connus sous le nom de Rois Catholiques. ROIS DE NAVARRE. Don Jean d'Aragon, qui consinua de retenir la Couronne de Navarre, au préjudice de ses enfans du premier lit, jusqu'à sa mort, arrivé en 14796 Doña Leonore, Comtesse de Foix, sa fille. 1479. ₹47*9*• Gaston Phœbus, son perit-fils. 1483. 1479· Doña Catherine de Foix sa sœur, & Jean d'Albret 1483. fon mari. ROIS D'ARAGON. Don Jean II. 1479 Don Ferdinand II. ou V. selon d'autres, mari de Dofia Isabelle, Reine de Castille. ROIS DE PORTUGAL Don Alfonse V. # # 4 8 To Don Jean II. ROIS DE GRENADE. Mahomet Albohacen ou Abul-Hascen, détrôné & chassé de Grenade en 1482. Muley Abo-Abdéli son fils, détrôné en 4 4 8 2. 1 4 8 3. 1 4 8 3· Mahomet Albohacen ou Abul-Hascen résabli.

**SOMMAIRES** 



## T A B L E

## CHRONOLOGIQUE DES SOMMAIRES

DE LA DIXIÉME PARTIE.

## SIECLE XV.

Ann. d J. C. \$454

A venement de Don Henri au Trône de Castille, après la mort du Roi Don Jean II. son Pere, Pag. 2. Les Prélats & d'autres Seigneurs lui rendent hommage, pag. 2.

Renouvellement de l'alliance entre la Castille & la France, pag. 3.

Propositions d'accommodement du Roi Don Henti au Roi de Navarre, pag. 4.

On convient à cette occasion de tenir un Congrès, pag. 5. Nouveau Traité d'alliance entre les Rois de Castille & d'A-i ragon, pag. 5.

Etats Généraux de Castille, où la guerre contre les Mahométans de Grenade est résolue, pag. 6.

Mariage arrêté entre le Roi de Castille & l'Infante Dona Jeanne, sœur du Roi de Portugal, pag. 6. ... Prolongation de la Trève entre la Castille & la Navarre,

P48. 7.

Succès du Congrès d'Agréda, pag. 8.

Fondation d'un Couvent par le Roi de Castille, pag. 9. Mort du Pape Nicolas V. Alfonse de Borgia lui succède sous le nom de Calixte III. pag. 9.

Canonisation de Saint Vincent Ferrier, pag. 9.

Le Roi de Castille se dispose à faire la Guerre à celui de Grenade, pag. 10.

On ravage les environs de Grenade & d'autres endroits a pag. 10.

Conjuration contre le Roi, pag. 11.

Tome VIL

ij Ann J.

| Ann. a                                  | le ,                                                             |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| J. C.                                   |                                                                  |
|                                         | Il épouse par procureur Dona Jeanne Infante de Portugal,         |
| •                                       | pag. 11.                                                         |
| • •                                     | Tentative inutile de ce Prince sur Archidona. pag. 12.           |
|                                         | LeRoi porte la désolation sur les Terres des Mahométans, p. 1 32 |
|                                         | Arrivée de Doña Jeanne de Portugal à Cordoue, & son              |
|                                         | Mariage avec te Roi Don Henri, pag. 14.                          |
|                                         | Le Roi Don Henri donne une audience publique à des Am-           |
| i.                                      | bassadeurs de France, pag. 15.                                   |
|                                         | Il fait une irruption dans les Etats du Roi de Grenade, pag. 15. |
|                                         | Prise d'un perit Fort, pag. 16.                                  |
|                                         | Le Roi de Grenade projette de surprendre le Camp des             |
| , , ,                                   | Chrétiens., pag. 17.                                             |
|                                         | Les Mahométans font mine de vouloir livrer bataille, p. 17.      |
|                                         | Le Roi de Grenade fait demander la paix, pag. 18.                |
|                                         | Celui de Castille se retire, pag. 18.                            |
|                                         | Il congédie les Ambassadeurs de France, pag. 19,                 |
| 1.                                      | Source de plusieurs troubles, qui s'éleverent dans la suite en   |
|                                         | Castille, pag. 20.                                               |
| • • • •                                 | Transport du Corps de Don Jean II. Roi de Castille, au           |
|                                         | Couvent de Miraflores, pag. 20.                                  |
| • * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | Mort de Don Alfonse Toltat, Evêque d'Avila, pag. 21.             |
|                                         | Suite de la mésintelligence entre le Roi de Navarre & le         |
| <b>i</b> :                              | Prince Don Carlos fon fils, pag. 21.                             |
|                                         | Le Prince Don Carlos & Dona Blanche fa sœur, sont des-           |
| • 7 · 37 ·                              | hérités par leur pete, & leurs droits au Trône de Navarre        |
| ⊷k:                                     | transportés à la femme du Comte de Foix leur sieur, & à          |
|                                         | sa postérité, pag. 22.                                           |
| • .                                     | Les Troupes du Roi de Navarre reprennent différentes Plas        |
|                                         | ces fur lui, pag. 22.                                            |
| <b>1</b> :                              | Ratification du Traité entre le Roi de Mavatre & le Comte-       |
|                                         | de Foix, pag. 23.                                                |
| • 533"                                  | Le Roi de Navarro envoie une Ambassade à celui de Fran-          |
|                                         | ce, pag. 13.                                                     |
|                                         | Emeute à Valence contre les Maliométans, pag. 23.                |
| ء, ر                                    | Naissance de Don Jean, Insant de Portugal, pag. 23.              |
| Zaul L                                  | Mort de la Reine Doña Isabelle sa Mere, pag. 24.                 |
|                                         | Une Flotte Portugaise va en Afrique, & retourne sans avoir       |
|                                         | rien fait, pag. 24.                                              |
| \$1                                     | Découverte & établissement des Portugais sur la côte de          |
| د معانده دور                            | Guinée, pag. 24.                                                 |
| 4 4 15 10 to                            | Le Roi de Catille donne des ordres pour la guerre de Gre-        |
|                                         | nade, pag. 24.                                                   |
|                                         | Celui d'Aragon ratifie le Traité de Paix entre les Couronnes.    |

Ann. de I.C.

Le Roi de Castille demande une entrevue à celui de Portugal, pag. 25. Glorieuses expéditions de Ferdinand Narbaez, pag. 25. Les Rois de Castille & de Portugal se visitent l'un l'autre sur les Frontières de leurs Etats, pag. 26. Les Mahométans enlevent un Château aux Chrétiens, PAR. 26. Le Roi de Castille fait le dégat dans le Roiaume de Grenade, pag. 27. Action vigourcuse de quelques Castillans, pag. 28. La Forteresse de Fuengirola escaladée & prise par les Chrétiens, pag. 28. Le Roi de Castille s'empare d'Estépona, & la donne au Marquis de Villéna, pag. 29. Il licencie ses Troupes, & va reconnoître la Côte jusque proche de Gibraltar, pag. 29. Ce Monarque passe à Ceuta, pag. 30. Le Marquis de Villéna va l'y trouver, pag. 31. Retour du Roi de Castille dans ses Etats. pag. 31. il reconnoît la Côte jusqu'à Béjer de la Miel, & se retire à Séville, pag. 31. Xiména enlevée aux Mahométans, pag. 3'2. Troubles on Bifcaye, page 33. Défaite d'un Corps de Troupes Chrétiennes par les Mahométans, pag. 33. Don Gonçale, Evêque de Jaën, pris prisonnier, meurt martyr, pag. 34. Mort de Saint Pierre Régalado, Récollet, phg. 34. Trois Espagnols & un Portugais, élevés au Cardinalnt; Le Prince Don Carlos défait par le Roi de Navarre, son pere, passe à la Cour de France, pag. 35. Jean de Beaumont, Commandant pour lui en Navarre, PAR. 31. Ce Prince va à Rome, & se réfugie ensuite à Naples auprès du Roi Don Alfonse son oncle, pag. 35. Le Roi de Castille interrompt le cours de la guerre civile de Navarre, pag. 16. Il reclame pour l'Ordre de Saint Jacques les Commenderies du Roïaume d'Aragon, pag. 35. Perfidie du Marquis de Villena, pag. 36. La Croisade contre le Turc, est publiée en Portugal. pag. 37. Le Roi de Castille va en Biscaye pacifier cette Province, PAR. 37.

Irruption du Roi de Castille sur les Terres des Mahométans,

pag. 56.

> Il reçoit en grace le Grand-Maître de Calatrava, pag. 56. Troubles dans le Diocèse de Saint Jacques, causés par les déréglemens de l'Archevêque Don Rodrigue de Lune, pag. 57.

> Don Louis Ossorio élu Coadjuteur & Administrateur de cet

Archevêché, pag. 57.

Autres troubles causés par la mort de Don Diégue Manrique, Comte de Trévino, pag. 58.

Les derniers sont appailés, pag. 58.

Divers Actes de justice que fait le Roi, pag. 59.

Tout est tranquille en Navarre, pag. 59.

Le Roi d'Aragon tombe malade, pag. 59.

Sa mort, & ses dispositions testamentaires, pag. 60.

Son portrait, pag. 60.

Don Jean, Roi de Navarre, lui succède à la Couronne d'Aragon, pag. 61.

Mort de Doña Marie, Reine Douairiere d'Aragon, pag. 61. Celle du Pape Calixte III. Æneas Silvius de Sienue le remplace, pag. 62.

Prise d'Alcazar Ceguer en Afrique par le Roi de Portugal.

pag. 62. Le Roi de Fez veut reprendre cette Place, & en fait le siége, pag. 63.

Divers signes & prodiges en Castille, pag. 64.

Congrès de Mantoue pour la guerre contre le Turc sans effet, pag. 65.

Origine du Monastere des Hiéronymites de Tendilla, pag. 65.

Fameux Carrousel donné par Don Bertrand de la Cuéva,

pag. 6..
Fondation du Monastere de Sainte Marie du Pas, pag. 65.
Plusieurs Seigneurs se liguent contre le Roi, pag. 66.

Il prend à l'un d'eux la Ville de Guadalajara, pag. 66.

Jean de Lune se retire en Aragon, pag. 67.

Le Marquis de Villéna & le Grand-Maître de Calatrava veulent prendre parti contre le Roi, qui pardonue au premier, pag. 67.

Suite des troubles dans le Diocèse de Saint Jacques, pag. 68. Irruption du Roi de Grenade dans le Roianme de Jaën,

pag. 69.
Diverses démarches du nouveau Roi d'Aragon, pag. 69.
Retour du Pince Don Carlos dans les Etats du Roi d'Aragon son son pere, pag. 70.

Le Roi de Fez leve le siège d'Alcazar Céguer, pagi 71.

Ann. de

J. C.

Mort & Sépulture du Cardinal Don Jayme de Portugal;

1 4 6 0. Le Grand-Maître de Calatrava rentre au service du Roi

Les Seigneurs liqués font remettre au Roi un Mémoire,

Le Roi d'Aragon entre dans la ligue des Seigneurs mécontens de Castille, pag. 73.

L'Archevêque de Séville sollicite l'Archevêché de Saint Jacques, après la mort de Don Rodrigue de Lune, pag. 73.

La Comtesse de Los Molares refuse de marier Doña Béatrix de Rivéra sa fille avec Don Bertrand de la Cuéva, & la donne à un fils de l'Amirante, pag. 74.

Le Marquis de Santillane & l'Evêque de Calaborra son frere, se rangent du parti du Roi, pag. 74.

Mariage de Don Bertrand de la Cuéva, avec la fille cadette du Marquis de Santillane, pag. 75.

Réconciliation & Traité entre le Roi d'Aragon & le Prince Don Carlos son fils, pag. 75.

Les Siciliens envoient des Députés au nouveau Roi d'Aragon, afin de le reconnoître pour leur Souverain, pag. 76.

Arrivée du Prince Don Carlos à Barcelonne, où se rend aussi le Roi son pere avec toute la Cour, pag. 76.

Les Rois de Portugal & de Castille font faire des propositions de Mariage au Prince Don Carlos, pag. 77.

Les Roiaumes de Sicile & de Sardaigne unis à perpétuité à la Couronne d'Aragon, pag. 77.

Le Roi d'Aragon indisposé de nouveau contre le Prince Don Carlos, pag. 78.

Il le fait arrêter, pag. 78.

Les Etats de Catalogne & d'Aragon sollicitent inutilement sa liberté, pag. 79.

Toutes les Cours de Catalogne en font autant avec aussi peu de succès, pag 79.

Alcazar assiégée sans succès pour la troisième fois par le Roi de Fez & de Maroc, pag. 80.

6 1. Le Roi de Castille a une entrevue à Buytrago avec l'Archevêque de Toléde & les autres Seigneurs mécontens, pag. 80.

li se dispose à porter la guerre en Navarre, pag. \$1.

L'Archevêque de Séville est transféré au Siège de Saint Jacques, & remplacé par Don Alfonse de Fonseca son neveu, pag. 81.

Les Catalans se mettent sous la protection du Roi de Castille, pag. 81.

£ 1 %

Défaite de quelques Troupes Castillannes en Navarre, pag. 82.

D'autres soumettent plusieurs Places, pag. 81.

Diverses expéditions du Roi de Castille contre celui d'Aragon, pag. 82.

Dona Isabelle, Infante de Castille, promise au Prince Don-Carlos, pag. 8:

Réduction de Viane par le Roi Don Henri, pag. 83.

Plusieurs Seigneurs mécontens rentrent à son service,

Il le retire dans les Etats, pag. 83.

L'Archevêque de Toléde, & l'Amirante se réconcilient avec lui, pag. 84.

On travaille à faire observer la Justice, pag. 84.

Attention du Roi de Castille pour la Reine, pag. 85.

Ses déférences aux conseils de l'Archevêque de Toléde & dis Marquis de Villéna, pag. 85.

Zéle des Barcelonnois pour la liberté du Prince Don Carlos,.

lls veulent contraindre le Roi par la voie des armes à relàcher le Prince Don Carlos, pag. 86.

La révolte devient presque générale, pag- 87.

Le Prince Don Carlos est remis en liberté, & conduit à Barcelonne, pag. 87.

Les Catalans font à son sujet des propositions au Rois, pag. 87.

Elles sont acceptées, pag. 88.

Le l'rince Don Carlos proclamé à Barcelonne, pag. 892 Différentes mesures que prend le Roi d'Aragon, pag. 892

Il traverse le mariage du Prince son fils avec une susante: de Castille, pag. 89.

Le Prince prend de nouveaux ombrages, pag. 90-

Compromis a son sujet entre les Rois de Castille & d'Araz-

Mort du Prince Don Carlos, pag. 91-

Le Roi Don Jean cherche à assurer la Couronne d'Aragom & toutes ses dépendances à Don Ferdinand son fils so page 92.

La Comté de Barcelonne veut s'ériger en République,

Le Roi de Castille refuse de se désaisse de quelques Places: en Navarre 49.9:

Celui de France cherche à animer les Castillans contre leux Souverain, pag. 93, Ann. di J.C.

il prétend avoir droit à la Couronne de Navarre. Ses démarches en conséquence, pag. 94.

Retraite de Doña Catherine, Infante de Portugal, dans un Monastere, pag. 94.

Mort de l'Infant Don Henri, Grand-Maître de l'Ordre de Christ, pag. 94.

Celle de Don Alfonse, premier Duc de Bragance, pag. 95. Incursion & hostilités des Grenadins, pag. 95.

Don Jayme de Cardonne, Cardinal, pag. 95.

6 2. La Reine de Castille accouche d'une fille, que le Roi Don Henri fait reconnoître pour son héritiere, pag. 95.

In traite d'accommodement entre les Rois de Castille & d'Aragon, pag. 96.

il est conclu, pag. 96.

Glorieuse expédition des Chrétiens contre les Mahométans, pag. 97.

Autre avantage remporté sur un Parti Mahométan, pag. 98. La guerre recommence de toutes parts avec les Grenadins, pag. 98.

Succès d'une irruption du Connétable sur leurs Terres,

Archidona recouvrée, pag. 99.

Offre des Catalans au Roi de Castille de se ranger sous sa domination, pag. 100.

Elle est acceptée, pag. 100.

Le Roi de Castille fait passer des Troupes en Catalogne, pag. 101.

Troubles dans le Roiaume de Grenade, pag. 102.

Conversion d'un Mahométan de Gibraltar, & avis important qu'il donne à Alfonse d'Arcos, Alcalde de Tarife, pag. 102,

Gibraltar est assiégé par les Chrétiens, pag. 103.

Les affiégés demandent à capituler, pag. 104.

On s'empare de la Place, pag. 104.

Source de division entre les Familles de Médina-Sydonia & d'Arcos, pag. 104.

Irruption du Grand-Maître de Calatrava & du Connétable fur les Terres du Roi de Grenade, pag. 105.

Son succès, pag. 105.

Les Catalans se disposent à la révolte, pag. 106.

Ligue entre les Rois d'Aragon & de France, pag. 107.

La Principauté de Barcelonne se révolte contre le Roi d'Aragon, pag. 107,

Entrevue

Ann. de

Entrevûe des Rois de France & d'Aragon entre Mauléon & Sauveterre, pag. 107.

Les Comtés de Roussillon & de Cerdagne engagés au premier, pag. 108.

Les Catalans assiégent la Reine d'Aragon dans Girone, pag. 108.

Ils font contrains de se retirer, pag. 108.

La Princesse Dona Blanche de Navarre livrée au Comte de Foix, pag. 109.

Divers avantages remportés sur les Catalans rébelles, pag. 110.

Le Roi Don Jean gagne sur eux une victoire, pag. 111.

Plusieurs Places subissent la Loi du Vainqueur, pag. 112.

Barcelonne est assiégée inutilement, pag. 112.

Des Troupes de Castille vont au secours des Catalans;

Gironne assiégée de nouveau par les Rébelles, pag. 113. Le Roi de Castille proclamé Souverain de la Catalogne,

pag. 114.

Le Roussillon soumis au Roi de France, pag. 114.

Pieux établissement en Portugal pour le rachat des Captifs, pag. 114.

Le Roi de Castille commence à incliner pour la Paix avec l'Aragonnois, pag. 114.

Le dernier recherche la médiation du Roi de France,

Les Catalans veulent passer sous la domination du Roi de Castille, pag. 115.

Le Roi Don Henri tient Conseil à ce su et, pag. 116.

On cherche à rejetter la proposition des Catalans, pag. 116. Le Roi de France est choisi Juge-Arbitre des dissérends entre la Castille & l'Aragon, pag. 117.

Le Roi de France se rend à Bayonne, où les deux Couronnes lui sont exposer leurs prétentions réciproques, pag. 117.

Celui de Castille part pour une entrevûe avec lui, pag. 118. Décision du Compromis par le Roi de France, pag. 118.

Les Rois de Castille & de France s'approchent de leurs Frontières pour se voir, pag. 119.

Ils ont une conférence sur le bord de la Riviere de Bidassoa,

Le Roi de Castille abandonne les Catalans, pag. 120.

Le Roi d'Aragon veut empêcher l'exécution de la Sentence du Roi de France, pag. 120.

Celui de Castille reconnoît la perfidie de l'Archevêque de Tome VII. b

Tolède & du Marquis de Villèna, deux de ses Ministres J. pag. 121. L'un est privé du maniment des affaires, & l'autre fait éclater sa mauvaise foi, pag. 111. L'Ancien Archevêque de Séville veut remonter sur ce Siège. Son neveu & lui, arment à ce sujet l'un contre l'autre. DAG. 123. Le Roi de Grenade paie son tribut à la Castille, pag. 123. L Archevêque de Toléde & le Marquis de Villéna cabalent contre leur Souverain, pag. 124. Les Catalans appellent à leur Principauté Don Pedre, Infant de Portugal, pag. 124. Ils recoivent pluseurs échecs, pag. 124. Autres avantages remportés par les Roïalistes, pag. 125. Le Roi d'Aragon récompense deux de ses Généraux : pag. 125. Espluges, Capitaine de Galéres, a le col coupé par les Rosalistes, pag. 125. Girone assiégée inutilement par les Rébelles, pag. 126. Le Roi de Portugal va en Afrique, & l'Infant Don Ferdinand son oncle y court un grand danger, pag. 126. Mort de Saint Diégue, Roligieux Franciscain, pag. 127. Entrevûe des Rois de Castille & de Portugal à Gibraltar 1 PAG- 127. Expédition de peu d'importance contre les Mahométans. pag. 128. Renouvellement de la Trève entre les Couronnes de Castille & de Grenade, pag. 128. Paix entre la Castille & l'Aragon, pag. 129.

Furieux outagan à Séville, pag. 129.

Entrevûe du Roi & de la Reine de Castille avec le Roi de Portugal au Pont de l'Archevêque, pag. 129.

Dona Isabelle Infante de Castille refuse d'épouser le dernier. pag. 130.

Ligue de plusieurs Seigneurs Castillans contre leur Roi pag. 130.

Perfidie du Marquis de Villéna, pag. 130-

Entreprise téméraire des Confédérés, pag. 13 r.

Don Bertrand de la Cuéva est fait Grand-Maître de S. Jacques , pag. 132.

Les Confédérés cherchent à s'emparer de la personne du Roi & de celle de la Reine, pag. 132.

lls font proposer au Roi une entrevûe, pag. 133

Am. de J. C.

Le Roi court risque d'être enlevé, pag. 134. Tous les Confédérés se lient de nouveau, & le Roi d'Aragon s'unit à eux, pag. 134. Leurs démarches auprès du Pape, pag. 135. Sollicitations des Confédérés à Rome, & nouveau stratagême du Marquis de Villéna, pag. 135. Le Roi fait informer en faveur de son aprimde au mariage, pag. 136. Entrevûe & conventions du Roi avec le Marquis de Villéna, pag, 136. Le Roi veut livrer l'Infant Don Alfonse son frere aux Mécontens, pag. 137. Arrivée de Don Pedre, Infant de Portugal à Barcelonne, où il est proclamé Roi d'Aragon & de Sicile, Peg. 148. il se met en Campagne, & évite deux fois la bataille, pag. 138. Il découvre une conspiration, pag. 159. Son Parti reçoit un foible échec, pag. 139. Siège & réduction de Lérida par le Roi, pag. 139. Suites de cette expédition, pag. 140. Les Valenciens secondent le Roi avec succès, pag. 141. Mort de Doña Blanche , Princesse de Navarre , pag. 141. Les Siciliens reconnoissent le Prince Don Ferdinand pour Successeur du Roi Don Jean son pere, pag. 142. Trève entre le Roi d'Aragon & les Génois, pag. 142. Divers événemens, pag. 143. Valdécona prise par Don Denys de Portugal, pag. 143. Le Duc de Bourgogne secoure l'Infant Don Pedre, pag. 144. 1 4 6 5. Le Roi de Castille livre aux Consédérés l'Infant Don AL fonse son frere, qui est reconnu son héritier, pag. 144. Don Bertrand de la Cuéva se démet de la Grande-Maîtrise de Saint Jacques en faveur de cet Infant, pag. 144. Il est fait Duc d'Albuquerque, pag. 145. Le Roi & les Mécontens nomment des Commissaires pour terminer tous les différends, pag. 145. L'Archevêque de Toléde & l'Amirante seignem de se rauger du parri du Roi, pag. 145. Le Grand-Maître d'Alcantara & le Comte de Médellin se joignent aux Mécontens, pag. 146. Le Roi prend conseil de l'Archevêque de Toléde, pag. 146. Il suit son avis, pag. 147. Les Confédérés prennent à Plasencia la résolution de le

détrôner, pag. 147.

b ij

X14

146 s.

Le Comte d'Albe de Tormes se déclare pour se Roi, & sui rend un service signalé, pag. 148.

Le Roi somme les Confédérés de déposer les Armes & de lui remettre l'Infant son frere, pag. 148.

Réponse des Mécontens , pag. 149. Le Roi assiége Arévalo , pag. 149.

Perfidie de l'Archevêque de Toléde, pag. 150.

L'Amirante trahit le Roi, qui se retire chagrin à Salamanque, pag. 150.

Les Mécontens conduisent l'Infant Don Alfonse à Avila,

Ils mettent plusieurs Villes importantes & quelques Scigneurs dans leur parti, pag. 151.

On dépose le Roi publiquement, pag. 151.

L'Infant Don Alfonse est proclame Roi, pag. 152-

'l' gratifie plusieurs Villes, pag. 153.

Troubles à Séville, pag. 152.

Le Roi de Castille se dispose à punir les Rébelles, pag. 153-Plusieurs Seigneurs le joignent avec des Troupes, pag. 154-Simancas assiégée par les Mécontens, pag. 154-

L'Archevêque de Tolede prend Pena-Flor, pag. 1550

Le Marquis de Santillane & d'autres amenent des Troupesau Roi, qui va à Simancas, pag. 155.

Les Mécontens levent le siège & refusent la Bataille

Le Roi s'abouche avec le Marquis de Villéna, pag. 156.

Il congédie ses Troupes, pag. 157.

Excès auxquels se porte le Grand-Maître de Calatrava dans l'Andalousie, pag. 157.

Il va mettre le siège devant Jaën, pag. 158.

Il est contraint de le lever, pag. 158.

Garcie Mendez de Badajoz pris par les Rébelles, pag. 159.

Alvar d'Yta a le même sort, pag. 160.

L'Infant Don Alfonse va voir la Reine Douairière sa mere, & le Roi récompense plusieurs Seigneurs, pag. 160.

Le Comte de Foix fait une irruption en Castille, pag. 161...

Il se retire en France, pag. 162.

Les Villes s'unissent pour détruire des Compagnies de voleurs, pag. 162.

L'Infant Don Pedre de Portugal perd une Bataille en Catalogne, pag. 163.

Il s'en venge par la prise de plusseurs Places, pag. 164. Le Roi d'Aragon fait le siège de Cervèra, pag. 164.

l Igualada & Mont Falcon se soumettent à lui, pag. 1642

Cervéra est contrainte de se rendre, pag. 164.

Quelques autres Places se soumettent au Roi, & Amposta est assiégée, pag. 165.

Situation des affaires dans la Principauté de Gironne, pag. 166.

Mort d'Ismaël, Roi de Grenade: Albohacen son fils le remplace, pag. 166.

3466

Des Routiers désolent la Castille, pag. 166. Acharnement de l'Archevêque de Toléde contre son Roi, pag. 167.

Valladolid se range sous l'obéissance de son Souverain, pag. 167.

Audace des Confédérés, pag. 168.

Châtiment de quelques-uns de leur gens, pag. 168.

Le Marquis de Villena fait demander au Roi une entrevûe pag. 168.

Le Roi promet l'Infante Dona ssabelle en mariage à Done Pedre Giron, Grand-Maître de Calatrava, pag. 169.

Démarche de ce Grand-Maître en conséquence, pag. 169.

Il abdique la Grande-Maîtrise en faveur de Don Rodrigue Tellez Giron son troisséme fils, pag. 169.

Sa mort & sa sépulture, pag. 170.

Translation du corps de Saint Victor, Martyr, au Monastere de Saint Pierre de Cardéna, pag. 170.

Furieux tremblement de terre, pag. 170.

Evénemens qui suivirent la mort du Grand-Maître de Calatrava, pag. 170.

Le Roi & les Mécontens se disposent à la guerre, pag. 171.. Prise de Gibraltar par le Duc de Médina Sydonia, pag. 171.. Le Comte d'Arcos s'empare de Cadix, pag. 172.

Quelques Forteresses se soumettent au Roi, pag. 172. Le Connétable échoue dans une tentative sur Baéza,

pag. 172. D'autres Places recouvrées par les Roïalistes, pag. 173.

Troubles dans l't strémadure, pag. 174.

Le Clavier d'Alcantara fait la guerre pour le Roi à fon-Grand-Maître, & prend deux Forteresses & Coria, pag. 174.-Il est contraint de rendre Coria au Grand-Maître par capitulation, pag. 175:

Sépulvéda rangée sous l'obéissance du Roi, pag. 175.
Sort malheureux de plusieurs Rébelles, pag. 175.
Léonard de Bologne, Légat en Espagne, pag. 175.
Fidélité exemplaire & bravoure d'une Dame Espagnolés,
pag. 176.

Inn. de J.C.

Assemblée & délibérations des Confédérés à Talayéra de la Reyna, pag. 176.

Le Roi marche contr'eux, pag. 177.

Les Ligués assiégent inutilement Castro-Mocho, pag. 1772. Le Légat ménage un Congrès à Coca entreux & le Roi de pag. 178.

Tentative odieuse de l'Archevêque de Toléde, pag. 178.

Le Congrès est transféré de Coca à Madrid, pag. 178.

On ne peut convenir de rien, pag. 179.

Deux Partisans du Roi manquent d'être massacrés à Valence, pag. 179.

Pierre Arrias, Grand-Trésorier de la Couronne, victime de la facilité du Roi, pag. 179.

Don Jean Arias son frere, Evêque de Ségovie, court le même risque, pag. 180.

Le premier est remis en liberté, pag. 180. Le Congrès de Madrid est dissous, pag 180.

Plusieurs Places soumises au Roi d'Aragon, pag. 181.

Suite du siège & reddition d'Amposta, pag. 181.

Mort de Don Pedre Infant de Portugal, pag. 182. Tortose assiégée & prise par le Roi d'Aragon, pag. 183.

Les Catalans Rébelles appellent René Duc d'Anjou, & Jean son fils Duc de Lorraine, pag. 184.

Le Roi d'Aragon recherche l'alliance du Pape & de plusieurs Princes, pag. 184,

Défaite de la Flotte de Barcelonne par celle de Majorque,

Le Prince Don Ferdinand reconnu Viceroi d'Aragon;

Un Conseiller de Barcelonne & un Jurisconsulte justiciés par les Rébelles, pag. 185.

Mort du Cardinal Don Jayme de Cardone, pag. 185.

Le Roi de Castille consent de passer à Béjar, pag. 186. Il en est empêché par les Habitans de Madrid, pag. 186. Le Comte & la Comtesse de Plasencia mécontens de l'In-

fant Don Alfonse, pag. 186. Troubles à Toléde, pag. 187.

L'Infant Don Alfonse passe à cette Ville, pag. 187.

Le Marquis de Villéna est élu Grand-Maître de Saint Jacques, pag. 188.

Nouvelle émeute à Toléde, pag. 188.

Tentative inutile du Duc de Médina-Sydonia sur le Port de Sainte Marie, pag. 188.

Troubles à Cordone, pag. 189.

E 4 6 7.

Ann. de J. C. 3 4 6 7.

Guerre intestine à Séville, pag. 189.

Olmédo livrée aux Confédérés, pag. 189.

Le Roi assemble des Troupes, & remet Doña Jeanne sa sille entre les mains du Marquis de Santillane, pag. 189. Le Comte d'Albe de Tormes trompe le Roi, pag. 190.

Le Roi va avec son Armée à Olmédo, pag. 190.

Les Confédérés se disposent à lui livrer Bataille, pag. 191-

Ordre de Bataille de l'Armée du Roi, pag. 192.

On en vient à une action, pag. 193. Chacun s'attribue la victoire, & le Roi passe à Médina, pag. 194.

L'Infant Don Alfonse reçoit de gros renforts à Olmédo,

Il en vient pareillement au Roi, pag. 195.

Antoine de Vénério, Evêque de Léon, Légat du Pape en Castille, pag. 195.

Il s'abouche avec les Mécontens, qui le maltraitent,

Ceux-ci continuent les hostilités, pag. 196.

Don Jean Arias Evêque de Ségovie, & Pierre Arias sons frere, veulent leur livrer cette Ville, pag. 197.

Exécution de leur projet, pag. 197.

Le Roi se laisse amuser par le Marquis de Villena, pag. 198. Il a avec sui une entrevûe à Coca, pag. 199.

On se dispose à recevoir le Roi à Segovie, pag. 199.

Le Roi va à cette Ville, & y confére la Grande-Maîtrise de Saint Jacques au Marquis de Villéna, pag. 200,

Discours du Roi aux Mécontens, pag. 201.

Réponse des derniers au Roi, pag. 201.

Suspension d'armes entre le Roi & les Mécontens, pag. 202.

Le Légat excommunie les Réhelles, pag. 202.

Le Grand-Maître d'Alcantara & le Comte de Plasencia s'indisposent contre les autres Confédérés, pag. 203.

Ceux-ci surprennent Valladolid, pag. 204.

Amour de l'Infant Don Alfonse pour la Justice, pag. 204-Don Alfonse de Monroy fait la guerre pour le Roi dans l'Estrémadure au Grand Maître d'Alcantara, pag. 205.

Ils se font réciproquement des Députations, pag. 205.

Glorieuses expéditions du premier, pag. 206.

Propositions que le Roi d'Aragon sait saire aux Mécontens de Castille, pag. 206.

Ceux-ci ne décident rien, pag. 207.

La Reine d'Aragon assiège la Ville de Roses, & soumer d'autres Places. nan. 207.

Ann. J. C.

> Le Duc de Lorraine entre en Catalogne, prend Cervie, & assiége sans succès Girone, pag. 208.

> Le Comte d'Armagnac amene des renforts à ce Duc, qui passent ensuite à Barcelonne, pag. 208.

> Entrevûe de la Reine d'Aragon & de la Comtesse de Foix,

1 4 6 8. Le Prince Don Ferdinand court risque d'être pris, pag. 209-L'Infant Don Alfonse se retire à Arévalo, pag. 210.

On tient inutilement des conférences à Plasencia pour l'accommodement, pag. 210.

Le Grand-Maître d'Alcantara rentre en grace auprès du Roi, pag. 210.

Diégue Lopez de Madrid intrus dans le siège Episcopal de Siguença, pag. 211.

Mort du Cardinal Don Jean de Mila, pag. 211.

Diégue Lopez de Madrid est arrêté, & Don Pedre Gonçalezde Mendoza, Evêque de Siguença, pag. 211.

Zéle du Pape pour pacifier la Castille, pag. 212.

Triste sort d'un sidéle Sujet du Roi, pag. 213.

Le Duc de Benaventé veut artenter à la vie du Marquis de Villéna, Grand-Maître de Saint Jacques, pag. 213.

L'Evêque de Badajoz chercheà remettre le Roi en possessione de Toléde, pag. 214.

Le Roi va à cette Ville, pag. 114.

Il y court un grand danger, & est contraint d'en sortir pag. 216.

Cette Ville est remise sous son obéissance, pag. 216,

Le Roi y retourne, pag. 216.

il s'assûre de l'Alcazar de Madrid, pag. 217.

Mort de l'Infant Don Alfonse, pag. 217.

Les Rébelles veulent proclamer Reine de Castille, l'Infante Dona Isabelle, qui le refuse, pag. 218.

Plusieurs Seigneurs prêtent de nouveau serment de sidélité au Roi, pag. 219.

L'Infante Dona Isabelle est proclamée à Séville, & dans d'autres Places de l'Andalousie, pag. 219,

Mauvais succès de deux entreprises du Compe de Cabra en faveur du Roi, pag. 220.

l'aix conclue entre le Roi & les Mécontens, pag. 221. La Ville de Burgos remise sous l'obéissance du Roi, pag. 222, Le Marquis de Santillane quitte la Cour mécontent,

pag. 22:. Antrevûe du Roi & de l'Infante Doña Isabelle à los Toros de Guisando, où l'accommodement est consommé, pag. 222.

'Ann. de J. C. 1468.

La Couronne de Castille est assurée à l'Infante Dona Isabelle, pag. 222.

La Reine se met entre les mains du Marquis de Santillane, pag. 223.

Calomnie contre cette Princesse, adoptée par quelques Historiens, pag. 223.

Le Roi convoque les Etats à Ocana. Protestation de la Reine en faveur de Dona Jeanne sa fille, pag. 224.

Le Roi d'Aragon recherche la Princesse Doña Isabelle en mariage pour le Prince Don Ferdinand son fils, pag. 225. Les Etats d'Ocana n'ont pas lieu, pag. 225.

Cabale du Marquis de Villéna, pour traverser le mariage de la Princesse Dona Isabelle avec le Prince Don Ferdinand; pag. 226.

Il tient à ce sujet une assemblée à Villaréjo, avec d'autres Seigneurs, pag. 226.

Ils projettent tous de marier la Princesse Doña Isabelle avec le Roi de Portugal, & Doña Jeanne avec le Prince Don Jean de Portugal, son cousin germain, pag. 227.

Le Roi se repose entierement sur ce Seigneur, pour ce double mariage, pag. 227.

Mesures que prend la Princesse pour le sien avec le Prince Don Ferdinand, pag. 228.

Tentative inutile du Comte de Plasencia sur Valladolid, pag. 228

Action horrible des Juiss de Sépulvéda punie, pag. 228.

Prodige arrivé à Pedro-Moro, pag 229.

Mort du Cardinal Don Jean de Torquémada, pag. 229.

Translation du Corps de Saint Raymond, Abbé, au Couvent de Monté-Sion de Toléde, pag. 229.

Mort de Doña Jeanne, Reine d'Aragon, pag. 229.

Suite de la guerre du Roi d'Aragon avec le Duc de Lorraine, pag. 230.

Le Roi court risque d'être enlevé, pag. 230.

Le Duc de Lorraine assiége une seconde fois Girone, & Réquésens Soler soumet plusieurs Châteaux au Roi, pag. 231.

rats de Sarragosse, où le Prince Don Ferdinand est déclaré Roi de Sicile, & associé à la Couronne d'Aragon par le Roi son pere, pag. 231.

Le Roi secoure Girone, pag. 232.

Un Médecin Juif guérit le Roi d'Aragon de son aveuglement, pag. 232.

Prite de Berga par le Prince Don Ferdinand, pag. 233.

Tome VII.

xviij Ann. de J. C.

Destruction d'Anafe en Afrique par Don Ferdinand, Infant de Portugal, pag. 233.

Mort de ce Prince, pag. 233.

1469.

Empressement du Roi d'Aragon pour le mariage du Prince Don Ferdinand son Fils avec la Princesse Dona Isabelle, pag. 233.

Les Seigneurs Castillans sont partagés à ce sujet, pag. 234. André de Cabréra fait Gouverneur du Château de Madrid,

Le Roi de Portugal fait demander en mariage la Princesse Dona Isabelle qui le refuse, pag. 234.

Don Henri, Roi de Castille, va en Andalousse, pag. 235. Traité de mariage entre le Roi de Sicile & la Princesse Dosa Isabelle de Castille, pag. 235.

La Forteresse de Pélagajar se soumet au Roi Don Henri, pag. 237.

Ce Prince va à Jaën, pag. 237.

Il part pour soumettre Cordoue, pag. 238.

Cette Ville lui est livrée, pag. 2,8.

Division entre Don Alfonse d'Aguilar & le Comte de Cabra, pag. 239.

Soins de l'Archevêque de Toléde pour assûrer le mariage de la Princesse Dona Isabelle avec le Roi de Sicile, pag. 239. Réconciliation entre le Grand-Maître de Saint Jacques, & le Connétable Don Michel Luc, pag. 240.

Nouvelles démarches de l'Archevêque de Toléde en faveur du mariage de la Princesse, pag. 240.

Entreprise formée par la Princesse, & traversée par le Comte de Plasencia, pag. 241.

Le Roi de France envoie demander en mariage la Princesse Dona Isabelle pour le Duc de Berri son frere, pag. 241. Don Henri Roi de Castille visite plusieurs Places de l'An-

dalousie, pag. 242.

Succès des soins de l'Archevêque de Toléde pour le mariage de la Princesse avec le Roi de Sicile, pag. 243.

La Princesse de Castille refuse d'épouser le Duc de Berri, pag. 244.

Le Duc de Médina-Sydonia & d'autres traversent une entreprise du Grand-Maître de Saint Jacques, pag. 244.

La Princesse Dosia Isabelle est comme prisonniere à Madrigal, pag. 245.

Le Roi de Sicilé lui envoie les présens de nôces, pag. 245. La Princesse appelle à son secours plusieurs Seigneurs ses Partisans, pag. 246.

Elle est tirée d'embarras, pag. 246. Ses Partisans la tirent de Madrigal, pag. 247. Ils la menentà Valladolid, pag. 247. Le Roi de Castille est reçu à Séville, pag. 247. Arrivée de Don Ferdinand, Roi de Sicile, en Castille, & son mariage avec la Princesse Doña Isabelle, pag. 248. Le Roi de Castille projette d'assûrer la Couronne à Dona Jeanne sa prétendue fille, pag. 250. Il dispense plusieurs graces, & se calme un peu à l'égard de la Princesse sa sœur, pag. 251. Députation des Princes nouveaux mariés & de l'Archevêque de Toléde au Roi Don Henri, pag. 251. Divers événemens, pag. 252. Brouilleries entre Don Alfonse d'Aguilar & le Comte de Cabra, pag. 252. Troubles à Salamanque, pag. 253. Le Duc de Lorraine soumet Girone, pag. 253. Il gagne une victoire sur le Roi Don Ferdinand, pag. 254. Son retour à Barcelonne, pag. 254. Embarras du Roi d'Aragon pour continuer la guerre, pag. 254. Ce Prince & le Duc de Lorraine mettent leurs troupes en quartiers d'hiver, pag. 255. Ftats d'Aragon à Monçon, pag. 255. Irruption du Comte de Foix en Navarre, pag. 255. Il le tetire en France, pag. 256. Mort de Gaston son fils, pag. 256. Etats de Navarre à Tafalla, & assassinat de l'Evêque de Pampelune, pag. 257. Glorieuse expédition de Loup Vazquez d'Acuña contre les Mahométans, pag. 257. Lettre de l'Archevêque de Toléde au Roi Don Henri pag. 258. Le Roi De France est porté à demander en mariage la prétendue fille de ce Monarque pour Charles son frere, pag. 258. Imposture relevée, pag. 259. Le Roi Don Henri va à Madrid, donne Escalona au Grand-Maître de S. Jacques, & retourne à Ségovie, pag. 259. Remontrances & propolitions infructueules des Princes Don Ferdinand & Dona Isabelle au Roi de Castille, pag. 260. Ils vont à Duénas, & font avec aussi peu de succès de nouvelles instances auprès du Roi, pag. 260.

Suite de la brouillerie entre Don Alfonse d'Aguilar & le Com-

te de Cabra, pag. 261.

**1** 470.

Ann. de J. C. 1470.

Surprise de la Forteresse de Simancas par l'Amirante, & de Xiména par le Duc de Médina-Sydonia, pag. 262.

Troubles en Biscaye appaisés, pag. 262.

Suite de la guerre entre le Grand-Maître d'Alcantara & le Clavier, pag. 263.

Défaite du premier par le dernier, pag. 263.

Don Alvar de Zuniga s'empare de Consuégra & s'y fortifie,

Autres troubles dans le Royaume de Léon, pag. 26'. Fin tragique de la Comtesse de Ste Marthe, pag. 26;.

Ambassade du Roi de France pour le mariage du Duc de Guienne avec la prétendue fille du Roi Don Henri, pag. 26.

Entrevûe du Grand-Maître de S. Jacques avec l'Amirante,

Guerre civile à Valladolid, pag. 265.

La Princesse Doña Isabelle accouche d'une fille, pag. 266. Déclaration du Roi en faveur de Doña Jeanne sa prétendue fille, pag. 266.

Cette Princesse est siancée avec le Duc de Guienne, p. 267.

Furieux ouragan, pag. 267.

Lettres du Roi aux Seigneurs & Villes, pag. 268.

Leurs effets, pag. 268.

Manifeste de la Princesse Doña Isabelle en faveur de son droit à la Couronne de Castille, pag. 268.

Invention des Corps de quatre Saints Martyrs, pag. 269. Prise de deux Châteaux par les Roialistes, pag. 269.

Complot pour l'enlevement des deux filles de la Comtesse de Médellin, pag. 269.

Elles sont assiègées dans le Monastère de Guadaloupe, pag. 270.

Diégue d'el-Castillo est commis par le Roi pour faire lever le siège, pag. 270.

Obstination des Assiégeans pour avoir les deux Demoiselles, pag. 271.

Ils les enlevent de force du Monastere, pag. 271.

Le Comte de Coria engage la Ville Capitale de son Comté, au Comte d'Albe de Tormes, pour secourir Alcantara, pag. 271.

Il n'en tire aucun avantage, pag. 272.

La Comtesse de Plasencia court risque d'être enlevée en route, & perd une partie de ses bagages, pag. 272.

Le Prieur de Saint Jean défait par le Gouverneur de Consuégra, pag. 27;

La Navarre & le Comte de Foix mécontens du Roi Don Jean, pag. 273.

Troubles en Sardaigne, pag. 274.

Etats de Catalogne a Monçon, pag. 274.

La guerre se rallentit en Catalogne, pag. 274.

Etats d'Aragon a Saragosse, pag. 274.

Mort du Duc de Lorraine, & obstination des Barcelonnois rébelles, pag. 274.

Le Roi de Portugal arme pour passer en Afrique, pag. 275.

Mort de Don Ferdinand, Duc de Vilce, pag. 276.

L'Archevêque de I oléde va faire le siège de la Forteresse de la Pérales , pag. 76.

Il est contraint de le lever, pag. 276.

Le Roi de Castille empêche un duel, pag. 277.

Deux Brefs du Pape contre l'Archevêque de Toléde & l'Evêque de Ségovie, pag. 277.

Le Roi veut faire faire le Procès à l'Archevêque de Toléde, & en est détourné par le Grand-Maître de S. Jacques pag. 278.

Il transfére la Cour à Ségovie, pag. 278.

Violence de l'Archevêque de Toléde, pag. 279.

Troubles en Biscaye, pag. 279.

Les deuxFactionsse donnent bataille proche deMungia, p. 280. Le Roi donne inurilement Sépulvéda au Grand-Maître de

Saint Jacques, pag. 181.
Il lui accorde la Ville d'Alcaraz, pag. 281.

Les Habitans se révoltent, pag. 281.

Villalva prise par le Comte de Benaventé, pag. 282.

Le Prince Don Ferdinand manque de s'emparer de Tordésillas, pag. 28:.

Guerre civile à Médina d'el-Campo, pag. 284.

Stratagême du Grand-Maître de S. Jacques pour s'assûrer de Toléde, pag. 284.

Troubles dans cette Ville, pag. 285.

Le Roi de Castille veut contraindre les Princes Don Ferdinand & Dona Isabelle de sortir du Roiaume, pag. 285.

Réduction de la Forteresse d'Alcantara par Don Alfonse de Monroy, pag. 286.

Ce Seigneur est contraint de s'en désaisir, pag. 287.

Stratagême du Grand-Maître de S. Jacques pour exciter du trouble à Séville, pag. 287.

Don Rodrigue Ponce de Léon, Comte d'Arcos, devenu fon gendre, & Marquis de Cadiz, favorile son dessein, p. 288. Mort du Pape Paul II. Sixte IV. son Successeur, p g. 288.

Le Cardinal Don Rodrigue de Borgia, Légat en Espagne,

Commencemens des troubles de Séville, pag. 189.

Les Factions des Guzmans & des Ponces en viennent aux mains, pag. 289.

Suite de cette guerre civile, pag. 289.

Les Ponces ont le dessous, pag. 290.

Le Marquis de Cadiz est contraint de s'enfuir à Alcala de Guadayra, pag. 291.

Il se rend Maître de Xérez de la Frontière, pag. 291.

Le Duc de Médina-Sydonia envoie trop tard du secours à cette Place, pag. 292.

Le Roi approuve & autorise le Marquis de Cadiz, pag. 292. Il fait demander une entrevûe au Roi de Portugal, pag. 293.

Le Duc de Médina-Sydonia & le Marquis de Cadiz sont sur le point d'en venir à une bataille, pag. 293.

Ils se retirent & font une Trève, pag. 293.

Le Roi de Portugal se dispose à porter la guerre en Afrique, pag. 294.

Il y passe en personne, & fait la conquête d'Arzile, p. 294. La Ville de Tanger a le même sort, pag. 296.

Retour du Roi de Portugal dans ses Etats, pag. 296.

Le Roi de Castille part pour aller s'aboucher avec lui, pag. 296.

Entrevûe de ce: deux Princes, pag. 297.

Le Roi de Castille passe dans le Roïaume de Jaën, pag. 297.

L'Archevêque de Toléde veut tirer de Médina de Rioséco le Prince Don Ferdinand & la Princesse Dona Isabelle, pag. 298.

Il tient conseil à ce sujet, pag. 298.

Il part pour l'exécution de son projet, pag. 299.

Les Princes vont le joindre à Duénas, pag. 299.

Ils passent avec lui dans la nouvelle Castille, pag. 299.

Guerre intestine à Séville, pag. 300.

Retour du Roi à Toléde, & mort de Dona Marie de Portocarréro, femme du Grand-Maître de Saint Jacques, pag. 300.

Irruption des Mahométans de Grenade sur les terres des Chrétiens, pag. 301.

Le Marquis de Cadiz la venge, pag. 302.

Suite de la guerre de Catalogne, & succès du Roi d'Aragon, pag. 302.

1 47 2.

Ce Prince court un grand danger, au siège de Péralada, Perpignan se livre à lui, pag. 303. Péralada se soumet & tout l'Ampourdan, pag. 303. Barcelonne est bloquée, & ses Troupes battues, pag. 304. Suites de la victoire, pag. 304. Traité d'accommodement entre le Roi Don Jean & le Comte & la Comtesse de Foix, touchant le Roïaume de Navarre, pag. 304. Les Beaumonts en sont mécontens, pag. 305. Le Maréchal Don Pedre de Navarre projette de s'emparer de Pampelune, pag. 306. Il en forme l'entreprise, pag. 306. Son malheureux fort, pag. 307. Le Grand-Maître de S. Jacques veut marier la Princesse Dona Jeanne avec l'Infant Don Henri neveu du Roi d'Aragon, pag. 307. Tentative inutile du Duc de Médina - Sydonia sur Xérez, Tréve entre lui & le Marquis de Cadiz, pag. 309. Don Alfonse de Monroy reprend Alcantara, pag. 309. Ambassade du Duc de Bourgogne au Roi d'Aragon, & au Prince Don Ferdinand, pag. 309. Guerre civile à Carmone, pag. 310. Les Sévillanois secourent leurs Partisans, pag. 310. Ils retournent victorieux, pag. 311. Troubles à Toléde, pag. 311. Le calme y est rétabli, pag. 312. Il s'y allume une nouvelle guerre, pag. 312. Autre trouble à Ségovie, pag. 313. Le Grand-Maître de S. Jacques veut s'attacher les Mendozas, pag. 313. ll s'abouche avec eux, pag. 314. Ligue conclue entre eux, & mariage du Grand-Maître avec Dona Marie de Vélasco, fille du Comte de Haro PAR 314. Arrivée en Espagne du Cardinal Don Rodrigue de Borgia, Légat du Pape, pag. 315. Différens événemens, pag. 315. Stratagême d'un Soldat, pag. 316. Son succès, pag. 316. Le Roid'Aragon acheve de soumettre l'Ampourdan, p. 317.

Il assiége Barcelonne, pag. 317.

Le Prince Don Ferdinand son fils va le voir, pag. 317.

Il reçoit à Tarragone le Légat, & les Ambassadeurs du Duc de Bourgogne, pag. 3 8. Les François & les Lorrains tentent inutilement de secourir Barcelonne, pag. 318. Le Légat va trouver au siège le Roi d'Aragon, & passe ensuite à Tortose, pag. 318. Retour du Prince Don Ferdinand en Castille, pag. 319. Renouvellement d'alliance entre le Roi d'Aragon & le Duc de Bourgogne, pag. 319. L'Evêque de Siguença va à Valence, par ordre du Roi Don Henri, complimenter le Légat, qui passe en Castille, pag. 320. Arrivée & réception du Légat à Madrid, pag. 320. Son audience du Roi de Castille, pag. 321. Suite du siège de Barcelonne, pag. 321. Cette Ville consent de se soumettre, pag. 322. Elle capitule, pag. 322. Le Roi d'Aragon y fait son entrée, & consirme les Priviléges de la Ville, pag. 32:. Autres événemens qui en furent la suite, pag. 323. Troubles en Aragon, pag. 324. Le Roi d'Aragon envoie une Flotte en Sardaigne & en Sicile, pag. 324. Affaires de Navarre, pag. 325. Mort du Comte de Foix, pag. 325. Le Corps de Saint Ferdinand, Infant de Portugal, est racheté, & apporté d'Afrique à Lisbonne, pag. 326. Le Roi de Portugal fait une Maison au Prince Don Jean,

1473.

Assemblée du Clercé de Castille à Ségovie, par ordre du Légat, pag. 327. Elle accorde au Pape un Subside pour la guerre contre le

Turc, pag. 327.

Le Legar du Pape retourne en Aragon, pag. 328.

Don Henri, Infant d'Aragon, passe en Castille pour épouser la Princesse Dona Jeanne, pag. 228.

Il fait éclater son orgueil, pag. 3.8.

Le Grand-Maître de S. Jacques obtient du Roi l'Alcazar de Madrid, pag. 329.

L'Fvêque de Cordoue contraint de s'absenter de son siège, p.g. 329.

Soulevement à Cordoue contre les nouveaux Chrétiens,

Funition de celui qui en sut l'auteur, pag. 330.

Elle

Ann. de J. C. Elle occasionne de plus grands trou bles, pg 30. F 47 3. Les nouveaux Convertis maltraités en différens endroits, PAL. 33 I. Châtiment de quelques séditieux, pag. 331. Baleine monstrueuse tuée sur la côte de Portugal, pag. 331. Irruption des Mahométans dans le Roiaume de Jaën, PAQ. 332. Sédition à Jaën contre les nouveaux Convertis, & mort du Connétable Don Michel Luc, pag. 332. Suite de ce trouble, pag. 332. Le Comte de Haro fait Connétable, & l'Evêque de Siguença Chancelier, pag. 333. Le Marquisde Cadiz s'empare d'Alanis, pag. 333. On tient Conseil à Séville à cette occasion, pag. 333: Le Duc de Médina-Sydonia va assiéger Alanis, pag. 334. Le Marquis de Cadiz tente inutilement de faire lever le siége, pag. 335. Réduction de la Place, pag. 333. Le Marquis de Cadiz s'en dédommage, pag. 336. Il n'ose combattre le Duc de Médina-Sydonia, pag. 336. Celui ci se ligue avec les Princes Don Ferdinand & Dona-Ilabelle, pag. 337. Suite de la guerre entre le Duc de Médina-Sydonia & le Marquis de Cadiz, pag. 337. Deux freres du premier vont en course, pag. 338. Ils perdent la vie, pag. 338. Mort de Don Alfonse de Fonséca, Archevêque de Séville,. P48- 339-On en nomme deux pour le remplacer, pag. 339. Dispositions du Roi pour pacifier la Ville de Toléde, p. 339. Le Grand-Maître de S. Jacques tâche de le dissuader de marier Doña Jeanne avec l'Infant Don Henri, pag. 340. Ses conseils à cet effet, pag. 340. L'Evêque de Siguença & André de Cabréra en donnent de plus sages au Roi, pag. 341. zar de Ségovie, pag. 341.

Stratagême du Grand-Maître de S. Jacques pour avoir l'Alca-

André de Cabréra, Commandant de la Place, le fait échouer,. pag. 342.

Le Roi rétablit le calme à Ségovie, & Don Pedre Gonçalez, Evêque de Siguença, est créé Cardinal, pag. 342.

Nouvelles démarches du Grand-Maître de Saint Jacques au : près du Roi de Portugal, pour lui faire éponter la Princesse Dona Jeanne, pag-343.

Tome VII.

## TABLE CHRONOLOGIQUE

XXV)
Ann. de
J. C.
4 7 3.

Ses tentatives inutiles fur la Ville de Tolede, pag. 343.

Arrivée du Chapeau de Cardinal à l'Evêque de Siguença;

qui est nommé le Cardinal d'Espagne, pag. 343.

Mésagrappe page de l'Inform Don Hangi, de 2002 25 de

Mécontentement de l'Infant Don Henri, de sa mere & du

Comte de Benaventé son oncle, pag. 343. Convocation des Etats à Sainte Marie de Niéva, pag. 344.

Réglemens qui y furent faits, pag. 344.

Pierre de Zuniga défait & pris prisonnier par les Habitans d'Aranda de Duéro, pag. 244.

Ceux-ci livrent leur Ville à la Princesse Dona Isabelle, p. 345. Achanement du Grand-Maître de Saint Jacques pour avoir

l'Alcazar de Ségovie, pag. 346. André de Cabréra refuse de lui remettre cette Forteresse; pag. 346.

Ses représentations & celles de Dosia Béatrix de Bobadilla au Roi, pag. 346.

Cabréra & sa femme projettent de faire venir la Princesse Dona sabelle à l'Alcazar de Ségovie, pag. 348.

Ils l'y déterminent, pag. 348.

Arrivée de la Princesse à cette Forteresse, pag. 349. Le Roi son frere a une entrevûe avec elle, pag. 349.

Ils se promenent ensemble publiquement dans les rues de Ségovie, pag. 350.

Concile Provincial de Toléde, tenu à Aranda, pag. 351. Les Convertis persécutés veulent s'établir à Gilbraltar, p.352. Ils sont de nouveau maltraités, pag. 352.

Ceux de Séville se précautionnent contre la persécution;

Perite guerre entre le Comte de Cabra, & Don Alfonse d'Aguilar, pag. 353.

Quelques Barques de Cadiz vont en course dans le Guadalquivir, pag. 353.

Elles sont presque toutes enlevées par les Habitans de San-Lucar, pag. 354.

Echec que reçoit le Marquis de Cadiz de la part des Sévillae nois, pag. 354.

Médina-Sydonia est mal gardée, pag. 355.

On en donne avis au Marquis de Cadiz, pag. 355.

Ce Seigneur se dispose à s'en emparer, pag. 355.

Succès de cette entreprise, pag. 356.

Le Gouverneur périt, & la Forteresse reste au Marquis

Don Alfonse de Monroy élu Grand-Maître d'Alcantara par les Commendeurs ses partisans, pag. 357.

Mort de Don Gomez de Cacéres & Solis, véritable Grand-Maître de cet Ordre, pag. 358.

Nouvelle élection de Don Alfonse de Monroy pour le rem-

placer, pag. 358.

Perpignan & Elne secouent le joug de France, & rentrent sous la domination du Roi d'Aragon, pag. 359.

Le dernier fortifie Perpignan, & en assiège le Château,

pag. 360.

Le Roi de France veut recouvrer cette Place, pag. 360. Celui d'Aragon promet de la défendre en personne, pag. 361. Ses principaux Généraux s'enferment dans la Place avec lui,

pag. 361.

L'Archevêque de Saragosse chargé de la défense d'Elne, pag. 362.

Les François assiégent Perpignan, pag. 362-

Le Prince Don Ferdinand va en Aragon pour délivrer cette Ville, & le Roi Don Jean son pere, pag. 362.

La Place court risque d'être prise par trahison , pag. 363.

Action vigoureuse d'un Soldat, pag. 363.

Déroute d'un Détachement François, pag. 364.

Action honteuse de quelques-uns des Assiégeans, pag. 364. Les Généraux François en font satisfaction au Roi d'Aragon, pag. 364.

Le Prince Don Ferdinand fait lever le siège, pag. 365. Il est joint par le Roi son pere proche de Perpignan ;

PAQ. 366.

Le Prince marche à l'Ennemi, & lui présente inutilementla Bataille, pag. 366.

Suspension d'armes entre les François & les Aragonnois,

pag. 366.

Retour du Prince Don Ferdinand à Barcelonne, pag. 367. Le Roi de France annule la Tréve, & renvoie assiéger Perpignan, 367.

Celui d'Aragon s'obstine à rester dans la Place, pag. 367. Les François en recommencent le siège, & le levent une seconde sois, pag. 568.

Tout un Corps de leurs Troupes est fait prilonnier,

pag. 368.

Paix conclue entre les Rois de France & d'Aragon, pag. 369.-Retour entrée triomphante du demier à Barcelonne, p. 369.-Difficultés sur un article du Traité de Paix, pag. 369.

Le Prince Don Ferdinand repasse en Castille, pag. 370.

Le Prince Don Ferdinand vient à Ségovie, & y voit le Roj Don Henri, pag. 370.

F474

J. C.

3 4 7 4. Ils dinent ensemble, & avec la Princesse Dona Isabelle,

Le Roi tombe malade, & reste infirme, pag. 370.

Il refuse de déclarer sa sœur pour son héritiere au Trône

Lique entre le Grand-Maître de Saint Jacques & le Duc d'Albuquerque, pag. 371.

Sollicitation du premier auprès du Roi en faveur de la Princesse Dona Jeanne, pag. 371.

Le Conseil du Roi est partagé entre Dona Isabelle & elle,

Le Grand-Maître de S. Jacques convient avec le Roi d'arrêter les Princes, pag. 372.

Le Prince Don Ferdinand sort de Ségovie, pag. 372.

Il y retourne & passe ensuite à Avila, pag. 372.

L'Archevêque de Toléde mécontent de lui & de la Princesse Doña Isabelle, pag. 273.

Les Habitans de Carrion veulent se soustraire de la dépendance du Comte de Benaventé, pag. 373.

Le Comte de Trévino les seconde, pag. 374.

L'Amirante tente inutilement de détourner le Prince de le soutenir, pag. 374.

Procédé insultant du Comte de Benaventé à l'égard du Marquis de Santillane, pag. 375.

Le dernier se met en devoir de s'en venger, pag. 375.

Le Roi passe à Palence, à dessein de les empêcher d'en venir à une bataille, pag. 376.

Arrivée du Marquis de Santillane à Carrion, pag. 376.

Ce Seigneur & le Comte de Benaventé marchent l'un contre l'autre, pag. 376.

Le Prince Don Ferdinand s'attache les Mendozas ;

Le Roi pacifie le Marquis de Santillane, & le Comte de Benaventé qui lui rend Carrion pour Magana, pag. 377.

Arrivée en Espagne des Ambassadeurs du Duc de Bourgogne, pag. 377.

Entrevûe du Prince Don Ferdinand avec le Marquis de Santillane & le Connétable, 378.

La Princesse Dona Isabelle en a une autre avec le Marquis de Santillane, pag. 378.

Le Prince Don Ferdinand reçoit à Duénas les Ambassadeurs Bourguignons, & est fait Chevalier de la Toison, pag. 379.

Les Habitans de Tordésillas lui offrent leur Ville, pag. 379.

Ann. de

4. Ce Prince s'en empare, pag. 380.

Le Roiest mécontent de cette démarche, pag. 380.

Alcala de Guadayra assiégée par le Duc de Médina-Sydoinia, pag. 381.

Punition d'un Traître, pag. 381.

Le Marquis de Cadiz marche au secours d'Alcala, pag. 382. Le Comte de Tendilla chargé par le Roi de ménager un accommodement entre ce Marquis & le Duc de Médina-Syadonia, pag. 382.

Succès de la négociation, pag. 383.

Le Grand-Maître de S. Jacques toujours opposé au Prince Don Ferdinand & à la Princesse Dona Habelle, pag. 383. Il va négocier avec le Roi de Portugal le mariage de la prétendue fille du Roi Don Henri, pag. 381.

LeRoi dePortugal ne rejette ni n'accepte la proposition, 384. Celui de Castille mécontent de sa réponse, pag. 385.

Mort de Don Jean Pachéco, Grand-Maître de S. Jacques, 386. Don Diegue Lopez Pachéco son fils, Marquis de Villéna, le remplace dans les bonnes graces du Roi, pag. 386.

Le Cardinal Mendoza & le Connétable parlent au Roi en faveur de la Princesse Doña Mabelle, pag. 387.

Prétendans à la Grande-Maîtrise de S. Jacques, pag 387. Don Rodrigue Manrique, Comte de Parédes, est élu dans la Castille, pag. 388.

Et Don Alfonse de Cardénas dans la Province de Léon;

Détention du Marquis de Villéna par le Comte d'Ossorne, pag. 389.

Le Roi s'interesse inutilement en faveur de la liberté du Marquis, pag. 389.

Il assiège la Forteresse où est le prisonnier, pag. 390. Elargissement du Marquis de Villéna, pag. 390.

Prise de Canales par l'Archevêque de Toléde, pag. 391.

Démarches du Duc de Médina-Sydonia pour avoir la Grande-Maîtrise de S. Jacques, pag. 321.

Dona Isabelle, Infante de Castille, promise en mariage au Dauphin de France, pag. 3912

Ambassade du Roi d'Aragon en France, pag. 392.

Le Roi de France fait de grands préparatifs de guerre contre celui d'Aragon, pag 392.

Il donne ordre de recommencer les hostilités, pag. 393. On tient inutilement à Paris des conférences pour la Paix entre les deux Couronnes, pag. 393.

Les François fondent sur le Roussillon, pag. 394-

Ann. de

Mesures que prend le Roi d'Aragon, pour désendre ce Comse , pag. 395. Le Roi de France cherche à le tromper, pag. 395. On le prépare à lui faire tête, pag. 396. Perpignan est ravitaillée, pag. 396. Mauvais succès de l'Ambassade du Roi d'Aragon, pag. 396. Prise de quelques Places par les François, pag. 397. Le Prince Don Ferdinand va seconder le Roi d'Aragon son pere, pag. 397. Troubles en Aragon, pag. 308. Le Prince Don Ferdinand passe à Barcelonne, pag. 398. Doña Jeanne, Infante d'Aragon, promise en mariage à Don Ferdinand, Roi de Naples, pag. 398. Retour du Prince Don Ferdinand à Saragosse, pag. 399. Le Roi de France pousse son entreprise sur le Roussillon, pag. 399. Grand crédit d'un homme du peuple à Saragosse, préjudiciable à l'Etat, pag. 399. Il est fair mourir par ordre du Prince Don Ferdinand, & ses complices sont justiciés publiquement, pag-400. Elne assiégée par les François, pag. 400. Réduction de la Place : Figuieres a le même fort, pag. 401? La maladie du Roi de Castille augmente, pag. 401. Son Testament, sa mort & sa sépulture, pag. 402. Son portrait, pag. 403. Doña Isabelle proclamée Reine à Ségovie, conjointement avec le Roi Don Ferdinand, pag. 405. Elle rend graces à Dieu, & accorde un Privilège à André de Cabréra pour lui & sa postérité, pag. 406. Plusieurs Seigneurs s'empressent de venir la reconnoître 🖫 PAS. 407. Le Marquis de Villéna épouse les interêts de Doña Jeanne, & veut la marier au Roi de Portugal, pag. 407. Retout de Don Ferdinand en Castille, pag. 407. Historiens des Rois Catholiques Don Ferdinand & Dona Isabelle, pag. 408. Entrée du Roi Don Ferdinand à Toléde, pag. 408. Contestations sur la forme du Gouvernement, pag. 409. Cette affaire est réglée par Arbitres, pag. 410. Le Roi Don Ferdinand souscrit à tout, pag-410. Application du Roi & de la Reine au Gouvernement

Ils envoient une Ambassade en France, pag. 471.

L'Archevêque de Toléde s'indispose contre eux, pag 412.

Ann. A J. C.

= 4 7 S.

Il se rerire mécontent de la Cour, pag. 412?

Demandes exorbitantes du Marquis de Villéna, pour reconnoître Don Ferdinand & Dona Isabelle pour ses Souverains, pag. 413.

Il cabale & arme contre eux, pag. 414.

On tient conseil en Portugal sur les affaires de Castille ;

Le Roi de Portugal envoie Loup d'Albuquerque vers les Castillans mécontens, pag. 415.

Le Marquis de Villéna cabale, pag. 416.

Succès du voïage de Loup d'Albuquerque, pag. 416.

Nouvelles démarches du Marquis de Villéna auprès du Roi de Portugal, pag. 416.

Don Ferdinand & Dona Isabelle reçoivent en grace l'Infant Don Henri, pag. 417.

Remontrances qu'ils font faire au Roi de Portugal,

Ils n'obtiennent rien , pag. 418.

Médina-d'el-Campo & Valladolid les reçoivent, pag. 418. Le Roi de Portugal prend la résolution d'épouser Dosa Jeanne, & de disputer la succession au Trône de Castille,

pag. 419.

Il déclare la guerre à Don Ferdinand & Doña Isabelle;
pag. 419.

Réponse des derniers, pag. 420.

Ils tâchent en vain de regagner l'Archevêque de Toléde; pag.420.

Obstination démesurée de ce Prélat, pag. 42 1.

Le Marquis de Villéna & les autres Rébelles persistent dans les interêts de Dona Jeanne, pag. 422.

Le Roi d'Aragon tente inutilement de détourner le Portugais de la guerre contre la Castille, pag. 422.

Les deux Puissances ennemies arment de part & d'autre

Le Portugais recherche l'appui de la France, pag. 423.

Il sollicite la dispense pour épouser Dona Jeanne la nièce;

Mesures que prennent Don Ferdinand & Doña Isabelle pour la guerre, pag. 423.

Mauvais procédé de l'Archevêque de Toléde à l'égand de la Reine Dona Isabelle, pag. 423.

Cette Princesse donne différens ordres pour la sureté de quelques Provinces, pag. 424.

Diverses précautions que prend aussi le Roi Don Ferdinand, PAG. 425.

| KIJ.         | INDER CHRONOLÖGIĞDE                                                                                          |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ın. de       | - ' -                                                                                                        |
| . <i>C</i> . |                                                                                                              |
| 475.         | Ciudad Réal se livre à la Reine, pag. 425.                                                                   |
|              | Soulevement d'Alcaraz contre le Marquis de Villéna                                                           |
|              | pag. 426.                                                                                                    |
|              | Le Château se rend par capitulation, pag. 426.                                                               |
| •            | Le Roi de Portugal le met en campagne à la tête de son Ar-                                                   |
|              | mée, pag. 427.                                                                                               |
| •            | l'entre dans la vieille Castille, pag. 427.                                                                  |
|              | Naissance de Don Alfonse, Infant de Portugal, pag. 428.                                                      |
|              | Fiançailles du Roi de Portugal & de Doña Jeanne, qui se<br>font proclamer Roi & Reine de Castille & de Léon, |
| •            |                                                                                                              |
|              | pag. 428.<br>Principaux Seigneurs du parti de Don Ferdinand & Dona Isa.                                      |
|              | belle, pag, 429.                                                                                             |
| •            | On observe l'Armée Portugaise, pag. 430.                                                                     |
|              | Mort de Dona Jeanne, Reine Douairiere de Castille, p. 430                                                    |
|              | Irruption en Portugal, & prise de la Forteresse de Nodar,                                                    |
|              | Pag. 430.                                                                                                    |
|              | Déroute d'un parti Portugais, pag. 430.                                                                      |
| •            | Autre incursion en Portugal, pag. 431.                                                                       |
|              | Alégrete emportée de force par Don Alfonse de Montoy,                                                        |
|              | pag. 431.                                                                                                    |
|              | Autre course de Don Alfonse de Cardénas en Portugal                                                          |
| •            | pag. 431.                                                                                                    |
|              | Guerre civile en Galice, pag. 43 r.                                                                          |
|              | La Forteresse de Toro assiègée par le Roi de Portugal, &                                                     |
| 1            | défendue par une Dame, pag. 432.                                                                             |
|              | Zamora livrée au Roi de Portugal par trahison, pag. 4325                                                     |
| •            | Le Roi Don Ferdinand va se présenter devant Toro avec                                                        |
|              | fon Armée, pag. 432.                                                                                         |
|              | Il défie inutilement le Roi de Portugal, pag. 433.<br>Mort de Don Jean d'Acuña, Comte de Valence, pag. 433.  |
|              | Irruption en Portugal, pag. 433.                                                                             |
|              | Defaite d'un Parti Portugais, pag. 434.                                                                      |
|              | La Forteresse de Toro est livrée au Roi de Portugal,                                                         |
| •            | pag: 434.                                                                                                    |
| •            | Le Roi Don Ferdinand & la Reine Dona Isabelle Emprun-                                                        |
|              | tent l'Argenterie des Eglises, pag. 434.                                                                     |
|              | Le Comte de Parédes travaille pour eux & pour lui,                                                           |
|              | Pag. 435.                                                                                                    |
|              | Révolte des Habitans de Burgos en faveur de leurs Souve-                                                     |
|              | rains, pag. 435.                                                                                             |
| · ·          | Le Roi Don Alfonse veut secourir la Forteresse de cette Vil-                                                 |
| ]            | le , p.g. 4:6,                                                                                               |
| l.           | Dispositions du Roi Don Eerdinand pour la réduire, pag. 436.                                                 |

La

Aim. de J. C.

La Reine Doha Isabelle pourvoit à la sûreté de Léon Suite du siège du Château de Burgos, pag. 437. La bréche est ouverte, pag. 438. Le Roi de Portugal se dispose à l'aire lever le siège, pag. 438. Avantage remporté par un Détachement Portugais, pag. 439. Le Roi de Portugal s'approche de Burgos, pag. 439. Il force Valtanas, où le Comte de Benaventé est fait prisonnier , pag. 440. La Reine Doña Isabelle cherche à recouvrer Zamora ? Le Roi de Portugal se désiste de secourir le Château de Burgos, pag. 441. Il prend Canta-la-Piódra, pag. 441. Vigoureuse résistance du Château de Burgos, pag. 442. Révolte de Baéza en faveur du Roi Don Ferdinand, p. 442? Ce Prince va voir la Reine Dona Isabelle à Valladolid Soulevement à Villéna en leur faveur, pag. 443. D'autres Places de ce Marquilat se soumettent à eux, p. 443... Déroute d'un Parti Portugais, pag. 443. Truxillo se déclare pour le Roi Don Ferdinand, & la Forterelle en est affiégée, pag. 444. Trève entre ce Prince & le Roi de France, pag: 445. Castro-Torafe pillé par le Roi de Portugal, pag. 445. Mazariégos Commandant du Pont de Zamora, abandonne le parti du Koi de Portugal, pag. 445. Celui-ci tente inutilement de recouvrer ce Pont, pag. 446? Il se retire à Toro, & le Roi Don Ferdinand passe à Zamo-12, pag. 447. Le Roi Don Alfonse mande des renforts de Portugal Ocaña enlevée au Marquis de Villéna, pag. 447. Prise de Perpignan par les François. Trève entre les Rois de France & d'Aragon, pag: 448. Etats d'Aragon, de Catalogne & de Valence, pag. 449. Troubles en Aragon, pag. 449. Irruption des François en Catalogne, pag. 449. Mort de deux grands personnages; pag. 450. Affaires de Navarre, pag 450. Suite du siège de la Forteresse de Zamora, pag. 450 Il y arrive des renforts au Roi Don Ferdinand, pag. 451? Réduction de la Forterelle de Villéna, & réunion de cette-Ville à la Couronne, pag. 451. Tome VII.

Ann. de J. C. 1476.

Faveurs accordées au Duc d'Albuquerque, pag. 45 Li Capitulation du Château de Burgos pag. 451. Le Duc d'Arévalo fair Duc de Plasencia, pag. 452. Les François assiégent Fontarable, pag. 452. Ils sont contraints de se retirer, pag. 453. Don Jean, Prince de Portugal, amene du renfort au Roi Don Alfonse son pere, pag. 454. Mécontentement du dernier, pag. 454. Plusieurs Seigneurs joignent la Reine Dona Habelle PAQ. 454. Défaite d'un Détachement Portugais, pag. 455. Le Roi de Portugal mene son Armée à Zamora, pag. 456. Détachement que fait la Reine Dona Isabelle, pag. 456. Retraite du Roi Don Alfonse, pag. 457. Le Roi Don Ferdinand marche à sa poursuite, pag. 457. Il lui livre bataille proche de Toto, & gagne la victoire PAS. 458. Perte que les Portugais firent dans cette occasion, pag. 459. Les Vainqueurs retournent au siège de la Forteresse de Zamo-.Ta . DAY. 459. Quantité de Portugais se retirent dans leur Patrie, pag. 460. Reddition de la Forteresse de Zamora, pag. 461. Expédition de Jean de Beaumont, pag. 461. Stratageme du Marquis de Villéna pour conserver le reste de son Marquilat, pag. 462. L'Archevêque de Toléde quitte le Roi de Portugal, p. 462. Fontarabie assiégée de nouveau par les François qui sont encore forcés de le retirer, pag. 462. Glorienses actions de Garcie Bravo, pag. 463. Convocations d'Etats à Madrigal, pag. 464. Le Grand-Maître de Calarrava & le Comte d'Uruéna recus en grace par leurs Majestés Castillannes, pag. 464. Pierre Nunez projette la réduction de Madrid à ses Souveraine, pag. 464. La Ville se rend, & l'Alcazar est affiégé, pag. 465. Etats de Madrigal, où la Princesse Dona Isabelle, fille des Rois Don Ferdinand & Dona Isabelle, est reconnue héritiere présomptive de la Couronne, pag. 465. Le Marquis de Villéna vent se détacher du Roi de Portugal

pag. 465. La Ville-d'Uclès prise & sa Forteresse assiégée par le Com-

te de Parédes, pag. 466. L'Archevêque de Tolede, le Marquis de Villéna & d'autres vont au lecours, pag. 466. Am. de J. C.

4.7 6.

Ils ne peuvent déloger le Comte de Paredes, pag. 467.

Ils se désistent de leur projet, pag. 467.

Le Roi de Portugal refuse de se prêter à la Paix, pag. 468. Canta la-Piedra assiégée par ordre du Roi Don Ferdinand, pag. 468.

On leve le siège au moyen d'une. Trève avec le Roi de Portugal, pag. 469.

Les François affiégent pour la troilième fois Fontarable ?

Retour du Prince Don Jean en Portugal, pug. 470.

Le Roi de Portugal se retire dans son Roisume & se dispose à passer en France, pag. 470.

Plusieurs Places rangées sous l'obeissance du Roi Don Fer-

dinand & de la Reine Dona Habelle, pag. 471.

Le Roi Don Ferdinand part pour la Biscaye, pag. 471. Levée du siège de Fontarabje par les François, pag. 472.

Châtiment d'un grand nombre de Criminels, & atrivée du Roi Don Ferdinand à Bilbao, pag. 472.

Ce Prince va voir le Roi d'Aragon son pere, & travaille avec lui à pacisser la Navarre, 473.

Le dernier s'interesse auprès de son fils en favour de l'Archevêque de Toléde, pag. 474.

La Ville de Toro est bloquée par ordre de la Reine Dona: Isabelle, pag. 474.

Troubles à Segavie, pag. 474.

Le calme y est ret. Mi . pag. 4751

Surprise de la Ville de Toro par plusieurs Généraux Castillans, pag. 476.

On soumet la Forteresse, pag. 476.

Etablissement des Congrégations entre les Villes contre les Bandits & Voleurs, pag. 477.

Accommodement du Marquis de Villena avec les Rois Don? Ferdinand & Dona Isabelle, pag. 477.

Retout du Roi Don Ferdinand en Castille. Plusieurs Places bloquées ou assiégées par son ordre, pag. 478.

Huété recouvrée & rendue à la Couronne de Castille,, pag. 478.

Mort de Don Rodrigue Manrique, Comre de Parédes,.

L'Ordre de Saint Jacques consent de déférer son Administration au Roi Don Ferdinand, pag. 479.

Ce Prince joint la Réine Dona Mabelle & passe avec elle: à Ocana: pag. 480.

Le Roi de Portugal passe en France, pag. 480.

Il trouve le Roi de France à Tours, pag. 481.

De concert avec ce Prince il envoie à Rome demander le Dispense pour épouser Dona Jeanne sa nièce, pag. 481.

Entrevûe du Roi de Portugal avec le Duc de Bourgogne proche de Nancy, & mort du dernier, pag. 482.

Prise de Salses & du Château de Libya par les François;

pag. 482. Diverses mesures que prend le Roi d'Aragon, pag. 483.

Troubles en Navarre, pag. 483.

Autres dans l'Ampurdan, pag. 483.

Etats de Saragosse, qui établissent les Saintes Confédérations, pag. 484.

Peste en Catalogne, pag. 484.

Mariage de Dona Jeanne, Infante d'Aragon, avec Don Ferdinand Roi de Naples, pag. 484.

Les François font le dégat, & s'emparent de plusieurs Forts, Pag. 485.

On se dispose à arrêter leurs progrès, pag. 485.

Le Roi & la Reine de Castille sollicitent à Rome l'administration de la Grande Maîtrise de Saint Jacques, pag. 485.

Troubles à Toléde, pag. 486.

Le calme y est rétabli, & plusieurs Criminels justiciés, pag. 486.

Obstination de l'Archevêque de Toléde, pag. 487.

Lettre de quelques Grands Seigneurs au Roi Don Ferdinand, pag. 487.

Réponse de ce Prince & de la Reine Dona Isabelle, pag. 488.

On vient leur faire des excuses, pag. 488.

Ils reçoivent une Ambassade du Roi d'Angleterre, pag. 488, On traite inutilement d'accommodement avec l'Archevéque de Toléde, pag. 489.

Le Roi de Grenade veut surprendre Alcala la Roïale, & manque son coup, pag. 490.

Il fait une Irruption dans le Roiaume de Murcie, pag.

Troubles à Baéza, & démolition de son Alcazar, pag.

Hostilités réciproques de la part des Chrétiens & des Mahométans, pag. 491.

légrete reprise sur les Castillans par le Prince Don Jean de Portugal, pag. 492.

La Forterelle de Nodar livrée aux Portugais par Martin de

Ann. de J. C.

Sépulvéda son Alcayde, pag. 492. Canta la-Piédra recouvrée sur eux par le Roi Don Ferdinand, & rendue à l'Evêque de Salamanque, pag. 492.

Deux autres Places ont le même sort, pag. 493. Vive réfistance de Castro-Nuño, pag. 493.

Audace d'un Echevin de Salamanque, pag. 494.

Destruction de la Forteresse de Montéléon, pag. 494.

Affaires de l'Estrémadure, pag. 495.

Celles de l'Andalousie, pag. 495.

Opposition des Grands à l'introduction de la Sainte Confédération, pag. 496.

Elle est reçue à Séville, pag. 496.

Troubles à Cordoue, pag. 496.

La Reine Dona Isabelle part pour l'Estrémadure & l'Andalousie, pag. 497.

Elle veut réduire Truxillo, pag. 498.

Le Marquis de Villéna lui fait livrer cette Place, pag.

Réduction de plusieurs autres Places, pag. 429.

Troubles à Cacéres appailés, pag. 499.

Le bon ordre rétabli à Séville, pag. 500.

Diverses dispositions du Roi Don Ferdinand, pag. 5014

Il joint la Reine sa femme à Séville, pag. 501.

Le Marquis de Cadix va les trouver, pag. 502.

Le Roi & la Reine reconnoissent cette Côte, pag. 502.

Réduction de la Forteresse d'Utréra, pag. 503.

Le Comte de Cabra chargé de ménager une Trève avec le Roi de Grenade, pag. 503.

Don Alfonse de Cardénas Grand-Maître de Saint Jacques, pag. 504.

Nouveaux troubles dans l'Estrémadure, pag. 504.

Deux Seigneurs assassinés par leurs Vassaux, pag. 504.

Les Portugais sont des pertes sur mer, pag. 505.

Ils s'en dédommagent, pag. 50;.

Etats d'Aragon & de Catalogne, à l'occasion de la guerre avec la France, pag. 505.

Don Jayme d'Aragon rébelle & puni, pag. 506.

Passage de la Reine Doña Jeanne, fille du Roi d'Aragon, à Naples, pag. 506.

Guerre civile en Navarre, pag. 507.

Le Roi d'Aragon veut y mettre fin, pag. 507.

Dispense du Pape pour le mariage du Roi de Portugal avec Dona Jeanne, pag. 568.

Mécontentemens du Roi de Portugal à la Cour de France,

Pag. 509.

J. C.

Il veut renoncer au monde, pag. 109. Son départ pour Portugal, pag. 110. Son retour dans ce Royaume, pag. 110.

M478.

Trève de trois ans entre les Couronnes de Castille & de Greanade, pag. 510.

Tarife ôtée au Maréchal Ferdinand de Sahavédra, pag.

Pierre de Godoy contraint de rendre à la Reine Dona Isabelle les Forteresses de Carmone, pag. 511.

Le Roi Don Ferdinand tient une Assemblée de la Sainte Confédération., pag. 5122...

Obstination de l'Archevêque de Toléde dans sa révolte,

Le Roi Don Ferdinand visite le siège de Castro-Nuno, & pourvoit à la sureté de Truxillo, pag. 512.

Toléde manque d'être livrée au Roi de Portugal par son Archevêque, pag. 512.

Castro Nuño rendu par capitulation, pag. 513.

Naissance du Prince Den Jean, fils des Rois Don Ferdinand!

& Dona Isabelle, pag. 514.

Voiage des Espagnols aux Côtes de Guinée, & aux Canaries, pag. 515.

Entrevûe des Rois de Castille & d'Aragon à Victoria, pag..

Le Duc de Médina-Sydonia contraint de quitter Séville : ... pag. 5.16.

Sévérité du Roi & de la Reine, utile à l'Andalousie, pag.

Sage Réglement pour l'administration de la justice, pag.

Suite des mauvais procédés de l'Archevêque de Toléde;

La guerre recommence contre le Marquis de Villena, pag.

Paix entre la Castille & la France, pag. 518.

L'Archevêque de Toléde fait la sienne avec les Rois Don-Ferdinand & Dona Mabelle, pag. 519.

On veut faire des informations contre les Auteurs de la: mort de Ferdinand de Guzman, pag. 519.

Le Roi d'Aragon tente inutilement d'empêcher la Paix entre la Castille & la France, pag. 520.

Affaires de Sardaigne, pag. 520.

Avantages remportés par les Roïalistes sur les Rébelles,

Ann. de I. C.

> Les premiers reçoivent des renforts, pag. (21. Le Marquis d'Oristan pris prisonnier avec d'autres, & conduit en Espagne. Leurs Domaines sont réunis à la Couronne, pag. 522.

Tréve dans le Roussillon & en Cerdagne, pag. 522.

Troubles en Valence, pag. 523.

Violence punie, pag. 523.

Mort de Don Jean d'Aragon, pag. 521.

Don Alfonse d'Aragon, Administrateur de cet Archeveche

Tentative inutile des Portugals sur Bayonne en Galice, p. 524. 7 9. Ratification de la Paix entre la France & la Castisse par Don Ferdinand & Doña Habelle, pag. 524.

Révocation de la dispense pour le mariage du Roi de Portugal avec sa nièce, pag. 525.

On apprend en Castille la mort du Roid'Aragon, pag. 525. Réglement touchant l'ordre à l'égard des Titres des Rois

d'Espagne, pag. 525. Trève avec le Duc d'Anjon, pag. 526.

Diverses dispositions du Roi Don Ferdinand en qualité d'héritier de la Couronne d'Aragon, pag. 526.

Le Pape nomme Don André Martinez à l'Evêché de Tarazone, pag. 127.

Tentative inutile de Don Pédre Portocarréro sur Médellin, PAR. 527.

Avantage remporté sur le rébelle Don Alfonse de Montoy, pag. 528.

Suite de la guerre contre le Marquis de Villéna, p. 528.

Rare exemple d'un amour fraternel, pag. 529.

Démarche du Marquis de Villéna auprès de leurs Majestés pour se justifier, pag. 529.

Réponse du Roi & de la Reine, pag. 530. Détention & mort de son Envoyé, pag. 530.

Grande famine dans l'Estrémadure, pag. 530.

Le Roi de Portugal envoie des Troupes pour se saisir de Mérida, pag. 130.

Stratagême du Grand-Maître de S. Jacques pour empêcher Alfonse de Monroy de les joindre, pag. 531.

il se dispose à les combattre, pag. 531.

On en vient aux mains, & les Portugais sont défaits, pag.

\ 3 ' · \_ Châtiment d'un des Rébelles prisonniers, & récompense du Grand Maître de S. Jacques, pag. (33. La Comtesse de Médellin & Don Alfonse de Monroy foAnn: de J.C.

I 47 9.

mentent la guerre avec le Portugal, pag. 533? Dispositions de la Reine Dona Isabelle, pour achever de: soumettre toute l'Estrémadure, pag. 533. Dona Béatrix, Infante de Portugal, chargée par le Roi Don: Alfonse son beau frere, de ménager la Paix avec la Castille, pag. 534. Siège de Mérida par ordre de la Reine Doña Isabelle, pag. Celui de Médellin, pag. 535. Réduction de Léytosa, pag. 536. Don Alfonse de Monroy s'empare de Montanches, pag. 536. La Reine fait assiéger cette Forteresse, pag. 536. Les Castillans se retranchem devant cette Place, pag. 537: La Reine Doña Isabelle passe à Alcantara, pag. 537. Elle y a une entrevûe avec l'Infante Doña Bêatrix de Portugal, touchant la Paix, pag. 537. Le Roi de Portugal paroît peu porté à la Paix, pag. Il s'y prête enfin. Principales conditions du Traité, pag. 538.. Dona Jeanne prétendue fille du feu Roi Don Henri se fair Religieuse de Sainte Claire, à Coimbre, pag. 539. Erreurs de Pierre d'Osma condamnées, pag. 539. Mort de S. Jean de Sahagun, pag. (40. Prise de Tarente dans le Roiaume de Naples par les Turcs, PAG. 540: Mort & Sépulture de Don Jean, Roi d'Aragon, pag. 140. Sa postérité & son caractere, pag. 541. Don Ferdinand son fils lui succède à la Couronne d'Aragon! : & va à Saragosse confirmer les Priviléges de ce Rosaume, pag. 541. Il donne différens ordres, pag. 542. Ce Prince passe à Barcelonne, & en fait de même qu'à Sa-ragosse, pag. 542. Son arrivée à Valence, où il confirme pareillement les Priviléges de ce Roïaume, pag. 543: Son retour à Toléde, & naissance de la Princesse Dona Jeanne sa fille, pag. 543.. Ratification de la Paix par le Roi de Portugal, pag. 543. Doña: Léonore proclamée Reine de Navarre, pag. 544. Sa Mort, son Testament, sa Postérité & sa Sépulture, pag. Nouveaux troubles dans le Roïaume de Navarre, p. 545... Prise de plusieurs Vaisseaux Castillans, charges d'or par les

Portugais, pag. 545,

Ann. de

Portugais, pag. 545.

Ceux-ci font une irruption en Galice, & sont battus, pag.

3 4 3 0

Accommodement du Marquis de Villéna avec le Roi Don Ferdinand & la Reine Dona Habelle, 545.

Etats Généraux à Toléde, pag. 545.

Châtiment de plusieurs Criminels & Malfaiteurs, pag.

Ordre observé par se Roi & la Reine pour l'expédition de toutes les affaires, pag. 546.

Leur zele pour l'administration de la Justice, pag. 547.

Les Députés aux Etats demandent la révocation des Graces accordées par le Roi Don Henri IV. pag. 547.

On procéde à cette affaire, pag. 548.

Le Prince Don Jean est reconnu dans les Etats héritier présomptif de la Castille, pag. 548.

André de Cabréra fait Marquis de Moya, pag. 549.

Confirmation de la Paix entre la Castille & la République de Génes, pag. 549.

Conquête de l'Isle de Canarie par Pierre de Véra pour les Rois Catholiques, pag. 549.

Reddition du Château de Montanches, pag. 550.

Expédition des Turcs en Italie, & préparatifs du Roi Don-Ferdinand contr'eux, pag. 550.

Fermeté de la Reine Doña Isabelle pour la Justice, pag.

Ordre qu'elle donne pour l'entière exécution du Traité de Paix avec le Portugal, pag. 551.

Doña Béatrix Infante de Portugal, passe aussi à Moura à cet effet, pag. 551.

Profession de Dona Jeanne au Monastere de Sainte Claire de Coimbre, pag. 552.

Contestation entre la Castille & le Portugal, touchant la remise des otages pour la Paix, pag. 552.

Le Roi Don Ferdinand donne distérens ordres en Aragon &: Catalogne, pag. 553.

Origine de l'Inquisition en Espagne, pag. 553. Son premier Tribunal établi à Séville, pag. 554.

La Cour de Portugal quitte kisbonne, à cause de la peste

pag. 555.

Les Rois de Castille & de Portugal se donnent des otages réciproques, dont l'Infante Dona Béatrix ost dépositaire,

Ils entreprennent de rétablir le bon ordreen Galice, p., 555,... Inne VII.

Ministres chargés de cette commission, pag. 556. Leur fermeté, pag. 557.

Succès de leurs travaux, pag. 557.

Etats d'Arragon à Calatayud, pag. 557.

Le Roi Don Ferdinand prête les mains à pacifier la Navarre, pag. 558.

Les Etats de ce Roiaume s'assemblent à Tafalla, p. 558. Leurs dispositions à l'égard de François Phœbus, héritier de cette Couronne, pag. 558.

Réconciliation des deux Chefs des Beaumonts, & des Agramonts, pag. 559.

On fait en Galice un Armement pour chasser les Turcs d'Italie, pag. 559.

Il n'est d'aucune utilité, pag. 560.

Querelle entre deux jeunes Seigneurs, pag. 560.

Fermeté de la Reine dans cette occasion, pag. 561.

Punition de l'un des deux, pag. 562.

Le Prince Don Jean reconnu héritier présomptif de la Couronne d'Aragon, dans les Erats à Calatayud, pag. 563. Troubles dans le Rosaume de Léon, appailés, pag. 563. Entrée du Roi, de la Reine & du Prince leur fils à Saragosse, pag. 563.

Peste horrible en Andalouse, pag. 564.

On reconnoît à Barcelonne le Prince Don Jean pour héritier présomptif, pag. 164.

Il en est fait autant à Valence, pag. 565.

Hostilités réciproques de la part des Chrétiens & des Mahométans, & prise de Zahara par les derniers, pag. 565. Plusieurs Apostats punis par l'Inquisition, & suite de quantité de Juis, pag. 566.

Mort de Don Alfonse V. Roi de Portugal. Don Jean II. son fils le remplace, pag. 566.

Etats de Portugal à Evera, pag. 567.

On découvre des intelligences du Duc de Bragance avec les Rois de Castille, pag. 567.

Fermeté du Roi Don Ferdinand pour sourenir ses Droits contre le Pape pag: 568.

Les Chrétiens veulent recouvrer Alhama sur les Mahométans, pag. 569.

La Forteresse est prise par escalade, pag. 569.

On soumet la Ville; pag. 570.

Elle est assiégée par le Roi de Grenade, pag. 570.

Les Mahométans font des diversions, & sont battus par zont, pag. 571.

# 4 8 2.

Ann. de J. C.

1 4 8 2.

On se dispose à secourir Alhama, pag. 571.

Levée du siège, & retraite du Roi de Grenade, pag. 572. Réconciliation du Duc de Médina Sydonia, & du Marquis de Cadiz, pag. 572.

Le Roi Don Ferdinand veut entrer dans le Roiaume de Grenade, & en est détourné, pag. 573.

La Reine Dona Isabelle va le trouver à Cordone, pag-

Alhama affiègée de nouveau par le Roi de Grenade, pag.

La Reine Doña Isabelle veut qu'on la secoure, pag. 574.

Le Roi: son mari part à cet effet, pag. 575:

Le Siège est levé une seconde fois, pag. 575.

La Reine donne différens ordres pour la guerre contre les Mahométans, pag. 576.

Naissance de Doña Marie, Infante de Castille, pag. 576.

Le Roi Don Ferdinand va faire le siège de Loja, pag.

Vigoureuse résistance des Assiégés, pag. 577.

Levée du siège, & rude combat entre les Chrétiens & les Mahométans, pag. 577.

Retour du Roi Don Ferdinand à Cordone, pag. 579.

Irruption des Mahométans du côté de Tarife, pag. 579.

Alhama afficgée une troisième fois par les Mahométans,

Elle est encore délivrée, & le Roi Don Ferdinand la met en état de défense, pag. 580.

Mort de Don Alfonse Carrillo, Archevêque de Toléde. Le Cardinal Mendoza le remplace, pag. 580.

Le Roi Don Ferdinand offre sa médiation pour pacifier l'Italie, pag. 581.

On continue la conquête des Canaries, pag. 581.

Le Roi & la Reine donnent différens ordres pour la guerre de Grenade, pag. 581.

Abul-Hascen, Roi de Grenade, se rend odieux à ses sujets,

H est détrôné, & Abo-Abdéli son sils proclamé en sa place,

Caneté pillée & ruinée par les Mahométans, & rétablie par Don Pedre Henriquez, pag. 583.

François Phorbus vient prendre possession de la Navarre, & s'en faire couronner Roi, pag. 583.

li cherche à assurer la tranquillité dans ce Refanme, pag-

XIIV . Ann. J. C.

Erreurs de Piscina à son sujet, relevées, pag. 584. La peste continue en Portugal, pag. 584. Diégue d'Azambuia jette les fondemens du Fort de Saint Georges de la M ne, & passe aux. Indes, pag. 585. Ambassade sans effet du Roi de Portugal en Castille, pag.

585. Le Duc de Bragance & le Marquis de Monté-Mayor son frere, suspects au Koi de Portugal, pag. 586.

On convient de mettre fin au Séquestre du Prince Don Alfonse de Portugal, & de l'Infante Doña Isabelle de Castille, pag. 586.

Doña Jeanne de Castille sort du Couvent de Sainte Claire, pag. 536.

Divers sentimens sur cet événement, pag. 587. e Roi Don Ferdinand cherche à marier une de ses siles avec Le Roi de Navarre, pag. 587.

Assemblée de la Confédération à Pinto, pag. 587.

L'Italie pacifiée par les soins du Roi Don Ferdinand, pag. 588.

Le Pape accorde des graces aux Rois Catholiques pour la guerre de Grenade, pag. 588.

Mort de François Phæbus, Roi de Navarre. Catherine sa sœur lui succède, pag. 588.

Les Rois Catholiques la demandent en mariage pour le Prince Don Jean leur fils, pag. 589.

Troubles en Galice, pag. 589.

La Mort du Comte de Lémos en caude de nouveaux,

Ils sont tous appailés, pag. 590.

Ruse & sourberie d'un Soldat Chrétien, pag. 590.

Sa punition, pag. 591.

Plusieurs Seigneurs Chrétiens partent pour faire une irruption sur les terres des Mahométans, pag. 591.

Ordre de leur marche. Ils se jettent sur le Territoire de Malaga, pag. 592.

Mauvais succès de cette expédition, pag. 593.

Action hardie & vigoureuse d'un Chrétien. pag. 593.

Abo-Abdéli, Roi de Grenade, se met en campagne avec une Armée, pag. 594.

Il insulte Lucena, & fait le dégat, pag. 594.

Il se retire, & le Comte de Cabra va avec d'autres à sa poursuite, pag. 595.

Disposition de l'Armée Mahométanne, pag. 596. Ordre de l'Armée Chrétienne, pag. 596. J. C. \*.4 8 3.

On en vient à une Bataille, & les Mahométans sont défaits, pag. 596. Les Chrétiens poursuivent les Fuyards, pag. 597.

Le Roi Abo-Abdéli est fait prisonnier., & conduit à Lucéna, pag. 597.

On continue la poursuite, pag. 598.

Perte que firent les Mahométans, pag. 198.

Le Roi Don Ferdinand, & la Reine Dona Isabelle partent, le premier pour l'Andalousie, & la seconde pour les Frontières de Navarre, pag. 599.

Arrivée du Roi Don Ferdinand à Cordouë, pag. 599. On y amene le Roi Abo-Abdéli, qui est cassuite conduit & enfermé à Porcuna, pag. 600.

Le Roi Don Ferdinand se met en campagne, pag. 600.

Ordre de Bataille de son Armée, pag. 601.

Illora brûlée, & son Territoire saccagé, pag. 601.

On fait le dégat dans d'autres endroits, pag. 602.

Prise & destruction de Taxara, pag. 602.

La Plaine de Grenade saccagée, pag. 603. Retour du Roi & de son Armée à Cordouë, pag. 603.

On traite de la liberté du Roi Abo-Abdéli, pag. 604.

Ce Prince a une Audience du Roi Don Ferdinand, pag.

Il est remis en liberté, & retourne à Grenade, pag. 605.

Piété du Roi Don Ferdinand, pag. 606.

Irruption & déroute d'un Parti Mahometan, pag 606.

Le Marquis de Cadiz donne la chasse aux Fuyards, pag-

Il veut surprendre Zahara, pag. 607.

Succès de son entreprise, pag. 608.

Le Roi & la Reine le font Duc de Cadiz, pag. 608. Stratagême du Comte de Tendilla à Alhama, pag. 609.

La Reine Doña Isabelle passe en Biscaye, pag. 609.

Le Roi & elle se rejoignent à Victoria, où le Comte de Cabra & Diégue de Cordoue sont magnifiquement reçus, pag. 609.

Convocation des Etats d'Aragon à Tarazone. pag. 610. Réglement en faveur des Vassaux de Rémença, pag. 610. Etablissement de différens Tribunaux d'Inquisition dans les Roïaumes de Toléde, Castille & Léon, pag. 611.

Pierre de Torquémada, Dominicain, premier Grand Inquisiteur, pag. 611.

Mort de Louis XI. Roi de France, qui ordonne auparavant la restitution du Roussillon, pag. 612. ij TABLE CHRONOLOGIQUE, &c.

Ann. de J. C.

1 4 8 3.

Le Duc de Bragance augmente la défiance du Ref de Pos-

Fin du séquêtre entre les Rois de Castille & de Portugai.

pag. 612.

Le Duc de Bragance est arrêté, & on lui fait son procès, pag. 613.

Retraire de deux de ses freres, & de ses ensans en Castille,

Condamnation & exécution du Duc, pag. 613.

Guerre Civile dans le Royaume de Grenade, pag. 624. Abul-Hascen rétabli sur le Trône de Grenade, pag. 614.

Doña Catherine de Foix , proclamée Reine de Navarre;



## ECRIVAINS

### NATIFS D'ESPAGNE,

Qui ont fleuri dans le Siécle XV. du Christianisme, avec leurs Ouvrages.

## SIECLE QUINZIÈME.

ACQUES CALICIO, Catalan, fameux Jurisconsulte de son tems, a écrit;

Sur les Us & Coutumes de Barcelonne:

Un Directoire pour la Paix & la Tréve:

Un Livre des Prérogatives Militaires:

Le Verger de la Milice:

La Perle du Fisc:

Un Traité de la Monnoie:

Un autre des Jurisdictions:

Quel est l'héritier insolvable:

Les Extravagants de la Cour.

Des Allégations, & d'autres choses.

Jérôme de Sancia-Fe, converti de la Religion Juive à notre fainte Foi, d'où lui est venu son nom;

Un Livre contre les Juifs.

Don Vincent Arias de Balboa, Docteur ès Loix, Archidiacre de Toléde & Evêque de Plasencia;

Une Glose sur les Loix de Castille.

Le Pere Antoine Taxal, de l'Ordre de la Mercy, dont il fut Général;

Un Traité de l'Unité de l'Eglise :

Un autre de la Conception de la sainte Vierge:

Un autre pour l'Instruction des Novices.

| zlviij TABLE                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| Saint Vincent Ferrier;                                                      |
| Des Sermons:                                                                |
| Des Lettres:                                                                |
| Un Traité de la Vie spirituelle :                                           |
| Un autre de la Consolation dans les tentations; &                           |
| d'autres Ouvrages.                                                          |
| Clément Sanchez de Vercial, Archidiacre de Valdéras;                        |
| dans le Diocèse de Léon;                                                    |
| Un Sacramentaire:                                                           |
| Une Compilation d'Exemples.                                                 |
| 'Alphonse Chirino, Médecin de Don Jean II.                                  |
| Un Abregé de la Médecine.                                                   |
| Le Pere Sanche de la Puerta, de l'Ordre de Saint Domi-                      |
| nique;                                                                      |
| Des Sermons du tems;                                                        |
| Un Livre sur la Sainte Vierge & les Saints; & au-                           |
| tres chofes.                                                                |
| Raymond Sabunde, Professeur de Théologie à Tolosa;                          |
| Un Trairé des Créatures, divisé en plusieurs livres;                        |
| & imprimé différentes fois:                                                 |
| Des Questions contestées.                                                   |
| Loup d'Olmédo, de l'Ordre de saint Jérôme;                                  |
| Les Fleurs de Saint Jérôme, pour la Direction des<br>Moines:                |
|                                                                             |
| La Doctrine de Saint Jérôme, avec un Abregé de fa vie:                      |
| Une Réponse à ses calomniateurs :                                           |
| Des Sermons de Saints, & du tems:                                           |
| Un Commentaire fur Isaie; & d'autres Ouvrages.                              |
| Don Henri de Villéna, de la Maison Rorale d'Aragon, Phi-                    |
| los los de la rivarion restate d'Aragon, i mais los décrié par le vulgaire. |
| ignorant;                                                                   |
| Les Travaux d'Hercule:                                                      |
| Un Fraité de Philosophie naturelle & morale:                                |
| Une Glose sur Virgile:                                                      |
| Jean de Polémar, Archidiacre de Barcelonne, Chapelain                       |
| du Pape & Audireur du Sacré Palais;                                         |
| Un Traité de la Puissance temporellede l'Eglise:                            |
| Fin                                                                         |

•

. .

DES ECRIVAINS.

xlix

Un Livre de l'Importance de décider, que la Sainte Vierge a été conçue sans le péché originel:

Un autre de l'Abstinence des viandes.

Jean de Ségovie, natif de cette Ville, Docteur, & Professeur de Théologie à Salamanque;

La Concordance des Bibles:

Un Traité de la Procession du Saint Esprit, contre les Grecs:

Un autre de l'autorité des Evêques dans le Concile Général:

Les Actes du Concile de Basse:

Un Livre de l'Immaculée Conception de la Sainte Vierge contre les erreurs de Mahomet; & d'autres Ouvrages.

Le Pere André d'Escobar, de l'Ordre de Saint Benoît, & Evêque de Mégare;

Contre les erreurs des Grecs:

L'Ordre des Conciles:

Un Livre touchant les Dîmes:

Un autre de la Maniere de se confesser.

Don Paul de Sancta-Maria, Evêque de Burgos, converti du Judaisme à la Religion Chrétienne;

Des additions aux apostilles de Nicolas de Lyra, sur toute l'Ecriture:

La Généalogie de JESUS-CHRIST:

Un Livre touchant la Céne de notre Seigneur: .

L'Examen des Saintes Ecritures, contre les Juiss:

Une Chronique des Rois de Castille.

Le Pere Alphonse d'Alfama, Portugais, de l'Ordre de Notre-Dame du Carmel;

Un Livre du fidéle Conseiller :

Un autre de la bonne administration de la Justice:

Un Traité de la Miséricorde.

Ferdinand Lopez, Garde des Archives de la Tour appellée
Tumbo à Lisbonnes

Une Chronique des Rois de Portugal, depuis le Comte Don Henri jusqu'au Roi Don Edouard.

Pierre de Caballeria de Saragolle; Tome VII.

Le zele de Jusus-Christ, contre les Juiss, les Sarrazins & les Infidéles.

Un Anonyme;

La Chronique du Connérable Don Alvare de Lu-

Alphonse Martin de Tolede, Archidiacre de Talavéra: Un Abregé des manx & préjudices qu'occafionnent les mauvaises femmes:

Le flambeau des Chroniques.

Ferdinand Lopez de Ciudad-Real, Médecin du Roi Don Jean II.

Des Lettres.

Pierre Diaz de Toléde;

La traduction de plusieurs Ouvrages de Sénéque; & autres chofes.

Alphonse Tostat, natif de Madrigal, attaché au Collége de Saint Barthelemi dans l'Université de Salamanque, Chanoine de certe Eglife, Professeur dans la même Université, Evêque d'Avila, & l'admiration de l'Univers;

Sur la Genése:

Sur l'Exode:

Sur le Lévitique:

Sur les Nombres :

Sur le Deutéronome:

Sur Joisé:

... Sur les Juges; & fut Ruth:

Sur le premier Livre des Rois:

· Lur le second Livre des Rois:

Sur le troisiéme Livie des Rois:

Sur le quatriéme Livre des Rois?

Sur le premier Livre des Paralipomenes :

Sur le second Livre des Paralipomenes :

Sept Tomes fur saint Matthieu ber in the La Défense des trois Propositions of the land

Sur les cinq Paradoxes & feb vi la ed ) and

Un Traité de la Saince Triniré:

Un autre sur les paroles d'Isuie : Eces D'irgo concipier;

Fieddrand Pèrez de Guzman, Seigneur de Batres, Histo-

TABLE

riographe du Roi Don Jean II. de Castille; La meilleure partie de la Chronique du Roi Don. Jean II. jusqu'à sa mort:

L'Histoire des Rois Don Henri III. & Don Jean

Un Livre des Prélats & Chevaliers de fon tems: Sept cents Stances sur la maniere de bien vivre: Une Explication du Pater noster & de l'Ave Maria: Le Confessional:

Des Cantiques de la Sainte Vierge, & d'autres choses.

Le Pere Bernard, Abbé de Saint Paul en Portugal;

La Traduction du Chartreux:

Une vie de JESUS-CHRIST.

Don Iñigo Lopez de Mendoza, Marquis de Santillane;
Des Proverbes:

La Science des Favoris:

Des vers, & des Lettres.

Pierre Velluga, natif de Valence, attaché au Collége de Bologne, grand Jurisconsulte;

Le Miroir des Princes:

Particularités du Droit.

Le Pere Alphonse Espina, de l'Ordre des Freres Mineurs; homme d'une grande vertu;

La Force de la Foi contre ses ennemis:

Différens Sermons:

Un Livre de la Fortune.

Don-Carlos, Prince de Viane;

Sur les Ethiques ou livres de Morale d'Aristote:
Une Chronique des Rois de Navarre; & d'autres
choses.

Don Jean de Mella, natif de Zamora, un des plus sçavans du Collége de SaintBarthélemi de Salamanque, Evêque de Zamora, fameux Jurisconsulte, & Cardinal de la Sainte Eglise Romaine;

Le Préservatif contre les hérésies des Grocs:

Une Glose sur les 42. Loix de Portugal:

Un Traité de l'obligation indispensable des Curés.

de résider chez eux en tems de peste.

Le Pere Don Jean de Torquémada ou Turre-Cremata, de l'Ordre de Saint Dominique, & Cardinal;

Un Commentaire sur le Decret de Gratien:

Une Somme de l'Eglise, enquatre Parties:

Un Traité de l'Eau bénite.

Une courte explication sur tous les Pseaumes:

Des Sermons & Questions sur les Evangiles de tonte l'année, & des Saints:

Un Traité contre les erreurs de Mahomet:

Le Symbole des vérirés Catholiques de la Sainte Eglise Romaine:

Un Traité du Corps de Jesus-Christ contre les Bohémiens:

Un Traité contre ceux qui nioient la pauvreté de: Jesus-Christ & de ses Apôtres:

L'autorité du Souverain Pontife, suivant l'esprit de: Saint Thomas:

Réponse à un Ambassadeur sur l'autorité du Pape & du Concile Général :

Un Traire contre le Concile de Basse, & ses propositions:

Réponse aux propositions du Docteur Alphonse de Madrigal:

Désense de l'Empire Romain:

Des Méditations sur la vie de Jesus-Christ:

Le falut de l'Ame:

Différentes Méditations:

Le Mariage Spirituel:

Un Commentaire sur la Régle de Saint Benoît:

Approbation & Apologie des Révélations de sainte: Brigide:

Un Traité-de la Conception de la Sainte Vièrge; & d'autres choses.

Le Pero Alphonse d'Oropéza, Hieronymite, & Généralde son Ordre, un des plus fameux Orateurs de son tems;

Un Livre sur les paroles de Simeon: Lumen ad reve-

lationem gentium, & gloriam plebis tuæ Ifrael; où il expose la maniere de se comporter à l'égard des Juiss:

Différens Sermons:

Des Letttes.

Le Pere Don Loup Barrientos, de Médina d'el Campo, de l'Ordre de Saint Dominique, Professeur à Salamanque, Evêque de Ségovie, d'Avila & de Cuença;

Un Traité du hazard & de la Fortune:

Un Traité des Songes:

Un Traité de la Prédiction, & de ses espéces:

Un Traité de la Magie; & d'autres Ouvrages.

Don Jean de Carvajal, natif de Truxillo, Auditeur de Rote, Evêque de Plasencia, & ensin Cardinal de la Sainte Eglise Romaine;

Désense de l'Eglise Romaine:

La Rélation de ses Légations:

Des Lettres.

Don Rodrigue Sanchez d'Arévalo, natif de l'Evêché de Ségovie, Docteur en Droit dans l'Université de Salamanque, Archidiacre de Tréviño, Doren de Léon & de Séville, Ambassadeur du Roi Don Jean auprès de l'Empereur, du Duc de Milan & du Roi de France, Evêque d'Oviédo, Gouverneur du Château Saint-Ange, & emsuite Evêque de Zamora, de Calahorra, & ensin de Palence;

L'Apologie de l'Etat Ecclésiastique:

Dix Traités contre les Envieux des Prélats & du Clergé:

Un Traité de la pauvreté de Jesus-Christ & de ses Apôtres:

Un Livre de la Monarchie de l'Univers:

L'Apologie de cet Ouvrage:

Des Commentaires sur la Bulle de la Croisade contre les Turcs:

Des Commentaires sur la Bulle de déposition du Roi de Bohéme:

Le Miroir de la Vie Chrétienne plusieurs fois im-

DES ECRIVAINS.

primé en Latin & en Castillan:

Un Livre touchant la division du Roïaume:

Un autre sur la Paix & la Guerre:

Un autre au sujet de l'Education des Enfans:

La réfuration de la secte de Mahomet:

L'Aurorité du Pape & du Concile Général :

Un Livre touchant les Châtelains, & Généraux d'Armée:

Un Traité où il explique en quel tems il est permis aux Religieux d'être à la Cour des Princes:

Un Traité du Mystere de la très Sainte Trinité:

Un Traité de l'Appel au Pape:

Un Livre de la Pesanteur & du Danger:

Un autre du Ministere Pontifical:

L'Histoire d'Espagne jusqu'à son tems:

Des Discours, des Sermons, & plusieurs Lettres.

Le Pere Pierre de Cijar, natif d'Aragon, de l'Ordre de la Mercy;

Un Livre de la Puissance du Pape, & du changement de vœux, en faveur du Rachat des Captifs:

L'Histoire de l'Ordre de la Mercy:

Des Sermons pour les jours de Dimanche, & pour les Fêtes.

Le Pere Martin Alphonse de Cordouë, de l'Ordre de Saint Augustin, Professeur de Théologie à Tolosa & à Salamanque;

Les travaux des six jours de la Création du Monde:
Des Commentaires & des Questions sur les Epîtress de Saint Paul:

Des Commentaires fur l'Apocalypse:

Une Logique, & une Physique:

Le Verger des Demoiselles de qualité:

Eloge de la Virginité:

Un Livre de la Prospérité & adversité; & d'autres. Ouvrages.

Jean de Socarrate, Catalan & grand Jurisconsulte;

Des Commentaires sur les Us & Coutumes de Catalogne:

lvi

Don François de Toléde, grand Orateur & Philosophe, Professeur de Théologie, Doren de l'Eglise de Toléde, & Evêque de Coria;

Un Livre sur la Logique:

Différens Traités & Discours:

Un Traité de l'Eucharistie contre Jean Hus; & d'autres choses.

Gomez Yañez de Zurara, Chevalier de l'Ordre de Christ en Portugal;

La Continuation des Histoires de Portugal.

Diégue de Voléra, natif de Cuença, Domestique des Rois de Castille, & Maître de Cérémonies des Rois Catholiques;

Une Chronique abregée d'Espagne:

Une Chronique de l'ancienneté de la France:

L'Histoire de Henri IV. Roi de Castille:

Les Hommes Illustres d'Espagne:

Un Livre d'Armoiries & de Devises:

Un Livre de la Noblesse & Probité:

Un Livre de Généalogies:

Le Cérémonial des Princes,

La Traduction de l'Arbre des Batailles.

Ferdinand de Corduë, habile Philosophe, & d'une érudition profonde;

> Le moien de chercher & trouver ce qu'on peut sçavoir.

La Discrétion de l'Esprit:

Le Droit du Pape sur les Annates:

La Puissance du Pape sur le Temporel,

Le Mystere du Pallium Pontifical.

Don Jean Moles Margarit, Catalan, Evêque de Girone, Délégué des Rois d'Aragon, & Cardinal de la Sainte Eglise Romaine;

> Les Paralipomenes de l'Histoire d'Espagne en dix Livres:

> Un Livre pour l'Education du Prince Don Ferdinand.

Le Pere Louis d'Escobar, de l'Ordre de Saint François;

Les

Les quatre cens Réponses aux quatre cens Demandes de l'Amirante.

Diégue Rodriguez d'Alméla, Familier de l'Evêque Don Alphonse de Cartagene, Chapelain & Historiographe de la Reine Doña Isabelle;

Cas que l'on doit faire des Histoires:

Compilation des Batailles rangées :

Compilation de l'Histoire générale d'Espagne:

Compilation des Miracles de saint Jacques:

Diverses Lettres.

Pierre Diaz de la Costana, attaché au Collége de saint Barthélemi de Salamanque, & Prosesseur de Théologie de l'après-midi dans cette Université, Chanoine & Doïen de l'Eglise de Toléde;

Un Traité de la Confession facramentale contre

Pierre d'Osma:

Un autre des dix Préceptes du Décalogue, & des

sept Péchés mortels.

Pierre Garcie de Valence, natif de Xativa, Docteur en Théologie de l'Université de Paris, & Evêque de Cerdagne;

Douze Conclusions contre l'Apologie de Jean Pic

de la Mirandole.

'Alphonse de la Torre, Bachelier ès Arts;

La vue délectable de la Philosophie & des Arts libéraux:

Différentes Poësies.

Le Pere Don Jayme ou Jacques Pérez de Valence, natif d'Ayora, dans le Diocèse d'Orihuéla, de l'Ordre de saint Augustin, Evêque de Chrysopolis, & Coadjecteur de Don Rodrigue de Borgia ou Borja, Archevêque de Valence;

Des Commentaires sur les Pseaumes:

Des Commentaires sur les Cantiques :

Une exposition des Cantiques de la Sainte Ecriture de l'Ancien & du Nouveau Testament:

Sur le Cantique Te Deum Laudamus:

Tome VII. h

-"

Des Ouestions contre les Juiss.

Alponse de Palence, Familier de Don Alphonse de Cartagêne, Evêque de Burgos, & ensuite de Don Alphonse Carrillo, Archevêque de Toléde, opposé au Roi Don Henri IV. & grand Partisan de l'Infant Don Alphonse, Grammairien & Historien,

Un Dictionnaire Latin-Espagnol:

Trois Livres de Synonymes:

Dix Livres sur l'Antiquité de l'Espagne:

Une Chronique d'Henri IV.

Des Décades de l'Histoire de son tems: La persection du Triomphe Militaire.

Il a Traduit en langue Castillanne;

La guerre des Juiss, écrite par Joseph, & l'Ouvrage du même contre Appion Grammairien:

Les Vies de Plutarque : Le Miroir de la Croix :

La Vie de saint Ildephonse:

Les Mœurs des Ganariens, & d'autres choses.

Alponse Diaz de Montalvo, Prosesseur en Droit à Salamanque, Conseiller des Rois Catholiques, a écrit; Une Glose sur les Droits de la Couronne d'Espagne: Une Glose sur les Sept Parties du Roi Don Alphon-

se; & d'autres petits Traités.

Jean Lopez de Ségovie, natif de cette Ville, Professeur de Jurisprudence à Salamanque, Chanoine & Doïen de l'Eglise de Ségovie;

Un Traité du Mariage & de la légitimation :

Un autre sur la liberté Ecclésiastique : Un Livre de l'Alliance des Princes :

Un autre touchant la guerre & les Soldats:

Un autre de l'hérésse & de la réconciliation des Hérétiques.

Paul de Hérédia, Aragonnois converti du Judaisme à la Religion Chrétienne;

Un Traité des Mysteres de la Foi contre les Juiss: La Couronne Roiale pour l'Immaculée Conception de la Sainte Vierge:

lix

Les Lettres sur les secrets de Néhumi, Juif, pour la venue du Messie.

Ferdinand de Méxia, Echevin de Jaën;

Le véritable Nobiliaire des Armes & Armoiries.

Julien de Toléde, Médecin des Rois Catholiques;

Le régime dans la boisson pour se préserver de la Pierre:

Un Traité des Jours critiques.

Michel Pérez, natif de Valence;

La Vie & les vertus admirables de la Sainte Vierge.

Don Pedre Ximenez de Préxamo, natif de la Rioja, attaché au Collége de saint Barthélemi de Salamanque, Disciple de Tostat, Professeur de Théologie d'après-midi dans cette Université, Chanoine Magistral de l'Eglise de Toléde, un des principaux Théologiens de l'Assemblée d'Alcala contre les erreurs de Pierre d'Osma, Evêque de Badajoz, & ensuite de Coria;

Des Commentaires sur Saint Matthieu:

La Destruction des erreurs contre les cless de l'Eglise:

Le Flambeau de la vie Chrétienne.

Jérôme de Torrellas, Valencien, Astronome, & Médecia de Doña Jeanne, Reine de Naples;

Un Traité des Figures Astrologiques.

Le Pere Gaubert Fabrice de Bagud, Moine de Cîteaux, & Historiographe des Rois d'Aragon;

La Chronique des Rois de Sobrarve, d'Aragon &

de Valence.

Pos Georges Manrique, fils du Comte de Parédes de Nava, excellent Poëte de son tems, a fait plusieurs Poësies, dont il ne reste que peu de chose; la principale, à laquelle François de Guzman a ajouté une Glose, est celle;

Que l'Ame endormie se réveille.

Guillaume de Monsferral, natif de Tarragone, qui a étudié & vécu à Paris;

Des Commentaires foir la Pragmatique Sanction, dans lesquels il traite:

I. De la puissance du Concile Général, & du choix des Evêques:

II. Comment se doit entendre la Régle du Concile

de Bâle:

III. Des retenues du Pape sur les Bénéfices:

IV. De la prérogative des Rois dans les Dignités électives:

La succession des Rois de France.

Le Pere Gonçale de Frias, Moine de saint Jérôme, dans le Monastere du Parral de Ségovie;

Un Traité de la Philosophie Morale & de ses parties:

Une exposition des Cantiques:

Deux Livres de Sermons:

Un Livre de Lettres:

L'Histoire de la fondation de son Monastere.

Jean Alphonfe de Benaventé, natif de cette Ville, & Professeur en Droit Canon dans l'Université de Salamanque;

Un Traité de la Pénitence, & des actes des Péni-

tens & des Confesseurs:

Un Discours en faveur des Sciences, & sur l'art d'étudier & de lire:

Un Livre où il traite de la mémoire & de la prononciation:

Des Répétitions & interprétations de différens Canons:

Sur les Ethiques & la Réthorique d'Aristote:

Sur les Evangiles, & d'autres choses.

Le Pete Jean Sobrino, Portugais, de l'Ordre de Notre: Dame du Carmel;

Un Livre touchant l'équité dans le commerce:

Un autre sur le jeu de Dés:

Différens Sermons:

Un Traité de la Conception de la Sainte Vierge:

Un autre sur la maniere d'entendre la Messe, & plusieurs autres choses.

Alphonse de Soto, natif de Badajoz, & célébre Juriscons sulte à Rome;

Une Glose sur les Régles de la Chancellerie: Un Livre au sujet d'Innocent VIII. Un autre touchant le Jubilé sixé par Sixte IV. Un autre intitulé: La Chambre Apostolique: Un autre sur le sutur Concile:

Le Pere Pierre de Castroval, natif de Mayorga, de l'Ordre de saint François, Lecteur-Jubilé & Gardien: Des Commentaires sur les Ethiques ou Livres de Morale d'Aristote, imprimés sans indication d'année ni de lieu.

L'Histoire des Comtes de Barcelonne & des Rois d'Aragon.

#### ڴڴڴڴڴڴڴڴڴڴڴڴڴڴڴڴڴڴڴڴڴڴڴڴڴڴڴڴڴڴڴڴ

Explication des Sujets des Vignettes & des Lettres grises.

A Vignette de la dixième Partie représente Don Henri IV. dir l'Impuissant, Roi de Castille, qui rend une visite à Doña Isabelle sa sœur dans le Château de Ségovie, où ils se réconcilient en apparence, après de fortes brouilleries, touchant la succession au Trône.

La Lettre grise, le même Roi, qui se promene en public dans la Ville de Ségovie, avec sa sœur, tenant le cheval de cetre Princesse par la bride, pour montrer leur union.

La Vignette de la onziéme Partie, la proclamation de la Reine Doña Isabelle & du Roi Don Ferdinand, à Ségovie, dans l'année 1474, après la mort du Roi Don Henri IV. en présence de la premiere, & en l'absence du second.

La Lettre grise, l'arrivée & entrée du Roi Don Ferdi-

nand dans cette même Ville.

# HISTOIRE GENERALE D'ESPAGNE

DIXIÉME PARTIE.

## QUINZIEME SIECLE

ARMI les Historiens qui me servent de guides pour l'Histoire de Don Henri IV. Roi de Castille, il y en a trois principaux dont les Ouvrages sont manuscrits. L'un est Diègue Henriquez d'el-Castillo, Chapelain du même Roi; le second

le la Croix, Religieux de l'Ordre de Saint Jerôme, Lecteur en Théologie, & Profès du Monastère de cet-Tome VII. J., C. 1454.

te Cour, qui a été fondé par le même Monarque: ces deux hommes ont écrit avec beaucoup d'affection pour ce Prince. Alfonse de Palence qui est universellement comu pour avoir été peu attaché à ce Roi, & s'être laissé gagner par ses Adverfaires, est le troisième. En garde contre ces deux écueils, j'ai taché de découvrir la vérité, ou le plus de vraifemblance, fur les points touchant lesquels ces Auteurs sont opposés, en conférant ce qu'ils disent avec les autres Ecrivains, fans écouter la passion ni le zéle, asin de remplir les Loix de

> I Jean II. Roide lards pour le Roi e, furent le Marre ; Grand-Maî-Majordome du de Priégo & de

Canere, & le Marechal Don Diegue Fernandez de Cordoue, Seigneur de Baena. Sur cette nouvelle les Seigneurs, qui étoient absens, accourgrent à Valladelid pour baiser la thain au nouveau Monarque. De ce nombre furent Don Pedre de Vélasco, Comte de Haro, Don Alfonse Pimentel Comre de Benaventé, Don Gaston de la Cerda, Comte de Médina-Celli, Dan Yhigo Lopez de Mendoza, Marquis de Santillane, Don Alvar de Zuniga, Comte de Plasencia, Don Jean Manrique, Comre de Castañéda, Don Roderic Manrique, Comte de Parèdes, Don Gabriel Manrique. Cointe d'Offorne, Don Pedre Alvarez Offorio, Comte de Trastamare, Don Pedre d'Acuña, Comte de Valence, Jean de Silva, premier Porte-Enfeigne, & Seigneur de Cifuentes, & Pierre d'Actina, Seigneur de Duenas & de Tariégo, avec un grand nombre de Députés des Seigneurs absens, & ceux des Villes.

Il s'y rendit aussi plusieurs Prélats, & entr'autres les Ar-Seigneurs les chevêques Don Alfonse Carrillo, de Toléde Don Roderendent hom-ric de Lune, de Saint Jacques; Don Alfonse de Fonséca, de Séville; & les Evêques Don Alfonse de Carragêne, de Burgos; Don Pedre de Castille, de Palence; Don Loup de Barrientos, de Cuença; Don Louis d'Acuña, de Ségovie; Don Yñigo Manrique, d'Oviédo; Don Pedre de Vaca de Léon; Don Alfonse de Madrigal, d'Avila; & Don Gonçale d'Yllescas, de Cordone. Ils eurent tous l'honneur de

1454.

bailer la main au Roi, à qui ils rendirent hommage, & prê-Anne's pa terent le serment de sidélité en la maniere accoutumée. Le nouvem Souverain voulant signaler le commencement de fon Régne par des traits de clémence, une des verrus qui rendent les Princes plus illustres, ordonna de remettre en liberté Don Diégue Manrique, Conne de Tréviño, qui étoir prisonnier dans le Palais de Ségovie, & lui sit rendre ses Etats; il traita de même Don Ferdinand Alvarez de Toléde. Come d'Albe à la follicitation du Marquis de Santillane: graces, dont tous les Grands du Roiaume le remercierent. Comme il s'éleva entre fes Chapelains & ceux du seu Roi son pere une dispute sur la préséance, il ordonna qu'ils prendroient leur rang fuivant leur ancienneté, & que Jean Alfonse Chirin auroir le pas sur tous les aucres, comme premier Chapelain; de forte que la contestation cessa tA).

Le Roi Don Henri pensa d'abord à envoignane Ambassade en France, pour renouveller l'ancienne alliance de la lement de l'alliance en-Castille avec cette Couronne. Il choisir à cet effet Don Jean tre la Castille Manuel, son premier Garde, qui étoit du Sang Rotal de & la France. Castille, le Docteur Ortuño Velasquez de Cuellar, Doïen de Ségovie & Protonotaire Applolique, & le Docteur Alsonse de Paz, tous trois de son Conseil. Après qu'il leur eur donné sés instructions éc des pouvoirs suffishes, il les sit partir. Les Ambassadeurs arrivés en France, furent mès-bien recus du Roi Charles VIL Muis comme leurs Pouvoirs ne parurent pas affez étendus pour tout ce que portoient leurs instructions, un stepx nerouma en Castille pour en avoir d'aurres. En avant alors reçu de rrès - amples pour tout, il rejoignit promptement ses deux Collegues à Paris, où l'on renouvella l'ancienne alliance, & la bonne correspondance enere la Cafille & la France. Depuis le Régne d'Henri II. trisareul d'Henni IV. les Castillans ne pouvoient passer en Angleterre, ni les Anglois en Castille, sans le Passeport & la permission du Roi de France; mais dans cette occasion Charles VIII. dérogez à cet usage. Ainsi il sur arrêté que les Castillans n'auroient plus besoin pour aller en Angleterre, que de la permission de leur Roi, laquelle suffisoic pareillement pour que vingt Vaisseaux pussent passer en Caulille, chargés de monde & de marchandiss; & que tous les Sans-conduits que donneroient dans la suite les Rois

A) HENRIQUEZ D'EL-CASTILLO, ALFONES. ME. RARENCE.

#### HISTOIRE GENERALE

ANNE'E DE J. C. 1454.

de France ou leurs Amiraux, seroient expédiés au nom du Roi de Castille, sans quoi ils seroient de nulle valeur. On nomma de part & d'autre Trésorier du produit des Sauf-conduits Alfonse d'Arcée, Echevin de Burgos. Enfin après que tout fut réglé, les Ambassadeurs s'en retournerent très satisfaits du Roi de France (A).

**Propositions** d'accommodement du Roi Don

Pendant ce tems-là Doña Marie, Reine d'Aragon, travailla à terminer avec le Roi Don Henri son neveu, l'accommodement qu'elle avoit déja fort avancé avec le feu Roi Don Jean Henri au Roi son frere. Le Roi Don Henri, qui étoit persuadé, comme le feu Roi son pere, qu'il convenoit pour la tranquillité de ses Sujets, que le Roi de Navarre, Don Alfonse son fils & Don Henri, fils de l'Infant Don Henri, n'eussent pas un pouce de terre en Castille, & qui d'ailleurs ne pouvoit leur rendre leurs Etats, parcequ'on en avoit donné & aliéné la meilleure partie, offrit de païer tous les ans au Roi de Navarre trois millions & demi de Maravédis, pourvu qu'il renonçât à tous ses droits en Castille; cinq cens mille Maravédis à Don Henri, fils de l'Infant Don Henri, pour tous les droits que son pere avoit dans le Roiaume, & à Don Alfonse d'Aragon, fils du Roi de Navarre, Grand-Maître de Calatrava, pareille somme de cinq cens mille Maravédis, à condition qu'il se dé fisteroit de la Grande-Maîtrise de Calatrava, & qu'on rendroit toutes les Commanderies que le même Ordre avoit dans les Roïaumes d'Aragon & de Valence, en dédommageant d'une maniere équivalente les personnes qui les possédoient. Les autres conditions qu'il propose, surent qu'on rendroir sans aucune difficulté toutes les Places dont on s'étoir emparé jusqu'alors par la voie des Armes, à leurs Propriétaires: Que l'Amirante de Castille & les autres Seigneurs qui avoient suivi le parti du Roi de Navarre, seroient rétablis dans leurs Biens, Charges, Dignités & Emplois à l'exception de quelques Seigneurs & Gentilshommes qu'il indiqueroit; Qu'il remettroit tous les Domaines de l'Amirante entre les mains du Comte de Valence, pour en faire la restitution, excepté Rioséco & Palençuéla qu'il garderoit durant trois ans, comme des assûrances de la sidélité du même Amirante; Qu'il donneroit au Roi de Navarre dix-sept mille Florins pour la Ville d'Atiença, en dédommagement des dépenses qu'il avoit faites pour fortifier &

(A) ALTONSE DE PALENCE.

DESPAGNE. X. PARTIE. SIEC. XV.

défendre cette Place; Enfin que ni le Roi de Navarre, ni Don Alfonse son fils, ni Don Henri son neveu, ni Ferdinand de Rojas, ni les autres Seigneurs qu'il nommeroit. ne pourroient rentrer en Castille sans sa permission. Il promit, si le Roi de Navarre & les autres vouloient accepter ces conditions, d'envoier des Plénipotentiaires à Agréda, pour y conclure avec les leurs le Traité d'accommodement. Tous ces Préliminaires furent arrêtés le huitième jour d'Octobre entre le Roi Don Henri, la Reine Doña Marie d'Aragon sa tante, & Ferrier de Lanuza, Grand-Bailli d'Aragon. On ajouta seulement qu'on mettroit fin dans le Congrès d'Agréda aux différens du Prince Don Carlos de Navarre avec fon Pere, & que le Roi Don Henri & la Reine d'Aragon seroient garants de ce qui seroit réglé à ce sujet.

Dès que cela fut fait, la Reine Doña Marie prit congé du Roi son neveu, & partit pour Agréda, accompagnée de Ferrier de Lanuza, afin de mettre la derniere main au Trai-

té ( A ).

La Reine d'Aragon & Ferrier de Lanuza firent aussitôt sca- On convient voir à Don Jean, Roi de Navarre, qui tenoit à Barcelonne à cette occales Etats de Catalogne, les dispositions où étoit le Roi Don un Congrès. Henri; & quoique le Roi de Navarre eût beaucoup de peine à consentir de renoncer aux grands droits qu'il avoit én Castille, l'Amirante fit tant qu'il l'y détermina. Sur le champ la Reine Doña Marie pressa le Roi Don Henri son neveu, le Roi de Navarre, & le Prince Don Carlos de Viane, d'envoïer des Plénipotentiaires à Agréda; & à sa sollicitation ils députerent, le premier, le Marquis de Villéna avec un Docteur deson Conseil; le second, Ferrier de Lanuza avec Pierre Nuñez Tête de Vache: & le dernier, Don Jean de Beaumont avec le Docteur Rutia (B)

Les choses étant dans cette position, Don Henri, Roi de Nouveaux Castille, envoir des Ambassadeurs à Naples vers Don Alson-Traité d'Alliance entre se, Roi d'Aragon, pour lui faire part de son avénement au les Rois de Trône par la mort du Roi son pere, & de l'état où étoit le Cassille & d'Aragon. Traité de paix entre les Roïaumes de Castille, de Navarre & d'Aragon; il les chargea sur-tout de resserrer les nœuds des anciennes alliances réciptoques entre les Couronnes de Caftille & d'Aragon, parce qu'il ne pouvoit s'empêcher de re-

(A) Alfonse de Palence, Hen-Biquez d'el Castillo & Zurita. | Bitaj.

Anne's DE **√** J. C. 1454.

Anne's DE J. C. 1494.

connoître que les guerres qu'il y avoit eu jusqu'alors, n'avoient été excitées que pour les intérêts du Roi de Navarre. frere de l'Aragonnois, lesquels avoient interrompu la bonne correspondance sur les Frontières des deux Roiaumes. Les Ambassadours se rendirent à Naples, & surent trèsbien recus du Roi Don Alfonse, qui consentit facilement à toutes les propositions qu'ils lui firent pour la Paix. Quand il fur question de dresser le Traité, il s'éleva une contestation sur l'ordre qu'on devoit y observer, en nommant les deux Rois, mais les Ambassadeurs de Castille aïant remis au Roi: d'Aragon la décisson de ce point, le même Monarque commanda de mettre le nom du Roi de Castille le premier, parce que c'étoit le Chef de la Maison d'où fortoient les Rois d'Aragon & de Navarre. Cela fut exécuté, & les Ambassadeurs. retournerent en Castille, après avoir recu de grands témois gnages de la bienveillance du Roi Don Alphonse (A).

Etats Géné- Dans le tems que le Roi de Castille cherchoit à s'assûrer la résolue.

raux de Cas- Paix avec les Princes ses voisins, il pensoit à réprimer l'orgueil Guerre con des Mahométans de Grenade. Résolu de les punir de l'audace tre les Maho-qu'ils avoient eue, il convoqua les trois États du Roïaumetans de Grenade est me: Henriquez d'el Castillo dit que ce sut à Cuellar, & Alsonse de Palence à Avila. Quoi qu'il en soit, un grand nombre de Prélats & Seigneurs s'étant rendus au lieu qui étoit assigné. avec les Députés des Villes, le Roi exposa dans les Etats le dessein où il étoit, de faire la guerre aux Mahométans de Grenade, pour déraciner en Espagne, avec le secours de Dieu. la Secte de Mahomet : il représenta ensuite qu'il falloit à cet effet que tous les Grands du Roïaume & les autres Seigneurs le secondassent de leurs Troupes, & que les Villes & Places lui fournissent les sommes nécessaires pour païer l'Armée & subvenir aux autres frais de la guerre. Les Etats applaudirent à l'intention du Roi, & le Marquis de Santillane portant la parole au nom de toute l'Assemblée, loua son généreux projet, & l'affura qu'on étoit prêt à faire tout ce qu'il défiroit. Ainsi sinirent les Etats, & tous ceux qui les composoient, allerent se préparer pour la guerre, qu'on devoit faire aux Mahométans l'année suivante (A).

Mariage ar-Avant la tenue des Etats, le Roi Don Henri avoit été au rêté entre le Monastere de sainte Marie de Hermédilla, où le Comte d'Al-Roi de Caftille & l'In- be alla lui baiser la main. Comme il avoit projetté depuis la

(A) HENRIQUEZ D'EL-CASTILAD.

diffolution de son mariage, d'épouser Dona Jeanne, Infante Anne's DE de Portugal, sour du Souverain de ce Rosaume, il envoia L.C. de là focrettement un Juif, son Medecin, qui étoit un homme d'esprit, avec ordre de manier adroitement cette négo- Jeanne, sœur ciation. Son Agent partit pour le Portugal, & trouva le moien du Roi de de s'ouvrir au Roi, & même à l'Infante Doña Jeanne sa sœur, sur sa commission. Il ménagea si bien l'assaire, qu'il convint que les deux Rois auroient une entrevûe; mais il en différoit artificieusement la conclusion, pour certains avantages qui lui en revenoient. On ne sçait ce qu'il fit dans ce voiage contte Don Pedre Giron, Grand-Maître de Calatrava, qui pour B'en venger, le sit tuer dans la suite, à ce que l'on prétend. Enfin le Roi Don Henri apprit par son moïen, que Don Alsonse, Roi de Portugal, & l'Infante consentiroient au mariage à telles & telles conditions, quoique l'Infante fût informée du jugement que l'on portoit sur l'impuissance du Roi de Castille. Cette affaire sut donc réglée & tenue secrette, jusqu'à ce qu'elle pût être confommée publiquement avec toutes les cérémonies accoutumées (A).

Après la tenue des Etats de Barcelonne, le Roi de Navarre Prolongapassa à Borja, afin d'être plus proche du Congrès d'Agréda, tion de la rréve entre pour lequel partir le Marquis de Villéna, accompagné de la Cassille & Ferdinand Diaz de Toléde, & de Pierre Diaz de Toléde la Navarre.

Fon frere, du Docteur Cadéna & du Bachelier Herréra, sameux Jurisconsultes, avec les instructions du Roi Don Henri:
on convint aussi d'une prolongation de Tréve, pour donner
le tems de persectionner le Traité de pacification (B).

Le Roi Don Henri alla ensuite à Arévalo, voir la Reine veuve, Doña Isabelle sa Belle-mere, & ses steres & sœur. Il s'efforça de persuader à cette Princesse, de passeravec ses enfans à Ségovie, sous prétexte qu'elle y seroit plus en sûreté, pendant le séjour qu'il seroit en Andalousie, où il devoit alter l'année suivante saire la guerre aux Mahométans du Roi aume de Grenade; mais quoiqu'il engageât l'Archevêque de Toléde de joindre ses sollicitations aux siennes, la Reine veuve ne voulut point y consentir, alléguant pour excuse, qu'Arévalo lui appartenoit, & qu'elle se trouvoit très-bient dans cette Place. On écrit que Don Pedre Giron, Grand-Maître de Calatrava, qui étoit alors à la suite du Roi, osa

<sup>(</sup>A) Aleonse de Palence. (B) Albonse de Palence, Zueldas

Anne's de J. C. 1454.

porter ses vûes jusqu'à aspirer de devenir l'époux de la Reine veuve. Il eut même la hardiesse d'en faire la proposition à cette Princesse, se reposant sur la faveur du Roi Don Henri; mais la Reine la rejetta avec indignation, prévenue qu'après avoir été la semme d'un Roi, il seroit honteux de la devenir d'un Sujet. De cette Ville, le Roi Don Henri dépêcha en Portugal Ferdinand Lopez, Trésorier de l'Eglise de Ségovie, qui étoit de son Conseil, & son Chapelain, pour traiter son mairiage avec l'Insante Doña Jeanne, sœur du Roi Don Alsons se. Il partit ensuite pour Ségovie (A).

Succès du Congrès d'Agréda.

Le troisième jour de Janvier les Députés des Rois de Castille & de Navarre, & du Prince Don Carlos de Viane, s'é-. tant rendus à Agréda. & le Roi de Navarre s'étant transporté à Tarrazone pour les difficultés qui pourroient subvenir . on commença les conférences. Les Plénipotentiaires pour la Castille étoient le Marquis de Villéna, & les autres que j'ai déja nommés; pour le Roi de Navarre, Ferrier de Lanuza, Grand-Bailli d'Aragon, & Pierre Nuñez Tête de Vache, avec Ravmond d'Espes, Antoine Noguérol en qualité de Secrétaire, & d'autres Jurisconsultes; & pour le Prince Don Carlos, Don Jean de Beaumont & le Docteur Rutia. Comme tout ce qui concernoit la Castille étoit déja presque réglé, le Marquis de Villéna ne pensant qu'à ses intérêts & à ceux de Don Pedre Giron son frere, Grand-Maître de Calatrava, parce qu'ils possédoient plusieurs Villes & Places, qui avoient appartenu au Roi de Navarre & à l'Infant Don Henri son frere, différa la conclusion de l'accommodement, jusqu'à ce que le Roi de Navarre, Don Alfonse son fils & les autres intéressés eussent souscrit aux cessions en faveur du Roi de Castille, & à tous les points dont on étoit convenu. Il empêcha encore adroitement la réconciliation du Prince Don Carlos ayec son pere, se contentant de stipuler que le Roi de Navarre mettroit entre les mains de la Reine d'Aragon, Pampelune, Monréal & d'autres Villes & Places qui étoient dévouées au Prince, & que la suspension d'armes entre le pere & le fils, seroit prolongée jusqu'au mois d'Avril. Le Marquis de Villéna s'étant donc retiré à Almazan pour y attendre la ratification du Roi de Navarre & des autres, Ferrier de Lanuza & le Docteur Rutja allerent l'y trouver. Enfin le 19. de Février le Roi de Navarre signa à Saragosse la cession de ses Domai-

Anne'e de

J. C.

1455.

nes en Castille, & l'accommodement conformément aux conditions qui sont marquées plus haut, en stipulant une alliance réciproque & une ligue offensive & défensive avec le Monarque Castillan. Don Alfonse son fils souscrivit pareillement le quatriéme jour de Mars, à la cession de la Grande-Maîtrise de Calatrava & de ses autres droits, comme il étoit stipulé, & Don Henri fils de l'Infant Don Henri, en sit autant de son côté. Dès que le Marquis de Villéna eut reçu toutes ces dépêches, il les porta au Roi Don Henri; & le Roi de Navarre envoia Pierre Nuñez Tête de Vache, pour être présent à la ratification que le Roi de Castille devoit faire du Traité de Paix & de tout ce dont on étoit convenu; ce qui fut exécuté à Ségovie le vingt-neuvième jour de Mars \* (A).

Pendant que le Roi Don Henri étoit dans cette Ville, on y tint le Chapitre de l'Ordre de Saint François. A cette d'un Couvent par le Roi de occasion les Religieux de l'Observance demanderent qu'on Castille. leur donnât le Couvent que les Clostraux avoient à Ségovie, & le Roi Don Henri leur sit bâtir, pour les contenter tous, une Maison sous l'invocation de Saint Antoine (B).

Le vingt-quatre de Mars mourut à Rome le Pape Nicolas Mort du Pa-V. & le huit d'Avril on lui donna pour Successeur Don Al- Pe Nicolas Alfonse fonse de Borgia, natif de Xativa dans le Roïaume de Va- de Borgia lui lence, qui avoit été le premier Evêque de cette Ville, & succéde sous ensuite Cardinal du Titre des quatre Saints Couronnés, & Calixte III. qui étant élevé à la Thiare prit le nom de Calixte III. Le Canonisa. nouveau Pape canonisa le vingt-neus de Juin de la même tion de Saint Vincent Ferannée, Saint Vincent Ferrier, qui avoit été de l'Ordre des rier. Freres Prêcheurs, & un admirable Apôtre de son tems (C). Le Roi Don Henri aïant appris la nouvelle de l'élection du Pape Calixte, pendant qu'il étoit en Andalousie, dépêcha de cette Province Don Roderic Sanchez d'Arévalo, Doïen de Séville, avec ordre d'aller lui rendre, en son nom, l'obé-

(A) Don Roderic Sanchez D'A-1 RÉVALO, ALFONSE DE PALENCE, & ZURITA.

(B) Alfonse de Palence & Col-MENARES dans l'Histoire de Ségovie.

(C) CHACON, RAYNALDUS, ZURI-

TA & d'autres.
\* Sans entrer dans tout ce détail, ni parler du Congrès d'Agréda, Mariana met en l'année précédente la conclusion de la Paix entre le Roi de Castille & le Roi de Navarre, prenant pour un

Tome VIL

Traité, des propositions qui ne pouvoient avoir lieu ni force, qu'étant reçues & approuvées de toutes les Parties intéresses, comme elles le furent au moien du Congrès. Il nomme aussi l'Aragon, au lieu de la Navarre; mais on a déja vu que ce qui regardoit cette Puissance & la Castille, sut réglé à Naples; où le Roi Don Henri avoit envoie à cet effet des Ambassadeurs vers le Roi Don

dience, & lui demander la Croisade pour la guerre qu'il An B'E DE vouloit faire aux Mahométans du Roïaume de Grenade; ce qui lui fut accordé (A)

Avant Pouverture de la Campagne contre les Grenadins, Castillese dis le Roi Don Henri tint les Etats à Médina d'ol-Campo, eu pose à faire la se rendirent les principaux Seigneurs du Roïaume & les lui de Grena-Prélats, afin de donnér les ordres nécessaires pour le Gouvernement des Etats de Castille, comme on l'apprend par la confirmation d'un Privilége de l'Eglise de Burgos, en date du vingt-trois de Mars, pendant que le Roi Don Henra étoit dans cette Ville. Il v ordonna que l'Archevêque de To-Iede. Don Alfonse de Carrillo & Don Pedre Vélusco resreroient à la Chancellerie de Valladolid, & seroient chargés de tout le Gouvernement. & qu'on leur donnetoit à chacun mille Maravedis par jour pour leur Fable. Après avoir pourvu à tout le reste, il partit pour Ségovie, accompagné de plusieurs Seigneurs, & manda aux Villes & Places de l'Andalousse de tenir prêtes toutes leurs Troupes, tant d'Infanterie, que de Cavalerie. Il éctivit la même chose au Duc de Médina-Sydonia, au Comte d'Arcos, au Maréchal Diégue Femandez de Cordoue & aux autres Seigneurs de la même Province. Etant ensuite parti de Ségovie, il alla célébrer les Fêtes de Pâques à Gordoue, où se rendirent avec leuts Troupes, l'Archevêque de Séville & d'autres Prélats, l'Ami. rante de Castille, le Marquis de Santillane & Don Diégue son fils, le Marquis de Villena, le Grand-Maître de Calatrava, les Comtes de Benaventé, de Plasencia, d'Albe de Tormes, d'Albe de Liste, de Valence, de Cabra avec son sils, de Castaneda, d'Ossorte & de Parédes, le Seigneut de Zafra, celui d'Almazan & beaucoup d'autre Noblesse d'un rang inférieur. Ainsi, avec les Troupes des Villes de Cordoue, de Juen, d'Ubeda, de Baéza & de Carmone, l'Armée se trouva monter à trente mille hommes d'Infanterie & deux mille de Cavalerie. Dès qu'elle fut rassemblée, le Roi Don Henri fondit avec elle sur les Terres du Roi de Grenade, où il pilla toutes les Places, & enleva tous les Bestiaux qu'il On ravage rencontra dans sa marche. Plusieurs Villages surent brûles, les environs & toutes les Vignes & Campagnes saccagées. Le Roi de

de Grenade & d'autres endroits.

jettant par-tout l'effroi & la consternation. Les Mahométans (A) Don Roderic d'Arévalo, Raynaldus & d'autos.

Castille s'àvança ainsi jusqu'à la vue de la Ville de Grenade,

i. C.

14550

formerent cependant un Corps de deux mille Chevaux, mais Anne's ps ils n'oserent se poster proche de l'Armée du Roi; de sorte qu'il n'y ent que quelques légeres escarmouches. Ainsi le Roi Don Henri se retira avec toute son Armée, après avoir commis de grandes hostilités, & avoir fait une capture confidérable de Mortons, de Vaches, de Jumens & d'Anes. Il prit saroute par Maclin & Illora, dont toutes les Campagnes & tous les Vergers éprouverent aussi les horreurs de la guerre, & arrivé à Alcala la Roïale, il congédia la plupart des Seigneurs & leur monde, avec ordre de se tenir prêts

Dour l'année suivante (A).

Dans cette irruption le Roi Don Henri ne nomma Officontre le Roi. ciers Généraux que le Marquis de Villéna, le Grand-Maître de Calatrava son frere, le Comte d'Ossorne. Capitaine de sses Gens d'Armes, les Maréchaux Diégue Fernandez de Cordoue, Payo de Rivéra, Pierre d'Ayala & Alfonse de Monté-Mayor, avec les Commendeurs Gonçale de Sahavédra & Jean Fernandez Galindo. Il paroît que cerce -préférence indisposa la plupart des Seigneurs, qui étoient d'ailleurs mécontens que des préparatifs & des dépenses si considérables eussent seulement servi à ravager les environs de Grenade, & que le Roi fût entierement slivré à la vodonté du Marquis de Villéna, comme son Pere l'avoit été à celle de Don Alvar de Lune. Tous ces motifs réunis enisemble, firent que plusieurs de ces Seigneurs formerent secrettement le dessein de se rondre maîtres de la personne du Roi, afin d'éloigner de lui le Marquis de Villéna & son sfrere, Michel Luc & d'autres hommes de moindre naisfance qu'il favorisoit extrêmement. Ce complot \* ne sut cependant pas si secret, que Don Yñigo de Mendoza, fils du Marquis de Santillane n'en fût informé. Dès que ce Seigneur le scut, il en donna avis au Roi, sans lui nommer les auteurs de la conspiration, & lui conseilla de sortir au plutôt d'Alcaudeté; c'est pourquoi le Monarque partit sur le champ avec ses Troupes, & alla à Ecipa (B).

Sur ces entrefaites Ferdinand Lopez arriva de Portugal

Il épouse

ce Seigneur fut réellement du nombre (B) Alfonse de Palence, Hen- des Conjurés, il suit, quoi qu'en disoici \*Mariana prétend que Don Pedre doit point à le faire diffracier. Voiez Giron en étoit le Chef, & comme Fee. ma première Note sous l'année 1498.

<sup>(</sup>A) HENRIQUEZ D'EL CASTIILO, | RERAS convient sous l'année 1458. que ALFONSE DE PALENCE & d'autres. RIQUEZ D'EL-CASTILLO & d'autres.

ANNE'E DE J. C. 1455. par Procureur Dona te de Portugal.

avec les conditions du mariage du Roi Don Henri avec Donia Jeanne, Infante de ce Roïaume, lesquelles se réduisirent à ce qui suit : Que l'Infante n'apporteroit point de dot; mais que le Roi de Castille l'avantageroit de cent mille Florins, Jeanne Infan- auxquels il en joindroit vingt mille autres pour arrhes, en donnant pour sûreté les Villes d'Olmédo & de Ciudad-Réal: Oue la Princesse ameneroit avec elle Doña Béatrix de Noroña sa Gouvernante & sa Dame d'Atours, & guatre jeunes Demoiselles à qui le Roi donneroit un état conforme à leur qualité. Après que ces articles furent signés de part & d'autre, le Roi donna pouvoir au même Ferdinand Lopez de fiancer PInfante, en son nom, & l'Ambassadeur s'acquitta de sa commission à Lisbonne, où l'Évêque de cette Ville sit la cérémonie des Fiançailles, en présence du Roi & de l'Infant Don Ferdinand freres de Doña Jeanne, de l'Infante Doña Catherine sa sœur, & d'un grand nombre de Seigneurs de la premiere Noblesse de cette Cour. Le Roi Don Henr ordonna au Duc de Médina-Sydonia d'aller recevoir la nouvelle Reine sur les confins des deux Roiaumes, & de la conduire de Badajoz à Cordoue : ainsi le Duc se disposa à remplir cette commission avec tout l'éclat digne de sa naissance & de son rang (A).

Tentative Archidona.

En attendant l'arrivée de cette Princesse, le Marquis de Frince sur Villena lia des intrigues secrettes avec quelques Habitans d'Archidona, pour qu'ils livrassent cette Place au Roi, qui fortit d'Ecija le vingt-quatre d'Avril avec la Cavalerie & l'Infanterie dont il crut avoir besoin pour cette expédition; mais le Roi, après avoir marché jour & nuit, n'arriva à la vûe d'Archidona, que quand le Soleil étoit déja très-haut: ce qui lui fit manquer son coup. Tout ce qu'il put faire, ce fur de ravager les environs de cette Place, après quoi il retourna à Ecija. Il manda de-là les Seigneurs, avec ordre d'amener seulement la quatriéme partie des Troupes qu'ils étoient obligés de fournir, bien montées & bien armées, on Leur marquant le jour qu'ils devoient être à Cordoue, pour célébrer son mariage, & faire en même tems la guerre aux Mahométans, avec l'assistance des Grands du Roïaume. Sur son invitation il ne tarda pas d'avoir huit cens Hommes d'armes commandés par le Comte d'Ossorne, deux cens Chevaux, dont les Capitaines étoient le brave Garcilaso de

. (B) Alionse de Palence & Henriquez d'el-Castillo.

J. C.

1455.

la Véga, & Ferdinand de Villafañe, Administrateur de la Grande Maîtrise de Calatrava, & d'un pareil nombre de Chevaux de Cordoue, sous les ordres de Gomez d'Avila, Corrégidor de la même Ville. Peu après arriverent aussi le Comte d'Arces avec ses Troupes, Don Alfonse de Guzman avec celles du Duc de Médina-Sydonia son frere, Pierre de Mendoza, Seigneur d'Almazan, Gomez Carillo dit le Laid, Seigneur de Torralbo, Martin Ferdinand de Portocarréro, Seigneur de Palma, Pierre Gonçalez d'Avila, Seigneur de Villatoro, Don Ferdinand de Guzman, Commendeur de Calatrava & Ferdinand de Ribadénéyra, chacun avec les siennes, & d'autres Seigneurs avec les Régimens de Séville, de Carmone, de Xérez, d'Ecija & de Jaën.

Avec ces Troupes qui faisoient en tout vingt mille Fan- Le Roi portassins & six mille Chevaux, le Roi sortit d'Ecija, & alla te la désolacamper proche d'Alora. Le jour suivant il posa son Camp Terres des dans la Plaine d'Antequéra, d'où il envoïa du côté d'Archi. Mahomérans. dona des Partis qui ravagerent les Campagnes de cette Place, faccagerent les Vergers & la Moisson, enleverent les Bestiaux, & firent quelques Mahométans Prisonniers. Il sut delà se présenter devant Malaga, où il y eut quelques escarmouches, dans lesquelles les Mahométans perdirent plus que les Chrétiens. On désola tous les environs de cette Ville, on pilla & brula Pupiana, Lobin & Curiana avec Jeurs Forteresses, & l'on sit ensin un cruel dégat dans tout le Territoire. Au bruit de ces hostilités, Ismaël, Roi de Gre-'nade, envoïa quinze cens Chevaux au fecours de Malaga, fous les ordres d'Abdilvar & d'Abenquomija, qui étoient deux Grands Généraux. Dans le même tems Cirica, prétendu Roi de Grenade, dont le fils étoit au sérvice des Chrétiens, vint pour baiser la main au Roi Don Henri; mais le Monarque Casillan ne voulut souffrir, ni qu'il mît pied à terre, ni qu'il se découvrît, ni qu'il lui baisat la main. Il le recut d'une maniere très-affable, & avec une magnificence vraiment Roiale, & lui témoigna qu'il étoit très-mortifié que les Places de ces Quartiers, qui lui étoient dévouées, fussent exposées aux horreurs de la guerre, par la difficulté de concenir l'ardeur de tant de Troupes. Il y ent le même jour une sanglante escarmouche, dans laquelle il périt autant de Chrétiens que de Mahométans; mais le Grand-Maître de Calatrava, étant survenu à la tête de son monde, fondir avec

ANNE'E DE J. C. 1455.

tant de valeur sur les Mahomérans, qu'il les contraignit de prendre la fuite, en laissant un grand nombre de blessés & de morts sur le Champ de Bataille. Enfin le Roi sit cesser le dégat à la sollicitation de Cirica, & après avoir connédié oe Mahométan avec des némoignages d'amitié, il remena ses Troupes à Cordone (A).

Arrivée de avec le Roi Don Henri.

Pendant que le Roi Don Henri portoit ainsi la désolation Dona Jeanne chez les Ennemis du Nom Chrétien, le Duc de Médina-Syde Portugal à Cordoue, & donia alla à Badajoz au devant de la nouvelle Reine. qui son Mariage étoit partie de Lisbonne, accompagnée d'un grand nombre de Seigneurs, & de l'Infant Don Ferdinand son frere. Le Duc reçut cette Princesse sur les Frontières des deux Roïnumes, & la conduisit à Badajoz, où l'on célébra sa venue par de grandos réjouissances, qui furent répétées dans tous les endroits par où elle passa. Le Roi ayant appris qu'elle approchoit de Cordoue, sortit déguisé, avec quatre ou cinq de ses principaux Confidens, pour la voir sur la route. Après l'avoir vue, comme il souhaitoit, sans être connu, il se retira au Village de Las - Possadas, dans la maison de Ferdinand Lopez son Ambassadeur, pour y passer la muit suivante. Vers le milieu de la nuit, Ferdinand Lopez dit à la Reine que le Roi étoit dans ce lieu, où l'envie seule de la voir l'avoit attiré, & comme la Reine répondit qu'elle secevroit avec plaisir sa visite, le Roi alla la trouver, & resta trois ou quatre heures avec elle. Le jour suivant la Reine poursuivit sa route, & sur reçue à Cordoue par le Roi le vinguieme jour de Mai. Il y eut à coute occasion de trèsgrandes Fêres, & la Reine entra dens da Ville, aïant à sa suite la premiere Noblesse d'Espagne, parce que la plupart des Seigneurs & des Députés des Villes s'étoient rassemblés pour cette Gérémonie. Enfin le Roi & la Reine ratifierent leur mariage, & reçurent, en présence de Don Alfonse de Fonséca, Archevêgue de Séville, la Bénédiction Nupriale dans la Cathédrale de Cordoue le jour de la Pentecôte, de la main de l'Archevêque de Tours, que Charles VIII. Roi de France avoit envoié en Ambassade en Castille avec le Sénéchal de Toulouse, & qui s'étoit rendu à cette Ville 2000mpagné de son Collegue & d'Yaigo d'Arace, Echevin de Burgos (B).

<sup>(</sup>A) Alfonse de Palence. | RIQUEZ, D'EL-CASTILLO: AB) Alsonse DEPALENCE, &HEN-

Pen de jours après, les Ambassadeurs du Roi de France ourent Audience du Roi Don Henri, qui les reçue sur son Trône, assiste des principaux Seigneurs du Rosanne. L'Ar-Le Roi Don cheveaux de Tours lui fit de la part du Roi fon Maître des Henri donne compliment de condoléance fur la mort du Roi son pere, une Audience & d'autres de congratulation sur son avénement à la Cou-Ambassadeurs ronne. Il ajouta ensuite que comme ses Ambassadeurs avoient de France. figné le Traité d'alliance avec fon Maître, il venoit auffi, de même que le Sénéchal de Toulouse, pour le sommer de le ratifier on perfonne, & régler d'autres affaires dont ils éroient charges. Le Roi Don Heuri répondit en peu de mors, qu'il faisoit grand cas de l'amitié du Roi de France, qu'à son rerour de l'incursion qu'il vouloit faire sur les Terres du Roi de Grenade, il ratifieroit le Traité d'alliance, & qu'en attendant ils pouvoient, afin d'être promprement expédiés, communiquer leurs Papiers pour les autres affaires dont il s'agissoit, au Docteur Ferdinand Diaz de Toléde.

qui lui rendroir compte de tout (A).

Le Roi Don Henri avoit avec les Troupes que les prin- Il fait une ircipaux Seigneurs lui avoient amenées, trois mille Hommes ruption dans les Etats du d'armes, huit mille Chevaux & vingt mille Fantassins. Roi de Gre-Etant parti de Cordoue le quatriéme jour de Juin, il alla nade. coucher à Castro d'el-Rio, après avoir ordonné aux Commendeurs Gonçale de Sahavédra & Jean Fernandez Galindo, de faire la revûe des Troupes à Baéna & Almorçan. Ayant pris ensuite le Commandement de son Armée, il enma dans le Roraume de Grenade, & alla pofer son Camp proche de Moclin. Là il se détacha avec deux cens Chevaux: d'Ubéda, à dessein de prendre le plaisir de la chasse à la vûc de Monté-Frio, d'où sortirent environ cinquante hommes de Cavalerie pour escarmoucher avec l'Escorte du Roi, qui les chargea vigoureusement, & les contraignit de se retirer. Il sit ensuite ravager les Campagnes de Moclin, où les Chrétiens eurent un choc à soutenir, dans lequel la perte sut égale de part & d'autre, quoiqu'il y pérît un Gentilhomme, appelle Gonçale Muñoz de Castañeda. Le Roi s'étant aussi approché de trop près de la Place, une fléche frappa contre son étrier, d'où vint que les Seigneurs le supplierent de ne point exposer sa personne à de pareils dangers. Les Habitans d'Illora, alarmés de l'orage dont ils étoient menacés, en-

(A) ALFONSE DE PALENCE.

Anne's DE voierent au Roi un grand présent d'Oiseaux, de Figues & J. C. de Raisins secs, en le suppliant d'épargner leur Moisson & leurs Vignes. Il y avoit proche d'Illora une Redoute qui incommodoit fort l'Armée du Roi; c'est pourquoi Michel Luc alla l'attaquer à la tête d'un Détachement, la prit avec les gens qui y étoient, & la démolit.

Prise d'un petit Fort.

Le Roi Don Henri s'approcha ensuite de Grenade avec son Armée, & campa à une lieue de cette Ville. Aïant mis ses Troupes en ordre de bataille, il passa les Olivets, & se posta à la vûe de la Place. Quinze cens Chevaux soutenus d'un gros Corps d'Infanterie, firent une fortie, & il y eut dans cette occasion une rude escarmouche, dans laquelle les Mahométans eurent beaucoup de leurs gens blessés & tués, qui ne couterent que quatre hommes aux Chrétiens. Le même jour Garcilaso de la Véga tua, sous les yeux du Roi, un brave Mahométan, & en renversa de cheval un autre dont il prit le bouclier. Il présenta le cheval au Roi, qui ce jourlà arma Chevaliers Don Alfonse Henriquez, fils de l'Amirante, Don Jean de Lune, Comte de Saint Etienne, Michel Luc qui étoit un des Officiers de sa Maison, Ferdinand Alvarez de Sahavédra, Commendeur de Montalban, un Gentilhomme François qui étoit venu avec les Ambassadeurs de France, & d'autres Castillans. Le Marquis de Villéna demanda au Roi la permission de prendre un petit Fort ou une petite Tour qui étoit dans la Plaine, où il y avoit quinze Mahométans. L'aïant obtenue, il alla attaquer le Fort avec un bon Détachement, & accompagné de Jean de Lune, fils de Jean Hurtado de Mendoza, & de Ferdinand de Ribadénéyra, il le battit avec quelques pieces d'artillerie; mais les Mahométans se défendirent courageusement, & Jean de Lune fut blessé dangereusement à la tête d'un coup de pierre. Quoique le Marquis de Villéna prît alors le parti de se retirer, Ferdinand de Ribadénéyra tint bon, & le Roi envoïa Ferdinand de Villafañe avec d'autres Gentilshommes de sa Maison pour continuer l'attaque; ce qui mécontenta fort Ribadénéyra. Enfin les Mahométans lassés & blessés pour la plupart, mirent le seu à la Tour, & surent les uns brûlés, & les autres faits Prisonniers; de sorte qu'on rasa la Tour : Ferdinand de Villafañe fut blessé d'un coup de fléche dans cette. occasion  $(A)_{r}$ 

(A) Alfonse de Palence.

Cependant

J. C.

Cependant les Mahométans de Grenade faisoient sur les Anne's DE Troupes du Roi de fréquentes sorties, dans lesquelles la fortyne fut égale; mais ils n'oserent jamais accepter la Bataille que le Roi Don Henri leur présenta à différentes reprises. Grenade pro-Le Roi Ismaël Abdili, qui s'étoit accommodé avec le pré-jette de surtendu Roi Cirica, l'avoit engagé de venir à Grenade avec prendre le Camp des fix cens Chevaux, & de faire aussi amener à cette Place la Chrégiens. Cavalerie de Guadix & de Baza, avec toutes les Troupes d'Infanterie qu'on pourroit mettre sur pied, à dessein de fondre de nuit sur le Camp du Roi, & d'y faire un grand carnage, en le prenant au dépourvu. Un jeune homme, que les Mahométans avoient fait Captif à l'âge de dix ans, & qui servoit le Roi Ismaël en qualité de Garçon de la Chambre. entendit tout le projet. Flatté de recouvrer sa liberté, & d'avoir occasion de rendre service à ses Compatriotes, il s'échappa une nuit, & passa au Camp du Roi Don Henri, à qui il apprit la résolution du Roi de Grenade; avis sur lequel le Roi Don Henri sit doubler les Gardes de l'Armée, & ordonna de veiller à la sûreté du Camp avec plus de soin que jamais. Deux nuits après le Comte de Parédes, qui étoit un Seigneur très-brave, étant de garde, s'approcha de la Ville à la faveur de l'obscurité de la nuit, & y entendit un bruit & un mouvement, qui lui firent juger que les Mahométans vouloient faire leur sortie. Il retourna aussi-tôt au Camp, & aïant fait éveiller le Roi, il lui fit part du dessein des Mahométans. Sur cette nouvelle le Roi fit prendre les armes à toute l'Armée; mais les Grenadins s'en étant appercus, resterent rensermés dans la Place (A).

Le jour suivant deux mille cinq cens Chevaux sortirent de Les Mahola Ville avec un grand nombre de Fantassins, qui se montoit, metans tont mine de vouà ce qu'on marque, à soixante & dix ou quarre - vingt mille loir livrer bahommes. Ils se posterent entre les Olivets, & quelques-uns taille. commencerent à s'étendre vers l'Armée Chrétienne, qui étoit en ordre de Bataille. Les Bataillons les plus proches du Roi voulurent les charger, mais le Monarque les en empêcha, de crainte que les Ennemis n'eussent dressé quelques embuscades, dans lesquelles ses Soldats courussent risque d'être massacrés. Cependant le Roi tint un Conseil de guerre avec les grands Seigneurs & les principaux Officiers de l'Armée, pour sçavoir ce qu'il y avoit à faire. Quel-

- (4) Altonor DE PALENCE. Tome VII.

VMME,E DE J. C. 1455.

ques-uns furent d'avis qu'on livrat baraille, alléguant pour raison que le Roi avoir des Troupes choisies; mais le plus grand nombre opina qu'il n'en falloit rien faire, à moins que les Mahométans ne sortissent en rase campagne, à cause du danger des embuscades, & du terrein avantageux que les Ennemis occupoient; car ceux - ci s'étoient en effet postés de maniere & avec tant d'art, que toute l'Armée auroit été très-exposée, si on les avoit attaqués. Ainsi les Mahométans, voiant que les Troupes du Roi restoient tranquilles, prirent le parti de se retirer.

Le Roi de paix.

Dès qu'ils furent rentrés dans la Place, le Roi donna or-Grenade fait dre de saccager tous les environs; c'est pourquoi on brûla la moisson, on coupa & arracha les arbres & les vignes, on réduisit en cendres quelques Villages, & entr'autres Marracéna & Albolot. Le Roi de Grenade informé de ce qui se passoit, sit dire au Comre de Benaventé par un de ses Confidens, de représenter au Roi, que quelque dégat qu'il sit, il ne devoit pas se flatter de conquerir par cette voie un Roïaume qui étoit connu pour si puissant, & que s'il vouloit faire la paix, il lui païeroit de plus grands Tributs que ses Prédécesseurs, & lui rendroit en même tems tous les Captifs Chrétiens qu'il y avoit dans ses Etats. Le Comte rapporta ceci au Roi, qui lui ordonna d'avertir le Roi de Grenade de lui envoier un Ministre pour l'accommodement, & le Grenadin nomma à cet effet un Mahométan de la premiere distinction, appellé Abdilbar. Ce Plénipotentiaire vint avec une escorte de deux mille Chevaux trouver le Roi Don Henri, qui lui donna audience à la tête de ses Troupes sous les Armes, & affifté de l'Amirante, des Marquis de Santillane & de Villéna, du Grand Maître de Calatrava, des Comtes de Benaventé, de Plasencia, de Parédes, d'Ossorne & des autres Seigneurs & principaux Officiers de l'Armée. Abdilbar proposa au Roi la Paix, aux conditions que j'ai marquées, & finit par dire, que s'il ne la vouloit pas, il n'avoit qu'à décamper, & se retirer dans son Rosaume, & eu'on lui donneroit un certain nombre de Chrétiens qui étoient dans l'esclavage.

Celui de Pendant qu'on étoit ainsi en pourparlers d'accommodement, Castille se re- le Roi de Grenade envoia au Roi Don Henri un présent considérable d'oiseaux & de fruits, & l'on étoit si persuadé que la paix se feroit, que plusieurs Chrétiens entrerent dans Grena-

J. C.

1455.

de pour voir la Ville. Mais comme on continuoit toujours de faire le dégat, les Mahométans en furent si irrités, qu'ils voulurent s'en venger sur la vie de ces mêmes Chrétiens, qui auroient été intailliblement maffacrés, si le Rol Ismaël n'avoit pas trouvé le moien, quoiqu'avec peine, de les tirer d'affaire, en les faifant sortir de la Ville par une fausse porte. D'un autre côté le même Ismaël sçachant qu'il y avoit dans le Camp des Chrétions une grande diserte de vivres, sit dire au Roi, que si la paix lui convenoir aux conditions qui lui avoient été proposées, il étoit prêt à les remplir, & qu'autrement il étoit résolu de n'accepter aucun parti. Le Roi qui se flatoit, en continuant la guerre, de conquérir le Roiaume de Grenade, ne voulut point se prêter à la Paix; mais le manque de vivres le contraignit de décamper le 29. de Juillet. Il fit sa marche par Yllora, dont il désola les campagnes & brula les Olivets avec une Mosquée qui y étoit; & il y eut dans ce lieu une rencontre dans laquelle on eut quelques hommes tués & blefsés de part & d'autre. De-là le Roi passa à Alcala la Royale, où il licencia ses Troupes. Aïant pris ensuire sa route par Castro d'el Rio, il se rendit à Cordoue, où il sut reçu avec de grandes acclamations, quoique les Seigneurs ne revinssent pas trop contens (A). Dans ce même temps le Duc de Médina-Sydonia fondit, par ordre du Roi, à la tête d'un bon Corps de Troupes, sur le Territoire de Ronda, où il sit de grands dégats, & détruisit plusieurs redoutes ( B ).

Dès que le Roi Don Henri fut de retour à cette Ville, il pensa à expédier les Ambassadeurs de France; c'est pourquoi les Ambassadeurs de Franil ratifia le Traité d'alliance, & leur fit présent de quelques ce. chevaux & mulets, de plusieurs pieces de soie, & des étoffes très-riches. Ainsi les Ambassadeurs très-satisfaits de ses générosités & de ses procédés obligeans, prirent congé de lui, & setournerent dans leur Patrie. Comme le Roi Don Henri avoit dessein de continuer la guerre de Grenade l'année suivante, il ordonna aux Seigneurs & aux Députés des Villes de tenir leurs Troupes en état pour le Printems \*. Il partit ensuite de

toir, qui sont les Armes des Rois de Grenade, afin d'apprendre à toute la terre la résolution où il étoit de ne point déposer les armes qu'il n'est détruit ce Rosaume Mahométan: projet qu'il fut forcé dans la suite d'abandonner, par les troubles dont son Régne fut agité.

<sup>(</sup>A) Alponse de Palence. (B) GARCIE SANCHEZ, Jurat de Séville dans une Chronique Manuscrite. \* Si l'on en croit Mariana, ce Prince prit aussi pour devise, & fit peindre autour de son éen & de ses Armes deux branches de Grenadiers passées en sau-

ANNE'S DE J. C. 1455.

Cordoue avec la Reine, pour aller passer quelques jours à Séville. A cette nouvelle les Sévillanois préparerent de grandes Fêtes, & de bons logemens pour toutes les personnes de la Cour : & le Roi étant entré dans la Ville avec la Reine, on fit des réjouissances proportionnées à la dignité des Hôtes, & à la richesse des Habitans. Pendant qu'on ne respiroit que la joie dans cette Ville, il y arriva un fatal désastre. Un Mahométan de considération, appellé Mosarras, qui suivoit avec d'autres de sa Secte l'Armée du Roi Don Henri, devint amoureux d'une très-jolie fille d'un riche Marchand, chez lequel il étoit logé. Il la follicita fortement de lui accorder ses faveurs, & voiant qu'elle rejettoit constamment ses indignes propositions. il l'enleva un jour que son pere & sa mere l'avoient laissée senle, & l'emmena dans le Roiaume de Grenade pour assouvirsa brutalité. Les pere & mere de la jeune-fille, justement pénétrés de douleur, allerent se plaindre amérement au Roi Don Henri, qui leur fit dire qu'ils devoient s'en prendre à leur propre négligence, puisque c'étoient eux qui avoient procuré à Mofarras l'occasion d'exécuter sa téméraire entreprise, en laisfant leur fille seule à la maison. Comme l'Hiver approchoit, le Roi alla, avec la Reine, de Séville à Avila, où il donna les ordres les plus nécessaires pour la Campagne suivante, & em-Source de ploia le reste du tems à prendre le plaisir de la chasse (A).

plusieurstrou-bles, qui s'éla suite en Castille.

Comme les Grandes-Maîtrises de saint Jacques & d'Alcanleverent dans tara étoient alors vacantes, le Roi Don Henri en percevoit les revenus. Le Marquis de Villena ambitionnoit secrettement celle de saint Jacques, & le Roi étoir porté à en honorer Michel Luc. son favori, homme de basse naissance. pour qui le Duc de Medina-Sydonia & l'Evêque de Cuenca s'intéressoient ou sollicitoient; ce qui mécontentoit fort le Marquis de Villéna. Cette extravagance & d'autres semblables indisposoient les Grands Seigneurs de Castille contre le Roi Don Henri, & furent l'origine des altercations & des troubles qu'il y eut dans la suite (B).

Transport

Pendant que le Roi Don Henri étoit en Andalousie, ou On Jean II. acheva l'Eglife du Couvent de Miraflores de Burgos, dont le Roi de Castil- seu Roi son pere avoit jetté les sondemens. Alors Rui Diaz le, au Cou-vent de Mira- de Mendoza, qui avoit été Grand-Maître de la maifon du feu Roi, Jean de Padilla & d'autres Seigneurs tirerent le corps.

<sup>(</sup>A) Alfonse de Palence, & Hen-(A) Alfonse de Palence.. RIQUEZ D'EL CASTILLO.

de ce Monarque du Couvent de faint Paul de Valladolid, où il avoit été mis en dépôt, pour lui donner la sépulture à Miraflores, comme il Pavoit ordonné par son Testament. Don Alfonse de Carragêne, Evêque de Burgos, alla le recevoir à Palence, & après l'avoir accompagné jusqu'à Burgos, on le déposa dans le Monastere de las Huelgas, où l'on célébra ses funérailles avec toute la pompe que demandoir la Dignité Rorale. On le transféra ensuite au Couvent de saint Paul, de l'Ordre des Freres Prêcheurs, dans lequel on lui fit aussi un service solemnel avec beaucoup de magnificence; & le 24. Juin il fut porté de la sur les épaules de la principale noblesse à l'Eglise du Couvent de Miraftores, où il sut inhumé, conformément à son Testament, après qu'on lui eut sait des obséques dignes de la Majesté (A).

Le troisième jour de Septembre mourut Don Alfonse Tos- Mort de sat de Madrid, Évêque d'Avila, homme d'une mémoire pro-Don Alfonse Tostat, Evê digieuse, & admirable par la multitude de ses Ecrits & l'éru- que d'Aviladirion qui y brille; ce qui hi a fait mériter dans l'Eglise Latine d'être furnommé l'Admiration du monde (B).

En Navarre, non-seulement on perdit tout espoit d'accom- Suite de sa modement entre le Roi & le Prince Don Carlos son fils, mais méssurelli-Le flambeau de la discorde se ralluma plus que jamais, de sorte le Roi de Naque le pere & le fils tâcherent, chacun de fon côté, de raffem- varre & le bler le plus de Troupes qu'ils purent. De-là vint que les es-Carlos son prits des deux Partis étant extrêmement animés, il y eut dans fils. diverses rencontres plusieurs massacres & des pertes égales. La Reine d'Aragon sollicita le Prince Don Carlos de parer la folde à ceux qui étoient en garnison à Monréal, & sur ce que le Prince s'en excusa sous prétexte du désaut de moiens, la Reine lui déclara que s'il ne le faisoit pas, elle cesseroit de travailler à sa réconciliation avec son pere; mais comme le Prince en étoit déja venu à une rupture ouverte avec celui-ci, il s'inquiéta peu de la menace. Pendant ce tems-là les Troupes du Prince s'emparerent de faint Jean de Pied de Port, où fonpere avoit gamison, & dans le même tems arriva devant cette: Place Don Pedre de Peralta, qui y étoit accouru avec de plus grandes forces pour pourvoir à sa sûreré. Le Roi de Navarre aïant sçu qu'il y avoit dans les Troupes du Prince beaucoup de Castillans limitrophes qui s'étoient mis à son service; s'ens

(A) Don Altonse de Cartagêne. Théatre d'Avila & Don Nicolas Antes B. Gilles Gonçalez dans le Louig dans la Bibliothéque d'Espagne.

J. C.

1455-

Anne'e DE JA CA 14554

plaignit au Roi de Castille; mais il paroît que le dernier ne donna aucun ordre à ce sujet, parce qu'il étoir en Andalousie, & par conséquent fort éloigné. Au bruit de la prise de saint Jean de Pied de Port, les Partifans du Roi allerent affiéger Lumbier, prirent cette Place & la détruisirent presque toute.

rités par Navarre la femme du Comte de Foix leur sœur, & à sa postérité.

Le Prince Don Jean Roi de Navarre, irriré de la résistance & de Don Carlos l'opiniatreté du Prince Don Carlos son sils, se dépouilla che sa sœur entierement de la tendresse paternelle, & résolut de le prifont deshe- ver du droit de la succession au Trône de ce Roraume. Il se leur pere, a ligua à cet effet avec le Comte de Foix son gendre, qui leurs droits convint de lui amener le plus de Troupes qu'il pourroit 5 au Trône de & de l'aider à recouvrer Pampelune & les autres Villes & transportés à Forteresses qui tenoient pour le Prince, & à châtier sévérement ce fils rébelle avec tous ses Factionnaires. Pour ôtes même au Prince toute espérance de pardon, des Juges le déclarerent par une Sentence définitive, lui & la Princesse Doña Blanche sa sœur, inhabiles à succéder à la Couronne \*, & réglerent qu'après la mort du Roi de Navarre, on appelleroit au Trône Doña Leonore sa fille cadette, femme du Comte de Foix & ses enfans, en présérant toujours les mâles. Le Roi de Navarre & le Comte de Foix signerent ce Traité avec une espèce de secret, le Comte se chargeant de brouiller le Prince Don Carlos avec le Roi de France; asin qu'il ne pût pas se prévaloir de sa protection.

Après ce traité de rigueur, le Roi de Navarre assembla Les Troupes du Roi de ses Troupes, & en donna le commandement à Don Pedre prennent dis de Peralta, avec ordre de réduire autant qu'il lui seroit posférentes Pla- sible, les Places qui étoient attachées au Prince. Ce Général ces fur lui. fut renforcé par Don Martin de Peralta son parent, avec qui il alla assiéger Valtierra qui sut prise de même que Cadérita, Sancta Cara, Mélida & Rada, dont on rasa les murs. La Reine Doña Jeanne Henriquez assista avec Don Martin de Peralta au Siége d'Aybar, qui se rendit aussi. D'un autre côté le Prince attaqua avec ses gens Munarriz, mais

> quoiqu'il sit les derniers efforts pour s'en emparer, il ne put réussir; c'est pourquoi il se retura à Pampelune avec ses

\* FERRERAS ne marque point pourquoi la Princesse Dona Blanche sut comprise dans cet Arrêt. Mariana y supplée, en dans cet Arrêt. Mariana y supplée, en pour lui attires nons apprenant qu'elle soutenoit de tou-

tes ses forces les intérêts du Prince Don Carlos son frere; procédé, qui suffissie pour lui attirer le courroux du Roi Don

Troupes. Cependant le Comte de Foix n'osa rien faire sans le consentement du Roi de France son Souverain. Pour mieux s'assûrer aussi des dispositions du Roi de Navarre, il alla voir ce Monarque à Barcelonne, où l'on ratifia avec ser- du Traité enment dans le mois de Décembre tout ce dont on étoit con, tre le Roi de venu. Il fut ensuite réglé, que comme l'on n'avoit point fait Navarre & le raison au Comte de Foix de quarante mille Florins d'or pour Poix. la dot de sa femme, on lui donneroit, après qu'on auroit recouvré tout le Roiaume de Navarre, les Villes qui en répondoient\*. Le Roi de Navarre non content de s'être ainsi Le Roi de affûré l'appui du Comre de Foix, envois un Ambassadeur au Navarre en-Roi de France pour se liguer avec lui, en lui offrant de lui bassade à cefournir contre tous ses ennemis, le Roi d'Aragon son frere lui de France. excepté, trois cens hommes d'armes, à condition que le Roi de France le seconderoit avec un pareil nombre de Troupes, principalement contre le Prince Don Carlos fon fils. Il fit en même tems demander au Roi de France la refcirution du Duché de Nemours, avec offre de lui en faire hommage, & il chargea enfin son Ambassadeur de prier ce Monarque de rétablir en grace le Seigneur d'Agramont, en considération des obligations qu'il lui avoit (A).

Dans la Ville de Palence, la Populace s'émut horrible. Emeute à ment le jour de la Trinité contre les Mahométans, de sorte tre les Mahomu'aiant couru avec une aveugle fureur au quartier où ils mémos. vivoient, elle les maltraits fort, en égorgea quelques-uns

& pilla leurs maisons (B).

En Portugal naquit le troisséme jour de Mai l'Infant Dour Naissance de Jean qui succeda dans la suite au Roi Don Alsonse son Don Jean , pere : il fut baptisé dans la Cathédrale de Lisbonne avec Portugal. beaucoup de solemnité, et tout le Royaume célébra sa naifsance par de grandes réjouissances. La Reine Doña Isabelle sa mere obtint de son mari que le corps de l'Infant Don Pedre son pere, qui reposoit à Abrahances, sût transporté

(A) Zurera. . America. Areson & d'autres.

(B) Zunera.

\* Mariana infinue ici que le Roi Don Jesa le contenta de former la réfolution de deshériter le Prince Don Carlos & **la** Princelle Dona Blanche ses <del>ens</del>ans, fam l'exécuter, à cause de quelques mécontentemens qu'il regut auffi de la part du Comte de Foix son gendre. On ver-

fra cependant qu'il se contredit dans la suite. Outre qu'il est clair par les engagomens done parle FERRERAS, & done Mariana ne dit rien, que le beau-pere & le gendre étoient en parfaite union-L'Acte de deshérédation sut passé, ou plutôrratifié à Barcelonne le 3. de Décembre de ceste unée, suivant la nouvelle Histoire de Languedoc. Voiez ma depniera Note four l'année 145 Er

à Lisbonne pour y avoir une sépulture honorable dans le Anne'e de Couvent de la Bataille; ce qui fut exécuté avec beaucoup J. C. Mort de la de pompe, contre le gré de plusieurs personnes. Peu de Reine Dona tems après cette Princesse mourut à Evora le 2. de Décem-Isabelle sa bre, & l'on foupçonna qu'elle avoit été empoisonnée \*(A). Mere. Une Hotte Le Roi de Portugal voulant de son côté faire la guerre

sans avoir rien fait,

Portugaise va aux Mahométans d'Afrique, équippa & mit en mer à Lisen Afrique bonne, une Flotte sous les ordres de l'Infant Don Ferdinand son frere. Quand elle sut arrivée à Ceuta, l'Infant sit le Débarquement, mais comme cette ville étoit affligée de la peste, la meilleure partie de ses Troupes tomba malade & mourut. L'Infant fut contraint par-là de retourner à Lisbon-

Découver-ne avec le peu de monde qui sui restoit (B). Dans ce temste & établis- là les Portugais avoient déja reconnu la Côte de Guinée, & sement des s'étoient emparés de plusieurs Ports, où ils avoient comla Côte de mencé à jetter les fondemens de la Religion Chrétienne sous les ordres & les auspices de l'Infant Don Henri, oncle Guinée. du Roi. Le Pape adjugea ces conquêtes aux Rois de Portugal par une Bulle en date du 16. de Janvier, que Calixte III. son Successeur consirma dans la suite (C). Je n'ai pû tirer aucune indication positive des années dans lesquelles ces

> découvertes ont été faites, c'est pourquoi je ne les ai pas marquées \*\*.

Cependant Don Henri, Roi de Castille, s'occupoit à Le Roi de prendre le plaisir de la chasse. Affectionné pour l'Archevene des ordres que de Séville, & assûré de son zéle par l'expérience, il le pour la guer-manda pour lui donner une place dans le Ministère. Il orre de Grena donna ensuite tant en Castille qu'en Andalousie, de préparer des vivres, des armes, des chevaux, des Troupes, des

machines de guerre, en un mot tout ce qui étoit nécessaire Celui d'A pour la guerre de Grenade. Il envoya aussi en Ambassade ragon ratifiq à Don Alfonse, Roi d'Aragon, Louis Gonçalez d'Atiença, le Traité de Dois Anome, Roi d'Aragon, Louis Conçace d'Attença, Paix entre les Doisen de Cordoue, & Henri de Figuérédo, pour l'inviter Couronnes à ratifier tout ce dont il étoit convenu avec Don Jean, Roi de Castille d'Aragon & de Navarre, & les autres. Ces Ambassadeurs s'étant rendus

de Navarre,

(A) EDOUARD NUNEZ & RUY DIAZ | fixe, & Mr. la Cléde indique la même

DE PINA dans la Chronique de Don Al-

Neufville n'en marque point l'année !! une Nors-

fonse V.

(B) Zurita.

(C) Raynaldus.

\*\*Si Ferreras avoit consulté!'Asse de Jean de Barros, il auroir eu des éclaircissemens sur ce point. Le Curieux peut y avoir recours, parce qu'il me saudroit emer dans un trop grand détail pour

Anne'e de

J. C. 1456.

en Italie, virent le Pape de la part du Roi Don Henri, & passerent ensuite dans le Roïaume de Naples, où le Roi Don Alfonfe étoit à Averse avec Ferrier de Lanuza, Grand Bailli d'Aragon, qui étoit venu lui rendre compte de l'accommodement qu'on avoit fait avec le Roi de Castille. Ils furent reçus du Roi d'Aragon avec beaucoup de distinction. Dans le même tems arriva le Comte de Concentayna, que Don Henri envoioir au Roi d'Aragon son oncle, pour le prier de ne point ratifier le Traité, sous prétexte qu'il étoit considérablement laisé par l'article qui portoit, que le Roi Don Henri lui donneroit tous les ans cinq cens mille Maravédis pour les Domaines que l'Infant Don Henri son pere avoit eus en Castille. Cela fournit matiere à quelques altercations entre le Comre de Concentayna & les Ambassadeurs Castillans, qui pour lever toute difficulté offrirent de leur propre mouvement douze mille Florins par an, au lieu des cinq cens mille Maravédis; mais le Roi Don Alfonse, remit cette affaire au Jugement & à la prudence de Ferrier de Lanuza, & souscrivit au Traité par envie de voir régner la Paix entre les Royaumes de Castille, d'Aragon & de Nayarre (A).

Pendant qu'on faisoit les préparatifs pour la guerre de Gre- Le Roi de nade, le Roi Don Henri députa au Roi de Portugal une mande une personne, asin de lui proposer une entrevûe sur la Frontière entrevûe à des deux Roiaumes, & le Roi de Portugal y consentit. celui de Portugal. Dans le même tems Ferdinand de Narbaez, Alcalde d'An-Glorieuses tequéra, aïant rassemblé cent vingt Chevaux & trois cens expéditions Fantassins, entra à leur tête sur les terres du Rosaume de Narbaez. Grenade. Aiant passé proche d'Alora, il alla à Carrama, & s'avança ensuite jusqu'à la Riviere de Guadalmédina, à deux lieues de Grenade. Il courut toute cette contrée, fit un grand butin de Bœufs, de Vaches, de Mules, de Mulers & d'autres Bestiaux, & mir aux sers vingt Mahométans. Au bruit de cette irruption un bon Corps de Troupes Mahomés tannes alla attendre Narbaez sur la route par où il devoit se retirer avec sa capture. Narbaez rencontra, en s'en retournant, ces Barbares, qui étoient commandés par un brave Gentilhomme de Malaga, appellé Aliatar. Dès qu'on sut arrivé an gué de Guadalquiviléjo, & qu'on eut apperçu la multitude de Mahométans qui le gardoient, la plôpart des Chré-

(A) ARHOMAN DEI PAREDICIE, ZURITA. Tome VIL

Anne'e de J. C. 1456.

tiens furent d'avis qu'on égorgeat les Bestiaux, & qu'on passat par un autre côté; mais Narbaez encouragea tellement ses gens, qu'ils passerent le gué pour chasser les Mahométans. Ceux-ci les chargerent vigoureusement en flancs, mais les Chrétiens se comporterent avec tant de valeur, qu'ayant soutenu tous leurs efforts, ils les mirent en fuite, après en avoir fait un horrible carnage, & les poursuivirent quelque tems. Ainsi Narbaez & ses gens se retirerent ioveux avec leur butin (A).

Portugal se visitent l'un leurs Etats.

Les Rois de D'un autre côté, le Roi Don Henri partit pour Badajoz, ac-Caffille & de compagné de la Reine & de toute la Famille Royale, comme il en étoit convenu avec le Roi de Portugal. Quand il l'autre sur les y arriva, le Monarque Portugais se rendit à Yelves, avec Front Cas de l'Infant Don Henri son oncle, l'Infant Don Ferdinand son frere, l'Infante Doña Catherine sa sœur & d'autres Seigneurs. Les deux Rois s'aboucherent sur la Frontière des deux Roïaumes, après quoi celui de Castille mena le Portugais à Badajoz avec toute sa suite. Il le retint trois jours, durant lesquels il lui donna de grandes Fêtes, & le défraya, lui & toute sa Cour. Le Roi de Portugal aiant pris congé du Castillan, retourna avec sa suite à Yelves, où le Roi Don Henri alla le trouver avec la Reine & plusieurs Seigneurs que le Monarque Portugais traita pendant trois jours comme il l'avoit été lui-même à Badajoz. Dans cette occasion la Reine Doña Jeanne engagea le Roi de Portugal son frere, de recevoir en grace le Connétable Don Pedre, leur cousin germain, & de lui rendre ses Etats. Après que les réjouissances furent finies, le Roi son mari la remena à Badajoz, avec tous les Seigneurs qui les avoient accompagnés (B).

Les Mahométans enlewent un Château aux Chrétiens.

La joie qu'eut le Roi Don Henri de voir le Roi de Portugal son beau-pere, fut un peu altérée par la nouvelle qu'Abdala-Abrahen, qui étoit du parti de Cirica & un Général de distinction & très brave chez les Mahométans Grenadins, avoit surpris le Château de Soléra, où il y avoit pour Alcayde Diégue de Raya, Habitant d'Ubéda. Dès que le bruit de cette expédition se fut répandu, le Comte de Cabra envoïa Gonçale d'Ayora sommer Cirica de faire rendre ce Château, conformément à ce dont il étoit convenu l'année précédente avec le Roi de Castille, Comme Cirica s'ex-

(A) ALFONSE DE PALENCE.

(B) ALFONSE DE PALENCE.

cusa, sous prétexte qu'Abdala - Abrahen étoit un homme puissant, qu'il ne pouvoit forcer à faire la restitution qu'on demandoit, s'il ne le vouloit pas, le Comte de Cabra insista de nouveau, en lui rappellant les offres qu'il avoit faites l'année d'auparavant. Cirica se voïant ainsi pressé, répondit que quand le Roi Don Henri avoit commencé la guerre, les Mahométans lui auroient donné jusqu'à leurs semmes & leurs enfans pour acheter la Paix, mais que depuis qu'ils le connoissoient, ils étoient résolus de ne lui plus rien accorder. Alors le Comte donna avis de tout ceci au Roi qui étoit à Badajoz avec la Reine, & qui partit aussi-tôt pour Séville. Le Roi étant arrivé à cette Place, y laissa la Reine, & alla à Ecija, à dessein de porter la guerre dans le Roïaume de Grenade.

J. C. 1456.

Dès que le Roi Don Henri fut rendu à Ecija, il y manda Le Roi de le Duc de Médina-Sydonia, le Comte d'Arcos & les autres le dégat dans Seigneurs d'Andalousie avec leurs Troupes. Il ordonna aussi le Roiaume de lui amener les Régimens de Séville, Xérès, Carmo-de Grenade. ne, Cordoue & des autres Villes de l'Andalousie, en leur assignant pour le lieu du rendez-vous, la Plaine d'Antequéra. Il rassembla ainsi plus de douze mille Fantassins, trois mille Chevaux & huit cens Hommes d'armes. Les Seigneurs qui se rendirent à ses ordres, furent le duc de Médina-Sydonia, les Comtes d'Arcos, de Benaventé & d'Ossorne, le Marquis de Villéna & le grand-Maître de Calatrava son frere. Ils ne furent pas plutôt arrivés, que le Roi Don Henri se mit en campagne avec son Armée. Aïant posé son Champ proche d'Alora, il alla, accompagné de Gonçale de Sahavédra & de Jean Fernandez Galindo, faire des courses avec quatre cens Chevaux dans la vallée de Cartama & dans les endroits des environs. Content d'avoir enlevé dans ces quartiers quelques Mahoméans, fait une grande capture de Bestiaux, saccagé la Moisson, & brûlé des Métairies que les Propriétaires avoient abandonnées, il retourna joindre son Armée. Il alla ensuite camper à la vûe de Malaga, où il resta neuf jours à faire le dégat. Comme il commençoit à manquer de fourrages pour les chevaux, & qu'il sçut qu'il y en avoit en abondance à Morbella & dans ses environs, il marcha vers cette Place en prenant le chemin de la Côte, qui étoit si étroit & si rude dans de certains endroits, que les Soldats & les chevaux ne pouvoient passer qu'un à un. De-là vint que son Armée occupoit plus de deux

lieues de terrein, & qu'il courut comme elle beaucoup de rif-Anne'e De que; mais il arriva enfin heureusement à Bénalmadan avec J. C. tout fon monde. 1456.

Action vigoureuse de tillans.

Quand les Habitans de cette demiere Place eurent remargoureus de que queil'Armée du Roi étoit passée, & qu'on ne voïoit déja plus de l'Arriere garde que quatorze à quinze Hommes d'armes, ils commencerent à les sisser & à se moquer d'eux. Un neveu de l'Archevêque de Séville, surnommé Acévédo, & Diégue de Valéra s'en piquerent, & exhorterent les autres de se joindre à eux pour en tirer raison, leur disant qu'il seroit honteux que ces viles Mahométans les eussent insultés impunément. Ainsi les Hommes d'armes mirent pied à terre, & laissant: leurs chevaux dans un endroit où les Fléches ne pussent les atteindre, ils prirent leurs lances, & allerent sièrement avec les autres attaquer une fortification de bois, où les Habitans du lieu éroient au nombre d'environ soixante & dix à quatre vingt; le retranchement aïant bientôt été forcé, les Mahométans s'enfuirent vers le Château, & les Chrétiens les poursuivirent. Sur ces entresaites, un Mahométan d'une riche taille & tres-vigoureux, s'avança, le sabre levé, contre Alvar de Muéla; mais celui-ci lui porta si promptement cinq ou six coups d'estocade, que le Mahométan sut renversé par terre. Les autres s'étant enfermés dans le Château, les Chrétiens les y attaquerent vigoureusement, & mirent le feu aux portes. Dans cette occasion Diégue de Valéra reçut à la tête un coup de pierre si violent, qu'il auroit été tué sans son morion; mais il en fut si étourdi, qu'il fallut l'emporter, & ne revint à lui que deux heures après. Cependant le Roi Don Henri informé de ce qui se passoit, détacha Gonçale de Sahavédra avec quelques Chevaux pour ordonner de sa part à Fonséca, Valéra & aux autres de se retirer, sous peine de mort, & de le joindre; c'est pourquoi les Chrétiens après avoir pillé Benalmadan, & mis le feu dans dix ou douze endroits, reprirent, quoiqu'à regret, la route de l'Armée, emmenant avec eux quinze ou seize de leurs gens blessés, & laisfant dans le Château les Mahométans consternés de voir brûler leurs maissons.

L'incendie de Bénalmadan devint si considérable, & les La Forteresse de Fuen-stammes s'éleverent si haut, qu'on les vit d'Estépona; ce qui dée & prise fit que les Habitans de cette derniere Place se retirerent saiss par les Chré- d'effroi sur les Montagnes voisines avec tous les effets qu'ils

I. C. 1436.

Burent emporter. L'Armée du Roi Don Henri qui continuoit Anne's DE cependant toujours sa marche, passa très-proche de Fuengirola. Comme il parut qu'on pouvoit facilement s'emparer de la Forteresse, les Troupes Chrétiennes commencerent à l'insulter, & tous les Habitans du lieu accoururent à l'endroit où se faisoit l'attaque. Dans le même tems les gens d'une petite Barque de Jean Viral, aïant remarqué que la Forteresse étoit sans désense du côté opposé à celui par où on l'attaquoit, descendirent à terre, & dresserent contre la Forteresse le mât de leur Barque qu'ils avoient eu soin d'apporter, de maniere que treize ou quatorze Biscayens escaladerent la Place, où ils firent aussitôt retentir l'air des cris de Vive le Roi de Castille. Les Mahométans effraiés & consternés, se retirerent dans une forte Tour, où ils firent une vigoureuse résistance; mais les Chrétiens aïant brûlé la porte de la Forteresse, le Comte d'Ossorne entra avec trois cens Hommes d'armes. Alors les Mahométans, hors d'état de pouvoir tenir plus long-tems, demanderent à capituler, après s'être défendus avec les pierres des créneaux, dont un François qui servoit par dévotion dans cette guerre, fut tué, & dix ou douze Hommes d'armes blessés. Après que la capitulation fut faite, le Roi Don Henri retira ses Troupes, & alla camper proche de Marbella, dont il désola toutes les Campagnes. Étant passé le jour suivant à Estépona avec son Armée, il la trouva déserte & y entra. Le Castille s'em-Marquis de Villéna demanda au Roi cette Ville, qu'il offrit pona, & la de peupler & de mettre en état de désense, & sur le champ donne au le Roi ordonna à Jean Fernandez Galindo & à Gonçale de Marquis de Villena. Sahavédra, de l'examiner de toutes parts, afin de sçavoir si on pouvoit la garder. Sur le rapport de ceux-ci, qui assûrerent, après s'être soigneusement acquittés de la commission, qu'il étoit possible de conserver cette Place, au moien des offres du Marquis de Villéna, le Roi en sit present à ce Seigneur, & y laissa une Garnison suffisante avec des vivres.

D'Estépona le Roi Don Henri renvoïa les Seigneurs avec Il licencie leurs gens & la meilleure partie de l'Armée, & leur ordon- les Troupes, & va reconna de congédier toutes les Troupes à Xérès de la Frontière. noître la Côte Il alla ensuite, accompagné de trois cens Hommes d'armes, jusque proche reconnoître la Côte. S'étant avancé jusqu'à la vûe de Gibral- de Gibraltar. tar, quarante Chevaux fortirent de cette Place pour examiner de plus près quel étoit le Corps des Troupes qu'on avoit apperçu. Le Roi envoïa vers eux avec une bonne escorte Gon-

Anne'e de J. C. 1456.

çale de Sahavédra, qui leur étoit connu en qualité d'Alcayde de Tarife. Sahavédra les joignit, & leur dit que le Roi de Castille venoit avec ses Troupes, seulement par envie de voir la Côte, & nullement à dessein de commettre des hostilités; il leur apprit aussi que le Roi Don Henri s'étoit emparé d'Estépona, & l'avoit pourvue de Troupes & de vivres; ce qui chagrina fort les Mahométans. Aben-Comija aïant été informé de tout ceci, envoia demander au Roi Don Henri un Sauf-conduit pour aller lui baiser la main. Dès qu'il l'eut obtenu, il partit de Gibraltar accompagné de cinquante Mahométans, richement vétus, & bien montés, & vint trouver le Roi. Après qu'il eut eu l'honneur de lui baiser la main, & de lui offrir un présent considérable d'oiseaux & de fruits, il fit jetter à la Mer des filets, afin de lui donner le plaisit de la pêche. Le Roi Don Henri lui témoigna beaucoup de gré de cette attention, & alla avec ses gens, après l'avoir congédié, coucher la même nuit à la Tour de Cartagêne, qui est à une lieue de Gibraltar.

Ce Monar que passe : Ceuta,

Le Comte Odémire, Gouverneur de Ceuta, apprit par les Vaisseaux que le Roi Don Henri avoit fait venir sur la Côte de Malaga, que ce Prince étoit dans ces quartiers. Empressé de saisir cette occasion pour lui rendre des devoirs, il arma promptement une Flute & quatre Caravelles, avec lesquelles il passa aux Côtes de Malaga. Là aïant sçu que le Roi étoit dans les environs de Gibraltar, il alla l'y trouver & lui baiser la main. Il sut reçu du Roi avec de grands témoignages d'estime & de bienveillance. Le Roi qui avoit envie de voir la Côte d'Afrique, sur laquelle se trouve la Ville de Ceuta, ordonna à Jean de Sahavédra de lui amener les Troupes qu'il avoit à Algézire. Sahavédra arant obéi sur le champ, le Roi résolut de passer à Ceuta avec le Comte Odémire. Jean Fernandez Galindo & Gonçale de Sahavédra ne purent apprendre l'intention du Roi sans en être alarmés. Ils firent tout ce qu'ils purent pour le détourner do ce voiage, en lui représentant les dangers & l'inconstance de la Mer & du tems, & le risque qu'il coureroit dans un Païs d'Infidéles; mais rien ne fut capable de l'ébranler. Ainsi ils tâcherent l'un & l'autre de tirer du Comte Odémire les affûrances les plus fortes qu'il rameneroit le Roi Don Henri dans ses Etats avec toutes les personnes qui l'accompagnoient. Enfin le Roi aïant ordonné à Jean de Sahavédra

& à Gonçale Carrillo d'aller avec leurs Troupes l'attendre Anne's pe aux Algéziras, il s'embarqua sur le meilleur Vaisseau avec Jean Fernandez Galindo, Gonçale de Sahavedra, Miehel Luc & d'autres gens de sa Maison. Il arriva heureusement à Ceuta, où le Comte donna la table à tous ceux qui étoient à la suite du Roi, & procura au Roi même tous les plaisirs & toutes les commodités qui lui furent possibles.

Deux jours après le Marquis de Villéna, qui étoit resté à Le Marquis Estépona asin de pourvoir à la sûreté de cette Place, se ren de Villéna va dit aux Algéziras. Aïant appris que le Roi étoit à Ceuta, il l'y trouver. s'embarqua sur un Vaisseau qui étoit sur la côte, & passa aussi à cette Place, où il fut très-bien reçu. Les vents contraires retinrent quatre jours à Ceuta le Roi Don Henri. Pendant ce tems-là, comme il sçut qu'il y avoit beaucoup de Lions dans les Montagnes des environs, il alla un jour à la chasse de ces animaux; mais aïant apperçu des pelotons de Mahométans qui faisoient des courses dans ces cantons, il se retira à la Place. De-là il envoïa ordre à Jean de Sahavédra & à Gonçale Carrillo de passer avec leurs Troupes à Tarife, & de l'y attendre. S'étant ensuite embarqué avec tout son monde, quoique la Mer fût un peu agitée, il arriva le Roi de Castilmême jour à Tarife, à la grande satisfaction des personnes le de qui l'accompagnoient, & de ceux de qui il étoir attendu.

Le Roi Don Henri partit ensuite de Tarise, & suivit la côte jusqu'à Béjer de la Miel, où le Duc de Médina-Sydo-noit la Cote jusqu'à Bejer nia le logea & le traita magnisiquement, & lui procura le de la Miel, &: plaisir de la pêche du Ton qui lui plut beaucoup. De là le se retire à Se-Roi passa à Séville, où la Reine l'attendoit, & où l'on fit à ville. son arrivée de grandes Fêtes & de grandes réjouissances. Mais la joie fut troublée par une querelle qui s'éleva dans un Tournoi, dont le Duc de Médina-Sydonia & le Marquis. de Villéna étoient les Tenans. Il y eut à cette occasion plufieurs personnes tuées 2 & le Roi Don. Henri sut même

Quand le Roi fut à terre, le Comte Odémire somma Jean Fernandez Galindo & Gonçale de Sahavédra de le décharger du serment & de la promesse qu'il avoit faite, & après avoir été satisfait sur ce point, il prit congé du Roi, & retourna à son Gouvernement de Ceuta avec quelques présens:

oue le Roi lui fit.

Anne's pe obligé de descendre dans la Place, armé de pied en cap?

pour faire cesser la batterie (A). 1456.

levée aux Mahométans.

Vers le même tems Jean de Sahavédra, Alcavde & Gou-Xiména en verneur de la Forteresse de Castelar, sit sçavoir au Roi Don Henri qu'il y avoit une Garnison très-soible dans le Château de Xiména, & que s'il venoit promptement avec un Corps de Troupes sussifiant, il seroit très-facile de se rendre maître de cette Place. Le Roi, qui faisoit beaucoup de fond sur ce Seigneur, à cause de sa valeur & de son expérience dans l'art militaire, partit de Séville sur le champ avec un bon nombre de Troupes, & passa à Xérès, aïant donné ordre de lui tenir prêtes l'Infanterie & la Cavalerie de cette Ville, & fait dire au Duc de Médina-Sydonia de lui amener le plus de monde qu'il pourroit. Le Duc obéit, & le Roi se vit ainsi à la rête de quinze cens Chevaux & d'environ six mille Fantassins, avec lesquels il alla au plutôt à Castelar, accompagné du Duc de Médina-Sydonia, du Marquis de Villéna, du Comte de Parédes & d'autres Généraux. De cette Place le Roi alla à Xiména avec Jean de Sahayédra & trois cens Chevaux, & après l'avoir reconnue, il retourna à Castelar. Il ordonna la même nuit au Duc de Médina-Sydonia, au Marquis de Villéna & au Comte de Parédes d'aller avec un bon Détachement s'emparer des avenues de Xiména, afin qu'il ne pût entrer aucun seeours dans cette Forteresse. Ceux-ci exécuterent l'ordre du Roi, & dès qu'il fut jour, ils attaquerent si vigoureusement la Ville, à la sollicitation de Jean de Sahavédra, qu'ils l'emporterent plusieurs heures avant l'arrivée du Roi avec le reste des Troupes. Les Mahométans se retirerent à la Forteresse, & quand le Roi Don Henri sut arrivé, ils proposerent de rendre le Château, à condition qu'on les laisseroit fortir librement avec tout ce qu'ils pourroient emporter de leurs effets. Le Roi accepta la capitulation, & fit conduire les Mahométans à Gibralrar par Jean Guillen & Alfonse d'Arcos. Après qu'il eut pris possession de la Place, il la garnit de Vivres & de Troupes, & y établir pour Alcayde, Etienne de Villacréces, Gentilhomme de sa Maison. Il repartit ensuite pour Séville, d'où il congédia les Troupes, & où l'on vit durant quarante sept nuits une grande Cométe, dont on porta différens jugemens (B).

<sup>(</sup>A) ALFONSE DE PALENCE.

<sup>| | (</sup>B) ALTONSE DE PALENCE.

Le Roi Don Henri voulant retourner en Castille, laissa Anne's DE pour Commandant de la Frontière le Grand-Maître de Calatrava, & à Ecija Don Frédéric Manrique avec quelques Troupes. A son arrivée à Ségovie, il apprit que toute la Bis-Troubles en caye étoit agitée & en combustion par les Factions des Gam-Biscaye. boas & des Otañez (A).

J. C. 1456.

Pendant que le Roi Don Henri faisoit la guerre aux Ma- Désaites hométans du côté de Malaga, Aben-Ismaël fils de Cirica se d'un Corps de Troupes mit en campagne à la tête de deux mille cinq cens Che-Chrétiennes vaux & de quelque peu d'Infanterie, & se jetta sur les terres par les Mad'Ubéda & de Baéza. Il détacha les deux freres Aben-Zaraxes avec quatre cens Chevaux, pour enlever toutes les personnes & tous les Bestiaux qu'ils rencontreroient, & il resta en embuscade au Port de Torres avec l'Alcayde de Grenade & tout le reste de ses Gens. Les Aben-Zaraxes coururent le Païs, firent une grande capture de toute sorte de Bestiaux, & mirent aux fers quelques Chrétiens. Le Comte de Castanéda apprit cette nouvelle à Jaën, & voulant empêcher les Mahométans d'emmener leur butin, il fortit avec cent Hommes d'armes & deux cens Chevaux, & passale Port de Carraton, afin de les couper quand ils retourneroient à Cambile. S'étant caché dans une Vallée, il envoïa reconnoître les Ennemis par ses Coureurs ou Batteurs d'estrade. Ceux-ci prirent la même route que les Aben-Zaraxes avoient tenue, & les aïant vus, ils retournerent, sans avoir découvert le reste du Païs, dire au Comte, que les Mahométans qui emmenoient la capture, étoient au nombre d'environ quatre cens Chevaux. Sur leur rapport le Comte exhorta son monde à les combattre, & assûré qu'ils suivoient la route de Huelma, il marcha de ce côté-là. En montant le Port de Torres, il rencontra les Troupes d'Ismaël, qui s'étoit logé dans l'endroit où le chemin est de plus étroit, & sur le sommet de la Montagne. Les Chevaux-legers de Jaën n'eurent pas plutôt apperçu les Mahométans, qu'ils commencerent à fuir, sans pouvoir être retenus par Pierre de Cuellar, Gentilhomme de Ségovie leur Commandant, qui se joignit au Comte. Les Mahométans chargerent les Chrétiens, & le Comte les reçut de pied ferme malgré leur supériorité; mais quoique ce Seigneur fit des prodiges de valeur, & leur tuât beaucoup de monde, comme il se trouva enveloppé de

(A) GARIBAY. Tome VII.

toutes parts aïant perdu tous ses gens, il sut contraint de se ANNE'S DE rendre prisonnier avec quatre de ses Domestiques qui étoient J. C. restés proche de lui. Ainsi les Mahomérans emmenerent la 1456. capture avec le Comte, qui se racheta, après dix-sept mois de captivité, pour soixante mille doubles, que sa femme ramassa, en aïant emprunté une partie de leurs parens, & aïant engagé leurs Domaines pour l'autre. Ce malheureux

Don Gon-événement arriva le douzième jour d'Août \* (A). Ximene dit sale, Evêque dans l'Histoire de Jaën, que Don Gonçale, Evêque de cette de Jaen, pris Ville, s'étant aussi trouvé à cette action, sut sait prisonnier meun mar avec le Comte de Castanéda, & conduit chez les Insidéles, tyr. où il mourut dans le mois de Décembre pour la Foi; d'où vient ou il est honoré comme un Martyr: son corps sut dans la suite transporté à Baéza, & est dans l'Eglise de cette

Ville.

Le trentième jour de Mai, Saint Pierre Régalado, natif Mort de S. Pierre Réga de Valladolid, & un des premiers qui ont établi le Ré-lado, Récolcollets dans la Vieille-Castille, termina sa vie dans le Couvent de l'Aguiléra, & alla jouir de la gloire éternelle. Avant sa canonisation, la Majesté Divine sit connoître sa Sainteté par des miracles singuliers (B).

Trois Ef-Portugais, élevés au Cardinalat.

Aux Quatre-Tems de Septembre, le Pape Calixte fit une pagnols & un promotion de trois Cardinaux, qui furent Don Jean-Louis de Mila son neveu, Evêque de Lérida, Prêtre Cardinal du titre des quatre Saints couronnés; Don Jacques de Portugal, fils de l'Infant Don Pedre Duc de Coimbre, & frere de la feue Reine de Portugal, nouvellement élu à l'Archevêché de Lisbonne, Diacre du titre de Sainte Marie au Portique; & Don Roderic de Borgia, neveu du Pape, Diacre du titre de Saint Nicolas in carcere: Don Jean de Mella, Evêque de Zamora & Auditeur de Rote, qui étoit un fameux Jurisconsulte, sut aussi fait Cardinal du titre de Sainte Prisque, aux Quatre-Tems de Décembre. Comme le Pape étoit résolu de pousser la guerre contre le Turc, il envoïa en Aragon le Cardinal de Borgia son neveu, pour publier la Croisade dans les Etats d'Espagne qui dépendoient de cette Couronne, &

présent que le Pape Calixte envoia au-Roi de Castille, comme on le verra, en l'année 1458.

<sup>(</sup>A) Alponse de Palence. Diesue | Mariana, qui en fait mention après un HENRIQUEZ D'EL-CASTILLO.

<sup>(</sup>B) Les Chroniques des Freres-Mineurs, & Bollandus au même jour. \* Il semble reculé de deux ans par

D'ESPAGNE. X. PARTIE. SIEC. XV.

recueillir les Aumônes & les Décimes qu'on avoit assignés

pour cette sainte guerre (A).

Le Comte de Foix assembla de bonnes Troupes parmi Le Prince lesquelles il s'en trouva quelques-unes du Roi de France, & Don Carlos entra en Navarre au commencement du Printems, confor- défait par le mément à l'accord qu'il avoit fait avec le Roi Don Jean son Roi de Nabeau-pere. Dès qu'il y fut, il joignit ses forces à celles que re, passe à la le Roi son heau-pere avoit mises sur pied, à dessoin de ran-ce. ger sous son obéissance toutes les Places qui tenoient pour le Prince Don Carlos. Celui-ci voiant la tempête si proche, ramassa ses Troupes, & envoïa demander du secours à Don Henri, Roi de Castille; mais les deux Armées se trouvant en présence, proche d'Estella, en vinrent aux mains, & les Troupes du Prince qui étoient inférieures en nombre à celles de son pere & du Comte de Foix son beau-frere, surent taillées en pieces. Le Prince se retira promptement à Pampelune, & aïant établi dans cette Ville Jean de Beau-Beaumont, mont avec d'amples pouvoirs, pour commander en son nom dant pour lui pendant son absence, il résolut de passer en France & à en Navarre. Naples: en France, pour dissiper les calomnies avec lesquelles le Comte de Foix & ses Adhérens l'avoient noirci dans l'esprit du Monarque François; & à Naples pour rendre le Roi Don Alfonse son oncle, Arbitre de tous ses différends. Il partit donc pour la France, où quelqu'un dit qu'il vit le Roi, qui le recut très-bien, & prit de lui une autre idée que celle qu'on lui en avoit donnée. \* Ce qu'il y a de fûr, c'est que de Poitiers il dépêcha vers le Roi Don Alfonse son oncle, François de Balbastro son Secrétaire, pour l'informer de son voïage.

De France le Prince Don Carlos, alla à Rome voir le Ce Prince Pape, à qui il raconta les événemens tragiques de sa vie. Le va à Rome, Pape le consola, & le Prince, après avoir pris congé de sa ensuite à Na-Sainteté, passa à Naples, où il sut reçu avec de grandes mar-ples auprès ques de tendresse par le Roi Don Alfonse son oncle, qui du Roi Don Alfonse son l'affûra que tout s'arrangeroit à son gré. Le Roi lui assigna oncle. pour son entretien un revenu considérable, & le Duc.de Calabre son cousin le traita aussi d'une maniere très obli-

(A) Chacon & Raynaldus.

Mariana, qui ne parle point de la dans la crainte de trop s'exposer, étant prévenu que les François lui étoient contraires, & entiémement dans les inde France; quoiqu'il en eut d'abord for- | térêts de ses ennemis.

geante; de maniere que le Prince Don Carlos gouta alors ANNE'E DE un peu de tranquillité (A). J. C.

1456. Castille inter-

Cependant Don Jean de Beaumont, Viceroi pour le Prince Le Roi de Don Carlos, sit sçavoir à Don Henri, Roi de Castille, l'état où se trouvoit le parti du Prince, lui demandant quelque secours de la guerre civile cours, afin de soutenir les intérêts de son Maître, en cas que de Navarre. le Roi de Navarre & le Comte de Foix voulussent continuer la guerre. Sur ces avis le Roi Don Henri dépêcha vers · le Roi de France un Envoié, pour l'informer de la justice de la cause du Prince, & de l'intention où il étoit de soutenir ses intérêts, & l'engager en conséquence à rappeller ses Troupes de Navarre. Il envoïa dire aussi au Roi de Navarre de cesser de commettre des hostilités dans ce Roïaume, sous prétexte que le Roi Don Alfonse frere du Navarrois devoit être l'Arbitre des différends qui s'étoient élevés à l'occasion de cette Couronne, & lui sit proposer en même tems une entrevue sur les confins des deux Roïaumes, afin de régler ensemble tout ce qui les concernoit l'un & l'autre. Je crois donc que le Roi de France retira ses Troupes, & que la guerre fur suspendue par la médiation du Roi de Castille (B).

II reclame pour l'Ordre deries du Roiaume d'Aragon.

Dans le tems que les Rois de Castille & de Navarre étoient de S. Jacques en guerre, le Navarrois s'étoit emparé de toutes les Comles Commen-menderies de Saint Jacques dans le Roiaume d'Aragon, & en avoit donné les revenus à ceux qui l'avoient servi. Quoique par les Traités de Paix, on fût convenu de les restituer. on n'en avoit encore rien fait, à cause de la résistance de ceux qui en jouissoient. Le Roi Don Henri qui vouloit qu'on remplit cet Article, envoia sommerle Roi de Navarre par Alfonse Gonçalez d'Espinar, de faire rendre Montalvan & les autres Commenderies; & le Roi de Navarre, étant à Barcelonne, promit le cinquiéme jour d'Octobre, de le satisfaire au plutor sur ce point. Don Alfonse, Roi d'Aragon, chargea Ferrier de Lanuza, son Grand Bailli, de travailler à arranger les affaires de Navarre, & de voir à cet effet Don Persidie du Henri, Roi de Castille. Lanuza informa de sa commission le Roi Don Henri, qui retenu par d'autres affaires, donna ordre au Marquis de Villéna d'aller s'aboucher avec lui. Le Marquis plus occupé de ses intérêts & de sa sûreté, que de

Marquis de Villéna.

<sup>(</sup>A) ZURITA, GARIBAY & ALE-

l'affaire pour laquelle il étoit envoié, traversa tous les expédiens qui furent proposés, par des difficultés qu'il fit naître. Craignant quelque revers de fortune, il convint avec Lanuza de se mettre sous la protection de Don Alsonse, Roi d'Aragon, en cas qu'on voulût le chagriner en Castille; c'est pourquoi le quinziéme jour de Novembre il fit serment de fidélité au Roi d'Aragon entre les mains de Lanuza, laissant la négociation dans le même état où elle étoit (A).

Anne's de

1456.

Le Pape Calixte nomma en Portugal Don Alvar, Evêque La Croisade Silves, pour publier la Croisade, & faire la ceuillette de contre le Turc, est pudes Dîmes & des Aumônes de ce Roïaume pour la guerre bliée en Porcontre le Turc: il lui donna aussi pouvoir d'absoudre des tugal. censures les Ecclésiastiques, qui avoient paré la contribution que le Roi avoit imposée à l'occasion du mariage de sa soeur avec le Roi de Castille. Il sollicita en même tems le Roi Don Alfonse de lui envoïer quinze Vaisseaux bien garnis de Troupes & de toutes les autres choses nécessaires, pour renforcer la Flotte de l'Eglise. Le Roi de Portugal consentit à la demande du Pape, & fit partir les quinze Bâtimens bien équippés fous la conduite d'un Général de confiance; mais comme à leur arrivée sur les côtes d'Italie, ils trouverent que le feu de la guerre étoit allumé presque dans tout ce Païs, de forte qu'il n'y avoit aucune espérance que la Florte Catholique mît à la voile, ils virerent de bord, & retournerent en Portugal \* (B).

Don Henri, Roi de Castille, étant allé à Palence, y recut la Bulle de la Croisade, laquelle sut publiée dans cette Castille va en Ville avec toute la solennité possible par le Pere Alsonse-Biscaye pacid'Espina, qui prêcha à cette occasion. Elle sut accordée vince. pour quatre ans, & elle produisit au Roi des sommes immenses. Le Roi passa ensuite en Biscaye, à dessein de réta-

(A) ZURITA.

(B) RAYNALDUS. \*Il paroît, suivant le Continuateur de l'Histoire Ecclésiastique de M. l'Abbé Fleury, que ce fut Don Alfonse, Roi d'Aragon, qui troubla l'Italie, faisant commettre plusieurs hossilités & de grands ravages for les terres des Siennois, dont le Duc de Milan & les Génois embrasserent la désense avec rant de succès, que Don Alsonse sur obligé d'acheter la Paix, en leur donnant deux cens mille livres, & rendant aux Siennois toutes les Places qu'il de ce côté-là.

leur avoit prises. Le même Ecrivain marque encore, que ce Prince mécon-tent de ce que le Pape lui avoit resusé. les Vicariats de Bénévent & de Terracine, & à Don Ferdinand son fils naturel, l'Investiture du Rosaume de Sicile, lui fit, par son Ambassadeur, des reproches très-vifs sur la bassesse de son extraction, sur les obligations qu'il lui, avoit, & fur sa grande ambition, pour élever ses neveux, & sollicita même Don Henri, Roi de Castille, à ne luc point obéir, quoiqu'il ne gagnar rienz

J. C. 1457.

blir le calme dans cette Province, qui étoit troublée par les Factions des Gamboas & des Otanez. Dès qu'il y fut, il commenca par visiter les Places, & arrivé à Saint Sébastien, il s'embarqua sur un petit Vaisseau pour Fontarabie. Après avoir bien reconnu l'état de cette Ville, il retourna à Saint Sébastien, escorté de quelques Barques. Là il donna ordre de raser les Châteaux d'Olaso, Lezcano, Lizaur, Saint Millan, Murgie & d'autres endroits. Il fit pareillement démolir à Tolosa, la maison d'Yñigo de Zaldibia; à Guetaria celle de Ferdinand d'Assigarribia, & d'autres à Vergara & Gatéria. Etant allé de-là à Durongo, il y prit en amitié le fils du maître de la maison où il étoit logé, appellé Pierre Munjaraz, & l'attacha à son service. Il se rendit de cette Place à Victoria, où s'assemblerent par son ordre ceux qui avoient droit d'assister aux Etats de Biscaye, dans lesquels il fit quelques Réglemens nécessaires pour la tranquillité du Païs, & nomma Don Jean Hurtado de Mendoza. Grand-Prestamero\*, & Gouverneur de cette Province (A).

are lui.

Pendant ce tems-là plusieurs Seigneurs mécontens du Gouseigneurs le vernement du Roi Don Henri, se liguerent entre eux sous prétexte de vouloir le bien du Roïaume. De ce nombre furent l'Archevêque de Toléde, l'Amirante, le Comte de Haro, le Marquis de Santillane, le Comte d'Albe, celui de Benaventé & d'autres Seigneurs. Leurs sujets de plainte étoient que par le peu d'attention du Roi, les Loix étoient sans vigueur, le Mérite sans récompense, les Malfaiteurs insolens; que le Roi se mésioit des Grands, se livroit entierement au plaisir de la chasse, oublioit sa principale obligation. & s'abandonnoit à ses Domestiques qu'il vouloit élever de la poussière au faîte de la Grandeur, au grand préjudice des revenus de la Couronne. Ils prirent tous ensemble des mefures pour en informer le Roi, afin qu'il changeât de conduite. Le Monarque recut à Victoria la nouvelle de cette confédération, qui l'intrigua fort; mais l'Archevêque de Séville & le Marquis de Villéna lui conseillerent de s'aboucher avec le Roi de Navarre, afin de s'assurer de lui, & de le détourner de favoriser les entreprises des Seigneurs rébelles, parce qu'il leur sembloit que si ceux-ci n'avoient

(A) Alfonse de Palence, & Ga- | certaines rentes Ecclésiastiques que les Chevaliers de cette Province avoient

<sup>\*</sup> C'est ainsi qu'on appelloit en Bis- | comme en Commenderie. caye le Chef de ceux qui possédoient

pas de plus grandes forces que les leurs, ils ne pourroient Anneie pe exécuter leur dessein.

En conséquence le Roi Don Henri sit proposer une entrevue à Don Jean, Roi de Navarre, & les deux Princes se trevue, & rendirent, chacun avec la Reine son épouse, l'un à Corella, fait alliance & l'autre à Alfaro, à cause du voisinage des deux Places. de Navarre. Les deux Rois & les deux Reines s'aboucherent donc sur les confins des deux Roïaumes, & pour plus grande sûreté de l'union réciproque, ils convinrent que l'Infant Don Alfonse de Castille épouseroit l'Infante Doña Jeanne de Navarre, & l'Infant Don Ferdinand, fils du Navarrois, Doña Habelle, Infante de Castille. Quand tout sut réglé, le Roi Don Henri emmena le Roi de Navarre & sa semme à Alfaro, où il les traita avec beaucoup de magnificence; après quoi il alla avec la Reine son Epouse à Corella, où le Roi de Navarre les régala pareillement. S'étant ensuite séparés. ils rentrerent chacun dans ses Etats. Le Roi Don Henri voulur faire arrêter à son retour le Comte de Haro, qui étoit à Birbiesca; mais le Comte en aïant eu avis, mit sur pied trois mille Fantassins & quatre cens Lances. Ce coup étant manqué, le Roi usa de dissimulation, & envoya vers le Comte de Haro l'Archevêque de Séville, le Marquis de Villéna & Diégue Arias, son Grand Trésorier, pour l'engager de travailler à ramener l'Archevêque de Toléde & les autres Factieux à leur devoir, pour qu'ils ne l'empêchassent point de faire cette année la guerre aux Mahométans de Grenade. Il prit ensuire la route de Ségovie (A).

Dans le même tems l'Archevêque de Toléde, qui étoit Préparatifse le mobile des Seigneurs opposés au Roi Don Henri, eut à de Guerre le Rois Ucéda une conférence avec le Marquis de Santillane, pour de Grenade. concerter le moyen de mettre leurs desseins à exécution. Le Roi, qui en eut avis, donna ordre à l'Archevêque de Séville & au Marquis de Villéna d'aller les trouver, & de leur dire, de sa part, de ne point troubler la tranquillité publique, & de ne le pas mettre dans l'impossibilité de faire la guerre aux Mahométans de Grenade, parce qu'ils voïoient de quel préjudice cela seroit pour la Religion & pour le Royaume. Il y a apparence que la réponse de l'Archevêque de Toléde & du Marquis de Santillane permit au Roi de se disposer à se mettre en campagne; c'est pourquoi étant à Ségovie,

(A) ALTONSE DE PALENCE.

Anne'e. De I. C. 1457.

il expédia un ordre aux principaux Généraux de se rendre à la tête de leurs gens à Cordone, où il envoia ses Gardes fous la conduite de Rui Diaz de Mendoza, qui en étoit le Commandant, & le Maréchal Payo de Rivéra avec toutes les Troupes du Roïaume de Toléde. Il manda aussi au Grand-Maître de Calatrava, par une Lettre que le Commendeur Jean Kernandez Galindo fut chargé de lui remettre, d'avertir le Duc de Médina-Sydonia, les Comtes d'Arcos & de Cabra, & les Villes de Séville, Xérès, Cordoue, Carmone, Ecija, Jaën, Ubéda & Baéza de tenir leurs Troupes en état; après quoi, aïant donné les ordres nécessaires pour le Gouvernement de la Castille, il partit pour l'Andalousie (A).

Presque toutes les Troupes étoient déja rassemblées, lors-

Le Roi Don

Henri tait que le Roi de Castille arriva à Cordoue. Le quinziéme jour une irruption que le Roi de Castille arriva à Cordoue. sur les terres de Juin il en sit la revue à Almorcon, & trouva qu'elles se de ce Prince montoient à douze mille Fantassins, trois mille Chevaux & deux mille cinq cens Lances. Les Généraux étoient le Marquis de Villéna, le Grand-Maître de Calatrava, le Comte de Cabra, celui d'Ossorne, Rui Diaz de Mendoza, Payo de Rivéra, Don Alfonse de Guzman, frere du Duc de Médina - Sydonia, Don Pedre Ponce de Léon, fils du Comte d'Arcos, Alfonse de Soto Mayor, Seigneur d'Alcaudete, Gomez de Soto-Mayor, Seigneur d'el Carpio, Martin Fernandez de Cordoue, Alcayde des Damoiseaux, Alfonse de Silva, Frédéric Manrique, Gomez d'Avila, Corrégidor de Cordoue, Louis de Pernia, Corrégidor d'Ossune, Gonçale Bététa, Corrégidor d'Ubéda, Gonçale de Sahavédra, Corrégidor de Jaen, & d'autres Seigneurs. D'Almorcon le Roi alla avec toute l'Armée à Alcala la Roïale. d'où il passa à Monté-Frio avec cinq cens Chevaux & deux cens Fantassins. Après avoir mis dans ces quartiers le feu à la moisson, & détruit toutes les guérites qu'il y avoit sur ces Montagnes, il entra à la tête de toute l'Armée dans le Roiaume de Grenade, où il saccagea durant quinze jours la moisson, les vignes, les arbres & tout le reste qu'il y avoit dans la campagne, sans épargner les Métairies qui furent toutes démolies. Comme il voulut en faire autant dans les environs de Caloméra, les Habitans de cette Place vinrent le supplier humblement d'épargner leurs terres en considé.

(A) ALFONSE DE PALENCE.

ration de leur pauvreté, & le Roi touché de compassion leur Anne's DE

promit qu'il ne leur seroit fait aucun mal.

Le Roi de Grenade touché de la désolation de son Roiaume, & hors d'état de s'opposer à l'irruption du Roi clue entre ces Bon Henri, envoia à ce Prince des Ambassadeurs pour lui deux Princes, demander la Paix, & lui offrir de lui payer le Tribut que de Jaen exses Prédécesseurs avoient payé aux Rois de Castille. Quoi-cepte. que cette proposition ne parsit pas d'abord être du gost du Roi Don Hona, la Paix fut à la fin conclue, à condition, que le Roi de Grenade donneroit cons les ans au Roi de Castille douze mille Pistoles d'or avec six cens Captifs Choétiens, & qu'en cas qu'il ne pût pas fournir le nombre de Captifs, il seroit obligé de livrer pour le compléter autant de Mahomérans qu'il en manqueroit : on convint néanmoins que la guerre resteroit ouverre du côté du Romaume de Jaën. Le Roi de Grenade ayant consenti à tout, & signé le Traité, le Monarque Chrétien retira son Armée, & la ramena à Alcala la Rojale, où este fur licenciée. De là il passa à Jaën avec le Marquis de Villéna, le Grand-Maître de Calatrava, Ruy Diaz de Mendoza, Payo de Rivéra, quelques Ohevaliers & ses Domestiques de service. Il y sur joint par la Reine Doña Jeanne, dont l'arrivée occasionna de grandes réjouissances dans cette Ville (A).

Le quarience jour de Juillet le Roi Don Herri vouint Cassille dondonner à la Reine & à ses Dames le plaisir de voir ce que ne à la Reine c'étoit que la guerre. Pour cet effet il sit préparer quatre un divertissecens Hommes d'annes & huit cens Chevaux-légers, tous re. bien équippés 🕏 vétus superbement. Quand ce corps de Troupes sur en érat, il le mena à Cambil, accompagné de la Reine & de ses Dames, qui étoient montées sur des Haquenées magnifiquement enharnachées. Dès qu'il parut devant la Place, les Habitans accoururent aux murailles, dans la pensée qu'on vouloit prendre leur Ville. Le Roi donna à la Reine une Arbalêtre, avec laquelle elle tira plusieurs comps for les Mahométans, après quoi tout le monde retourna joseux à Jaën. Arrivé à cette Ville, il y reçut des Ambassadeurs du Roi de Fez, qui lui apporterent un riche présent d'habits, avec des équippages de cheval à la genette, &

J. C.

<sup>(</sup>A) Alfonse de Palence, Dié-GUE HENRIQUEZ D'EL-CASTILLO & Tome VII.

beaucoup d'odeurs pour la Reine: attention dont le Roi pa ANNE'E DE rut très-content (A.).

I. C. 1457. Les Seigneurs mécontens lui font une Dépulation.

Dans le même tems l'Archevêque de Toléde, l'Amirante & les autres Seigneurs de leur faction s'étant assemblés à Yépes, déciderent que l'Archevêque de Toléde & le Comte d'Albe iroient au nom de tous les Confédérés, représenter au Roi les désordres auxquels il étoit à propos de remédier pour prévenir les maux & les inconvéniens qui pouvoient survenir. Les deux Députés se rendirent aussi-tôt à Jaën, & s'étant acquitté de leur commission, il paroît par ce qu'écrit. Zurita dans les Annales de Séville, que le Roi répondit. que pour obvier à tout, & les satisfaire, il assembleroit les Etats. & qu'on y prendroit les mesures les plus convenables. Il y a donc apparence qu'il expédia en conféquence. ses Lettres de convocation pour la tenue des Etats, de sorte que l'Archevêque de Toléde & le Comte d'Albe se retirerent fatisfaits (B).

Les Rois de réciproquereprions.

Le Roi de Grenade cependant voulant se venger de ce. Castille & de Grenade sont qu'il avoit souffert de la part du Roi de Castille, donna ordreaux Généraux de Guadix, de Baza & des autres Villes, de ment des ir- lui amener le plus de Cavalerie qu'il leur seroit possible. S'étant mis à leur tête, pendant que le Roi de Castille étoit à Jaen, il sit par les Confins de Malaga une irruption sur le: Territoire de Xérès de la Frontière, enleva un grand nombre de Bestiaux de toute espèce, & se retira ensuite dans son. Roïaume sans trouver aucune opposition. Pendant qu'il fai-, soit cette irruption, le Roi de Castille averti que ce Prince Mahométan avoit avec lui la Cavalerie de Guadix &: de Baza, songea à profiter de son absence pour rentrer dans. la Plaine de Grenade. Ayant mandé à cet effet le Grand-Maître de Calatrava, le Comte de Cabra, & Alfonse de Monté-Mayor, avec les Troupes d'Ubéda, de Baéza, d'Andujar & les autres du Roïaume de Jaën, il rassembla deux mille cinq cens Chevaux, non comprisceux qu'il avoit continuellement auprès de lui pour sa garde. Le dixiéme jour d'Août il partit de Jaën avec ce Corps d'Armée, & envoïadevant cent Cheyaux sous les ordres de Ferdinand Luc. fon Chambellan, pour reconnoître la campagne, ordonnant; an Comte de Cabra de les escorter & couvrir avec cinq cens

(4) ALJONSE DE PALENCE. [1 (B) ALBONSE DE PALENCE.

1457

autres. Les Coureurs s'avancerent jusqu'à la vûe de Grenade, Anna's DE & un gros de Cavalerie étant sorti de la Place pour leur donner la chasse, ils furent obligés de se retirer à leur escorte, avec laquelle ils ravagerent le Païs, & firent une capture considérable de toutes sortes de Bestiaux. Les Mahométans voulurent la recouvrer, & fondirent sur les Chrétiens, mais ceux-ci se comporterent avec tant de valeur, qu'après avoir tué & pris cinquante de ces Barbares, ils mirent les autres en fuite. Ainsi le Roi sit conduire les Bestiaux à Alcala la Roiale, & les y afant repartis entre ses Soldats, il retourna de nouveau à Jaën. Cinq jours après il rentra à la tête de ses Troupes dans le Royaume de Grenade, où il commit de grandes hostilités, & emporta de force Cogollos. Il y eut dans cette expédition quelques Chrétiens tués & d'autres blessés, mais on y massacra plus de cent Mahométans, & on emmena prisonniers tous ceux auxquels on conserva la vie. après avoir pillé la Place, & l'avoir livrée aux flammes. Dans cette occasion trente Chevaux commandés par Pierre Arias d'Avila eurent avec quatre-vingt autres Chevaux Mahométans une rencontre dans laquelle ils tuerent sept ennemis, & en blesserent plusieurs autres, après quoi ils rejoignirem le Roi, qui remena toutes ses Troupes à Jaën (A).

Sous le Régne de Don Jean II. pere du Roi Don Henri, Alfonse Fa-Alfonse Fajardo, oncle du Grand Sénéchal de Murcie, volte contre étant Lieutenant de son frere \*, avoit ramassé un grand le Roi de Casnombre de Bandits & de gens sans aveu, & s'étoit révolté sieurs Places, avec les Villes où il commandoit, & du nombre desquelles & se ligue. étoient entr'autres Lorca, Mula & Alhama. De-là s'étant de Grenade. ligué avec le Roi de Grenade, il se porta à de grands excès contre les Sujets du Roi, pour faire subsister des gens insames qui s'étoient attachés à lui. Renforcé de Mahométans, il avoit pillé Molina, Lébrilla & d'autres Places, & étant entré dans Ciéza, après l'avoir pillée, il avoit mis aux fers

(A) Altonse de Palence.

\* Quoiqu'on ne puisse douter qu'il ne soit question du même Alfonse Fajardo, dont Ferreras a parlé sous l'année 1450. On ne le reconnoîtroit pas sans la ressemblance des faits, parce qu'ici Ferreras le dit oncle du Grand - Sénéchal de Murcie Don Pedre Fajardo, & là seulement son cousin, & que dans la premiere occasion il le représente comme tenant Lorca pour le Sénéchal son cousin, & dans celle ci comme devant être Lieutenant de son frere. Si ces contradictions ne viennent pas de ce qu'il a suivi dissérens guides, qui ont bien pu ne pas s'accorder sur ces points, auxquels il n'a pas lui-même fait attention, j'ignore ce qui peut los avoir occasionnées.

ANNE'S DE J. C. 1457.

plus de mille personnes de l'un & de l'autre sexe, & entr'autres deux cens filles, qu'il avoit menées à Grenade, où il les avoit vendues aux Infidéles: action, seulememt digne d'un Barbare endurci, qui ne seroit point éclairé de la lumiere de la Foi.

Le Roi de marcher con-Troupes.

Le Roi Don Jean, & Don Henri son fils informés de ses Castille fait détestables procédés, l'avoient averti de se corriger, & de tre lui des se ranger à son devoir, le menacant d'un rigoureux châtiment, s'il continuoit ses désordres; mais Fajardo soprenu des Mahométant, s'inquiéta peu des menaces. Ex continua ses barbaries \*. La patience du Roi Don Henri étant à bout, il ordonna au Sénéchal Don Pedre Fajardo, & à Diégue Portocarréro, Corrégidor de Murcie, de mettre sur pied & de zassembler en son nom toutes les Troupes de ce Roïaume. pour recouvrer toutes les Places & Forteresses qu'Alfonse Fajardo avoit usurpées. Le Sénéchal & le Corrégidor exécuterent l'ordre du Roi; & comme il étoit question de faire la guerre à un ennemi fi dangereux, quantité de personnes s'empresserent de venir se ranger sous les Etendards du Souverain. Ainsi ils se mirent en campagne avec un bon Corps d'Armée, ôt le vingt-quatriéme jour de juin ils attaquerent Albacéte, emporterent de force cette Place, firent main basse sur les Mahométans qui y étoient, & en emmenerent tous les Habitans.

Elles rem-

Alfonse Fajardo effraïé de la tempête qui le menaçoit. portent diffé s'adressa au Roi de Grenade pour avoir des renforts, & invita Don Rodrigue Manrique & Jean d'Ayala à le seconder. Parlà il rassembla un grand nombre de Soldats, forma un Corps. d'Armée supérieur à celui du Sénéchal & du Corrégidor de Murcie. Ceux-ci, trop foibles alors pour faire les progrès qu'ils souhaitoient, firent sçavoir leur situation au Roi, qui étoit à Jaën, afin qu'il leur donnât du secours, & le Roi leur envoia de cette Ville Gonçale Carrillo avec deux cens Lances. Carrillo passa par Alcaraz, & aïant appris qu'un Parti d'Alfonse Fajardo étoit entré dans les Plaines de Riopar & de Bogarra, & emmenoit une grande quantité de Bestiaux, il prit auec lui les Troupes qu'il trouva à Alcaraz, & alla aussitôt à sa poursuite. L'aïant atteint, il fondit sur lui, le mit en sui-

\*En adoptant la conjectute que j'ai devoir, ne tarda pas à se livrer de nou-avancée dans ma premiere Note sous l'année 1452, on doit se persuader, qu'Alsonse Fajardo étant rentré dans le

1457.

te. après lui avoir tué beaucoup de monde, & fait plusieurs prifonniers. & recouvra toute la capture. Il se rendit ensuite à Murcie, accompagné des Troupes d'Alcaraz, & s'étant joint à celles du Sénéchal & du Corrégidor de Murcie, ils allerent tous à Ciéza, où Alfonse Fajardo entretenoit une Garnison. Ils attaquerent & prirent de force cette Place, à la défense de la quelle le Gouverneur du Château fut blessé. Tous ceux des ennemis qui purent s'échapper, se retirerent dans le Château; mais désespérant de tout secours, ils capitulerent, & obtinrent la vie sauve; la Forteresse sur sur le champ démolie.

Carrillo, le Sénéchal & le Corrégidor de Murcie allerent de-là avec leurs Troupes mettre le siège devant Mula & Alhama. Arant été joints dans ces quartiers par Pierre Manjarres qui leur amena, par ordre du Roi, cent cinquante Lances; ils firent, pour ravager la campagne de Lorca, un Dérachement, qui s'avança jusqu'à la vûe de cette Ville. Les Habitans de la Place aiant fait aussitôt une sortie, on commença de part & d'autre à escarmoucher, & comme les Généraux du Roi eurent soin d'envoier à leurs Gens des Troupes fraîches pour les soutenir, le combat devint sanglant. A la fin les ennemis surent défaits, & se retirerent à la Ville, laissant un grand nombre de Chrétiens & quelques Mahométans prisonniers. Les Généraux du Roi prirent dans cette irruption quantité de Besriaux, & Gonçale Carrillo rendit la liberté à tous les prisonniers Chrétiens, après leur avoir fait prêter serment de ne point reprendre les armes en faveur d'Alfonse Fajardo, ni contre le Roi.

Le rébelle Fajardo si mai mené de tous côtés, prit le parti. Alsonse Fade demander quelques Troupes au Roi de Grenade, lui pro- jardo perd une Bataille. mettant une somme d'argent, pour surete de laquelle il lui envoira deux de ses enfans. Enorgueilli par l'arrivée de quinze cens hommes d'Infanterie, & de cinq cens de Cavalerie, que ce Prince Mahométan lui accorda, & de cinq cens chevaux avec lesquels il fut encore joint par Don Garcie Manrique & Jean d'Ayala, il passa avec toutes ses forces dans les environs de Murcie. A iant mis en embuscade la meilleure partie de ses Troupes, il donna ordre aux autres de courir la campagne, & de tuer tous les Bestiaux & tous les Chevaux, Mulets & autres Bêtes qu'elles rencontreroient; ce qui fut exécuté poncluellement, afin qu'ils ne donnassent aucun embarras. Au bruit de ces hosfilités, les Généraux du Roi passe-

J. C. 1457.

rent avec leurs gens à Molina, à dessein de combattre ceux de Fajardo. Pour sçavoir l'état de ses forces, ils détacherent trois cens Chevaux & autant de Fantassins, qui leur rapporterent que les Ennemis leur étoient supérieurs en nombre. Malgré la disproportion les Généraux du Roi convinrent de les attaquer, & formerent à cet effet deux Escadrons. Dans Tun étoient le Sénéchal Fajardo, le Corrégidor de Murcie & Martin de Losa avec leurs Troupes, qui faisoient trois Compagnies; & dans l'autre, Don Pedre Velez de Guévara, Gonçale Carrillo, & Pierre Calvillo, Seigneur de Cotillas, qui étoient dans le même ordre : on posta aussi dans un certain endroit le Commendeur Alfonse de Lison avec un Corps de Troupes, pour soutenir ceux qui en auroient besoin. Tout étant ainsi disposé, les Généraux du Roi attaquerent les Troupes de Fajardo, & les chargerent avec tant de vigueur, qu'ils ne tarderent pas à les culbuter, & à les mettre en fuite. Ils leur tuerent cent hommes, & plusieurs de ceux qui s'enfuirent, étant allés du côté où étoit le Commendeur Alfonse de Lison avec son Détachement, furent tous faits prisonniers: la Cavalerie des Généraux du Roi poursuivit les autres plus de quatre lieues. Cette victoire fut remportée le quatriéme iour d'Octobre.

On lui re-

Louis d'el Castillo, qui commandoit à Alhama pour Alprend Alha- fonse Fajardo, arant été informé de cet événement, résolut de faire sa paix avec son Souverain. Pour cet effet, sçachant qu'Alfonse Fajardo avoit dessein de mettre dans cette Place des Troupes Mahométannes pour la défendre, ce qui ne pou . voit manquer de causer la perte de tout le Pais des environs. il sit dire secrettement à Gonçale Carrillo de venir l'asséger avec les Troupes du Roi, lui promettant qu'après qu'il lui auroit fait des sommations en forme, il la lui remettroit fans aucune condition ou convention, seulement pour le service de Dieu & du Roi. Gonçale Carrillo fit part de cet avis au Sénéchal & aux'autres Généraux, qui ne tarderent pas à aller avec leurs Troupes se présenter devant Alhama. ils investirent cette Place de toutes parts, & firent des sommations à Louis d'el Castillo qui la livra sur le champ à Gonçale Carrillo & aux autres, comme il en avoit donné parole: service dont Louis d'el Castillo sur bien récompensé par le Roi

expédition

Gomez Fajardo, fils d'Alfonse Fajardo, Commendeur de Socobos, avoit à Liétor, Place qui dépendoir de cette Commenderie, un grand nombre de Troupes Chrétiennes & Mahométannes, qui répandues dans différens endroits commettoient des désordres affreux dans les environs d'Alcaraz; ce qui étoit cause qu'à trois lieues à la ronde, personne ne pour des Habitans voit se mettre en route sans être égorgé ou sait caprif. Pour obvier à de si grands maux, les Habitans d'Alcaraz formerent avec ceux des Places circonvoisines un Corps d'Armée de cent cinquante Cheyaux & de deux mille Fantallins, & allerent assièger Liétor. Les Ennemis qui étoient dans la Place accoururent aussitôt aux murailles, & les Habitans d'Alcaraz les sommerent de la rendre au Roi, en leur donnant toute sûreté qu'il ne leur seroit fait aucun mal; mais les gens de la Place répondirent qu'ils ne craignoient rien, tant que Dieu conserveroit la vie au Roi de Grenade, à Alfonse Fajardo 88 à Gomez Fajardo son fils, au service de qui ils étoient. Les Habitans d'Alçaraz comprepant qu'il falloit nécellairement emploier la force, se mirent sur le champ en devoir d'attaquer la Place de toutes parts, & le firent avec tant de vigueur, qu'ils s'en rendirent maîtres, aïant massacré quelquesuns de ceux qui la défendoient, & blessé beaucoup d'autres. Cerre expédition coûta un peu de sang à ceux d'Alcaraz, qui s'en consolerent par le pillage de la Flace. Le Commandant de Liétor, appellé Ferdinand d'Espinosa, se retira avec huit hommes dans une grange, & s'y retrancha. Il envora de-là demander à capituler, & ceux d'Alcaraz persuadés qu'on ne pourroit le forcer dans ce lieu fans perdre du monde, conlentirent de le laisser sortir libre, de même que ceux qui étoient avec lui; ce qui fut exécuté.

Les habitans d'Alcaraz en possession de Liétor, mirent aux fers tous ceux de ce lieu, qui avoient échappé à la mort mettent di-Informés que Gomez Fajardo avoit fait arrêter quelques Ha-tés contre les bitans riches & qualifiés de Socobos, ils lui firent dire que Rébelles. s'il vouloit les relâcher & leur rendre tout ce qu'il leur avoir pris, ils remettroient aussi en liberté les prisonniers qu'ils avoient faits à Liétor, mais qu'autrement ils les pendroient tous. Sur cette déclaration Gomez Fajardo crut devoir accepter le premier parti; c'est pourquoi tous les prisonniers de Socobos & de Liétor furent relâchés de part. & d'autre. Ceux d'Alcaraz aïant détruit en différens endroits les murailles de Liétor, & mis le feu à cerre Place, qui resta déferre, allerent insulter Socobos; mais reconnoissant qu'il

## MISTOIRE GENERALE

J. C. 1457. étoit très-difficile de s'on emparer, ils se jetterent sur ses campagnes, les faccagerent, enleverent tous les Bestiaux qui se trouverent sur leur passage, en un mot strent aux Habitans de cette Place tout le mal qu'ils purent; après quoi les laissant dans la consternation ils recommerent joseux à leur Ville \* (A).

Le Roi de fon pere.

Il y avoit déja long-tems que Louis, Dauphin de France, Castille tente étoit brouillé avec le Roi Charles VII. son pere. Ce Prince de réconcilier qui s'ennusoit fort de sa disgrace, scachant la bonne corres-Louis, Dau-pondance qui régnoit extre le Monarque son pere & le Rof phin de Fran- Don Henri, fit prier le dernier de lui ménager une réconci-Charles VIL liation. Le Roi de Castille s'y prêta volontiers, & envoïa à cet effet en France Don Jean Manuel & le Docteur Paz, qui avoient déja été à la Cour de Charles VII. Ces Ambassadeurs arrivés en France ne négligerent tien pour engager le Roi à pardonner au Dauphin, & à le rétablir en grace; mais le Roi de France ne voulut point y consentir, quelques inftances qu'ils lui fiffent au nom de leur Maître, alléguant pour raison, qu'il seroit de mauvais exemple pour le monde, de laisser impunis les enfans qui désobéissent à leurs peres avec tant de hardiosse & d'obstination. Don Jean Manuel & le Docteur Paz reroumerem donc en Espagne, sans avoir pûr rien obtenir (B). Il n'est fait aucune montion de ce trait dans les Histoires de France.

Le Roi de Navarre & le mais.

En Navarre le Roi Don Jean convoqua à Estella au com-Prince Don mencement de Janvier les Etats, ordonnant à routes les Vil-Carlos son fils les & Places qui lui étoient setachées, d'y envoyer leurs se brouillent Députés. Après y avoir exposé la désobéiffance, la résistance & l'obstination du Prince Don Carlos & de Doña Blanche sa fille, il les deshérita, & leur substitua pour succéder à la Couronne Doña Léonore sa fille, semme du Comre de Foix \*\*, conformément au Traité & à l'accord qu'il avoit fait avec ce Seigneur. Sur cette nouvelle les Habitans de Pampelune, & ceux des autres Villes qui étoient attachées au

> (A) Altonse de Palence. (B) ALFONSE DE PALENCE.
> \* Messieurs de la Neusville & de la Cléde disent que le Roi & la Reine de Castille eurent cette année une entrevûe à Elvas ou Yelves avec le Roi de Portugal, aïant accompagné jusqu'à cette Ville le corps de la Reine Dona Léono-

re de Portugal, mere du dernier qui l'avoit redemandé pour lui rendre dans ses Etats les honneurs de la sépulture. Peut-être est-ce la même dont Ferre-RAS a parlé fous l'année précédente, \*\* Cet Acte est daté du 12. Janvier,

suivant Zurita. Mariana n'en dit rien.

Prince

T. Ca

14574

Prince Don Carlos, assemblerent aussi des Etats dans lefquels ils le proclamerent Roi le seizième jour de Mars : démarche hardie que le même Prince Don Carlos désapprouva fort, dès qu'il en fut informé, comme on l'apprend d'une de ses Lettres rapportée par Aléson, parce qu'il comprit que c'étoit le moyen de fomenter les troubles qui désoloient ce misérable Roiaume. Le Comte de Foix ne scut pas plutôt ce qu'avoient fait les habitans de Pampelune & des autres Villes confédérées, qu'il se hâta de passer en Navarre à la tête de ses Troupes, afin d'aider le Roi Don Jean son beau-pere, à ranger sous son obéissance toutes les Places qui reconnoissoient Don Carlos. Don Jean de Beaumont qui commandoit pour le Prince, fit sur le champ demander du secours au Roi Don Henri; mais il paroît que le Monarque Castillan n'en envoia point, soit en considération des engagemens qu'il avoit pris dans son entrevûe avec le Roi de Navarre, ou parce qu'il s'offrit d'être médiateur pour éteindre le nouvel incendie dont cet Etat étoit menacé.

Cependant Don Alfonse, Roi d'Aragon, qui souhaitoit de Le Roi d'A. voir finir les troubles de Navarre, fit partir de Naples Rodri-ragon veut gue Vidal, avec ordre de faire en forte de terminer les diffé-tr'eux un acrends du Roi son frere avec le Prince Don Carlos. Vidal se commoderendit à Tudéle, & tâcha d'engager le Roi Don Jean à se ment. prêter à un juste accommodement, & à suspendre les opérations militaires. Il alla aussi en Castille solliciter, au nom du Roi son Maître, le Roi Don Henri de ne point somenter les troubles de Navarre, & de travailler de concert avec lui à rétablir la tranquillité dans ce Roïaume. Il semble que le Roi DonHenri le sui promit, en considération de l'estime qu'il avoit pour le Roi Don Alfonse. Vidal repassa ensuite en Navarre. & trouvant le Roi Don Jean & le Comte de Foix à la tête de leurs Troupes, il les pria de rester dans l'inaction, jusqu'à ce qu'il eût été à Pampelune, & eût essaié de saire quelque arrangement. Il partit sur le champ, & arrivé à Pampelune, il commença par convenir d'une suspension d'armes; mais comme le Roi Don Jean ne voulut point y consentir, Vidal promit de tenter d'autres moïens auprès des Habitans de Pampelune, pour éviter la rupture, s'il étoit possible. Etant donc retourné à Pampelune, il proposa dissérens expédiens pour un accommodement; mais le Président de l'Assemblée, voïant que le Prince étoit mès-lésé dans ces Tome VII.

Anne's DE J. C. 3457.

arrangemens, demanda à Vidal s'il faisoit ces propositions par ordre du Roi Don Alfonse, ou de lui-même; & comme Vidal lui répondit que c'étoit de son propre mouvement, on n'y eut aucun égard. Bien plus on proclama de nouveau le Prince Don Carlos Roi; ce qui fit que le Roi Don Jean & le Comte de Foix disposerent leurs Troupes. Vidal cependant insistoit fortement pour qu'on remît toutes les conrestations à la décission du Roi Don Alsonse; mais le Roi Don Jean ne vouloit point s'y prêter, à cause des engagemens qu'il avoit avec le Comte de Foix.

Il se rend

Rodrigue Vidal, qui avoit compris des le commencement médiateur en- la difficulté de pacifier les deux Partis du Prince Don Carlos & du Roi Don Jean son pere, en avoit donné avis au Roi d'Aragon son Maitre \*. A cette nouvelle le Monarque Aragonnois ordonna à Don Louis Dez-Puch, Grand-Maître de Montése, & à Don Jean de Hijar, de voir le Roi Don Jean fon frere, & d'exiger qu'il lui remit ses intérêts, comme le Prince Don Carlos fon fils avoit déja fait, en lui déclarant qu'en cas de refus, il prendroit d'autres mesures. Les deux Chevaliers s'acquitterent de leur commission, & le Roi Don Jean consentit enfin à ce que vouloit le Roi d'Aragon son frere, quoiqu'avec quelque peine, à cause de son Traité avec le Comte de Foix. Ainsi le Roi Don Jean signa à Saragosse le compromis, cassant & annulant toutes les procédures & tous les actes qui avoient été faits contre le Prince Don Carlos \*\*. Par-là on mit alors fin à la guerre, & le Comte de Foix se retira avec ses Troupes (A).

Castille lie un Commerce **Icandaleux** avec Dona

Le Roi Don Henri se plaisoir plus à Madrid que par-tout Le Roi de ailleurs, tant à cause de la bonté de l'air qu'on y respire, que parce qu'il trouvoit dans les Forêts & les Montagnes voisines de quoi satisfaire son goût pour la chasse. La Reine &

> (A) Zurita, Abarca & Aleson. \* Ce Prince faisoit alors la guerre aux Genois, auxquels il prit un Navire richement charge, qui venoit de Chio, & fix autres à la hauteur de Monte-Crecelli. La République trop foible pour rélister à un si puissant ennemi, qui ne la menaçoit de rien moins que de la subjuguer, comme il entreprit de le faire, se mit sous la protection de Charles VII. Roi de France.

\*\* Mariana parle ici nour la premiere sois d'un Traité que le Roi de Navarre

avoit fait au préjudice de ses enfans avec le Comte de Foix son gendre, disant que ce Prince le rompit alors par les soins de Louis Dez-Puch. Il ne marque point ce que contenoit ce Traité, mais il n'y a point de doute que ce ne fût la deshérédation de Don Carlos & de Doña Blanche, en faveur de Doña Léonore leur sœur, femme du Comte de Foix. Par consequet Mariana se contredit lui même sur ce point, comme je l'ai avancé dans ma cinquiéme Note sous l'année 1455.

toutes les Dames étoient avec lui dans cette Ville, & pour amuser cette Princesse, il y eur des Tournois, des Joutes, & d'autres divertissemens qui étoient en usage dans ce tems. 1458.

Guiomar de Parmi ces Dames il y en avoit une, appellée Doña Guio-Guiona Castro. mar de Castro, qui n'avoit pas moins d'esprit que de beauté, & qui étoit sur-tout très-bien faite. Tant de charmes firent impression sur le Roi, & la Dame ayant approuvé son amour. acquit un si grand crédit sur son esprit, qu'on étoit sûr d'obtenir par son canal tout ce qu'on souhaitoit. De-là vint que l'Archevêque de Séville lui faisoir plus sa Cour qu'aucun autre, pour flatter davantage le Roi, par une indignité extrêmement blâmable dans un Prélat, qui ne doit jamais rechercher que la gloire de Dieu & le bien public. Quoique la Reine n'ignorât point ce qui étoit connu de tout le monde, & qu'elle en eût même conçu de la jalousse, elle usoit de dissimulation. Cependant un jour qu'on sit une course de Taureaux dans la petite Place du Palais, la Reine croïant que cette Fête se donnoit pour Doña Guiomar, désendit qu'aucune de ses Dames ne la vît, ni se mît même à la fenêtre; mais Doña Guiomar se prévalant de l'amour du Roi, méprisa la désense, & se mit à une senêtre au haut du Palais, étant magnifiquement habillée & couverte de pierreries, par envie de se montrer & de voir la Fête. La Reine ne tarda pas d'être informée de sa désobéissance. Transportée alors de jalousie & de colere, elle alla l'actendre sur l'escalier, lorsqu'elle descendoit, & l'aïant prise aux cheveux & jettée à terre, elle lui donna plusieurs coups de patin à la tête. Aux cris de l'une & de l'autre tout le Palais fut en mouvement, & le Roi étant accouru prit la Reine par le bras, & la repoussa avec mépris; ce qui fut si sensible à cette Princesse, qu'elle s'évanouit sur le champ, & resta plus d'une heure en cet état. Cependant le Roi, pour éviter de pareils coups d'éclar, sir sortir du Palais Doña Guiomar, & lui donna une maison avec des gens pour la servir, dans un Village proche de Madrid, où il alloit souvent la voir; de sorte que cette Dame étoit plus considérée que la Reine, & amassa une grande quantité de bijoux, des présens qu'elle recevoit de ceux qui sollicitoient quelque grace (A).

Ce fut à peu près dans ce même tems que le Pape Calixte Il reçoit un envoïa au Roi Don Henri par Antoine Jacques Vénéreo ou présent du Pa-(A) Alfonse de Palence, & Diéque Henriquez d'el-Castillo.

Anne'e de J. C. 1458.

Vénéris, son Secrétaire des Bress, une épée & un chapeau; qu'il avoit benis la nuit d'avant la Nativité, pour lui témoigner combien il étoit satisfait de la vigueur avec laquelle il avoit harcelé l'année précédente les Mahométans de Grenade. Le Roi recut le présent avec de grandes marques d'es-Jacques Vé-time, & en fit un autre considérable à celui qui le lui apnéris, E vê-que de Léon, porta, & qui fut aussi nommé à l'Evêché de Léon (A).

Le Roi de

Cependant le Roi Don Henri considérant la nécessité où Castille élève il étoit de contrebalancer la puissance des Grands, qu'il redes Favoris. connut lui être peu affectionnés, résolut d'élever des gens sans naissance & sans mérite aux premieres Charges de la Cour & de l'Etat, dans l'espérance de les attacher par cette faveur à ses intérêts, sans faire attention qu'il auroit été moins coûteux & moins difficile de gagner quelques-uns des anciens Grands, que d'en faire de nouveaux, par crainte, & aux dépens des revenus de la Couronne. Un des principaux de ceux-ci fut Michel Luc, fon Chancelier, natif de Belmonté, que le Marquis de Villéna avoit introduit dans le Palais: Le Roi le nomma Connétable, & lui donna Agréda, Vozmédiano & Vératon, quoique ces Villes s'opposassent à cette disposition, & persitassent à ne pas vouloir être détachées des Domaines de la Couronne. Il conféra encore la Grande-Maîtrise d'Alcantara, des revenus de laquelle il avoit joui jusqu'alors en vertu d'une Bulle du Pape, à Don Gomez de Solis, Gentilhomme très-qualifié, quoique pauvre, natif de Cacéres, qui étoit aussi un de ses Domestiques. Il fir Grand Prieur de Saint Jean Don Jean de Valençuela. & son Majordome Major Bertrand de la Cuéva, fils de Diégue de la Cuéva, Vicomte de Huelma, natif d'Ubéda & fon Ecuïer (B).

D'un autre côté Alfonse Fajardo voiant l'état où il étoit Lorca se révolte contre réduit par les Généraux du Roi, fit prier le Roi de Grenade Alfonse Fajardo, qui se de le seconder avec le plus de Troupes qu'il lui seroit posretire dans le sible, & lui envoïa en ôtage sa femme & une de ses filles: Château. On dit aussi qu'il avoit offert à ce Roi la Ville de Lorca avec tous ses Habitans, tant hommes que semmes, s'il vouloit lui donner quatre pistoles d'or par tête. Ceux - ci informés

qu'il avoit envoié à Grenade la femme & sa fille, prirent

(A) Diéque Henriquez d'el-Cas-Tillo, les Eveques de Léon & de Cuença dans le Théaire de Gills (& d'aures.) GONÇALEZ.

ombrage de cette démarche, & commencerent à soupçonner qu'il vouloit les livrer au Roi de Grenade. Cette idée, jointe aux avis qu'ils eurent que les Généraux du Roi se disposoient à venir saccager leurs campagnes, leur sit former la résolution de l'arrêter ou de le tuer; projet dont ils informerent secrettement Gonçale Carrillo, pour qu'il les aidât à secouer le joug de ce rébelle. Alfonse Fajardo ayant eu quelque soupcon de ce Traité, voulut faire arrêter les principaux Auteurs du complot. A cette occasion tous les Habitans se mutinerent, criant à haute voix : Vive le Roi de Castille, & que le Traître Alfonse Fajardo périsse. Ils voulurent arrêter ou masfacrer Fajardo, mais il s'échappa, & se retira dans le Château; c'est pourquoi ils firent sur le champ scavoir cette révolution aux Généraux du Roi, afin qu'ils vinssent au plutôt avec leurs Troupes prendre possession de la Ville.

Le Sénéchal & le Corrégidor de Murcie se mirent aussi-tôt. The & reen marche avec les Troupes de cette Ville pour Lorca, de met sous la domination même que Gonçale Carrillo & les autres Généraux avec du Roi de celles qu'ils avoient sous leurs ordres. Arrivés à Lorca, ils Casille. furent reçus & logés dans les Fauxbourgs, faisant tous serment de ne point se retirer qu'ils n'eussent pris le Château; & les Habitans de Lorca de rester toujours attachés au service du Roi.Les Généraux garderent soigneusement toutes les avenues, pour couper tous les secours que l'on pourroit envoier. à Alfonse Fajardo, qui étoit dans le Château avec quatrevingrs hommes. Fajardo de son côté dépêchaavec des Lettres quelques-uns de ses Gens vers ses Confidens, pour leur demander du secours; mais ils furent tous arrêtés par les Troupes du Roi, & ils païerent de la vie leur audace & leur témérité.

Pendant que les Généraux du Roi faisoient lesiège du Châ. Alsone Vateau de Lorca, ils eurent avis que le Roi de Grenade envoioir jardo rent le au secours d'Alfonse Fajardo un gros Corps de Cavalerie & capitulation. d'Infanterie. Ils tinrent conseil sur le champ, & la plupart furent d'avis qu'on se retirât dans la Ville, asin de la pouvoir mieux défendre; mais Gonçale Carrillo fut d'un sentiment tout opposé. Il représenta qu'il seroit honteux à des personnes de leur naissance de quirrer leurs logemens pour une terreur panique, & il soutint fortement qu'il étoit plus à propos de marcher à l'Ennemi, quand on seroir assuré de son approche, & d'aller le combattre à la Tour du Poiss

1458.

NNE'E DE J. C. 1458.

qui est à une lieue de la Ville. Tous les autres Généraux goûterent son avis, & y désérerent; c'est pourquoi ils firent dire à Jean d'Ayala, qui étoit à Hellin, & à Pierre de Silva, Corrégidor d'Alcaraz, de leur amener le plus de Troupes qu'ils. pourroient, parce que le service du Roi l'exigeoit ainsi. Jean d'Ayala & Pierre de Silva étant promptement accourus, on délibéra de nouveau sur ce qu'on devoit saire. Jean de Haro qui ne vouloit pas qu'on perdît entierement Alfonse Fajardo, proposa de le recevoir à composition. Le Sé-: néchal & le Corrégidor de Murcie avoient au contraire envie de même que les autres Généraux, qu'on attaquât la Forteresse, & qu'on s'emparât du rébelle; mais aiant fait réfléxion que l'entreptise seroit très-difficile, & qu'on ne pourroit réussir sans perdre beaucoup de monde, ils consentirent? tous à la capitulation, qui fut, qu'Alfonse Fajardo rendroit: la Forteresse sans d'autre condition que celle d'avoir la vie fauve & la liberté de se retirer où il jugeroit à propos. Cependant le Sénéchal & les autres Généraux lui promirent: en outre de faire auprès du Roi tous leurs efforts, pour l'engager à lui pardonner son égarement, & à lui accorder même: quelque grace. Ainsi Jean d'Ayala & le Corrégidor de Murcie arant donné leurs fils en ôtage à Alfonse Fajardo pour sûreté de la capitulation, celui ci remit la Forteresse, de même que toutes les autres des environs, & on le conduisir avec son monde à Xiquena.

bellin.

Pierre Fajardo, fils d'Alfonse Fajardo, qui s'étoit empapardonne & ré de Carabaça, en tourmentoit & tirannisoit fort les Harabaca & Cé- bitans. Coux-ci redutés de ses véxations, résolutent de se déclarer pour le Roi, & firent sçavoir leurs intentions à Diégue d'Aguayo, qu'ils inviterent à venir au plutôt avec des Troupes prendre possession de leur Ville. Diegue d'Aguayo partit sur le champ à la tête de cinquante Chevaux, & se rendie à Carabaca, où les Habitans lui donnerent entrée. Pierre Fas jardo instruit de cet événement, se retira au Château; où les Habitans l'assiegerent, battant vigourousement la Forteresse. & cherchant à la miner. Sur ces entrefaites Jean de Haro vint à passer, & voulut empêcher qu'on ne réduisst Pierre Fajardo à la derniere extrémité. Il y eut à cette occasion quelques démêlés entre Jean d'Ayala, & Diégue d'Aguayo, qui en donna avis à Gonçale Carrillo son oncle, & sortit de Carabaca avec ses Troupes. On rendit compte de tout au Roi,

D'ESPAGNE. X. PARTIE. S'1 e c. XV. qui pardonna à Alfonse Fajardo, lui sit remettre les deux Anne's DE Villes de Carabaca & Cébellin, & ordonna enfin que la

Forteresse de Lorca sût livrée à Jean Fernandez Galindo. : Commendeur de Reyna ( A ).

Pendant ce tems là Don Pedre Manrique, qui commandoit Glorieuse à Segura pour le Comte de Parédes son pere, ne souhairant expédition de que des occasions de donner des preuves de sa valeur, & d'in-gueurs Espaquiérer les Mahométans de la Frontière, résolut de faire une gnols. irruption en Pais ennemi, & invita Diégue Sanchez de Bénavidez, Seigneur de Saint Etienne du Port, à se joindre à lui avec ses Troupes, afin d'être plus en état de portor la tenrenr. Le Seigneut de Saint Etienne du Post accepta avec plaifir la proposition, & ces deux braves Guerriers asant rafsemblé quatre cens Chevaux & six cens Fantassins, se jetterent sur le Territoire de Huescar, enleverent un grand nombre de Bœufs, de Vaches, de Jumens & d'antrès Bestiaux, & firent quelques Mahométahs prisonniets. Comme ils fe retiroient avec leur butin, ils nompleent un canal qui étoit d'une grande mulité aux Mahométans de Huescar & des environs, & dont la réparation devoit leur être très couteuse. Les Mahométansi furieux de ces hostilités, s'assemblerent en grand nombre pour recouvrer la capeuse, & mascherent à la poursuite des Chrétiens. Quoiqu'ils sussent beaucoup supérieurs en nombre, Don Pedre Manrique, & Diéque Sanchez de Bénavides éngagerent avec eun sel con hat, ....... & les chargerent avec tant de résolution, qu'ils ne tarderent pas à les mettre en déroute. Les Mahométans laisserent morts fur le champ de bataille plus de cent-vingt de leurs gens, outre beaucoup de blesses qui s'ensuinant, & paus de quaire. vinges captifs qu'on fit sur eux. Après dette bapédicion dans laquelle les Chrériens perdirent peu de monde, Don Pedre Manrique, & le Seigneur de Saint Etienne du Port se rerirerent victorieux & avec leur butin (B).

Le vingt-cinquième jour de Mars mourur Doir Yñigo Lo. Mort du pez de Mendoza, Marquis de Santillane, Seigneur d'Yta & Santillane; de Buitrago. Don Diégue Lopez de Mondosa fon file & Don Diégue fon successeur, vint à Madrid avec ses freres Basser la main Mendoza son au Roi Don Henri, & demander la continuation des graces fils ainé lui qu'il tenoit de sa Majesté. Le Roi la lui accorda; & donna succéde dans

J. C.

<sup>(</sup>A) Alfonse de Palence. (B) Alfonse de Palence.

ordre 2 Don Jean & Don Ferdinand freres de ce Seigneur ANNE'E DE de rester à la Cour (A). J. C.

1458. toutes les Dignités. du Roi de Castile for

Le Roi Don Henri, toujours ardent à continuer la guerre contre le Roi de Grenade, convoqua tous les Seigneurs & · Irruption toutes les Troupes de l'Andalousie, & s'étant mis à leur tête avec d'autres qu'il avoit fait venir d'ailleurs, il entra dans ce les terres des Roïaume sans trouver aucune résistance. Il alla se poster à la Mahométans. vue de Loja, & les Chrétiens eurent alors avec les Mahométans, quelques escarmouches, dans l'une desquelles fut tué le célébre Garcilaso de la Véga. Diéque Henriquez d'el Cas--zillo dit que le Roi fut très-touché de sa mort; Alfonse de Palence assure le contraire, & tous deux cherchent à fixer le tems dans lequel l'Espagne sit cette perte, sans qu'on puisse sçavoir de quel côté est la vérité. Quoiqu'il en soit, le Roi leva le piquet sans avoir rien fait de plus, & se retira à Jaën. Arrivé à cette Ville il maria le Connétable Don Michel Luc avec une Demoiselle de distinction, appellée Doña Thérese Solier, très proche parente du Comte de Haro & d'autres Seigneurs qui désaprouverent fort cette alliance. Il lui donna, pour aggrandir ses Domaines, les Villes de Linares & de Baños: mais comme elles éroient du territoire de Baéza, cette derniere ne voulur jamais fouffrir qu'elles fussent aliénées de la Couronne, quelque effort que fit le Roi pour l'engager à y conferrir, en sorte que la Donation n'eut pas lieu (B). Il recoit en . Don Pedre Giron, Grand-Maître de Calarrava, n'étoit

point encore rentré enigrace auprès du Roi Don Henri, de

premiere année de la guerre de Grenade. Comme il étoit trèspuissant, le Roi souhaitoit fort de se l'attacher; & de là vint

grace le Grand Maître de Cala puis qu'il avoit conspiré contre lui avec d'autres Seigneurs, la

....

que le Marquis de Villéna son frere, qui s'intéressoit pour lui,\* (A) SALAZAR DE MENDOZA, dans | 1 semble dans l'étroite union qui convela vie du Gardinal de Mendoza, Liv. 1. Chap. 23.

(B) Alfonse de Palence.

\*L'on pourroit conclure de ceci que le but de la conspiration sut tout autre, que ne l'a marqué Ferreras sous l'année 1455. parce que si l'on s'y fût propo-sé la disgrace du Marquis de Villéna, celui-ci ne se seroit pas probablement in-téresse à faire rendre à Bon Pedre Giron ion frere une faveur, que cet ingrat auroit voulu lui faire perdre à lui-même. On verra d'ailleurs dans la suite que ces deux freres ont toujours vécu en-

noit si fort à leurs intérêts communt. Je croirois donc volontiers avec Mariana qu'en 1455. les Grands s'étoient ligués contre le Roi par mécontentement du peu d'avantage qu'il avoit retire de les grands préparatifs contre les Maures, & que de la vient qu'ils vouloient s'affûrer de sa personne, afin qu'étant maîtres du Gouvernement, ils pufsent pousser avec plus de vigueur. in guerre, de Grenade, & disposer de tout à leur gré, soit par l'esset d'une secrette ambition, soit qu'ils eussent concu du I mépris pour leur Roi.

n'éut

n'eut pas de peine à obtenir sa grace du Roi, qui consentit même de lui donner Frégénal; disposition à laquelle la

Ville de Séville s'opposa fortement.

Don Rodrigue de Lune, qui avoit été fait Archevêque dans le Diode saint Jacques dans un âge très-peu avancé, à la sollicita- cése de Saint tion du Connétable Don Alvar de Lune son oncle, bien loin Jacques, cau-fés par les déde penser à remplir son devoir, menoit une vie si déréglée, réglemens de que plusieurs Gentilshommes de ce Diocése, scandalisés de l'Archeveque son libertinage, s'en plaignirent au Roi, & le supplierent de gue de Lune. réprimer ses désordres. Le Roi le manda sur le champ, pour lui faire rendre compte de sa conduite, & l'Archevêque obcit. Peu de tems après Ferdinand d'Andrade, Suéro Gomez de Soto-Mayor, Loup Sanchez d'Ulloa & Bernard Diaz Añez, secondés de leurs parens & amis, mirent sur pied le plus de Troupes qu'ils purent, & s'emparerent de la Ville de saint Jacques, de l'Église Cathédrale & de ses Tours. Etant ensuite entrés dans le Palais Archiépiscopal, ils pillerent tout ce qui appartenoit à l'Archevêque; après quoi ils se saissirent aussi des Villes de Muros, de Noya, de Pontévédra, du Padron & de toutes les autres Places qui formoient les revenus du Prélat. L'Archevêque instruit de tout ceci, en demanda justice au Roi; mais le Monarque offensé de la vie scandaleuse de l'Archevêque, ne se pressa pas. Le Comte de Trastamare, qui ne tarda pas à être informé de ce que Ferdinand d'Andrade & les autres avoient fait, passa aussitôt à saint Jacques, & on lui remit la Ville, l'Eglise & toutes les autres Places dont on s'étoit emparé \*. En possession de tout ce qui dépendoit du Siége Archiépiscopal, il sollicitales Dignités Offorio élu Coadjuteur & les Chanoines de cette Église d'élire Don Louis Ossorio & Adminisson fils pour Coadjuteur & Administrateur de cet Archevê- trateur de cet ché. Il y eut à ce sujet quelques débats dans le Chapitre, les uns tenant pour l'Archevêque, & d'autres pour le Comte, qui obtint à la fin ce qu'il souhaitoit pour son fils (A).

(A) ALFONSE DE PALENCE.

\* Mariana raconte cet événement
d'une autre maniere. Il dit que les Peuples indignés & furieux de ce que l'Archeveque de Compostelle avoit porté la brutalité jusqu'à faire enlever une jeune mariée, le jour même de ses noces, pour la violer, mirent à leur tête Don Louis Ossorio, fils du Comte de Trastamare, marcherent droit au Palais Archiépisco-

pal, le forcerent, pillerent tout ce qui s'y trouva, chafferent le Prélat débauché de son Siège, & le dépouillerent de tous ses biens. Quoique le fait soit le même dans le fond, l'on voit que les circonstances sont différentes. Je laifse à juger lesquelles doivent être présérées. Du reste Mariana ne sait cette memion que sous l'année suivante,

ANNE'S DE J. C. 1458. bles causés de Don Diéde Treviño.

Le Roi Don Henri étant passé de l'Andalousse à Madrid ? y apprit la mort de Don Diègue Manrique, Comte de Tréviño. Don Rodrigue Manrique, Comte de Parédes, frere du défunt, craignant que la Comtesse Doña Marie de Sandoval par la mort sa belle-sœur, ne ménageât mal les intérêts de Don Pedre gue Manri- Manrique son neveu, qui n'avoit encore que cinq ans, réque. Comte solut de s'assurer de sa personne, de celle de son neveu, & de tous les biens que son frere avoit laissés en mourant. La Comtesse aïant été informée de ses intentions, manda Don Diégue & Don Jean de Sandoval ses freres, pour mieux s'opposer à ses entreprises, & ordonna de faire bonne garde aux. portes de la Ville d'Amusco, où elle étoit; mais malgre toutes ses précautions, Don Rodrigue Manrique, qui avoit rassemblé de bonnes Troupes, trouva le moien d'entrer une nuit dans la Ville, & d'arrêter la Comtesse avec le jeune Comte de Tréviño son fils, Doña Inès sa sœur, & ses deux freres. Il relacha les deux derniers deux jours après; mais il tint la Comtesse si resserrée, de même que sa sœur, qu'il ne vouloit point qu'elles parlassent ni écrivissent à personne sans qu'il le scût. Il paroît aussi qu'il transfera la premiere, d'Amusco à Navarreté. Cependant Doña Iñès, sœur de la Comtesse, fit remettre au Roi une Lettre par laquelle elle lui fit sçavoir l'état où étoit sa sœur, le suppliant de venir en personne où d'envoier quelqu'un de sa part lui faire rendre la liberté.

Les derniers Cont appailés.

Sur ces entrefaites Don Diégue de Zuñiga, Comte de Miranda, & frere du Comte de Plasencia, auxquels le seu Comte de Tréviño avoit recommandé sa femme, son fils & ses biens, comme on l'apprend par son Testament, se mit en campagne avec quelques Troupes, pour tirer de prison la Comtesse. Il étoit sur le point d'en venir aux mains avec le Comte de Parédes, quand quelques personnes bien intentionnées ménagerent un accommodement, en faisant consentir le dernier à mettre la Comtesse sa belle-sœur dans la Forteresse de Bañares, sous la garde d'un Chevalier, à condition que, si dans le terme de huit jours elle n'étoit délivrée par personne, on la lui remettroit en mains. Dans le même tems le Roi Don Henri aïant reçu la Lettre de Doña Iñès de Sandoval, dépêcha en faveur de la Comtesse le Commendeur Jean Fernandez Galindo avec ses Gardes, & expédia un ordre à toutes les Places, de lui fournir des Troupes & des vivres, de même que si c'étoit à sa propre personne. En vertu de ces ordres le Com-

ANNE'E DE J. C.

mendeur forma un bon Corps d'Armée, avec lequel il se rendit proche de l'endroit où le Comte de Parédes étoit avec les siennes. Dès qu'il fut arrivé, il sit demander au Comte un pourparler, afin de tâcher d'accommoder cette affaire. sans être obligé d'emploier les voies de fait. La proposition sut acceptée. & le Commendeur Galindo persuada au Comte de Parédes de remettre au Roi la décisson de ce différend. lui représentant qu'il n'étoit point en état de lui résister, & que son obstination pourroit lui être très-préjudiciable. Le Comte prit prudemment ce parti, & la Comtesse prisonniere aïant été remise en liberté, le Roi ordonna que sa contestation fût examinée & réglée par la Justice (A).

Le Roi Don Henri étant ensuite allé à Arévalo, sut infor- Divers Acmé que Pierre de Tiédra contresaisoit ses Ordonnances Roia-tes de justice que fait le les, & pour le punir de cette audace, il lui fit faire son pro-Roi. cès, & le condamna ensuite à perdre la vie sur un échafaud. Après que l'on eut fait cette Justice, il passa à Léon, où il fut reçu avec de grands témoignages de joie. Pendant qu'il étoit dans cette Ville, un Gentishomme de Galice vint se plaindre à lui de ce qu'un autre plus puissant lui avoit pris de force un Château, & le Roi aïant constaté le fait, fit amener le Gentilhomme usurpateur prisonnier, & lui sit trancher la

tête (B).

Comme le Roi de Navarre & le Prince Don Carlos avoient Tout est compromis de leurs différends entre les mains de Don Alfon-tranquille Navarre. se, Roi d'Aragon, le Pape Calixte expédia une Bulle ou un Bref à l'Archevêque de Tarragone, pour qu'il ordonnât en son nom d'observer la Trève en Navarre; ce qui sit qu'il n'y eut rien de nouveau dans ce Roïaume (C).

A Naples le Roi don Alfonse se donnoit de grands mou- Le Roi d'Avemens, pour assurer cette Couronne à Don Ferdinand Duc malade, de Calabre, son fils naturel. La principale Noblesse Napolitaine, qui n'aimoit point le Duc de Calabre, parce qu'outre sa qualité de Bâtard, il étoit triste, méchant, & nullement affable, désapprouvoit fort l'intention du Roi. Elle vosoit d'ailleurs avec peine qu'il voulût le préférer pour la succession à cette Couronne, au Roi Don Jean de Navarre son propre frere, & légitime héritier de sa Couronne d'Aragon, laquelle n'avoit épargné ni hommes ni argent pour la conquête du

<sup>(</sup>A) Alfonse de Palence, (B) Diéque Henriquez d'el- (C) Ratnäldus.

Anne'e de J. C. 1458.

Roïaume de Naples. Tant de répugnance de la part des Na politains pour le Duc de Calabre, en faveur de qui cependant le Pape Calixte inclinoit, quoique dans d'autres vûes, à ce qu'on dit, chagrina si fort le Roi Don Alfonse qu'on prétend que de-là lui vint une fiévre, qui fut suivie de certains accidens auxquels on jugea bientôt que sa vie étoit en grand danger. Le Roi passa du Château-Neuf à celui de l'Oeuf, & comme la maladie acquit encore de nouvelles forces, il scut que quelques-uns avoient offert la Couronne de Naples au Prince Don Carlos, en considération de ce qu'il étoit le légitime héritier du Roi don Jean son pere, qui devoit succéder au Trone d'Aragon; & que Don Carlos, au lieu de rejetter entierement la proposition, avoit répondu de maniere à faire juger qu'il pourroit bien l'accepter. On en donna avis sur le champ à Don Carlos, & ce Prince se retira en Sicile, pour se mettre à couvert de son ressentiment, & lui ôter tout sujet de défiance.

Sa mort & fes dispositions testamentaires.

Le Roi Don Alfonse se voiant aux portes de la mort, recut avec dévotion les Sacremens, & fit son Testament, par . lequel il déclara son légitime héritier des Etats d'Aragon, Valence, Catalogne, Majorque, Minorque, Sardaigne & Sicile, Don Jean, Roi de Navarre, son frere, & institua son héritier du Rosaume de Naples, Don Ferdinand son fils, Duc de Calabre; après quoi il mourut le vingt-septième jour de Juin \*. Son corps fut déposé dans la principale Chapelle du grand Couvent des Freres Prêcheurs. de cette Ville, parce qu'il avoit ordonné par fon Testament qu'on le transportat au Monastere de Poblete, où étoit le tombeau de ses Ancêtres, & qu'on l'enterrât sans cercueil à la porte de l'Eglise, afin que tout le monde le foulât aux pieds. Il fit aussi plusieurs legs pieux, & fonda différentes Eglises. en mémoire des bienfaits temporels qu'il avoit reçus de la main toute-puissante du Très-Haut (A).

Son portrait.

Quoique quelques Ecrivains Italiens ne parlent pas si avantageusement du Roi Don Alfonse, à cause des différens qu'il eut avec les Papes, contre le droit desquels ils disent

\* Quand ce Prince tomba malade,

Génes, qui étoit réduite à la derniere extrémité, & qui auroit été infailliblement contrainte de se rendre, si la mort ne les avoit delivré d'un ennema si redoutable.

<sup>(</sup>B) Alfonse de Palence, Diésur Hinriquez d'el-Castillo, Facro, Zurita, Abarca & beaucoup d'autres.

D'ESPAGNE, X. PARTIE, Siec. XV.

1458;

qu'il a conquis le Roïaume de Naples, on ne peut disconvenir ou'il n'ait eu des vertus vraiment Roïales. Il étoit affable, magnanime, généreux, prudent, constant, facile à pardonner, compatissant, amateur des belles-lettres, protecteur. des Scavans & un des plus grands Capitaines de son Siécle. Il faut cependant avouer que dans les dernieres années de sa vie l'éclat de ces vertus, fut un peu terni, par le commerce criminel qu'il eut avec une Dame Napolitaine, appellée Lucréce, comme il est marqué dans des Auteurs de poids, sans parler d'autres désauts, que le Pere Abarca, qui est

son principal Apologiste, n'a pas manqué de relever.

Au commencement de cette année on publia à Sanguessa, Don Jean, conformément au Compromis, une suspension d'armes en varre, lui suctre Don Jean, Roi de Navarre, le Prince Don Carlos & céde à la Doña Léonor sœur de celui-ci, Comtesse de Foix. Le Roi Couronne d'Aragon. de Navarre Don Jean aïant appris la mort du Roi Don Alfonse son frere, lui sit saire de magnissques obséques, après lesquelles il sur proclamé à Saragosse le vingt cinquiéme jour de Juillet. Il fit aussi-tôt la Comtesse de Foix sa fille Vicereine de Navarre, & craignant que le Prince Don Carlos ne causât quelque soulevement en Sicile, il envoia dans cette Isle Don Loup Ximenès d'Urréa en qualité de Viceroi. Don Loup qui regardoit le Prince conme le Successeur présomptif du Roi son pere, eut pour lui beaucoup de respect & de considération; mais le Prince voulant calmer son pere & dissiper toutes ses craintes, lui députa Bernard de Réquésens, pour lui offrir de sa part de partir de Sicile, & de se retirer dans l'endroit de ses Domaines qu'il jugeroit à propos de lui marquer. Le Roi son pere fut très-charmé de cette démarche, quoiqu'il différat quelque tems de répondre, afin de méditer sur ce qu'il avoit à faire, & de prendre un parti conforme à ses idées (A).

Le quatriéme jour de Septembre mourut à Valence Doña Mort de Marie Reine Douairiere d'Aragon, veuve du Roi Don Al-Reine Douairiere fonse. Cette Princesse étoit très-respectable par ses vertus, sere d'Asse-& si prudente qu'elle fut toujours l'Iris de paix entre les Rois gonde Castille, de qui elle étoit sœur & tante, & le Roi d'Aragon son mari, & ses freres. Elle sut inhumée dans le Monastere de la Trinité chez les Religieuses Franciscaines de la

(A) Zurita, Abarca, Aleson & d'autien

Anne's DE J. C. 1458.

même Ville de Valence (A). le Roi Don Jean convoqua 2 Barcelonne les Etats de Catalogne, pour se faire prêter serment de fidélité, & confirmer les Priviléges du Peuple de cette Province; ce qui fut fait dans le mois de Novembre. Vers le même tems Don Alfonse, Roi de Portugal, envoïa en Ambassade au Roi Don Jean, Gabriel Laurent, avec la commission secrette de traiter du mariage de Doña Catherine sa sœur avec le Prince Don Carlos. On dit que le Roi Don Jean ne rejetta pas entierement cette proposition, & amusa même adroitement l'Ambassadeur, parce qu'il espéroit se servir du Roi de Portugal pour l'exécution de ses projets (B).

Celle du Pa-

Le sixième d'Août mourut le Pape Calixte II. qui avoit pe Calixte II. indiqué ce jour-là pour solemniser la Transfiguration de No-Eneas Silvius de Sien- tre Seigneur, en mémoire de la victoire miraculeuse que ne le rempla- le Comte Jean Vaivode avoit remportée en Hongrie sur les Turcs. On l'inhuma dans le Vatican, & le dix-neuf du même mois on lui donna pour Successeur le Cardinal Æneas Silvius de Sienne. Don Henri, Roi de Castille, ne scut pas plutôt l'exaltation du nouveau Pape, qu'il lui envoia l'Evêque d'Oviédo, Don Rodrigue Sanchez d'Arévalo, & le Docteur Alfonse Paz, de son Conseil, pour lui donner l'obédience (C). Le douzième jour de Septembre mourut encore le Cardinal Antoine Cerdan, qui avoit été Evêque de Messine, & qui étoit un des plus grands Théologiens de fon tems (D).

Prife d'Alcaçar Ceguer en Afrique Portugal.

Comme le Roi de Portugal avoit promis au Pape Calixte de concourir avec les autres Princes Chrétiens pour la guerpar le Roi de re contre le Turc, ce Monarque équippa une bonne Flotte pour remplir son engagement, mais tout le projet s'étant éclipsé par la mort du Pape, il résolut d'employer ses préparatifs contre les Mahométans de l'Afrique voisine. Ainsi accompagné de Don Ferdinand son oncle, Grand-Maître de l'Ordre de Christ, de Don Ferdinand son frere, Duc de Visée, & d'un grand nombre de Seigneurs & de Gentilshommes, il mit à la voile pour Ceuta avec sa Flotte sur laquelle il avoit vingt-cinq mille hommes. Rendu à cette Ville, il sit débarquer son monde & alla sur le champ mettre

<sup>(</sup>A) Zurita. (B) Zurita. (C) ALPONSE DE PALENCE.

<sup>(</sup>D) L'Histoire Ecclésiastique, CHA CON.

le siège devant Alcaçar Ceguer, Place située à quatre ou Anne's DE cinq lieues de Ceuta. Il battit la Ville, & les Assiégés se défendirent avec valeur, jusqu'à ce que trop foibles pour soutenir les efforts continuels du Roi, & n'aïant aucune espérance d'être secourus, ils furent obligés de capituler. Le Roi entra dans la Place avec un appareil pieux & triomphant. & après avoir fait purifier la Mosquée. & en avoir fait une Eglise, il y rendit graces à Dieu de la victoire \*. Il rétablit ensuite les murailles, & en fit élever une nouvelle du côté de la mer; après quoi aïant mis dans cette Ville pour Gouverneur Edouard de Menezes, Officier valeureux & expérimenté, avec une bonne Garnison, il retourna à Ceuta.

I. C.

1458.

Le Roi de Portugal étoit à peine dans cette Ville, lors- Le Roi de qu'Abdulac, Roi de Fez, se mit en Campagne à la tête de prendre cette trente mille Chevaux & d'une Infanterie très-nombreuse, Place, & en pour recouvrer Alcaçar Ceguer. Sur la nouvelle de sa mar-fait le siège. che, le Roi Don Alfonse tint Conseil de Guerre, afin de délibérer sur ce qu'il y avoit à faire dans une occasion si pressante, & il fut décidé qu'il étoit à propos d'aller présenter la Bataille au Roi de Fez, quoiqu'on lui fût très-inférieur en forces. En conséquence Martin de Tabora & Loup d'Almévra eurent ordre du Roi d'aller défier le Prince Mahométan; mais celui-ci ne les eut pas plutôt apperçus, qu'il fit faire feu sur eux sans vouloir les entendre, & les contraignit de se retirer. Le Roi Don Alfonse partit donc de Ceuta avec sa Flotte pour Alcaçar, où il jetta beaucoup de Troupes, pour en renforcer la Garnison, faisant dire au Gouverneur, qu'il retournoit en Portugal, afin d'envoier au plutôt de nouveaux secours. Cependant le Roi de Fez assiégea la Place & la battit vigoureusement, les Portugais faisant de leur côté une vive résistance. L'attaque dura plusieurs jours, jusqu'à ce que les Affiégés aïant confommé la meilleure partie de leurs vivres & de leurs munitions, Menezes résolut de faire une sortie. Il youlut auparavant faire sçavoir à Sousa Gouverneur de Ceuta, l'état où il se trouvoit; mais comme il n'étoit pas possible que personne allat lui porter cet avis, il prit le parti de l'écrire, & aïant mis le papier roulé dans une fléche, il la fit décocher, dans l'espérance qu'elle pourroit aller jusqu'à un Vaisseau, qui étoit à la vûe de la Place. Le malheur

"M' la Cléde avance d'un an la prise | gal, & Monsieur de la Neusville s'ac-d'Alcaçar Ceguer par le Roi de Portu- | corde avec Ferreras.

Anne's DR J. C. 1458.

voulut que la fléche tomba dans le Camp des ennemis, qui aïant apperçu le papier, le porterent à leur Souverain. Le Roi instruit de ce qu'il contenoit, envoia dire au Gouverneur Menezes, que s'il vouloit lui rendre la Place, il lui feroit & à tout son monde des partis très-avantageux; qu'autrement il les passeroit tous au fil de l'épée. Menezes répondit que quoi qu'il en pût arriver, il étoit résolu, lui & tous ses gens, de se désendre jusqu'à la derniere goutte de leur sang. Cette réponse surprit & déconcerta le Roi Mahométan, & sut cause que ses Troupes commencerent à perdre courage & même à déserter, quoiqu'il continuât le Siège ( A).

Divers sitille.

Dans l'année 1459, il y eut en Castille, suivant Alsonse de gnes & pro- Palence, plusieurs prodiges extraordinaires, qui furent com-diges en Cas- me les pronostics des troubles & des agitations que le Roïaume commença bientôt à éprouver. On vit un jour dans le Ciel une grande flamme, qui s'étant partagée en deux, une partie tourna vers l'Orient & l'autre vers l'Occident. Entre Valladolid, Palence & Burgos, il tomba du Ciel des pierres d'une grosseur extraordinaire, & proche de Penalver un enfant, qui n'avoit guéres plus de quatre mois \*, parla, & dit, qu'il falloit que tout le monde sit pénitence, parce qu'on étoit menacé de grands maux. Le Roi Don Henri sçachant que Doña Catherine de Sandoval, qui avoit été sa Maitresse, s'étoit abandonnée à un jeune homme, appellé Alfonse de Cordoue, donna ordre d'arrêter l'Amant, & lui fit couper la tête publiquement dans Médina d'el Campo; vengeance indigne d'un Roi pour une cause de cette nature. Ne voulant point cependant répandre le fang de Doña Catherine de Sandoval, il résolut de l'enfermer pour toujours en la faisant Abbesse du Monastere de Saint Pierre de Las Dueñas, sous prétexte que les Religieuses de cette Maison avoient besoin de réforme. Il ordonna à cet effet à quelques-uns de ses Domestiques d'aller à ce Monastere avec main forte, enlever Doña Marquesa de Guzman, qui en étoit Abbesse, & qui étoit d'une vertu exemplaire, & mettre en sa place Doña Catherine de Sandoval; ce qui sut exécuté. Pour empêcher ces désordres l'Archevêque de Toléde jetta l'interdit sur la Ville; mais le Roi désendit de le garder. De-là vint que l'Archevêque chassa quelques Ec-

cléssastiques

<sup>(</sup>A) EDOUARD NUMEZ, VASCON- | \* Mariana prétend que cet enfant avoit trois ans.

cléliastiques pour ne s'y être pas conformés, & informa de tout le Pape, qui occupé d'autres affaires plus importantes

remit celle-ci à un autre tems plus favorable (A).

Comme le Pape Pie II\*. avoit invité les Princes Chrétiens Congrès de pour le Congrès de Mantoue, afin de prendre de concert Mantoue des mesures pour la continuation de la guerre contre le Turc, re contre le le Roi Don Henri envoia à cette Ville avec le caractère Turc sans effet. d'Ambassadeur Don Iñigo Lopez de Mendoza, fils du Marquis de Santillane, qui réunissoit en lui toutes les qualités nécessaires pour le Ministère. Don Iñigo se rendit à Mantoue, mais voiant que le Congrès n'avoit aucun effet, à cause des différens intérêts des Princes Chrétiens & des troubles de l'Eglise, il prit congé du Pape pour s'en retourner. Sa Origine du Sainteté lui accorda de grandes indulgences pour tous ceux Monastere des Hieronyqui secoureroient par leurs aumônes l'hermitage de Sainte mites de Ten-Anne de Tendilla, dont s'est formé dans la suite le Monasté-dilla.

re des Hieronymites de cette Ville (B).

Dans le même tems le Duc de Bretagne envoia un Am- Fameux Carbassadeur vers le Roi Don Henri, pour faire alliance avec rousel donlui. Le Roi recut très bien l'Ambassadeur, & lui procura, ne par Bertrand de la pour l'amuser, des Joures, des parties de chasse, & d'autres Cuéva. divertissemens qui étoient alors en usage. Comme le Roi voulut aller à Madrid, Don Bertrand de la Cuéva, Grand-Maître de sa Maison, prépara à moitié chemin une Fête magnifique pour lui & pour l'Ambassadeur, faisant construire dans: une grande place des échafauds & des toges jafin que les Roi, la Reine, les Seigneurs & les Dames de distinction vissent la Fêre. Il leur donna à tous un splendide festin, & il y eur table ouverte pour tous les gens de la suite, qui surent parfaitement bien traités. L'après-midi le Fournois se sit entre les Seigneurs, qui en entrant dans la lice, avoient laissé le. gant à ceux qui en gardoient l'éntrée. Il se distribua de trèsriches prosens, & il n'arriva aucun malheur dans la Jourou Cene Fêre isit beaucoup d'honneur à Don Bertrand de la Cueva, & le Roi en fut si content, que pour en étermiser la mémoire, il voulut faire bâtir dans le même lieu un Couvent Fondation de l'Ordre de Saint Jérome sous l'invocation de Sainte Ma-du Monastere de 6ainte Ma-de 6ainte Marie du Pas, mais comme l'endroit étoit mal sain, il le sit trans-rie du Pas.

né par Don

Tome VII.

<sup>(</sup>A) Alfonse de Palence, Al
C'est le nom qu'avoit pris le Suc
CEST dans l'Histoire de Toléde.

B) Alfonse de Palence, COCBR dans l'Histoire de Toléde.

ANNE'S DE J. C. 145955

liguent conre le Roi.

féter dans le lieu où 11 est présentement, proche de Madrid. Toutes ces réjonissances finier, l'Ambassadeur du Duc de Bretagne prit congé du Roi, & s'en alla mes farisfait (A).

Plusieus L'Archevêque de Taléde Bahe de vois que le Roi Don Seigneurs & Henri fouloit tout aux pieds, fe ligua avec l'Amitante, les Marcuis de Santillane, le Comte de Parédes & d'autres Seigneurs, pour pouvoir le contenire Tout ces. Confédérés verant que les remontances qu'on lui avoir faires, n'avoient setvi à rien, ouvent des conserences secrettes, & résolurent de mettre dans leur parti le Roi d'Aragon, qu'ils regardoient déja comme puissant . & comme intéressé à se faire rendre les Domaines qu'il avoit eus en Castille. l'Archevêque & L'Amirance lui communiquerent leurs intentions, et il paroit que, quoique le Roi DonJeanabceptat l'offre, on tacha de tenir l'accord fecret, afin de pouvoirmieux prendie des mesures pour l'exécution du projet : mais malgré tout les soins qu'on apporta de part & d'autre, l'Archevêque de Séville eur vene de là ligue : & en informa le Roi Don Henri; lui faisant entendre qu'il étoit à propos de feindre de l'ignorer, pour ne donner aucum soupçon aux Considérés, et pouvoir por-Iter plus fûrement les coups qu'il jugeroit convenables (B). Il prend à - Sur ces entresuites Don Diégue, Marquis de Santillane,

dalajara.

l'un d'eux la qui vivoit à Guadalajara, courrisa la semme de Ferdinand de Gaona, Genrilhomme très-bien allié, pendant que le mari étoit absent. Gaona ne sur pas plutôt de retour, que fa femme lui, raconta la hardiesse du Marquis. Vivement piqué de l'insulte, il assembla ses parens, & délibéra avec eux sur le moien de se venger. Ils déciderent tous que le meilleur & le plus juste étoit de remettre la Ville au Roi Don Henri, parce que le Marquis s'y étoit arrogé toute l'autorité. En conséquence ils firent sçavoir au Roi, que s'il vociloiuse rendre maître de Guadalajara, ils lui donneroient une porte. Le Roi, qui scavoit que le Marquis étoir entré dans la ligue avec l'Archevêque de Toléde, saissi avec empressement la proposition. Il ordonna sur le champ à Jean Fernandez Galindo d'aller de nuit avec six eens Chevaux à Guadalajara, où il seroit introduit par Ferdinand de Gaona & ses Adhérens, & d'en chasser le Marquis de Santillane & ses freres. Galindo obéit, & ne sut pas plutôt entré dans la

<sup>(</sup>A) Diéque Henriquez d'el-Cas- | (B) Diéque Henriquez d'el-Cas-ZILLO.

D'ESPAGNE. X. PARTIE. S. R.C. XV.

Ville, qu'il entoura la maison du Marquis avec quatre cens Chevaux. Au bruit qui se fit alors, le Marquis mit la tête à la fenêtre, & craignant d'être arrêté, il demanda à Galindo si l'on en youloit à la liberté. Sur la réponse de Galindo, que le Roi exigeoit seulement qu'il lui laissat la Ville libre, le Marquis & les freres fortirent de la Place avec toute leur famille, & le retirerent à Vta. Peu de jours après le Roi passa à Guadalajara avec la Reine, donna le Commandement de la Forteresse à Diégue de Sépulvéda, & confia la garde de la Ville à Ferdinand de Ribadenéyra qu'il y laissa avec quelques Troupes. (A).

J. C.

1459.

Le Roi Don Henri partit ensuite de Guadalajara pour Jean de Ayllon, accompagné du Marquis de Villéna & d'autres Sei-en Aragon, gneurs, sous prétexte de vousoir prendre dans ces quartiers le plaisir de la chasse. Quoique ce sut la raison qu'il allégua pour son voyage, le véritable sujet étoit, que comme Don Jean de Lune, parent de Don Alvar de Lune, commandoit à Soria & dans d'autres Châteaux, & régissoit les Domaines de la-fille de Don Jean de Lune, qui étoient Ayllon & Saint Etienne de Gormaz, il craignoit que ce Seigneur qui étoit Aragonnois & d'un caractère turbulent, ne livrât toutes ces Places à Don Jean, Roi d'Aragon. Dès qu'il fut arrivé, Jean de Lune s'empressa à le bien recevoir, mais le Roi donna ordre de l'arrêter, & l'aïant enfermé dans une Tour, il lui fit lignifier, qu'il n'en sortiroit plus que pour avoir la tête tranchée, s'il ne lui remettoit pas toutes les Forteresses qu'il avoit à sa disposition. Jean de Lune surpris de ce procédé, n'eut pas d'autre parti à prendre que de se désaisir de ses Forteresses après quoi il se retira en Aragon. Quelques-uns écrivent, que le Marquis de Villena fut celui qui persuada au Roi de s'emparer de la Seigneurie de San Esfevan ou Saint Etienne, parce qu'il avoit envie de marier Don Diégue son fils avec la fille du feu Comte. D'Ayllon le Roi passa avec la Reine à Valladolid, où il fut re grandes accla-

mations & rejouissances publique Le Marquis de Villena & le Gi son frere, qui n'ignoraient point le chevêque de Tolede & d'autres ! gnant quelque revers de fortune.

e de Calatrava Le Marquis tramoient l'Ar-le Grand-Roraume, Crai-Maire de Cas intrigues fe-latrava veu-

(A) Alfonse de Palence, Dié-que Henriquez d'el-Castillo, Sa-(B) Alfonse de Palence, Dié-

Anne'e de J. C. parti contre premier.

crettes avec quelques Seigneurs des Confédérés. Bien plus le Grand-Maître de Calatrava eut avec le Marquis de Santillane une entrevae proché d'Algala, étant escorrés, le premier par le Roi, qui trois cens Chevaux, & le second par quatre cens; mais pardonne au airant scu de la bouche même du Marquis le foible étar de la ligue, il ne voulut point y entrer, & se retira avec son monde. Cependant le Roi Don Henri informé de cette démarche, se persuada que le Grand-Maître de Calarrava ne faisoit rien à l'insçu & sans l'agrément du Marquis de Villéna son frère. Frappé de cette idée il voulut faire arrêter le Marquis, mais celui-ci en aïant eu vent, s'abstint durant quelques jours d'alter au Palais, sous prétexte qu'il étoit indispose, & pendant le tems qu'il emploioit à pourvoir à sa sûreté, il trouva le moien de rentrer en grace auprès du Roi comme il y étoit auparavant (A).

Saint Jac-

Quoique le Comte de Trasfamare sût en possession de la roubles dans plûpart des Places de l'Archevêque de Saint Jacques, un des Domestiques du Prélat s'étoit maintenu avec quelques Troupes, pour son Maître, dans le Château de la Roche. De - là il faisoit beaucoup de mal aux Habitans de la Ville de Saint-Jacques, dont l'Archevêque étoit en Castille à solliciter quelques Seigneurs de l'aider à recouvrer ce que le Comte de Trastamare lui avoit usurpé. Le dernier voulant mettre fin à tout ce que la Ville souffroit de la part de ceux qui étoient dans la Forteresse de la Roche, alla assièger cette Place avec le plus de Troupes qu'il put ramasser, & trois. machines de guerre, qui pendant trois mois de tems y jetterent plus de quinze cens pierres. Quoiqu'il n'y eut dans la Forteresse que quarante hommes, dont trois Galiciens & les autres Castillans, non-seulement ils se défendirent, ils firent encore plusieurs forties, dans lesquelles ils maltraiterent fort les Assiegeans, & leur tuerent quatre-vingts hommes, quine leur en couterent que trois. Cependant l'Archevêque de Saint Jacques se ligua avec Don Pedre Alvarez Ossoio, Seigneus de Cabréra, qui étoit très-puissant dans ce Pais, & avec le Comte de Benaventé, qui lui donnerent des Troupes. Ainnt formé avec leur secours un Corps d'Armée, composé de six cens Lances & de beaucoup d'Infanperie, il partir pour aller mettre le siège devant sa Ville Ar-

chiépiscopale. Au bruit de sa marche le Comte de Trassamare · leva le siège de la Forteresse de la Roche, & retourna à saint Jacques. Il y étoit à peine rentré, lorsque l'Archevêque arriva à cette Ville, & l'assiégea. Durant plus de deux mois il y eut quelques escarmouches, dans lesquelles il y eut beaucoup de fang répandu de part & d'autre. Ce tems expiré, le Seigneur de Cabréra & le Comte de Benaventé laisserent leurs Troupes à l'Archevêque, persuadés qu'il les païeroit, puisqu'elles combattoient pour ses intérêts; mais comme le Prélat étoit hors d'état de leur donner leur folde, elles se revolterent, pillerent ses équipages, & retournerent en Castille. L'Archevêque ainsi abandonné sur contraint de se désister de son entreprise, & de repasser aussi en Castille, laissant le Comte de Trassamare maître de tous les Domaines & de tous les re-

ANNE'E DE J. C. 1459-

Pendant ce tems-là le Roi de Grenade ne restoit point imption oisif. Arant fait une irruption dans le Roraume de Jaën à du Roi de Grenade dans la tête d'un bon Corps de Troupes de Cavalerie & d'In-le Rojaume fanterie, parce que la Frontière de ce Roiaume avoir été de Jaënexceptée, comme je l'ai dit, dans le Trairé de Paix qu'il avoit fair avec le Roi de Castille, il mir aux sers un grand nombre de Chrétiens, & enseva quantité de Bestiaux de toute espèce; après quoi il se retira dans son Rosaume sans aucun obstacle (B). Xiména ne parle point de cet événement dans son Histoire de Jaen.

Le Prince Don Carlos de Navarre ne cessoit cependant Diverses de. de presser tous les jours le Roi d'Aragon son pere, de lui marches du nouveau Roii permettre de retourner dans ses Etats, sui offrant pour preuve d'Aragon. & sûreté de fa foumission de lui livrer toutes les Places qui tenoient pour lui en Navarre. A la fin le Roi son pere, faifant réflexion qu'il ne convenoit pas de le laisser en Sicile, où il étoit aimé, & pouvoir donner de l'inquiétude & de Fombrage à Don Ferdinand son cousin, Roi de Naples, réfolut de le rappeller en Espagne. Pour se précautionner aussi. contre ses entreprises & celles du Roi Don Henri, il rechercha. par le canal du Comte de Foix, l'Alliance du Roi de France, à qui il envoia à cer effer en Ambaffade Garcie de Hérédia, son Camerlingue ou grand Trésorier, & Pierre Ximenès. Malla enfinite à Valence, où il tint les Etars & fur reconnu. Gas

venus de fon Archevêché (A).

Anne'e DE J. C. 1459.

briel Laurent, Ambassadeur de Portugal, remit sur le tapis. de la part du Roi son Maître, le mariage du Prince Don Carlos avec l'Infante Doña Catherine sœur du Monarque Portugais. Il demanda aussi qu'on achevât de païer à son Maître la dot de cent mille florins qu'on avoir promise à la Reine Doña Eleonor sa mere, de qui il étoit Héritier avec ses freres. Le Roi Don Jean répondit sur le premier point, qu'avant toutes choses il falloit que ses différends avec le Prince son fils fussent terminés, & que celui ci se soumit entierement à sa volonté; qu'il convenoit ensuite de scavoir le goût du Prince, & que par conséquent il ne pouvoit encore prendre aucune résolution à ce sujet. A l'égard du second chef, il dit qu'il n'avoit hérité du feu Roi Don Alfonse son frere, que les biens de la Couronne qui lui appartenoit par le droit du sang, & que comme la dot qu'on répétoit, étoit une dette personnelle que le Roi Don Alfonse son frere avoit contractée, c'étoit à Don Ferdinand, Roi de Naples. son héritier, à la païer (A). Comme le Prince Don Carlos vivoit dans une juste dé-

Carlos dans fon pere.

Prince Don fiance du Roi son pere, il envoïa au Gouverneur de Pampelules Etats du ne une instruction secrette de ce qu'il devoit faire. Il lui man-Roi d'Aragon da entre autres choses, si son pere ne vouloit pas se prêter à un accommodementraisonnable, de faire une ligue avec le Roi de Castille & le Duc de Bretagne, tâchant d'affermir cette Alliance avec l'un ou l'autre par le moien d'un mariage. Il écrivit aussi aux Etats d'Aragon, de Catalogne & de Valence de se rendre Médiateurs pour le faire rentrer en grace auprès de son pere, déclarant qu'il se mettoit sous leur protection. Tel étoit l'état de son inconstante sortune. Presque dans le même tems le Roi Don Jean envoir en Sicile Jean de Moncayo, Gouverneur d'Aragon, pour ordonner à Don Loup Ximénès d'Urréa, Viceroi de cette Isle, d'amener le Prince Don Carlos à Majorque. Moncavo arrivé en Sicile s'efforça de persuader au Prince d'obéir aux ordres de son pere, l'assurant de la droiture de ses intentions. & lui protestant que le Roi vouloit le recevoir en grace comme son fils aîné, sans songer davantage à tout ce qui s'étoit passé. Le Prince le crut, & se disposa en conséquence à faire son voyage. Il passa à cet effet à Palerme, où il s'embarqua le onzième jour de Juillet pour Majorque sur la Capitane,

(A) ZURITA,

1459

que commandoit Don Jean de Cordoue son Majordome & ANNE'E DE son principal Confident. Rendu en Sardaigne sur la fin de Juillet, il prit terre à Cagliari, où il se rembarqua pour les côtes de Catalogne, ne croïant pas désobliger le Roi son pere; de sorte que le quatorzième jour d'Août il entra dans le Port de Salou. Trois jours après il députa vers le Roi fon pere; Don Loup Ximénès d'Urréa, Bernard de Réquésens & Pierre de Sada pour l'informer de son arrivée; lui protester une entiere soumission; l'assûrer qu'il lui feroit livrer tout ce qui tenoit pour lui en Navarre; le prier d'accorder une amnissie générale pour lui & pour tous ceux qui lui étoient attachés, & l'élargissement du Connétable de Navarre, de ses parens & des autres Seigneurs qui étoient en ôtage avec la restitution de tous leurs biens & Domaines: & lui demander que l'amnistie su confirmée avec ces conditions par les Etats d'Aragon & de Navarre : qu'il le sit reconnoître, comme fon fils aîné, pour son Successeur à la Couronne d'Aragon : qu'il lui permit de vivre dans quelque Place de ce Roïaume; qu'il le remît en possession de la Principauté de Viane & du Duché de Gandie, & qu'on rendît à Doña Blanche sa fœur ses Appanages. Il passa ensuite à Majorque, où il ne fut pas si bien reçu qu'il l'espéroit. De-là il entretenoit des liaisons avec le Duc de Bourgogne, le Duc de Bretagne. le Dauphin de France & d'autres Seigneurs. Pour assûrer cependant le Roi son pere de la droiture & de la sincérité de ses sentimens, il lui écrivit une longue lettre de Majorque en date du vingt-deuxième jour de Novembre. D'un autre côté l'Ambassadeur de Portugal travailloir aussi par ordre de son Maître à la réconciliation du Prince avec son pere, mais toutes ces démarches furent inutiles; car le Prince eut avis que le Roi son pere préparoit une Flotte, & étoir far le point de mettre à la voile pour aller l'arrêter; ce qui commenca à donner de nouvelles défiances à ce fils perséeuté (A). Tout ceci est attesté par Carbonel, qui a été témoin oculaire de ce que je rapporterai dans la suite.

Pendant ce tems-là le Roi de Fez & de Marroc conti- Le Roi de moit le siège d'Alcazar, & le Gouverneur Ménézès aïant fez leve le siège d'Alcareconnu que l'Armée du Roi Mahométan étoit très dimi- zar Céguer. nuée par la désertion & par les satigues de la guerre, résolut de faire une vigoureuse sortie, & choisir pour cer esset les

(A) LURITA

Anne'e de J. C. I 459è

meilleures Troupes que commandoit Don Henri son fils. Ménézès sortit dans un tems si favorable, que les Mahométans surpris ne penserent qu'à prendre la fuite. Ceux qui firent résistance, furent massacrés; on sit un grand nombre de prisonniers, les tranchées furent comblées & détruites, & l'on prit beaucoup d'armes & de canons; de sorte que le siège fut levé. Cependant les Mahométans piqués d'honneur, se rallierent, & retournerent avec leur Roi assiéger la Place. Ils rouvrirent les tranchées, dresserent leurs batteries & donnerent durant cinquante jours des assauts continuels, dans lesquels ils perdirent beaucoup de monde. Enfin le Roi de Fez rebuté de la vigoureuse résistance des Portugais, renonça entierement à son entreprise (A).

Mort & Sé-Le seizième jour d'Avril mourut à Florence le Cardinal pulture du Cardinal Don Don Jayme de Portugal, qui avoit été élu Archevêque de Jayme de Lisbonne: on l'inhuma dans le Monastere de San-Miniato, de Pórtugal. l'Ordre de Saint Benoît, qui est dans cette Ville (B).

Don Henri, Roi de Castille, aïant rendu ses bonnes gra-1460. Le Gran**d-**Maitre de Ca. ces au Marquis de Villéna, tâcha par son moien de ramelatrava rentre ner à son service le Grand-Maître de Calatrava son frere, en au service du offrant au Grand-Maître de Fuenté-Obéjuna, Place riche Roi. dans le Diocèse de Cordoue, en échange de Frégénal, dont la Ville de Séville n'avoit pas voulu permettre l'aliéna. tion (C).

Les Seiau Roi un Mémoire.

L'Archevêque de Toléde, piqué du peu de cas que le gneurs ligués Roi Don Henri faisoit des remontrances des Grands, assembla proche d'Yépes, tous ses Confédérés, qui étoient l'Amirante Don Frédéric, le Marquis de Santillane, les Comtes d'Albe, de Parédes, de Haro & d'autres. Là ils convinrent que l'Amirante & le Comte de Haro écriroient au Roi au nom de tous les ligués, pour le supplier d'observer les Loix & les Privileges auxquels il avoit promis avec serment, quand il étoit monté sur le Trône, de se conformer; en maintenant les prérogatives & les libertés des Eglises & des Monasteres, des Seigneurs, des Particuliers & du Peuple; de faire administrer par-tout une exacte Justice, en punissant les mauvais Juges & les Malfaiteurs; d'éloigner de sa personne les Mahométans Grenadins, de réformer sa Maison. & de faire la guerre au Roi de Grenade, comme il le de-

(C) Diégue Henriquez D'el Cas-TILLO,

<sup>(</sup>A) EDOUARD NUNEZ. (B) CHACON,

J. C.

1460.

voit, puisqu'il avoit reçu à cet effet des Bulles des Papes; d'élever aux Dignités Ecclésiastiques des personnes de mérite, & telles que l'Eglise les requert; de remettre les Infans Don Alfonse & Doña Isabelle ses freres entre les mains de la Reine Doña Isabelle leur mere, pour être élevés comme ils le devoient; enfin de convoquer les Etats, & d'y faire reconnoître l'Infant Don Alfonse pour son successeur à la Couronne, puisqu'il n'avoit point de postérité. Diégue de Ouinones fut chargé de porter ce Mémoire au Roi, & ce généreux Gentilhomme non content de le lui remettre, lui dit de vive voix tout ce qu'il contenoit. Le Roi répondit en peu de mots & avec vivacité, qu'il délibéreroit sur tous ces points avec les Seigneurs de son Conseil, & feroit ce qui conviendroit (A).

Sur la réponse du Roi, l'Archevêque de Toléde, l'Ami- Le Roid'Arante & les autres Seigneurs solliciterent Don Jean, Roi dans la ligue d'Aragon, d'entrer dans leur ligue, & lui en envoierent les des Seigneurs conditions. Le Roi Don Jean y consentit volontiers sous pré-mécontens de Castille. texte de réformer le Gouvernement de la Castille, en considération de sa parenté avec les Infans Doña Isabelle & Don Alfonse, & à dessein de recouvrer ses Appanages, & de faire rendre les biens à ses Partisans & amis, qui en étoient dépouillés. S'étant donc rendu à Tudéle en Navarre, il signa la ligue le quatriéme jour d'Avril. Le dix huit d'Août fuivant l'Archevêque de Toléde, le Marquis de Santillane, l'Evêque de Calahorra son frere & le Comte de Parédes y souscrivirent aussi, prêtant le serment entre les mains de Loup Vazquez d'Acuña. L'Amirante, le Comte d'Albe de Liste son frere, le Comte d'Albe de Tormes & d'autres Seigneurs en firent ensuite autant, & Ferdinand Gonçalez de Ribadénéyra reçut leur serment (B).

Dans le mois de Juillet mourut Don Rodrigue de Lune, L'Archeve-Archevêque de Saint Jacques. Comme l'Archevêque de Sé-folliente l'Arville étoit un des principaux Favoris du Roi Don Henri, chevêché de & souhaitoir fort d'établir Don Alsonse de Fonséca y Acébé-ques, après do son neveu, ce Prélat engagea le Roi à demander au Pape la mort de l'Archevêché de Saint Jacques pour lui, & celle de Séville Don Rodripour son neveu, aïant dessein de permuter de nouveau avec Don Alfonse de Fonséca, après qu'il auroit appaisé par son crédit les troubles que le Comte de Trastamare & l'Admi-

Anne'e DE J. C. 1460.

nistrateur Don Louis Ossorio son sils causoient dans l'Archevêché de Saint Jacques. Ainsi Don Louis Ossorio sit en vain tout ce qu'il put pour remplacer Don Rodrigue de Lune, il ne put y parvenir. Le Roi lui ordonna & au Comte de Trastamare son pere, à la sollicitation de l'Archevêque de Séville, de se désaisir du Gouvernement & des Revenus de ce Diocèse; de sorte que le pere & le fils furent contraints dans la fuite d'obéir (A).

La Comtes. Le Roi voulant donner un nouveau lustre & un nouvel se de Los Mo- éclat à Don Bertrand de la Cuéva, son Majordome Major, lares resuse de cara de la Cuéva, son Majordome Major, marier Dona & son principal Favori, voulut lui procurer un bon mariage. Beatrix de Rivéra sa fille II alla en conséquence à Séville demander pour lui à la Comtesse de Los Molares Doña Beatrix de Rivéra sa sille, qui Bertrand de étoit l'héritiere des biens de cette Maison, & de la Charge la Cuéva, & la donne à un de Grand-Sénéchal de l'Andalousie; mais malgré toutes ses fils de l'Ami instances, la Comtesse le refusa, & maria sa fille avec Don-Pedre Henriquez, second fils de l'Amirante, à qui elle étoit promife (B).

Le Marquis

Piqué du refus de la Comtesse de Los Molares, le Roi de Santillane sortit de Séville avec la résolution de chercher pour son Fade Calahorra vori une femme, qui ne le cédât point en naissance à Doña fon frere, se Beatrix de Rivéra. Informé que le Marquis de Santillane & parti du Roi, l'Evêque de Calahorra son frere, étoient entrés dans la ligue de l'Archevêque de Toléde & de l'Amirante, il les sir appeller, étant à Sépulvéda, à dessein de les en détacher, & ordonna au Marquis de Villéna & à l'Archevêque de Séville d'aller leur parler de sa part. Le Marquis de Santillane & son frere se rendirent à Buitrago, & sirent sur le champscavoir au Roi leur arrivée à cette Place. Dès qu'on eut reçu cet avis, le Marquis de Villéna & l'Archevêque de Séville allerent s'aboucher avec eux entre Sépulvéda & Buitrago. Ils leur représenterent que le Roi étoit très-fâché de les sçavoir ligués avec ses Ennemis, & ajouterent que s'ils vouloient se ranger à leur devoir, sa Majesté rendroit au Marquis de Santillane le Gouvernement & les revenus. de Guadalajara, & les combleroit de faveurs l'un & l'autre, principalement si le Marquis vouloit donner sa fille cadette en mariage à Don Bertrand de la Cuéva. Les propositions ébranlerent le Marquis de Santillane, qui promit de servir

<sup>(</sup>B) ALFONSE DE PALENCE, Zu-

le Roi en tout & contre tous, & consentit au mariage, à la Anne's pe sollicitation de l'Evêque de Calahorra son frere, quoiqu'a-

1460.

vec quelque répugnance.

Don Bertrand de la Cuéva n'eut pas plutôt appris cette Mariage de nouvelle, qu'il fit tous les préparatifs nécessaires pour son Don Bermariage. Lorsque tout sut en état, le Roi passa avec lui à Cuéva, avec Guadalajara, accompagné de plusieurs Seigneurs. Rendu à la fille cadetcette Place, il en remit en possession le Marquis de Santil-de Santillane. lane, & l'érigea même en Cité, en considération de ce Seigneur. Pour rendre aussi Don Bertrand de la Cuéva plus digne de l'illustre alliance qu'il alloit contracter, il lui donna Lédesma avec toutes ses Dépendances & le Titre de Comte. Enfin le mariage fut célébré en présence du Roi & d'une foule de Seigneurs, & il y eut à cette occasion de grandes Fêtes (A).

....

Au commencement de cette année le Prince Don Carlos Réconcilia: pressa Don Jean son pere, Roi d'Aragon, de conclure l'ac-tion & Traité commodement, qui fut fait enfin aux conditions suivantes: d'Aragon & Que le Prince Don Carlos pourroit vivre & résider dans le Prince Don quelque endroit qu'il voudroit des Etats de cette Cou-fils. ronne, excepté en Navarre & en Sicile; qu'il ne seroit point tenu de servir le Roi; qu'on lui rendroit la Principauté de Viane avec tous ses revenus, comme il en jouissoit précédemment; que le Comte de Lérin & le Connétable de Navarre seroient remis en liberté, de même que tous les autres qui étoient en Otages, & tous ceux qu'on avoit faits prisonniers de part & d'autre; qu'on les rétabliroit pareillement dans tous leurs biens, toutes leurs Charges & Dignités avant l'expiration de deux mois; que le Roi ne mettroit dans les Villes & Places du Roïaume de Navarre que des Gouverneurs Aragonnois & Catalans; qu'il restitueroit à l'Infante Doña Blanche tout son Appanage, & accorderoit à cette Princesse, au Prince Don Carlos & aux autres un pardon général. Ce Traité de réconciliation aïant été signé par le Roi & par les Plénipotentiaires du Prince, fut publié à Barcelonne. En conséquence le Prince donna ordre à Don Jean de Beaumont de remettre au Grand-Maître de Montese, Commissaire du Roi son pere, tout ce qui tenoit pour lui en Navarre. Comme les Navarrois ses partisans s'y oppo-

<sup>(</sup>A) Alfonse De Palence, Sala- | Cardinal de Mendoza, Liv. 1. Chap. ZAR DE MENDOZA dans l'Histoire du | 25.

Anne's de J. C. 1460.

serent, le Prince leur envoïa dire de se soumettre à sa volonté, parce que c'étoit le seul parti qu'il y eût à prendre. Ainst Don Loup Ximénès, Bertrand de Réquésens, & Jean de Beaumont mirent tout le Roiaume de Navare sous l'obeifsance du Roi Don Jean.

Les Siciliens envoient des d'Aragon, connoîtrepour leur Souverain.

Le Roïaume de Sicile envoïa ses Députés pour prêter le ferment de fidélité au Roi Don Jean, & recevoir celui par Députés au lequel le Roi devoit s'obliger de maintenir leurs Privileges, nouveau Roi franchises & libertés. Ces Députés étoient l'Archevêque de afin de le re. Palerme, Don Guillaume Raymond de Moncada, Comte d'Aderne & Grand Juge; Don Antoine de Lune, Comte de Calatavelota, Grand Connétable, Vassal d'Espécial, & Christophe de Benedictis pour la Ville de Palerme, & Jérôme Absalon pour celle de Messine. Ils prêterent tous le serment de fidélité au Roi le vingt-sixième jour de Janvier dans un Salon du Palais Episcopal de Barcelonne, & le Roi jura pareillement de ne donner aucune atteinte aux Privileges, franchises & libertés du Roïaume de Sicile (A).

le Roi fon pere avec toute la Cour.

Après que le Roi Don Jean eut fait le Traité avec son-Prince Don fils, il partit de Barcelonne pour la Navarre, à dessein de-Carlos à Bar-celonne, où mettre le sceau à la confédération avec les Grands de Casse rend aussi tille. Pendant ce tems-là le Prince s'embarqua à Majorque, & se rendit à Barcelonne le vingt-huitième jour de Mars; ce: qui déplut fort au Roi son pere. Il y fut reçu avec de grands. témoignages de joie, & pour appaiser son pere, il lui envoïa dire par Guillaume Raymond de Villa-Raza qu'il avoit quitté Majorque, parce que l'air qu'on respire dans cette Isse étoit contraire à sa santé, & qu'il le supplioit de trouver bon que sa belle mere & lui s'abouchassent ensemble, asin d'achever de terminer tout à l'amiable. Le Roi ne sçut pas plutôt l'arrivée du Prince, qu'il résolut de passer à Saragosse, & dès qu'il eut vû Guillaume Raymond de Villa-Raza, il écrivit de sa main au Prince une Lettre très-affectueuse, lui promettant de le voir incessamment, & prenant de là un prétexte pour éloigner la proposition de l'entrevûe de la Reine. Il partit ensuite pour Pampelune, & se rendit de-là à Saragosse, où il resta les Fêtes de Pâques, après lesquelles il prit la route de Barcelonne avec la Reine, Don Jean de-Beaumont, le Connétable de Navarre & d'autres Seigneurs. Sur la nouvelle de son approche le Prince sortit de Barce-(A) ZURITA.

## DESPAGNE X. PARTIE. SIEC. XV.

Konne, & alla le recevoir à Igualada, où il lui baisa la main & lui demanda pardon, faisant de profondes révérences à la Reine sa belle-mere. Enfin après beaucoup de démonstrations d'amitié & de bonne volonté réciproque, ils entregent tous dans Barcelonne, aux cris de joie & aux acclamations du Peuple (A).

Anne's de J. C. 146Q-

Comme il sembloit qu'il n'y avoit plus de mésintelligence. Les Rois de entre le pere & le fils, l'Ambassadeur de Portugal commen- de Cassille ça de nouveau à traiter du mariage de l'Infante Doña Carhe- font faire des rine avec le Prince Don Carlos. Le Roi Don Jean accepta vo- propositions de Mariago lontiers la proposition, parce qu'elle quadroit avec ses vues, au Prince & le Prince en fit autant par complaisance pour son pere, Don Carlos. qui fit aussi-tôt partir un de ses principaux Domestiques pour le Portugal. Don Henri, Roi de Castille, qui sur exactement informé de tout ceci, résolut de mettre tout en ceuve pour dissiper la ligue du Roi d'Aragon & des Grands de Castille, & empêcher l'Alliance avec les Portugais. Il envoia à cer effer en Ambassade en Catalogne l'Evêque élu de Ciudad-Rodrigo, & Diégue de Rivéra, sous prétexte de séliciter le Roi Don Jean & le Prince Don Carlos sur leur réunion, & de les engager à ratifier l'accord qu'ils avoient fait ensemble; mais il les chargea d'offrir secrettement l'Infante Doña Isabelle sa sœur en mariage au Prince Don Carlos, & de lui dire de ne point s'inquierer de l'agrément de son pere,. parce qu'il pouvoit compter que, quelque chose qui artivât, il le mettroit sur le Trône de Navarre par la voie des armes... Les Ambassadeurs Castillans exécuterent les ordres de leur-Maître, & Diégue de Rivéra trouva moien d'avoir quelques conférences avec le Prince Don Carlos, qui écoura volonniers la proposition, n'étant retenu, selon toutes les apparences, que par la difficulté de la faire agréer à son pe- $\mathbf{x} \in (B)$ .

Le Roi Don Jean convoqua & affembla cependant les Les Roiau-Etats d'Aragon à Fraga, & ceux de Catalogne à Lérida, mes de Sicile afin d'être à portée d'assister aux uns & aux autres, au moien gne unis à de la proximité des deux Places. Enfin quelques jours s'é-perpétuité à la Couronne tant écoulés, il exposa le trentième d'Août ses intentions aux d'Aragon. Etats d'Aragon. Comme ceux qui les composoient s'étoient imaginés que le Roi demanderoit qu'on reconnût le Prince.

<sup>(</sup>A) CARBONEL, ZURITA. HÉNRIQUEZ D'EL CASTILLO & ZU-(B) ALFONSE DE PALENCE, DIÉGUE RITA.

ANNE'E DE J. C. 1460.

Don Carlos pour son successeur, ainsi que cela avoit coutume de se pratiquer dans de pareilles occasions, ils furent trèsétonnés de son silence sur ce point. Entre autres Réglemens qui furent faits dans cette Assemblée, on déclara que les Roïaumes de Sicile & de Sardaigne seroient pour toujours réunis à la Couronne d'Aragon. Le Roi alla de Fraga à Lérida tenir les Etats de Catalogne, passant ainsi continuellement d'un lieu à un autre. Les Catalans insisterent fort pour que l'on commençat par déclarer le Prince Don Carlos son successeur, & son héritier à la Couronne, mais le Roi son pere éluda toujours adroitement de faire à cette demande une réponse positive.

Le Roi

Dans ce même tems Don Frédéric. Amirante de Castille. d'Aragon in- eut vent du mariage qu'on négocioit entre le Prince Don nouveau con Carlos & l'Infante Doña Isabelle, par ordre du Roi Don tre le Prince Henri frere de cette Princesse. Piqué de voir échouer par-Don Carlos, là le mariage que l'on avoit concerté, de la même Infante avec l'Infant Don Ferdinand fon petit-fils, il fit scavoir à Doña Jeanne sa fille, Reine d'Aragon, que le Prince Don Carlos étoit convenu d'épouser Doña Isabelle, & devoit passer en Castille, afin de travailler de là à détrôner le Roi son pere. La Reine reçut cette nouvelle par Jean Carrillo, que son pere lui dépêcha à cet effet, & elle la communiqua sur le champ au Roi son mari, qui ne parut point en faire grand cas. Consternée de voir que le Roi n'en croïoit rien, elle fondit en larmes, & maudit son sort, en lui reprochant de s'inquiéter peu de ce qu'elle deviendroit dans la suite. Le Roi touché de ses pleurs & de son désespoir, tâcha de la calmer, & résolut de faire arrêter le Prince; c'est pourquoi il ne tarda pas à congédier les Ambassadeurs de Castille (A).

Il le fait arrêter.

Pendant que tout ceci se tramoit, le Prince Don Carlos, qui avoit été visiter le Sanctuaire de Monserrat, étoit à Barcelonne, très-mécontent de ce que son pere ne le faisoit point reconnoître par les Etats pour son héritier. Il etoit dans cette situation quand il reçut ordre du Roi de se rendre à Lérida, où se tenoient les Etats de Catalogne. Se flattant que c'étoit pour le faire proclamer, il se disposa à partir & se mit au plutôt en route, sans s'inquiéter même des remontrances de

J. C. 1460-

quelques personnes, qui sçavoient l'intention du Roi, son Anne's DE pere, & qui lui conseillerent de s'en désier, parce qu'il ne vouloit point fournir de prétexte à de nouveaux troubles. Arrivé à Lérida le deuxième jour de Décembre, il alla sur le champ trouver son pere & lui baiser la main; mais le Roi donna ordre à l'instant de l'arrêter \*. Le Prince surpris se jetta aussi-tôt aux pieds de son pere, réclamant sa parole Rosale. & prenant Dieu à témoin qu'il n'avoit rien fair, qui pût lui attirer un pareil traitement. Mais le Roi qui étoit déja vieux. & qui avoit une jeune femme à laquelle il vouloit complaire, fut sourd à tout ce que son fils put lui dire. On arrêta. avec le Prince, Don Jean de Beaumont & Gomez de Frias. & on commença à lui faire son procès, en examinant ses

principaux Confidens (A).

Tout le monde sut extrêmement étonné de cetre action, Les Etats mais principalement les Caralans, qui commencerent à agir de Catalogne : & d'Aragon pour la liberté du Prince, parce qu'il avoit été arrêté avant sollicitent les six heures de la tenue des Etats, ce qui étoit contraire à inutilement leurs Priviléges. Les Etats d'Aragon envoierent au Roi des sa liberté. Députés pour solliciter l'élargissement du Prince, mais le Roi n'eut aucun égard à leur demande. Ceux de Caralogne en firent autant avec aussi peu de succès, & le Roi sit même transférer le Prince à Aytona, en considération de ce que le Château de cette Place étoit très-fort. Tout le Corps de Toutes les Justice de Catalogne nomma aussi six Députés, qui allerent Cours de Catrouver le Roi, & le supplierent de leur apprendre les raisons font autant pour lesquelles il avoit fait arrêter le Prince, & de vouloir avec aussi peu bien le faire ramener à la Vergueria de Lérida, s'il étoit cou-de succès. pable, pour qu'il fût puni dans l'endroit où il avoit commis la faute; mais le Roi leur répondit avec aigreur, disant à l'Archevêque de Tarragone, qu'il s'étoit assuré de son fils, paree qu'il conspiroit contre sa vie & sa Couronne, ce qui ne fit aucune impression sur ceux qui connoissoient le naturel la douceur & la droiture du Prince. Le Conseil de Cent de pura encore au Roi pour le même sujet huit personnes le dixneuvième jour de Décembre, & comme le Roi les recut mal, toute la Principauté prit à cœur les intérêts de l'illus-

Carlos aïant de nouveau pris les armes, | avec FERRERAS, me fine arrété prisonnier, qu'après avoir l.

(A) ZURITA.

\* Mezerai marque, je ne sçais sur bons Historiens Espagnols que j'ai exaquelle autorité, que le Prince Don minés, s'accordent ici parsaitement.

tre prisonnier. Carbonel & Zurita nomment tous les Députés Anne'e de

qui agirent pour lui. J. C.

1460. Alcazar af

Sur ce qu'on apprit que le Roi de Fez & de Marroc, niegé sans suc- faisoit des nouvelles levées de Troupes, pour retourner ascès pour la sièger une troisième fois Alcazar Céguer, le Gouverneur par le Roi de Ménézès voïant que sa Garnison étoit extrêmement affoiblie, Fez & de Mar- demanda de gros renforts à Don Alfonse, Roi de Portugal, & fit en attendant travailler aux fortifications de la Place, auxquelles il ajoûta même de nouveaux ouvrages en très-peu de tems. Le Roi de Portugal lui envoïa sur le champ un bon Corps de Troupes & quantité de vivres. Ménézès en état avec ce secours de faire une vigoureuse défense, reçut si bien les Mahométans, quand ils attaquerent la Place, qu'après leur avoir tué beaucoup de monde, il les força de lever le siège. On n'eut pas plutôt appris en Portugal cette agréable nouvelle, que le Roi Don Alfonse expédia un ordre à Ménézès de venir à Lisbonne lui rendre compte de tout. Ménézès obéit promptement, & ayant été fait Comte de Viane par le Roi, en récompense de sa brayoure, il repartit pour fon Gouvernement (A).

Castille a une entrevûe à Buytrago avecl'Archetres Seigneurs mécontens.

Quand Diégue de Quinones eut rapporté aux Seigneurs Le Roi de confédérés la réponse du Roi Don Henri, l'Archevêque de Toléde, l'Amirante, Don Pedre de Vélasco, les Comtes de Tréviño & de Parédes, l'Evêque de Coria, Don Iñigo vêque de To- Manrique & d'autres s'assemblerent à Ucéda pour délibérer 16de & les au- sur ce qu'il convenoit de faire, parce qu'ils sçavoient que le Roi de Castille étoit dans la résolution de faire la guerre au Roi d'Aragon & de Navarre, pour la détention du Prince Don Carlos. On traita cependant d'accommodement entr'eux, & le Roi Don Henri, qui étoit à Sépulvéda avec le Marquis de Villéna, le Grand-Maître de Calatrava & l'Archevêque de Séville; & on convint qu'ils s'aboucheroient tous avec pleine sûreté à Buytrago, afin de concilier tout de concert. En conféquence le Roi se rendit de Sépulvéda au lieu marqué; & l'Archevêque de Toléde y passa d'Ucéda avec ses Adhérens. Il paroît qu'ils ne purent point s'accorder, parce que l'Archevêque de Toléde & l'Amirante, qui étoient ligués avec le Roi d'Aragon, voulurent inutilement détourner le Roi de Castille de la résolution où il

1 -

(A) L'Histoire de Portugal.

étoir de porter ses armes en Navarre; c'est pourquoi ce Prélar & ses Partisans se retirevent de Buytrago à la Guardia.

Après que ce Congrès sur dissous, le Rei Don Henri retourna à Sépulvéda, & alla de là à Valladolid se préparer à se à porter la son expédition de Navarse; mais avant que de partir, il en-guerre en vois quelques Troupes à Ocaña, pour s'opposer aux entreprises que l'Archevêque de Toléde & ceux qui étoient avec lui, pourroient former. Le Grand-Maître de Calatrava à qui le Roi avoit donné Fuenté Obéjuna, en échange de Frégénal, passa en Andalousie, à dessein d'amener de ce Rosaume le plus de Cavalerie qu'il pourroit pour la guerre de Navarre. Sur ces entrefaites arriva la Bulle du Pape pour la L'Archevetranslation de l'Archevêque de Séville au Siège Archiépis- que de Séville au se que de copal de Saint Jacques, & pour approuver que le Neveu de réau Siège de ce Prélat, qui portoir son même nom, le remplacat dans le St. Jacques, Siège de Séville \*; l'Oncle & le Neveu étant convenu aupa- par Don Alravant qu'ils permutroient ensemble, quand le premier seroit sons de Fonpaisible Archevêque de Saint Jacques. Ainsi l'Onole se mit veu. en devoir de prendre possession de son nouveau Siége Archiépiscopal; mais le Comte de Trastamare qui y avoit établi de force Don Louis son fils, s'y opposa. L'un & l'autre furent donc contraints d'avoir recours aux armes, & il y eut quelques chocs dans lesquels la porte sut égale. A la sin le Comte de Trastamare s'étant désisté de sa prétention par ordre du Roi, l'Archevêque prit possession de l'Archevêché de Saint Jacques, & son neven de célui de Séville. Le Roi passa ensuite à Aranda avec la Reine, laissant l'Archevêque de Saint Jacques à Valladolid, pour veiller à la tranquillité de la vieille Castille, & aïant donné ordre au Marquis de Villéna d'aller contenir l'Archevsique de Toléde & l'Ami-

Sur ces entresaites arriva Mosson Copons, que les Catalans, qui s'étoient soulevés contre leur Roi, envoyoient en lans se met-Amhassade vers le Roi Don Henri, pour le prier de les prent tent sous la dressous se protection du dresous sa protection, & de los soutenir avec ses Troupes. Le Roi de Cas-Roi qui ésoit si fort animé contre le Roi d'Aragon son pa-tille.

ANNE'E DE J. C. 1461. Il le dispo-

Tome  ${m {\it V}}$ II.

FERRÉRAS ne dit point qui fut | quoiqu'il ne portât au S. Pere que de bel-pargé de solliciter cette Bulle. Peutchargé de solliciter cette Bulle. Peutêtre fut-ce l'Eveque de Léon, qui alla l'Année précédente trouver le Pape à Sienne, de la past du Roi de Castille, à de l'Histoire Eculésiassique de Mon-l'occasion de la guerre contre les Turcs, lifeur l'Abbé Fleury.

rent, accepta facilement la proposition, & envoïa en Catalogne Goncale de Sahavédra avec quinze cens Lances. L C Dans le même tems le Grand-Maître de Calatrava amena aux 1461 Roi environ trois mille Chevaux, tant lances que Chevauxlégers, & passa avec eux à la Frontière de Navarre, que Don Alfonse d'Aragon couvroit avec quelques Troupes Françoises. Le Roi resta encore à Aranda, où l'on déclarai la grossesse de la Reine, qui fut d'abord tenue pour sufpecte, parce qu'on regardoit le Roi comme impuissant. Résolu espendant d'aller en personne à la guerre de Navarre il alla avec ses Gardes à Logroño, après avoir donné ordre à ses Troupes de se rassembler sur la Frontière, & laissa à Aranda auprès de la Reine, pour en avoir soin, Don Bertrand de la Cuéva, à qui l'on attribuoit la grossesse (A).

Navarres.

Ouelques Troupes de Castille entretent en Navarre, & quelques Troupes Caf- Dom Alfonse d'Aragon, qui les observoit soigneusement fillannes en avec les siennes, aïant trouvé: l'occasion de donner sur elles & il les chargea avec tant de vigueur, qu'il les culbuta & les mit en fuite. Scachant aussi que Don Jean de Hijar étoit ligué avec le Roi Don Henri, il marcha sur le champ contre lui ( B ). Le Grand Maître de Calatrava arriva pou après sur la Frontière de Navarre, & soumit Saint Adrien, Azagra Zubir, Andosilla & d'autres Places. Charles d'Artiédra S'empara aussi de Lumbier avec quelques Compagnies (C)?

D'autres **Sumettent** plusieurs Pla-

Diverses **expéditions** du Roi de mgon.

Le Roi Don Henri s'étant transporté à Logroño, y fur recu comme il le devoit. Il manda sur le Champ les Trou-Castille con pes de Biscaye, qui vinrent en si grand nombre, qu'il sussit re celui d'A- de dire que les feules Villes de Salinas & d'Onate fournirent mille hommes. A la vûe d'une armée si nombreuse los Arcos & Saint Vincent se soumirent d'abord. Le Roi alla ensuite affiéger Viane, où Don Pedre de Péralta soutint courageurfement, durant quelques jours, les affauts des Castillans, dont les Principaux Généraux étoient le Comte de Médellin. Pavo de Rivéra, & le Grand-Maître de Calatrava qui commandoit la Cavalerie. Pendant que le Roi étoit devant cette Place, les Aragonnois & les Valenciens le firent prier par des Députés de ne point tourner ses armes contr'eux, lui représentant qu'il sçavoit que ces Roïaumes n'avoient aucune

<sup>(</sup>A) Diécus Henriques p'el-(B) Alfonse de Palence. CASTILLO, (C) ABARGA.

part à ce qui faisoit le sujet de la guerre; & le Roi le leur pro- Anne's DE

mit, afin d'avoir ses forces plus réunies. J. C. Jean de Trépillas que le Prince Don Carlos avoit envoié Dona Ilavers le Roi Don Henri pour la ratification du Traité de ma- belle, Infanriage aves l'Infante Doña Habelle de Castille, arriva aussi te de Castil-sur ces entrefaites. Comme tous les articles en étoient réglés, au Prince le Roi le signa sur le champ, & envoïa Trenillas à Aréva-Don Carlos.

lo avec l'Evêque d'Aftorga, voir l'Infante Doña Isabelle, pour qu'il pût en faire un fidele portrait au Prince Don Carlos. Pendant que le Roi expédioit tous ces Envoiés, on Réduction poussoit vivement le siège de Viane, & Don Pedre de Pé-de Viane par ralta réduit aux dernieres extrémités, fante de vivres & de Henri. munitions, convint de rendre la Place, à condition que la

Garnison auroit les honneurs de la guerre. Ce Seigneur sortit donc de la Ville en habit de deuil, car tel étoit alors le point d'honneur, & le Roi y étant entré, en donna le Gouvernement à Jean Hurtado de Mendoza, grand Prestameto \* de Biscaye ('A').

En vertu de l'ordre du Roi, le Marquis de Villéna, passa de Ocaña, où il trouva le moien de s'aboucher avec l'Ar-mécontens chevêque de Toléde, l'Amirante & les autres Seigneurs. rentrent à son Il travailla à les attirer au service du Roi, & sous prétexte service. du bien commun, il convint avec eux, que l'Archevêque de Toléde assisteroit au Conseil du Roi, pour le Gouverne, ment du Roiaume & l'administration de la Justice, quoique l'Archevêque, l'Amirante & même le Marquis de Villena eussent des liaisons secrettes avec Don Jean, Roi d'Aragon(B).

Après la réduction de Viane, le Roi Don Henri voulut. 11 se retire prendre Tudéle; mais le Grand-Maître de Calatrava, qui dans ses avoit aussi des intrigues secrettes avec le Roi d'Aragon, persuada au Roi, qu'il valoit mieux tourner ses armes contre Lévin, scachant que cette expédition souffriroit de grandes difficultés, tant à cause de la situation avantageuse de la Place, que parce qu'il y avoit une forte Garnison. Le Roi marcha donc vers cette Ville, & l'affiegea , mais comme il trou-, va une vigoureuse résistance dans quelques attaques qui lui-

Plusieurs

(B) Diégue Henriquez d'el-

<sup>(</sup>A) Diéque Henriquez d'el-CASTILLO, ALEONSE DE PALENCE, S'ai déja expliqué ailleurs quelle GARIBAY.

ANNE'S DE J. C. 846I.

outerent beaucoup de monde, & que ses principaux Généraux lui représenterent la difficulté de réussir dans cette entreprise, il décampa & retourna à Logroño. De-là il passa à Aranda, après avoir licencié ses Troupes: & aïant trouvé la Reine qui étoit sur les derniers mois de sa grossesse, il lui donna cette Ville. Après être resté quelques jours avec elle, il alla à Madrid, où l'Archevêque de Saint Jacques vint le joindre de Valladolid, & lui apprendre les liaisons & les perfidies de l'Archevêque de Folede & du Marquis de Villena: mais comme le Roi ne vouloit leur donner aucun soupcon, il ordonna à l'Archevêque de Saint Jacques de retourner au plutôt à Valladolid. Dès que le Roi Don Henri fut forti de Navarre, Don Alfonse d'Aragon recouvra, avec les Troupes de Foix, quelques-unes des Places qui avoient été prifes par les armes de Castille (A).

L'Archeveconcilient. avec lui.

Cependant le Marquis de Villéna, qui étoit à Ocana, fit que de Tolé-de, & l'Ami prier le Roi de se transporter à cette Ville pour mettre le rante se ré-sceau au Traité avec l'Archevêque de Toléde & l'Amirante: Sur cet avis le Roi se rendit à Ocaña, & l'Archevêque de Toléde étant venu d'Yépes lui baiser la main, sa Majesté le recut très-bien. Ainsi le Prélat affiré de sa constance, retourna coucher à Yépes. Le jour suivant l'Amirante aïant fait la même démarche, & aiant été aussi très-bien reçu, retourna pareillement à Yépes; le Roi repartit ensuite pour Madrid avec le Marquis de Villéna (B).

On travailferver la Jus-

Peu de jours après l'Archevêque de Toléde vint à Male à faire ob drid, où le Roi témoigna beaucoup de satisfaction de le voir. On commença sur le champ à prendre des mesures. pour rétablir la Justice, & il sut réglé à cet esset que tous les Vendredis le Conseil s'assembleroit chez l'Archevêque, afind'y décider les affaires. Comme un Officier de la Douane avoit pris à un Marchand étranger sous un prétexte frivole des effets précieux & des bijoux d'un grand prix, dont il avoit fait présent au Roi, le Marchand en porta ses plaintes au Conseil, qui ordonna qu'on lui restituât tout ce qu'on lui avoit enlevé. Le Roi se conforma lui-même à cette décision, en rendant le présent, & sit connoître qu'il souhairois qu'on punit l'Officier de la Douane (C).

<sup>(</sup>A) Diegue Henriquez d'el-Cas-1 (C) Differe Henriquez B'ri-Car yillo, Zurita & d'autres. (B) ZURITA

Ouoique la Reine fût grosse, le Roi voulut la faire ve-Anne's DE nir à Madrid, & lui envoia pour escorte Rodrigue de Marchéna avec ses Gardes. La Reine partit donc d'Aranda, accompagnée d'une nombreuse Noblesse, & portée sur un du Roi de Brancard ou dans une Chaise. Quand elle sut proche de Ma-Castille pour drid, le Roi alla la recevoir avec une grande suite, & par la Reine. un excès de galanterie & pour faire croire que sa grossesse étoit son ouvrage, il la prit en croupe sur sa mule, & la conduisit ainsi par les rues jusqu'à l'Alcazar, où ils mirent tous deux pied à terre : il y eut à cette occasion de grandes

réjouissances publiques (A).

L'Archevêque de Toléde & le Marquis de Villéna pres- ses désérenferent le Roi Don Henri de rappeller à la Cour les Infans ces aux Conses freres, qui étoient à Arévalo avec leur mere, pour les chevêque de faire élever de la maniere qu'il convenoir. Le Roi y consen-Toléde & de tit. & les Infans étant arrivés, il mit l'Infante Doña Isabelle Villens. sa sœur proche de la Reine son épouse, & donna pour Gouverneur à l'Infant Don Alfonse, Diégue de Rivéra. Sur ces entrefaites arriva le Comte d'Armagnac, en qualité d'Ambassadeur de Louis XI. qui étoit depuis peu monté sur le Trône de France, pour confirmer les anciennes Alliances entre les deux Couronnes. Il fut très-bien reçu du Roi, & tous les Seigneurs s'empresserent de lui donner des marques de leur estime & de leur considération. Comme l'on étoit proche de la Fête de Noël, l'Archevêque de Toléde lui envoia en présent des oiseaux de toute espèce, & une grande provision d'orge pour ses chevaux (B).

Les Barcelonnois qui avoient pris à cœur la liberté du Zéle des Prince Don Carlos, publierent le troisième jour de Janvier Barcelonnois pour la liberun Ban, pour ordonner à tous les Habitans de comparoître té du Prince armés, afin de délibérer sur ce qu'il y avoit à faire dans l'état Don Carlos. où les choses étoient; mais il n'y eut rien alors de décidé.

Le vingt du même mois les Députés & les Personnes du Conseil s'affemblerent dans la maison de la Dépuration, & firent serment de ne point se séparer, qu'ils n'eussent pris une résolution sur l'affaire présente. Leur décisson sut donc qu'il falloit emploier toute sorte de moiens, sans excepter même la voie des armes, pour procurer au Prince la liber-

(A) Diéque Henriquez d'el-Cas- (B) Diéque Henriquez d'el-Cas-JILLO,

té, & un accommodement avec son pere, & obtenir un châ-

Anne'e de J. C. 1461. timent exemplaire des mauvais Ministres, à la persuasion desquels ils croïoient que le Roi traitoit si durement le Prince son fils. Persuadés aussi que le Roi, quoique son pere, l'aimoit peu ou même point du tout, ils inviterent toute la Principauté à prendre les intérêts du Prince, & mirent de bonnes Troupes sur pied. Cependant avant que d'éclater entierement, ils tenterent encore la voie des remontrances, en envoïant au Roi quarante-cinq autres Députés, qui joints aux quinze qu'on avoit déja nommés auparavant, sirent un corps de soixante (A).

Ils veulent D'un autre côté Don Jean, Roi d'Aragon, sit transsérer contraindre le Prince Don Carlos d'Aytone à Saragosse, où il ne sit auvoie des ar-cun cas des remontrances du Roïaume d'Aragon, qui s'offrit mes à relâpour médiateur dans cette affaire. Il envoïa de-là le Prince cher le Prince pour Carlos, au Château de Morella sous la garde de Don Jean Fernan-

dez de Hérédia, & il mit dans d'autres Châteaux Don Jean de Beaumont & les autres qui avoient été arrêtés avec le Prince. Averti des mouvemens de Barcelonne, il alla à Lérida, où se rendirent aussi les Députés de Catalogne; mais il ne scut pas plutôt leur arrivée, qu'il sortit, quoique le souper fût prêt, par une porte secrette, suivi de quelques-uns de ses Domestiques, & passa en diligence à Fraga. Dès que le bruit de sa retraite se sur répandu, les Habitans de Lérida s'ameuterent, & allerent à main armée visiter le Palais ou la maison où il logeoir. Les Députés retournerent sur le champ à Barcelonne, & piqués de l'affront que le Roi leur avoit fait, quoiqu'il leur eût envoié pour les appaiser le Grand-Maître de Montése & Don Loup Ximénès d'Urréa, ils sortirent le Drapeau de la Députation le huitième jour de Février, l'arborerent à une des fénêtres de leur Maison d'Assemblées, firent la revûe des Troupes qu'ils avoient sur pied, & en nommerent Généraux le Comte de Modica, le Vicomte de Rocaberti & d'autres, qui eurent ordre de marcher à Lérida, comme ils le firent. La Députation arma encore vingt-quatre Galéres pour garder la Mer, & mit de bonnes gardes à toutes les portes de Barcelonne. Le Comte de Modica se rendit à Lérida avec l'Armée de Catalogne, & le Roi se retira de Fraga à Saragosse; mais les Catalans passerent outre, & s'emparerent de Fraga (B),

<sup>(</sup>A) CARBONEL & ZURITA, | | (B) CARBONEL, ZURITA, & ABARGA;

Ce procédé fut cause qu'en Aragon, Valence & Navarre plusieurs se déclarerent pour le Prince Don Carlos, & les Beaumonts afant demandé du secours au Roi de Castille, 1461. qui leur envoïa mille Lances, ils allerent avec elles & les devient pres-Troupes qu'ils avoient déja, se poster à la vûe de Borja-que générale. Galcéran de Réquésens, Gouverneur de Barcelonne pour le Roi effraié du danger qui le menacoir, sortit de nuit déguisé de la Ville, v laissant sa femme & sa famille. Comme les Caralans avoient de si grandes forces en campagne, que les Rébelles étoient enorgueillis du secours qu'ils avoient reçu de Castil-· le . & que tout étoit en mouvement dans les Roiaumes d'Aragon & de Valence, la Reine Doña Jeanne commença à craindre une révolte générale. Pour prévenir ce coup funeste & éteindre le feu de la guerre civile dans son origine, elle repréfenta au Roi son mari qu'il falloit absolument relâcher au plutôt le Prince, de crainte qu'une plus longue dérentions ne causat de plus grands maux. Le Roi aïant fort goûté son conseil, elle sit dire aux Catalans, qu'elle leur engageoir sa parole d'aller tirer le Prince de sa captivité, & de le remettre entre leurs mains. Cette nouvelle causa beaucoup de joie aux Barcelonnois & à tous les Peuples de la Principauté, & fit que l'Armée Catalanne s'éloigna de Fraga.

En conséquence de cette promesse le Roi Don Jean en- Le Prince voïa la Reine à Morella, délivrer le Prince. Dès que la Dé-Bon Carlos est remis en putation le sçur hors de prison & libre, quatre Députés su-liberté, & rent chargés d'aller en remercier la Reine, & lui dire qu'il conduit à ne convenoit point, & qu'on ne lui permettroit même pas qu'elle entrât avec le Prince à Barcelonne. La Reine fut trèsmécontente de cette déclaration, & passa cependant avec le Prince à Tortose, où quatre autres Députés complimenterent le Prince sur sa bienvenue. Quand la Reine & le Prince furent arrivés à Ville-Franche de Panades, les Députés de Barcelonne réitérerent à la Reine la même notifisation qu'ils lui avoient déja faite. Quoiqu'elle y sût trèssensible, elle n'eur point d'autre parti à prendre que de rester dans cette Ville, & de remettre aux Députés le Prince, qui entra avec eux à Barcelonne le douzième jour de Mars, & y fut reçu avec des démonstrations de joie excessives, dont on

peut voir le détail dans Carbonel témoin oculaire.

 Anne's DR.
J. C.
1461.
fujet des propositions an
Roi.

le pere & le fils; mais on commença par ordonner qu'on fit le procès à tous ceux qui avoient été contraires au Prince, que tout le monde prie les armes, & que tous les Castillans & Gascons sortissent de Catalogne sous peine de la vie; ce qui fut cause que Gonçale de Sahavédra passa avec ses Troupes à la Frontière de Navarre, & que le Roi d'Aragon alla à Sanguessa donner les ordres nécessaires pour la défense de ces quartiers. La Députation envoïa à Ville-Franche des Députés à la Reine, pour lui proposer d'arranger les autres différends. Sur ce que la Reine sit réponse qu'elle étoit trèsdisposée à prêter les mains à un arrangement, on nomma des Députés de tous les Etats, qui se rendirent à Ville-Franche. Après diverses conférences, on coucha par écrit les articles de l'accommodement entre le Roi, le Prince & la Principauté. Les plus importans étoient, que le Prince seroit proclamé & reconnu Successeur à la Couronne, comme fils aîné; qu'il seroit Lieutenant perpétuel & irrévocable du Roi en Catalogne; qu'il auroit le droit d'y tenir les Assemblées d'Etats, sans que le Roi pût y être admis, à moins que les Etats n'y consentissent, & ne l'y invitassent; qu'on ôteroit les Gouvernemens de Catalogne à ceux qui tenoient pour le Roi, & qu'il n'y auroit que des Catalans qui pourroient en avoir; que tous ceux qui avoient suivi le parti du Prince seroient déclarés bons & sidéles Sujets, remis en liberté, & rétablis dans tous leurs biens & toutes leurs Dignités; que la Comtesse de Foix sortiroit de Navarre avec tous les Gascons, & que le Gouvernement de tout ce Roïaume & de ses Places, ne seroit consié qu'à des Aragonnois (A).

Elles sont

La Reine Doña Jeanne reçut ces articles, & après qu'elle les eut communiqués aux Seigneurs de son Conseil, elle les sit porter au Roi son mari, qui, quoique fâché de voir qu'il n'auroit plus en Catalogne que le nom de Roi, se détermina à donner ordre à la Reine, à cause des embarras qu'il avoit de toutes parts, de tâcher de tirer les meilleurs partis qu'elle pourroit, & en cas qu'elle ne le pût pas, de souscrire en son nom au Traité. Comme tout ceci exigea quelque tems, le Gouvernement de Catalogne sit une Députation à la Reine, pour demander qu'elle se rendît garante de ce qui se traitoit entre le Roi, le prince & la Principauté. La Reine y consentir, & promit que tout s'arrangeroit au gré du Gouverne.

(A) CARBONEL, ZURITA & ABARCA.

ment. Elle partir ensuite de Ville-Franche, & prit la route de Barcelonne; mais quand elle arriva à Tarraza, la Ville se souleva, & les Habitans lui en sermerent les portes, de sorte qu'elle fut contrainte de passer à Caldes, d'où elle se retira à Ville-Franche. A fon retour à cette Ville, elle reçut trenteneuf Députés que la Principauté lui envoia; pour sçavoir si le Roi étoit déterminé à accepter les conditions qui lui avoient été proposées; & comme elle répondit qu'elle avoit l'ordre & le pouvoir pour les signer en son nom, elle le sit le vingt-uniéme jour de Juin. Toute la Principauté célébra fort cette nouvelle, & on chanta le Te Deum en actions de graces dans la Cathédrale de Barcelonne. Trois jours après la signature du Traité, le Prince Don Carlos fut proclamé Successeur de son Don Carlos pere, & jura de maintenir tous les Privilèges des Catalans (A). proclamé : Barcelonne.

Anne'e de

1. C.

1461.

Pendant que tout ceci se passoit, le Roi Don Jean extrê- Différentes mement inquiet pour la Reine sa femme, donna ordre à Ber-mesures que nard de Villamarin de se tenir avec une Escadre de Galeres d'Aragon. à la vue de la Côte de Tarragone, pour ce qui pourroit survenir. Comme on traitoit depuis le mois de Mars de l'accommodement entre le Prince & le Roi, le derniet informé des préparatifs que faisoit le Roi de Castille, envoia dire au premier' qu'il souhaitoit de lui parler à Jacca. Le Comte se rendit à cotte Ville dans le mois d'Avril, & le Roi lui aïant demandé de le seconder avec ses Troupes pour la désense de la Navarre, à laquelle il étoit lui-même si fort intéressé, le Comte promit de le faire. Tous deux aïant jugé que le meilleur moien d'arrêter cette Guerre étoit d'interposer le crédit du Roi de France, à cause de l'union qui regnoit entre lui & le Roi de Castille, le Roi Don Jean lui envoia en conséquence un Ambaffadeur (B).

Le Prince Don Carlos qui pensoit sérieusement à son ma- Il traverse riage avec l'Infante Dona Isabelle de Castille, sit partir des le mariage du Prince son Ambassadeurs pour la Cour du Roi Don Henri; mais le Roi sits avec une Don Jean les retint à Calatayud. Zurita dit que le Prince Infante de Castille. chercha aussi secrettement à se liguer avec le Roi de France, qui lui avoit rémoigné de l'amitié quand il'n'étoit que Dauphin, & qu'à cet effet il lui fit demander en mariage une deses sœurs par le Comte d'Armagnac. Il ajoute que Don Ferdinand, Infant de Portugal, insistoit dans le même tems pour que le Prince épousat l'Infante Doña Catherine, conformé

<sup>(</sup>A) CARBONEL & ZURITA. Tome VII.

Anne'e de J. C. 146L

ment aux propositions qui lui avoient été faites & au Roi son pere de la part du Roi de Portugal; mais le Roi don Jean à qui la guerre de Navarre donnoit tant d'inquiétude, envoïa ses pouvoirs datés de Calatayud le 31. de Juillet à l'Archevêque de Toléde, à l'Amirante & au Comte de Parédes, en considération de la confiance qu'il avoit en eux, pour faire en son nom un Traité avec le Roi de Cassille. L'Archevêque de Toléde se prévalant de cette pièce tacha en secret de corrompre le marquis de Villéna & Don Pedre Giron son frere, qui se laisserent gagner. Malheureux Roi, dont les Ministres abusoient de la confiance pour tramer sa perre (A)!

Le Prince prend de nou-

Pour que le Prince Don Carlos ne se fâchât point de la déprena de nou-veaux ombra tention de ses Ambassadeurs à Calatayud, le Roi son pere chargea Antoine de Noguéras d'aller de sa part lui exposer les raisons qui l'avoient porté à en agir ainsi. Noguéras s'étant rendu à Barcelonne, entra pour parler au Prince, qui le reçue d'un air fort courroucé, & le congédia sans vouloir l'entendre, après lui avoir dit qu'il étoit étonné qu'un homme qu'i avoit été assez hardi pour instruire son procès, osat après cette action se présenter devant lui; ajoutant même qu'il lui feroit couper la langue, si ce n'étoit par respect pour le Monarque son pere, au nom de qui il venoit. Quoique Noguéras sortit sur le champ de Barcelonne, la Ville & la Députation engagerent le Prince à consentir de lui donner audience. Ainsi Noguéras retourna à la Ville, où il expliqua au Prince les motiss que le Roi avoir eus pour retenir ses Ambassadeurs. Le Prince, à qui ce procédé donna de plus grandes défiances. pensa sérieusement à se liguer avec le Roi de France. Cette Alliance lui parut même d'autant plus nécessaire, qu'il sçut que don Henri, Roi de Castille s'étoit détaché de ses inté-Compromis xêts, & l'avoit abandonné. En effet ce Monarque avoit cona ton sujet enti avec toutes les folemnités & les précautions nécessaires, de Castille & à la follicitation de l'Archevêque de Toléde, du Marquis de Villéna, du Grand-Maître de Calatrava & d'autres Seigneurs. qu'il se sir un accommodement entre le Roi Don Jean, & le même Prince Don Carlos, & qu'on s'en tînt pour tous les différends, à ce qui seroir décide par des Juges arbitres dans le terme de quatre mois. Pour sûreté de cet accord, le Roi Don

> Henri convint de mettre les Villes & Forteresses de saint Vincent, de la Guardia, de los Arcos & de Larraga entre les

a fon sujet L'Aragon.

(4) ZURITA

mains de l'Archevêque de Toléde, du marquis de Villéna, du grand-Maître de Calatrava & de Jean Fernandez Galindo, une à chacun d'eax, pour être livrées au Roi d'Aragon, en cas que le Roi de Castille ne tînt pas ses engagemens. Le Roi d'Aragon s'engagea de son côté de mettre pareillement entre les mains des mêmes Seigneurs les Villes & Forteresses de Tafalla, de Miranda, d'Arrasona & de Mendigorria dans le Roïaume de Navarre; & pour la sûreré du Roi Don Henri, l'Amirante, le Comte d'Albe de Liste & le Comte de Parédes s'obligerent de mettre aussi en la puissance du Marquis de Villéna, du Grand-Maître de Calatrava & de Jean Fernandez Galindo les Villes d'Aguilar de Campos, de Bolaños & d'Ornos, à certaines conditions, si le Roi d'Aragon ne se conformoit pas à ce qui seroit réglé par les Juges. En yertu de ce Compromis, qui fut dressé à Madrid dans le mois d'Août, & que le Roi de Castille signa le onziéme jour de Septembre, après que tous ceux qui intervinrent eurent prêté serment de

Le Prince Don Carlos se persuada que le Traité qui se fai- Mort du soit entre le Roi son Pere & le Roi de Castille, sans qu'il y Prince Don intervînt aucune personne de sa part, ne pouvoit être en sa faveur. Cette idée lui causa une profonde mélancolie, qui fut bientôt accompagnée d'une fiévre violente, dont les progrès ne permirent point de douter du danger éminent où il étoit. Quand on le vit dans cet état, ses Favoris le solliciterent d'épouser Doña Brianda Vaca, afin de légitimer don Philippe, Comte de Beaufort, fon fils, qu'il avoit eu avec elle; mais ils ne purent l'y déterminer. Le Prince fit cependant son Testament, par lequel il déclara que Doña Blanche sa sœur devoit succéder au Roïaume de Navarre, conformément au Droit. Enfin il se sit administrer les Sacremens, & mourut le vingt-troisième jour de Septembre \*, laissant trois enfans, qui

l'observer, les Troupes de Castille eurent ordre de sortir de

Navarre, & de cesser les hostilités ( A).

(A) ZURITA.

Quoique Mezerai ne parle de sa mort que sous l'année 1462. Il prétend qu'elle arriva le même jour que ce Prince recouvra sa liberté; il ne saut cependant que lire les bons Historiens Espagnols pour voir le contraire. Il l'attribue encore à un bouillon que la loccasionné par des personnes mal-inten-Reine sa belle-mere lui sit donner, dit-il, par son propre Medecin. Le Con-il vains judicieux semblent le croire.

tinuateur de l'Histoire Ecclésiastique affirme aussi que le Roi Don Jean fitempoisonner ce malheureux fils, à la sollicitation de la Reine son épouse; mais il est sur que ce n'est qu'une conjecture dénuce de toute preuve, & uniquement fondée sur un bruit, qui s bien pû être

Anna'e de J. C. 1461.

étoient Don Philippe, Don Jean Alfonse, & Doña Anne de Navarre. On peut voir dans Zurita les autres particularités de son Testament. Ce Prince sut inhumé dans le Monastere de Pobléte, & on commença à publier qu'il étoit mort d'un poison lent, qu'un Médecin lui avoit donné par ordre de la Reine : bruit qui aigrit l'esprit des Calatans affectionnés au Prince, comme on le verra dans la fuire.

Le Roi Don à affürer la Couronne toutes ses dé-Don Ferdimand son fils.

Le Roi son pere, qui tenoit alors les Etats d'Aragon à Ca-Jean cherche latayud, n'eut pas plutôt appris sa mort, qu'il sit reconnoître dans la même Assemblée le Prince Don Ferdinand pour son d'Aragon & légirime héririer & son Successeur à cette Couronne avec toupendances à tes ses dépendances. Ainsi le onziéme jour d'Octobre Don Ferdinand, quoique mineur, & le Roi don Jean son pere prêterent les sermens accoutumés entre les mains de l'Archevêque de Saragosse. Le Roi voulant aussi que le même Prince Don Ferdinand fût proclamé Roi en Catalogne, l'envoia ensuite dans cette Principauté avec la Reine sa mere. Le Prince étant entré à Lérida, fut reçu dans cette Ville avec de grandes acclamations, & y fit le ferment ordinaire. Etant partis de-là pour Barcelonne, les Habitans de cette Ville envoïerent dire à la Reine de s'arrêter jusqu'à ce qu'ils eussent pris une résolution; parceque les uns connoissant son genie & ses artifices, ne vouloient point lui donner l'entrée, & que d'autres foutenoient qu'on ne pouvoit la lui refuser, en vertu des Articles de Ville-Franche. La Reine cependant passa à Valdoncellas, & aïant enfin surmonté les obstacles, elle fut reque à Barcelonne le vingt-unième jour de Novembre. Le lendemain elle confirma solemnellement, en qualité de Tutrice du Prince & comme autorisée par le Roi, tous les Priviléges de la Ville & de la Principauté, & tous les Assistans prêterent en même tems le ferment au Prince Don Ferdinand ( A ).

La Comté

La Reine Doña Jeanne tâcha adroitement de gagner le de Barcelon-Peuple, & ceux qu'elle prévit pouvoir être élevés aux Chargeren Répu- ges de la Ville l'année suivante, promettant de ne se point blique. mêler de ce qui concernoit leur Gouvernement. Quand on eut donc élu de nouveaux Conseillers, elle alla un jour à la. Maison de la Députation, proposer qu'on appellat le Roi son. mari; mais le Conseil ne voulut jamais consentir que le Roi. wint à Barcelonne. Comme elle avoit dans son parti plusieurs

<sup>(</sup>A) CARBONEL, ZURITA & les autres.

J. C.

1461.

personnes du Gouvernement, elle insista à faire cette proposition dans le Conseil de Cent, mais elle ne réussit pas mieux. Une des principales raisons du resus étoit, que le Peuple & plusieurs des Conseillers se défioient du Roi, à cause des excès auxquels ils s'étoient portés, & pensoient même à s'ériger en République libre, comme l'étoient plusieurs Etats d'Italie. Pour exécuter même ce projet, ils commencerent à publier que le feu Prince Don Carlos avoit fait plusieurs miracles, & à faire courir le bruit qu'on devoit le regarder comme un Saint, que la tyrannie de son pere & de sa belle-mere avoit fait mourir; le tout afin de rendre le Roi & la Reine odieux. Bien plus, il y eut des personnes sçavantes & des Religieux qui tinrent publiquement ce langage; car il s'en trouve toujours quelques-uns disposés à justifier la malice exécrable des rébellions contre leurs légitimes Souverains. Quoi qu'il en soit, on ne peut rien assûrer touchant les miracles du Prince Don Carlos, parce que si Alfonse de Palence, Zurita, & d'autres les traitent de faux, plusieurs autres Auteurs soutiennent qu'ils sont véritables, s'appurant sur le témoignage de Pobléte, où le Prince est enterré ( A).

Comme la mort du Prince Don Carlos sembloit avoir mis Le Roi de Castille resufin à la cause de la guerre de Castille en Navarre, Don Jean, se de se désai-Roi d'Aragon, envoïa en Castille Ferrier de Lanuza, Grand sir de quel-Bailli de ce Roïaume, pour folliciter par le canal de l'Ar-ques Places en Navarre. chevêque de Toléde & de ses autres Partisans, la restitution des Places dont les Castillans s'étoient emparés dans le Roïaume de Navarre, & le désistement de toutes prétentions sur ce Roiaume. Ferrier de Lanuza exécuta l'ordre de fon Maître; mais quoique l'Archevêque de Toléde & les autres de son parti appurassent sortement ses demandes, le Roi Don Henri ne voulut point lâcher ce qu'il avoit en Navarre, afin de contenir toujours le Roi Don Jean : il se contenta seulement de faire espérer qu'on nommeroit des Juges, & que tout s'arrangeroit (B).

Louis XI. Roi de France qui avoit depuis peu succédé à Celui de Charles VII. son pere, aïant appris la mort du Prince Don che à animer Carlos, & sçachant le peu de sond que le Roi d'Aragon de-les Catalans voit faire fur les Calatans, profita de cette conjoncture pour contre leur Souverain: envoier une Ambassade à la Députation & à la Ville de Bar-

<sup>(</sup>A) Alfonse de Palenge , Zurf (B) Zureta, TA & d'autres.

ANNE'E DE J. C. 1461.

celonne. Henri de Marla, qui en fut chargé, les assûra de la part de son Maître, qu'ils pouvoient en tout tems compter sur son secours, en reconnoissance du zéle qu'ils avoient montré pour le Prince Don Carlos de qui il avoit toujours fait grand cas; d'où vient qu'il avoit refusé d'entrer dans la confédération que le Roi d'Aragon lui avoit fait proposer. Il ajouta aussi que comme la Couronne de Navarre appartenoit à l'Infante Doña Blanche par les droits du sang, le Roi son Maître la feroit remettre en liberté, & l'établiroit sur ce Trône; qu'il avoit ordre d'aller voir à ce sujet le Roi d'Aragon, & qu'enfin la Principauté de Catalogne pouvoit être assûrée d'avoir toujours la protection & l'appui de ce Prince. Les Calatans, après avoir témoigné qu'ils étoient trèssensibles aux bontés du Roi de France, dirent que c'étoit au Roi leur Souverain à répondre sur tout le reste; ils congédierent ainsi l'Ambassadeur.

Il prétend avoir droit à en conféquence.

Il paroît que le Roi de France avoit quelque prétention la Couronne sur le Rosaume de Navarre, suivant ce qu'il dit à Charles de Navarre. Doms, Ambassadeur du Roi d'Aragon. Scachant donc que le les démarches Comte de Foix étoit entré en Navarre à la tête de mille Fantassins, pour assurer ce Roïaume, il sit marcher contre lui le Comte d'Armagnac avec deux cens Lances, quoique le dernier prétendit aussi avoir des droits à cette Couronne. Le Roi de France envoia encore en Ambassade en Catalogne Capdaurat, qui tâcha sous différens prétextes, de persuader aux Catalans, qu'au défaut de la ligne masculine la Couronne de Navarre appartenoit à son Maître. D'un autre côté, le Roi d'Aragon qui connoissoit le génie du Monarque François, travailla à se pourvoir d'armes & de Troupes, & se ligua étroitement avec le Roi Edovard d'Angleterre, par le canal de Vincent Clement, qui étoit de son Conseil, & Collecteur de la Chambre Apostolique dans ce Roïaume (A).

Retraite de Dona Cathede Portugal, nastere.

Mort de

Dès qu'on scut en Portugal la mort de Don Carlos, Prince rine, Infante de Viane, l'Infante Doña Catherine se retira dans le Monasdans un Mo- tere de sainte Claire de Lisbonne. Le treizième jour de Novembre mourut l'Infant Don Henri, Grand-Maître de l'Orl'Infant Don dre de Christ, \* oncle du Roi, dans sa Ville de Sagrez en Al-Henri, Grand garve. Après qu'on eut fait ses obséques dans l'Eglise de Lagos, on le transféra au Monastere de la Bataille, que son pere

<sup>(</sup>A) Zurita.

\* Messieurs de la Neuville & de la Cléde

ui font terminer sa vie en 1460. & Don

Jean de Barro: dans son Asie Chap. 15. & 16. de sa premiere Décade, seulement en l'année 1463.

1461. Maître de

Celle de

premier Duo

Incursion &

Don layme

avoit bâti. Peu après mourut aussi Don Alfonse, premier Duc Anne's DE de Bragance, qui eut pour successeur dans son Duché Don Ferdinand fon fils aîné (A).

Les Grenadins profitant de l'occasion firent une irruption l'Ordre de avec quelques Troupes dans la Sénéchaussée de Cazorla, & Christ. après avoir enlevé quantité de personnes & de bestiaux, ils se Don Alsonse, jetterent sur Quésada, qui sut pillée & brûlée (B).

Le dixhuitiéme jour de Décembre le Pape Pie créa Cardinal de Bragance hostilités des

Don Jayme de Cardone, Evêque d'Urgel (C).

Dans le mois de Mai un Moine indiferet prêcha à Mé-Grenadins. dina d'el-Campo contre les Juifs, aïant un Crucifix à la main, de Cardone, & anima tellement son Auditoire, que tous les Assistans al-Cardinal. lerent se jetter sur ces misérables, en brûlerent quelques-ment à Médiuns avec leurs livres, & pillerent leurs effets; mais le Roi na d'el-Camaverti de cette émeute, contint les séditieux par le châti- po contre les ment (D).

Au commencement de cette année, Doña Jeanne, Reine 1462. de Castille, accoucha d'une fille, que le Roi Don Henri re- de Castille garda comme à lui, quoique la plûpart des personnes fussent accouche d'upersuadées du contraire. On sit de grandes réjouissances à le Roi Don l'occasion de sa naissance, dont il ne m'a pas été possible de Henri fait redécouvrir le jour fixe. Elle fut baptisée dans le Palais avec connoître une solennité extraordinaire, & elle eut pour Parrein le Com-river. te d'Armagnac qui étoit passé d'Aragon en Castille par ordre du Roi de France, pour confirmer les anciennes Alliances, qu'il y avoit, comme je l'ai déja dit, entre les deux Couronnes, & le Marquis de Villéna, & pour Marreine l'Infante Doña Mabelle. L'Archevêque de Toléde lui administra le Baptême. & on lui donna le nom de Jeanne. Plusieurs Grands remplizent les autres fonctions. Deux mois après le Roi la fit reconnoître pour son héritiere des Etats de Castille, & les Infans Don Alfonse & Doña Isabelle furent les premiers qui prêterent le serment. Les Prélats, les Seigneurs & les Villes suivirent leur exemple, quoique, suivant quelques Histoniens, plusieurs des Seigneurs protestallent aussitôt contre cette démarche, prévenus que celle qu'on appelloit Princesse, no pouvoit être la fille du Roi, qui passoit pour impuissant,

(C) CHACON & RAYNALDUS.

<sup>(</sup>A) EDOUARD NUMEZ, GARBAY, (D) GARCIE SANCHEZ, JUIAI des Sanches d'autres. BARLA & d'autres. (B) Alfonse de Palence.

ANNE'E DE J. C.

1462. On traite d'accommoles Rois de Castille & d'Aragon.

mais de Don Bertrand de la Cuéva, d'où vint qu'on la surnomma dans la suite Bertraneja (A).

Ferrier de Lanuza, Grand Bailli d'Aragon, & Envoié du Roi Don Jean en Castille, étant appuié de l'Archevêque dement entre de Toléde, du Marquis de Villéna & des autres Partisans que le Roi d'Aragon avoit à cette Cour, engagea le Roi Don Henri à s'accommoder avec l'Aragonnois. On convint pour cet effet que le Roi Don Henri passeroit à Alfaro & le Roi d'Aragon à Tudéle, & que de - là ils termineroient tous deux leurs différends par le canal de leurs Ministres. Le Roi de Castille partit en conséquence pour Alfaro avec le Marquis de Villéna, laissant à Aranda la Reine qui étoit grosse une seconde fois, & le Roi d'Aragon se rendit en même tems à Tudéle. Dès qu'ils furent arrivés, chacun à l'endroit marqué, on entama la négociation, & les conférences durerent long-tems sans qu'on pût convenir de rien. Pendant ce tems-là il y eur à Alfaro & dans les dieux circonvoisins une si horrible tempête, que toute cette contrée fut ruinée pour quelques années; & en considération de ce dégat, le Roi Don Henri déchargea des impôts pour trois ans toutes les Places qui avoient souffert. Comme l'accommodement tiroit si fort en longueur, le Roi Don Henri qui en étoit peut-être la cause, sçachant les troubles qui s'étoient allumés en Catalogne, & auxquels il falloit accourir, résolut de s'en retourner, & de laisser ses pouvoirs au Marquis de Villéna, pour aller à Saragosse faire l'arrangement avec Doña Jeanne, Reine d'Aragon, l'Archevêque de Saragosse restant en ôtage en Castille pour la sûreté de la personne du Marquis. Ainsi le Roi Don Henri retourna à Aranda, où il trouva la Reine qui étoit très-mal d'une fausse couche d'un garcon. Ce malheur étoit arrivé à la Reine de la fraïeur qu'elle eut, de ce qu'étant au Soleil, le feu prit à sa tête, & lui auroit brûlé tous les cheveux, si les Dames qui étoient auprès d'elle ne l'eussent éteint au plutôt. Le Roi sut très-touché de cet accident, & on tint à ce sujet dissérens propos, quelquesuns regardant ce malheur, comme le présage des maux qu'on éprouva dans la suite (B).

Il est conelu,

Le Marquis de Villéna passa à Saragosse, où la Reine d'Aragon lui sit préparer un très-bon logement, & l'invita à

<sup>(</sup>A) Diéque Henriquez d'el- (B) Diéque Henriquez d'el-CASTILLO, ALFONSE DE PALENCE. | CASTILLO.

manger avec elle, ordonnant qu'il n'y ent que ses Dames Anne's DE qui servissent à table, favour fort extraordinaire dans ce temslà. Tous les points de l'accommodement aium été réglés, entre eux, le Roi Don Jean, qui revint sur ces entresques de Catalogne à Saragosse, signa le Trairé. Quand cela suti fait, le Marquis prit congé du Roi & de la Reme d'Aragon, & retourna à Madrid, où étoient le Roi Don Henri, la Reine & toute la Cour. Il fut très-bien reçu du Roi, mais il commença à prendre ombrage du Comre de Lédesma, & de fa faveur auprès du Monarque; ce qui fut la source de grands troubles.

Dans le mois de Mai le Roi de Grenade informé que les Glorieuse Frontières de l'Andalousie étoient mal gardées, donna or-des Chrétiens dre à un de ses fils, appellé Hale-Acers, d'aller avec deux contre les mille cinq cens Chevaux & dix mille Fantassins faire une ir-Mahomerans, ruption du côté d'Estépa & d'Ossuna. Hale-Acen obéit, & enleva quantité de Bestiaux de toute espece, & un grand nombre de Chrétiens qu'il mit aux fers. Le Comte de Cabra en donna avis sur le champ à Don Louis de Pernia, qui de son côté sit sçavoir cette nouvelle au Comte d'Arcon, à Cordoue & à toute la Frontière. Don Rodrigue Ponce, fils du Comte d'Arcos, monta aussi-tôt à cheval avec les Troupes qu'il put ramasser, & alla joindre à Ossuna Don Louis de Bernia, qui avoit déja reçu quelques renforts de la Frontiére. Comme il ne s'étoit encore rassemblé que trois cens Chevaux & six cens Fantassins, il paroissoit téméraire à tout le monde d'aller à l'Ennemi, avant que d'avoir des forces plus nombreuses; mais Don Rodrigue Ponce, qui craignoit

\* Il fut conclu, suivant Mariana, le 23. de Mars, & il portoite 1º Qu'il y auroit entre les Couronnes de Castille & d'Aragon une Paix solide & stable : 22. Que le Roi de Castille rendroit toutes les Places dont il étoit en possession dans la Navarre, & retiendroit seulement pour garantie du Traité les Villes & Châteaux de la Guardia, de San-Vicente, d'Arcos, de Raga & de Viane: 30. Que l'on mettroit en sequestre les Villes de Jubéra & de Cornago, sur les Frontières d'Aragon & de Navarre, & la Ville de Lorca, dans le Royaume de Murcie: 40. Que l'Archeveque de Toléde, le Grand Maître de Calatrava, & Jean Fernandez Ga-

Tome VII.

lindo, Dépositaires de ces Places, seroient obligés de les livzer au Roi d'Aragon, si le Roi de Castille venoit le premier à rompre la Paix, ou à vieler aucun des: Articles. Je crois cependant que Mariana confond ici le Traité d'accommodement, avec le Compromis dont il a été parlé l'année précédente, parce qu'il dit un peu plus avant que le Roi de Castille étant passé à Alfaro, pendant que l'Aragonnois étoir à Tudele, ces deux Princes ratifierent le Traité de Madrid. Celui-ci en effet ne lipeut être que le Compromis, le second dont il ne paroît pas avoir eu connoilsance, aïant été sait à Saragosse.

J. C. 1462.

Anne's DE qu'un plus long délai ne donnât le tems aux Mahométans d'emmener leur capture, résolut de leur couper la retraite, & de les combattre. Tous les autres déférerent à son avis, & allerent avec lui au gué du Madroño. Y étant arrivés dans le même tems que les Ennemis, ils les chargerent si vigoureusement, qu'ils ne tarderent pas à les mettre en déroute. Ils leur tuerent près de quinze cens hommes, fans compter les blessés & les prisonniers, & le carnage auroit été plus grand, si la nuit, qui survint, n'avoit facilité aux Mahomé, rans de se sauver par différentes routes. Les Bestiaux que les Ennemis avoient pillés, étant restés sans gardes, s'en retournerent à leurs pâturages ordinaires, & les Propriétaires les aïant vû venir le lendemain matin, les remmenerent avec eux. Don Rodrigue Ponce & les autres s'emparerent des Etendards, des Drapeaux & de toutes les autres dépouilles qu'ils trouverent sur le champ de bataille, après quoi ils se retirerent à Ossuna. Cette glorieuse Victoire \*, qui fut remportée au-delà de la Riviere de las Yeguas, proche de la redoute du Madroño, ne coûta aux Espagnols que cent cinquante Fantassins & trente Cavaliers.

Abdala-Ambran s'étoit jetté à la tête de quatre cens Chetage rempor-vaux sur le Territoire d'Ecija, où il sit de grands dégats. Au ti Mahomé- bruit de cette excursion le Comte de Cabra, l'Alcayde des Damoiseaux, Martin Fernandez de Cordoue & le Seigneur d'Alcaudere rassemblerent quelques Troupes, & marchesent à la poursuite des Ennemis. Les aïant joints au pied d'une Montagne, par où Abdala se retiroit, ils en massacrerent plusieurs, & en sirent beaucoup d'autres Captifs. Quelques-uns mettent ces événemens sous l'année 1460. mais ils se trompent (A).

La guerre recommence de toutes Grenadins.

La Tréve avec les Mahométans de Grenade étant expirée le dixiéme jour d'Avril, le Connétable Don Michel Luc Parts avec les sortit de Jaën avec deux mille Fantassins & six cens Chevaux pour faire construire une Tour & une Redoute sur la colline de la Cabeza. Averti que la Tour d'Aréna étoit mal gardée, il y alla à deflein de s'en emparer; mais les Mahométans la défendirent courageusement, de maniere qu'on

RIBAY & beaucoup d'autres.

\* Mariana qui en fait mention sous

(A) ALFONSE DE PALENCE, GA- blit aussi un neu cette glorieuse expédimétanne avoit deja passé la Riviere de l'année 1459, appelle Albohacen le fils Las Yeguas, & que les Chrétiens n'eudu Roi Ismaël, qui fut défait. Il affoi- rent à combattre que la Cavalerie.

perdit un peu de monde de part & d'autre. Peu de jours après Anne's DE il se jetta sur Cambil & Alabar, & aïant ravagé ces quartiers, il retourna à Jaën sans obstacle, quoique les Mahométans se fussent rassemblés pour lui couper la retraite.

Dans le mois de Juillet le Connétable résolut de faire une succès d'un autre irruption dans le Roïaume de Grenade. Aïant rassem- du Connétablé à cet effet les Troupes d'Andujar, d'Ubéda, de Baéza ble sur leurs & de Cazorla, qui faisoient en tout trois mille hommes d'In-terres. fanterie & douze cens de Cavalerie, il alla avec elles aux Pics de Guadiana. De-là il passa de nuit le Port de Célémin, chemin rude & resserré, pour n'être point apperçu des Redoutes qu'il y avoit dans ces quartiers, & étant arrivé à la pointe du jour proche de la Riviere d'Achama, il mit ses Troupes en ordre de bataille. Alfonse d'Abendaño étoit à l'avant-garde avec deux cens Chevaux, le Connétable au centre avec cinq cens, qui étoient suivis de toute l'Infanterie, & derriere Ferdinand de Villafañe avec trois cens Chevaux. Les bagages alloient ensuite, escortés de deux cens Cavaliers que commandoit Pierre d'Escavias, Alcayde d'Andujar. Dans cet ordre il passa de nuit proche de Guadix & de Baza, & alla se poster à la vûe d'Aldoyra & de Calahorra, Villes très-riches & très-peuplées. Le Jeudi matin, quinzieme jour de Juillet, il insulta ces Places, y entra, mit tout à feu & à sang, égorgea un grand nombre de Mahométans, en sit beaucoup d'autres Captifs, & emporta un butin immense. Aiant aussi désolé leurs campagnes, & enlevé tous les Bestiaux qu'il trouva, il retourna le jour suivant ravager le Territoire, les Vignes & les Jardins de Guadix. La Cavalerie de cette Ville sortit pour escarmoucher sous les ordres d'Aliatar, mais elle fut contrainte de se retirer, & de laisser le passage libre au Connétable, qui rentra le Dimanche matin suivant à Jaën avec tout ce qu'il avoit pris aux Mahométans, & tous les Captifs. On rendit sur le champ à Dieu de grandes actions de graces du succès de cette irruption, & l'on partagea ensuite les dépouilles. Ce fut là, comme je le dirai ailleurs, ce qui donna occasion au recouvrement de Gibraltar (A).

Vers le même tems Don Pedre Giron, Grand-Maître de Calatrava, enleva aux Mahométans Archidona; mais je n'ai

Archidone

Anne'e de J. C.

Offre des Catalans au tille de se ranger fous fa domination,

pû découvrir si ce sut d'assaut, par capitulation, ou par sur!

prife (A).

Le Roi Don Henri recut diverses Ambassades, tant de Don Ferdinand, Roi de Naples, que de Génes & de Catalogne. Roi de Cas qui tendoient toutes à demander son alliance & son appui; mais il répondit toujours dans des termes vagues, de maniere à ne prendre aucun engagement. De Madrid il passa avec toute la Cour à Ségovie, d'où il fut à Atiença, qu'il avoit ordonné de mettre en état de désense, parce qu'elle avoit été sort endommagée, quand on l'avoit recouvrée. Pendant qu'il étoit dans cette Ville, comme les troubles de Catalogne augmentoient de jour en jour, des Ambassadeurs de cette Principauté, qui étoient l'Archidiacre de Girone & Mossen Copons, vinrent le trouver & lui représenterent que la Députation & la Ville de Barcelonne, étant résolues de se soustraire à l'obéissance de Don Jean, Roi d'Aragon, les avoient envoiés avec ordre de se prosterner à ses pieds au nom de toute la Principauté, & de le prier de les recevoir pour ses Vassaux & ses Sujets, en les prenant comme tels sous sa protection; parce que tous les Catalans sçavoient que la Domination & la Souveraineté lui appartenoient par le droit du sang, comme descendant, par la branche aînée de la Reine Doña Eléonore, épouse du Roi Don Jean I. Le Roi Don Henri comprit bien la difficulté & les embarras que souffroit cette affaire; & de-là vint qu'il se contenta alors de dire aux Ambassadeurs de se rendre à Ségovie; leur promettant toutefois de leur donner une réponse dans cette ville, après avoir fait examiner leur proposition (B).

Elle eft ac-Ceptée.

Dès que le Roi Don Henri fut de retour à Ségovie, il ordonna de délibérer dans son Conseil sur le sujet de l'Ambassade des Catalans. On obéit, mais les avis furent partagés. L'Archevêque de Toléde & d'autres qui étoient dans les intérêts du Roi d'Aragon, alléguerent plusieurs raisons pour lesquelles ils prétendirent qu'on devoit rejetter la proposition. Ceux au contraire qui étoient réellement attachés au Roi Don Henri, soutinrent qu'il falloit l'accepter, & s'appurerent aussi de plusieurs motifs. Tant d'opposition sut cause qu'on appella Copons au Conseil, pour y exposer lui-même l'intention de ses Compatriotes; mais, quoiqu'il déclarât qu'ils ne deman,

<sup>(</sup>A) RADES dans l'Histoire des Or- (B) Altonse de Palence, Difedes Militaires, Bleda & d'autres. (GUE HENRIQUEZ D'EL-CASTILLO.

Anne'e de J. C.

1462.

doient qu'à être Sujets du Roi de Castille, les Conseillers se séparerent, sans avoir pû convenir de rien. Cependant le Roi Don Henri, qui étoit bien aise de contenir toujours le Roi d'Aragon, parce qu'il connoissoit son caractere, & quil s'en défioit, crut devoir accepter l'offre des Catalans; il dit en conséquence à leurs Ambassadeurs, qu'ils n'avoient qu'à le proclamer leur Roi, & qu'il confirmeroit leurs Priviléges & les soutiendroit de ses armes. Charmés de cette réponse les Ambaffadeurs Catalans prirent congé de lui, & aiant rendu compte à leur retour à Barcelonne, de tout ce qui s'étoit passé, on

se disposa à déploier l'Etendard pour Don Henri, Roi de

Castille (A).

Ils ne furent pas platôt partis, que, pour encourager les Catalans, le Roi Don Henri passa aux Frontières de Navarre Castille sait & d'Aragon, où il manda ses Troupes. Quand elles furent ras. passer des Troupes en semblées à Agréda, il envoïa de-là en Catalogne Don Jean Catalogne. de Beaumont, & Jean Torres, Gentilhomme de Soria, avec deux mille cinq cens Lances, donnant ses pouvoirs au premier pour tout ce qu'il y auroit à faire à Barcelonne. Beaumont & Torres se mirent en marche sur le champ, & passerent peu loin de Saragosse. Le Roi Don Henri étant allé à Alfaro avec le reste des Troupes, un Habitant de Tudéle vint offrir secrettement à Don Bertrand de la Cuéva, de lui livrer un certain jour une porte de la Ville, afin que les Troupes de Castille pussent entrer & s'emparer de la Place. Don Bertrand crut de bonne soi ce que cet homme trompeur lui disoit; c'est pourquoi après en avoir informé le Roi, il détacha au tems marqué quelques Soldats, pour aller prendre possession de la porte de Tudéle. Il les suivit de loin, pour l'entiere exécution du projet, à la tête de quinze cens Chevaux; mais dès que les Soldats se présenterent à la porte, ils furent arrêtés & enfermés dans la Ville. Don Bertrand pleinement convaincu alors de la tromperie, fit sçavoir à la Ville, que si on ne remettoit sur le champ ces Soldats en liberté, il alloit avec ses quinze cens Chevaux saccager tous les environs de la Place; & les Habitans effraïés de cette menace relâcherent aussitôt les Soldats prisonniers. Cependant l'Archevêque de Toléde & ses Partisans pressoient continuellement par Lettres le Roi Don Henri de cesser cette guerre, & de faire un nou-

Le Roi de

Anne'e de J. C. 1462.

vel accommodement avec le Roi d'Aragon. Comme ils lui étoient suspects, le Roi Don Henri laissa quelque ordre sur ces Frontières, & alla à Almazan, où on lui fit en secret plusieurs propositions d'arrangement de la part du Roi d'Aragon & de ses Partisans en Castille, quoiqu'il fût déja proclamé Roi à Barcelonne, comme je le dirai dans la suite (A).

Troubles dans le Royaume de Grenade.

On ne sçut pas plutôt à Grenade l'irruption du Connétable de Castille dans la Contrée de Guadix, & la prise d'Archidona par le Grand-Maître de Calatrava, que la Populace de cette Ville commença à se déchaîner contre le Roi Ismaël & les principaux du Gouvernement, se plaignant de ce qu'ils éprouvoient tous ces maux, parce qu'on ne païoit point au Roi de Castille le Tribut qui lui étoit dû. A la vue de cette émotion, le Roi de Grenade se retira & se retrancha dans la Rambla\*, & envoia dire aux séditieux, que Mosarras & les Aben-Zaraxès recevoient le Tribut, & ne le délivroient pas; ce qui étoit la source de tous les maux. Les séditieux s'écrierent qu'il avoit tort de ne les pas punir, & le Roi leur répondit qu'il ne le pouvoit faire sans leur secours, parce que les coupables avoient dans la Ville un grand nombre de Partisans; mais que s'ils vouloient le seconder, il feroit subir à ces audacieux le châtiment qu'ils méritoient. Comme ils offrirent tous de sacrifier s'il le falloit, leur vie & leurs biens pour le soutenir, Ismaël assûré du Peuple, manda Mofarras & les principaux Aben-Zaraxès, sous prétexte d'avoir à les consulter sur quelques affaires, & les fit poignarder dès qu'ils furent entrés, par des gens apostés à cet effer. Mahomet Aben-Zarax & les autres parens des défunts squrent à peine cette nouvelle, qu'étant montés à cheval, ils sortirent de la Ville, & allerent à toute bride à Malaga. De là ils firent dire à leurs amis & à leurs Partisans deleur amener à cette Ville le plus de Troupes qu'ils pourroient, de sorte qu'il leur vint beaucoup de monde de toutes parts, & principalement de Gibraltar, dont plusieurs des principaux Gentilshommes, & la meilleure partie de la Garnison accouzurent pour embrasser leur querelle (B).

Conversion A cette occasion Ali el Zurro qui vivoit à Gibraltar, & qui avoit envie d'embrasser la Religion Chrétienne & de lui ren-

<sup>(</sup>A) Diéque Henriquez d'el-Cas-TILLO, ZURITA, & GARIBAY.
(B) La Chronique du Connétable

Don Michel Luc,

<sup>\*</sup> C'est ainsi que les Maures nome moient à Grenade un endroit, où ila avoient leur Arsenal,

dre quelque service, passa à Tarise dans le mois d'Août, & Anne's DE aïant exposé son intention à Alsonse d'Arcos, qui étoit Alcalde de cette Ville, on le baptifa, & il sut nommé Diégue et métan de Gi-Zurro. Il dit encore à l'Alcalde, que les Chrétiens pouvoient braltar, & facilement s'emparer de Gibraltar, parce que cette Ville étoit avis impordégarnie de monde, un grand nombre des Habitans & la meil-ne à Alfonse leure partie de la Garnison étant allés à Masaga seconder Ma-d'Arcos, Alhomer Aben-Zarax. Alfonse d'Arcos, trop éclairé pour ne pas calde de Tasçavoir le peu de fond qu'il y avoit à faire sur les Mahométans, prit le parti, pour constater le rapport de Zurro, de détacher quatre vingts Cavaliers, & cent cinquante Fantassins, auxquels il ordonna de s'approcher de Gibraltar, & de faire en forte de s'informer de l'état de la Place. Les Fantassins & les Cavaliers enleverent trois Mahométans qui étoient sortis de la Ville, & les amenerent à Alfonse d'Arcos. Dès que celuici les eut en son pouvoir, il leur sit donner la question, & ces trois hommes déclarerent dans la douleur des tourmens, que la Ville etoit sans Garnison, pour la raison qui est déjà rap-

portée.

Alfonse d'Arcos assuré de la vérité, invita par dissérens Ex- Gibralian près le Duc de Médina-Sydonia & les Places de la Frontière, est affiégé par d'accourir fans délai avec le plus de monde qu'il seron possible pour ne pas perdre l'occasion de recouvrer Gibraltar. Ainsi les premieres Troupes qui se rendirent devantcette Place, fuzent celles d'Arcos, de Médina-Sydonia, d'Alcala des Gazules, & de Castellar. Elles ne furent pas plutôt arrivées, qu'elles attaquerent la Ville par différens endroits, secondés de quelques Vaisseaux qui se trouverent là dans le même tems; mais les Barbares se désendirent avec valeur, de sorte qu'il, y eut de part & d'aurre quelques personnes tuées & blessées. Après le combat plusieurs des Chrétiens rebutés de la résistance des Mahométans, étoient d'avis qu'on se désissat de cette entreprise, lorsque le jour suivant ils surent joints par Goncale d'Avila, Corrégidor de Xéres, qui amena avec lui quatre cens Chevaux, & une nombreuse Infanterie. Ce rensort. & la nouvelle qu'ils eurent que le Duc de Médina-Sydonia & d'autres ne tarderoient pas d'arriver avec leurs Troupes. releverent leurs espérances, & Diégue el Zurro ne contribuz pas peu aussi à les retenir, en persistant toûjours à leur promettre la réduction de la Ville, quand toutes les forces qu'on assendoit seroient rassemblées.

ANNE'S DE J. C. 1462. Les Affiégés deman-dent à capituler .

D'un autre côté les Mahométans de la Ville, qui avoient perdu beaucoup de monde en soutenant l'attaque, ne douterent point d'être forcés & de perdre leurs biens, leurs femmes, leurs enfans, & leur propre vie, si les Chrétiens retournoient à la charge. Cette idée jointe à la persuasion où ils étoient, qu'un de leurs gens, qui avoit déserté ne manqueroit pas d'informer de leur état les Chrétiens, leur fit prendre le parti de députer vers les Généraux de l'Armée Chrétienne, quelques personnes pour leur dire, que si on vouloit les laisser fortir librement avec leurs femmes, leurs enfans & tous les effets qu'ils pourroient emporter, & leur païer ceux qu'ils seroient obligés de laisser, ils remettroient la Place dans quatre jours, parce qu'ils avoient besoin de ce tems pour faire leurs ballots. Les Envoïés s'acquitterent de leur commission, mais les Généraux répondirent qu'ils ne pouvoient rien décider jusqu'à l'arrivée des Seigneurs qu'ils attendoient; ce qui consterna fort les Mahomérans.

On s'empare de la Place.

Sur ces entrefaites arriva Don Rodrigue Ponce, fils du Comte d'Arcos, avec quatre cens cinquante Lances, lequel alla aussitôt reconnoître l'effet des attaques. Les Assiégés n'en eurent pas plutôt la nouvelle, qu'ils lui envoïerent des Députés pour faire avec lui la capitulation; mais ce Seigneur s'en excusa, sous prétexte qu'il falloit attendre son pere, qui ne pouvoit tarder, & le Duc de Médina-Sydonia, qui venoit avec le Régiment de Séville. Cependant Gonçale d'Avila & les Troupes de Xéres qui n'approuvoient point tous ces délais, commencerent à se saisir de quelques Tours. A leur exemple, Don Rodrigue Ponce s'empara aussi avec ses Troupes de la principale Tour, & de presque toute la Ville, forçant par-là les Mahométans de se retirer dans la Forteresse. Le Duc de Médina-Sydonia averti de ce qui se passoit, envoïa prier Don Rodrigue Ponce de ne pas passer outre, afin qu'il eût part à cette gloire. Don Rodrigue Ponce eut égard à sa demande, & le jour suivant, étant sorti de la Ville, il alla le recevoir avec beaucoup de politesse. On convint d'attendre division entre encore le Comte d'Arcos, afin que ses Troupes & celles du Duc entrassent en même tems, & prissent ensemble possession de la Forteresse; mais la nuit suivante le Duc traita de sa reddition avec les Mahométans qui y étoient, & qui au moien de leurs conventions la lui livrerent à la pointe du jour. Don Rodrigue Ponce & son pere furent si fort irrités de ce procédé, que malgré l'entremise de quelques Seigneurs, qui vou-

Source de les Familles de Médina-Sydonia & d'Arcos.

lurent les appaiser, ils désierent le Duc de Médina-Sydonia, Anne's DE & de-là vint entre ces deux grandes Maisons une haine qui dura long tems, & qui causa dans la suite de grands maux. Le Roi apprit cependant avec une joie inexprimable l'acquisition qu'on venoit de faire \*; mais comme il fut informé en même tems de la querelle qui s'étoit élevée à cette occasion, il envoia ordre sur le champ au Duc de Médina-Sydonia, sous de rigoureuses peines, de remettre la Forteresse & la Ville à

J. C. 1462.

Pierre de Porras; ce que le Duc fit à l'instant (A).

Pendant qu'on faisoit le recouvrement de Gibraltar, le Irroption du Grand-Maître de Calatrava, qui étoit à Porcuna & qui ne pen- Grand-Maître de Calatrava soit qu'à se signaler par des exploits éclatans, résolut de faire trava & du de son coté une vigoureuse irruption dans le Roïaume de Connétable sur les Terres Grenade, & invita le Connétable Don Michel Luc, de se du Roi de joindre à lui avec les Troupes du Roïaume de Jaën. Le Con. Grenade. nétable y aïant consenti avec plaisir, ils préparerent tous deux leurs Troupes, & quand elles furent en état, ils les menerent sur le bord de la Riviere de Carrizal, où ils firent leur jonction proche de Locobin. A près avoir fait la revûe de leur Corps d'Armée, qui se trouva composé de trois mille hommes de Cavalerie, & de cinq mille d'Infanterie, ils allerent à Alcala la Roïale, où ils tinrent conseil pour régler leurs Opérations, & la maniere de disposer leurs troupes. En vertu de ce qui sut alors décidé, le Connétable forma l'avant-garde avec cinq cens Chevaux, le Grand-Maître se plaça au centre avec quinze cens autres, l'Infanterie étant partagée en plusieurs Bataillons, & mille Chevaux eurent l'arriere-garde. Dans cet ordre ils passerent de nuit le Port de Lope; mais comme ils s'égarerent ensuite à cause de l'obscurité, quand ils arriverent à la Riviere de les Adalides, ils manquerent le gué, & on les entendit parler de Huecar & de Romay.

A la pointe du jour les deux Généraux prirent la route de son succès. la Plaine de Grenade, & s'avancerent très-proche de cette Ville. Un gros Détachement de Cavalerie en sortit sur le champ pour escarmoucher; mais il sut vivement repoussé. Le Connérable marcha à la hâte du côté d'Almunécar, à la tête de mille Cavaliers & de deux mille Fantassins, & pilla Malaba,

ajoûteroit désormais aux Titres qu'il poste déja, celui de Roi de Gibraliat, à l'exemple d'Abomélic, Princariana, qu'il ordonna qu'au comment.

<sup>\* :</sup>lle lui parut si importante, dit brastas, à l'exemple d'Abomélic, Prin-Mariana, qu'il ordonna qu'au commen-ce Masse, de l'illustre Famille des cement de tous les Actes Roiaux l'on Merins, qui s'étoit sait appeller ains. Tome VII.

ANNE'S DE J. C. 1462.

Padul, Valtoréa, Légéles, Alcocha & Cosuija, enlevant un grand nombre d'hommes & de femmes, & tout le bétail qu'il put trouver. Avec tout son butin il retourna la même nuit à Alhendin, où étoit le Grand-Maître, qui avoit ravagé la Plaine, & escarmouché tout le jour avec les Grenadins. Le lendemain matin afant mis tous deux leurs Troupes en ordre de bataille, ils firent le dégat presque jusqu'aux portes de Grenade. Dans le même tems le Roi Ismaël les envoïa prier par un de ses parens, de cesser les hostilités dans son Roïaume, fous prétexte qu'il avoit nommé une personne pour conclure une Tréve, & païer le Tribut au Roi de Castille leur Seigneur; mais le Grand-Maître & le Connétable répondirent qu'il falloit lui faire la guerre comme à un ennemi, tant que la Trève ne seroit point signée. Les deux Généraux Chrétiens passerent ensuite devant la Ville de Grenade, & se rendirent au pont de Vélillos, où ils firent halte pour prendre des rafraîchissemens & partager le butin. De-là ils passerent à Alcala la Roïale, & aïant licencié leurs Troupes, ils se rendirent à Martos, où ils prirent congé l'un de l'autre, pour se retirer, le Grand-Maître à Porcuna & le Connétable à Jaën ( $oldsymbol{A}$ ).

Les Catavolte.

En Catalogne les Peuples étoient extrêmement indécis, lans se dispo-se désiant également du Roi & de la Reine. Celle-ci cependant tâcha adroitement de fortifier son parti, en gagnant le plus de personnes qu'elle pouvoit de la Députation & de la Ville. Dans le même tems les Vassaux de Remença qui étoient du côté de la Montagne, s'étant révoltés contre leurs Seigneurs, solliciterent l'appui de la Reine, qui en avertit aussi-tôt le Roi. La Députation & la Ville de Barce-Jonne furent extrêmement offensées de cette démarche de la Reine, & se liguerent ensemble, publiant que cette Princesse avoit projetté de faire arrêter plusieurs personnes de la Députation & de la Ville, qui étoient, à ce qu'ils disoient, menacées de grands maux. Tout le Peuple s'émut à ce bruit, & le souvenir du Prince Don Carlos l'anima encore davantage, parce qu'on dit publiquement que Dieu opéroit par son intercession plusieurs miracles, & que ce Prince avoit été empoisonné par son pere & sa marâtre. Ainsi on regardoit le Roi & la Reine avec horreur comme homicides, & on commença à lever des Troupes & à préparer des armes.

<sup>(4)</sup> La Chronique du Connétable Don Michel Luc.

Le Roi qui comprit à quoi tendoient tous ces mouvemens, chercha à se liguer avec le Roi de France, par le canal du Comte de Foix son gendre, dont il vouloit marier le fils Ligue entre avec Magdeleine sœur de ce Roi, en déshéritant la Princes- les Rois d'Ase Doña Blanche, sœur du Prince Don Carlos, & lui substi-ragon & do tuant à ses droits au Trône de Navarre Léonor sa sœur, France. Comtesse de Foix, & au défaut de Léonor, Don Gaston sils de cette Comtesse. Enfin l'alliance fut conclue, & l'on stipula comme une des principales conditions, que le Roi Don Jean livreroit au Comte de Foix & à la Comtesse son Epouse l'Infortunée Princesse Doña Blanche, qui étoit la

légitime héritiére du Roïaume de Navarre.

Sur la nouvelle de ce qui se passoit à Barcelonne, le Roi La Principartit pour cette Ville; mais les habitans ne sçurent pas plû-celonnese rétôt son approche, qu'ils prirent les armes; ce qui fit que volte contre le Roi connoissant le danger, s'arrêta en chemin, & convo-le Roi d'Araqua à Monçon d'Aragon les Etats de Valence & de Catalogne, afin de prendre des mesures convenables pour appaiser les troubles de cette Principauté. D'un autre côté la Reine ne doutant point qu'elle ne fût très-exposée à Barcelonne, sortit de cette Ville le deuxième jour de Mars, sous prétexte d'aller pacifier les Rébelles de Remença, & se retira à Girone avec le Prince Don Ferdinand son fils. La Députation & la Ville porterent différens jugemens de la sortie de la Reine, & y donnant toujours une interprétation contraire à teurs Droits & Priviléges, elles déclarerent le Roi déchu de la qualité de Souverain de cette Principauté, égorgerent quelques personnes soupçonnées de lui être attachées, & engagerent la plûpart des Villes & Places de cette Principauté à se révolter aussi. Le Comte de Pailhars aïant été nommé Général des Troupes, suivit la Reine avec un Corps d'Armée. Comme il rencontra en chemin Bernan Talet, Chef des Rébelles de Remença, qui voulut lui disputer le passage, il le désit, & alla ensuite se poster à la vûe de Girone (A).

Le Roi Don Jean persuadé de la nécessité d'emploïer la Emrevue voie des armes pour domter les Catalans rébelles, recher-des Rois de France & cha l'appui de Louis XI., Roi de France, & se ménagea d'Aragon enà cet effet une entrevûe avec lui entre Mauléon & Sauve-tre Mauléon

ANNE'E DE J. C. 1462. & Sauveterre.

Les Comtés de Rousfillon & de

terre, par le canal du Comte de Foix & de Don Pédre de Péralta. Il y fut arrêté que le Monarque François enverroit sept cens Lances & prêteroit deux cens mille écus à l'Aragonnois, à condition que celui-ci céderoit à la France, en engagement & pour nantissement de la dette, les Comtés de Roussillon & de Cerdagne, & que les revenus de ces deux Cerdagne en Principautés ne seroient nullement déduits sur le principal\*. gagés au pre Presque dans le même tems les Catalans, qui étoient entierement révoltés, firent proposer au Roi de France de les recevoir sous sa domination, mais ce Prince renvoia leurs Ambassadeurs, à cause de l'alliance qu'il venoit de faire avec le Roi Don Jean. Ce fut après cette démarche qu'ils s'adresserent à Don Henri, Roi de Castille, pour lui offrir leur Principauté, comme je l'ai déja dit.

Les Cata-

Girone.

Cependant le Comte de Pailhars s'étant presenté devant lans assiegent Girone dans le mois de Mai, investit & battit fortement la la Reine d'A. Place. Quoique les Habitans fissent une vigoureuse résistance en faveur de la Reine & du Prince Don Ferdinand, la Ville fut emportée d'assaut, en sorte que la Reine sut contrainte de se retirer avec le Prince dans une Tour très-forte. appellée Gironela, où le Comte de Pailhars l'assiégea, faifant durant quelques jours les derniers efforts pour s'en rendre maître. La Reine, avant que d'être réduite dans cette derniere détresse, sit sçavoir à son époux le danger où elle étoit, & le Roi manda sur le champ de France les Troupes qu'on lui avoit promises, & rassembla le plus de Cavalerie & d'Infanterie qu'il lui fut possible, pour voler à son secours. L'Archevêque de Tarragone, le Comte de Prades, Don Matthieu & Don Pédre de Moncada, Guillaume Arnaud de Cervellon. Antoine de Cardone & d'autres Seigneurs & Gentilshommes amenerent à cette occasion leurs Troupes au Roi Don Jean, de même que ses deux fils Don Alfonse d'Aragon, & l'Archevêque de Saragosse.

Ils font

Aïant formé ainsi un bon Corps d'Armée, le Roi se mit contraints de en marche pour Girone; mais à son arrivée à Lérida, il eut la mortification de voir qu'on lui en ferma les portes. Il pas-

ja ménagé entre eux un Traité d'al-liance, qu'il avoit figné à Olite, au nom du Roi de France, avec le Roi d'Aragon, le lundi 12. d'Avril, Zura,

<sup>\*</sup> Ce Traité sut, comme on le verra dans la suite, la source d'une guerre très-vive entre la France & l'Aragon. Les deux Rois le signerent le 3. de Mai, auprès de Sauveterre. Peu de tems auparavant, le Comte de Foix avoit dé-

1462.

sa de-là à Balaguer, dont les Habitans en sirent autant que ceux de Lérida. Y étant cependant entré de force, il y laif- ANNÉE DE J. C. sa l'Archevêque de Saragosse avec une Garnison suffisante. & poursuivit sa marche pour Girone. Les Barcelonnois de leur côté informés de l'intention du Roi, chargerent Jean Agullo d'aller avec beaucoup plus de Troupes que le Monarque n'en avoit, lui couper le passage. Jean Agullo alla à sa rencontre, & le Roi ne l'eut pas plutôt apperçu, que reconnoissant sa supériorité, il se replia sur Balaguer & Lérida. Cependant le Roi de France instruit du danger où étoit la Reine d'Aragon, dépêcha promptement au Comte de Foix Jean d'Albret, Maréchal de France, & d'autres Généraux avec sept cens Lances, parmi lesquelles il y avoit six mille hommes de Cavalerie & d'autres Troupes. Le Comte de Foix aiant pris par le Roussillon la route de Girone, força & soumit Salses & d'autres Places. Aïant rencontré le Vicomte de Rocaberti qui gardoit les gorges des Montagnes. il tailla ses Troupes en piéces dans un défilé, & s'avança vers Girone. Le Comte de Pailhars ne sçut pas plutôt son approche, que n'osant l'attendre, il leva le Siége, & se retira. Par-là le Comte de Foix entra fans obstacle dans Girone, & rendit la liberté à la Reine, qui passa en Aragon avec le Prince Ton fils (A).

Avant la délivrance de la Reine, l'infortunée Princesse La Princesse Doña Blanche fut l'innocente victime de l'ambition impie che de Na. de son pere, qui étant à Olite songea à la livrer au Com-varre livrée te de Foix, en lui disant qu'il falloit qu'elle passat avec su Comte de lui au de-là des Pyrénées, pour épouser Charles, Duc de Berri, frere du Roi de France; mais la Princesse, qui n'ignoroit point le Traité qui avoit été fait entre son pere, le Comte de Foix & le Roi de France, répondir qu'elle ne consentiroit jamais à ce voïage. Son pere comprenant alors qu'il falloit user de violence, la fit arrêter, & la mena avec lui en France. Quand il fur à Roncevaux, la Princesse pleinement assurée du dessein de son pere, sit le vingt-troisième iour d'Avril une protestation, par laquelle elle déchra, qu'on l'emmenoit contre son gré pour la contraindre de renoncer à ses droits sur la Navarre en faveur de la Comtesse de Foix sa sœur, & de ses ensans, ou du Prince Don Ferdinand,

Anne'e de J. C. 1462.

& qu'en cas qu'elle fit une pareille renonciation, elle entendoit qu'elle fût de nulle valeur, si elle n'étoit pas en saveur du Roi de Castille ou du Comte d'Armagnac. Trois jours après étant à Saint Jean Pied-de-Port, & connoissant toute la grandeur du danger auquel elle alloit être exposée, elle donna pouvoir au Roi Don Henri, au Comre d'Armagnac & à d'autres Seigneurs d'agir pour sa liberté; & comme elle craignit de mourir en prison, eile sit une cession entre viss du Roïaume de Navarre & de tous ses droits à Don Henri, Roi de Castille, en considération de la protection qu'il avoit accordée au Prince Don Carlos son frere, excluant de la succession & de l'héritage la Comtesse de Foix & ses enfans. Non contente de cette démarche elle écrivit au Roi Don Henri, pour le prier de prendre part à ses malheurs; & sa Lettre étoit si touchante, que quoiqu'il se soit depuis écoulé tant de tems, elle pénétre encore les cœurs les plus endurcis, & arrache les larmes des yeux. Tout cela se fit sur la fin d'Avril à Saint Jean Pied-de-Port, où elle fut remise au Captal de Buch, qui l'enferma dans le Château d'Orthés en Bearn. Princesse toujours accablée de travaux, & à plaindre aux yeux des hommes, mais heureuse suivant l'opinion commune, aux yeux de Dieu, en considération de la candeur de son ame, de sa patience & de toutes ses vertus; aussi Dieu vengea-t-il sa mort \*, qui fut causée, à ce que l'on prétend, par du poison que sa sœur lui sit donner, en privant du Roiaume de Navarre les Descendans de la Comtesse de Foix, & permettant qu'il sût dans la suite réuni à la Castille, comme l'observe Nébrija dans le Livre de la Guerre de Navarre (A).

Divers. avantages remportés sur les Catalans rébelles.

Les Barcelonnois, qui étoient très fâchés du mauvais succès du siège de Girone, invitérent toute la Principauté à prendre les armes, & sur le champ Don Hugues de Cardone, Don Geoffroi de Castro & d'autres s'empresserent de les seconder. Pendant ce tems-là le Roi Don Jean, qui étoit avec ses Troupes à la vue de Lérida & de Tarraga, sçachant que quatre cens Chevaux devoient sortir de Lérida pour aller au fourrage, leur dressa une embuscade, & les tail-

(A) Zurita, Aleson. Château d'Orthés; mais il est sur, suiMariana veut qu'elle soit arrivée vant Zurita, qu'il s'écoula plus de deux peu de tems après que l'infortunée Prin-cesse eut été livrée à ses ennemis par son propre pere, & ensermée dans le ra indiquée sous l'année 1464.

la en piéces, de maniere qu'ils furent presque tous massacrés Anne's pe ou pris prisonniers. Peu de jours après l'Archevêque de Sa- .. J. C. ragosse désit proche de Tarraga un autre parti de trois cens Chevaux. Comme les Barcelonnois avoient mis dix mille hommes sur pied, ils en donnerent le commandement à Marrimon, avec ordre d'aller faire tête au Roi. Jean Agullo prit les devants avec mille hommes, qu'il vouloit jetter dans Lérida; mais Don Alfonse d'Aragon, Don Hugues de Rocaberti & Rodrigue de Rébolledo ajant été avertis de son intention, lui couperent le passage & l'obligerent de se retirer à Castel-Dasens. Il y fut sur le champ assiégé par le même Don Alfonse d'Aragon & par les deux autres, qui n'eurent pas plutôt commencé à battre la Place, que les Soldats d'Agullo se rendirent, à l'exception de quelques-uns qui se renfermerent dans le Château.

A cette nouvelle la Députation & la Ville de Barcelonne Le Roi Don mirent en campagne quatre mille hommes, tant de Cavale-Jean gagne fur eux une rie que d'Infanterie, sous la conduite de Don Hugues de victoire. Cardone & de Don Rodrigue Eril. Ceux-ci allerent chercher Jean de Sarabia, un des Généraux du Roi, qui étoit dans ces quartiers avec quelques Troupes; mais Sarabia trop foible pour risquer une Bataille, les évita, & se retira dans le Château de Rubenat, où Don Hugues de Cardone & les autres l'assiégerent. Jean de Sarabia donna sur le champ avis au Roi Don Jean de l'embarras où il étoit, & le Monarque étant aussi-tôt accouru avec toutes ses Troupes, attaqua hardiment les ennemis, quoiqu'ils fussent retranchés sur une Montagne élevée & escarpée. Don Alsonse d'Aragon, le Comte de Prades & le Châtelain d'Amposta furent ceux qui engagerent le combat. Ils étoient soutenus de l'Infant Don Henri & de l'Archevêque de Saragosse, le Roi étant à l'arriere-garde avec Don Matthieu & Don Pédre Raymond de Moncada, Don Pédre d'Urréa, Don Philippe de Castro. Don Jean de Lune, Gomez Suarez de Figuéroa, & l'Anfeigne de Carcassone, qui faisoit la fonction de Capitaine des Gardes. Ils furent trois fois repoussés, mais étant retournés une quatrieme fois à la charge, ils forcerent les ennemis dans leurs retranchemens, en firent un horrible carnage, & prirent presque tous les autres prisonniers. Du nombre des derniers furent Don Hugues & Don Guillaume de Cardone, Don Geoffroi de Castro, Jean Agullo & d'au-

Anne's DE J. C. 1462.

tres. Le Roi remporta cette Victoire le vingt-troisiéme jour de Juillet, & quoique Zurita & Abarca assurent qu'il n'avoit avec lui que cinq cens Chevaux & autant de Fantassins, cela ne paroît pas vraisemblable, eu égard aux Détachemens qu'il fit après cette expédition, dans laquelle il dut nécessairement perdre du monde. Il arma ensuite de sa main trente Chevaliers à Cerbéra, & donna ordre d'ôter la vie à Jean Agullo dans la place publique, afin d'intimider les autres Rébelles, & à Don Geoffroi de Castro dans la prison (A).

Pluficurs Vainqueur.

Cette déroute obligea les Catalans à rechercher la pro-Places subif-fent la Loi du tection de Don Henri, Roi de Castille, & à lui offrir par Mossen Copons de le reconnoître pour leur Souverain: proposition que le Roi de Castille accepta le onziéme jour d'Août, envoïant en conséquence deux mille Chevaux dans la Principauté de Catalogne, comme je l'ai déja dir. Mais le Roi Don Jean qui étoit trop expérimenté pour ne pas profiter de l'occasion que lui offroit la Victoire qu'il venoit de gagner, détacha une partie de ses Troupes sous les ordres de ses deux fils, Don Alfonse d'Aragon & l'Archevêque de Saragosse, qui désirent quelques partis ennemis, & soumirent Tarraga, Sainte Colombe, Cercal & d'autres Places de ces quartiers. Avec le reste de l'Armée il passa outre, accompagné de la Reine, aïant envoié ordre aux Troupes Françoises qui étoient du côté de Girone, de venir le joindre au plutôt.

Barcelonne est assiégée inutilement.

Le Roi étant arrivé à Martorel, la Reine alla se poster à Moncada à la vûe de Barcelonne. Renforcé peu après des Troupes Françoises, le Roi Don Jean assiégea Barcelonne dans les formes, à la sollicitation de ses Généraux; mais après avoir reconnu par les pertes qu'il fit alors, la difficulté de réussir dans cette entreprise, il s'en désista & décampa. Pour ne point perdre de tems il alla se jetter sur Ville-Franche de Panades, & l'ayant prise d'assaut, il l'abandonna à la fureur du Soldat, qui passa au fil de l'épée plus de quatre cens personnes, sans respecter même l'assle sacré de l'Eglise. De là il tourna ses Armes contre Tarragone, dont les Habitans se désendirent vigoureusement, jusqu'à ce que s'appercevant qu'on se disposoit à mettre tout en œuvre pour les forcer, ils prirent sagement le parti de se soumettre au

## D'ESPAGNE. X. PARTIE. SIEC. XV. 111

Roi, qui donna le Gouvernement de la Place à Rodrigue Anne's DE

de Rébolledo (A).

Pendant ce tems-là entroient les Troupes de Castille, qui étoient destinées à soutenir les Catalans, & auxquelles pes de Castil-Don Jean de Hijar ne contribua pas peu à faciliter le passa- le vont ausege par amitié pour Beaumont, & par le souvenir du Prince cours des Can Don Carlos, de même que Don Jayme d'Aragon, qui s'empara dans le Roïaume de Valence de plusieurs Places de la Baronnie d'Arenos, prétendant qu'elles lui appartenoient. Don Jean de Hijar secondé des Troupes de Castille, soumit Alcañiz & Aliaga, & prit d'affaut Castellot. Zaylla & Almolida furent aussi obligées d'ouvrir leurs portes aux Castillans, & Alventosa à Antoine Navarrois, qui en saccagea les environs. Rubiélas & Sarrion eurent le même sort, & on pilla quelques Places du Roïaume de Valence dans le Diocèse de Tortose.

Le Roi de Castille continua d'envoïer des Troupes aux Catalans, sous la conduite de Jean Fernandez Galindo & d'Alvar de Mendoza qui partirent à la tête de mille Lances. Ces deux Généraux aïant pénétré en Païs ennemi, le second passa à Barcelonne avec une bonne partie de leur Corps d'Armée, & le premier s'arrêta avec le reste en Aragon. Au bruit des hostilités que les Troupes de Castille commettoient en Aragon, le Roi Don Jean passa de Catalogne dans ce Roïaume avec les siennes & celles qu'on lui avoit amenées de France. S'étant posté à la vûe de Don Jean de Hijar, il voulut combattre les Castillans, mais les Généraux François refuserent dans cette occasion de le seconder, sous prétexte qu'ils avoient des ordres contraires de leur Souverain, à cause de son étroite alliance avec le Roi Don Henri \*.

Dès que le Roi d'Aragon fut parti avec ses Troupes & Girone afcelles de France, les Barcelonnois envoïerent un bon Corps fiégée de nouveau par d'Armée assiéger Girone, sous les ordres de Cruyllas & de les Rébelles. Mendoza; ce qui fir que Ville-Franche & d'autres Places se révolterent de nouveau. Les deux Généraux serrerent la

d'Ecosse, & René d'Anjou, dans la ligue qu'il avoit faite avec le Roi d'Aragon, qui avoit aussi jugé à propos d'excepter de son côté le Roi de Portugal, Ferdinand d'Aragon, Roi de Si-cile, & François Sforce, Duc de Mi-

Ľ

<sup>(</sup>A) ZURITA.

\* Si l'on doit en croire le Continuageur de l'Histoire Ecclésiastique de Mr. l'Abbé Fleury, la désense qu'avoient les Généraux François pouvoit bien yenir de ce que le Roi de France avoit excepté les Rois de Castille & lan. Tome VII.

Anne's DE J. C. £462.

Ville de près, mais Pierre Rocaberti la défendit avec valeur jusqu'à ce que Bernard Margarir & Ventallar étant accourus au secours avec leurs Troupes, les forcerent de lever le siège. Après qu'ils se furent retirés, Margarit & Ventallar recouvrerent plusieurs Places & Châreaux, Gomez Suarez de Figuéroa saccagea avec un Détachement les environs de Gramont, Jean de Cuellar ceux de Cerbéra, & Denis & Bertrand Coscon ceux de Lérida, dont le Gouverneur Bertrand d'Almendariz fut aussi battu par Jean de Toléde & Ferdinand d'Angulo. Tortose souffroit extrêmement des courses d'Escorne, & Amposta de celles du Bâtard de Cardone. Les Habitans de Tortose entrerent dans Cernia & passerent au fil de l'épée environ quatre cens personnes. Alcala fut surprise par le Comte de Tréviño, Général de Castille, qui y sit main basse sur un pareil nombre d'Habitans. Enfin le feu de la guerre étoit allumé dans route la Ca-

talogne.

Le Roi de talogne. Le treizième jour de Novembre le Roi de Castille Castille pro- aïant envoïé deux Députés à Barcelonne, sut proclamé purain de la Ca-bliquement Souverain de cette Principauté, & dans le mois de Décembre suivant Ruy Diaz de Mendoza alla par fon ordre avec mille Lances, par la Vallée d'Albarracin, soutenir les Catalans. Le Roi Don Jean fut si fort intrigué de ces dernieres démarches, qu'il mit tout en œuvre pour faire la Paix avec le Roi Don Henri par le moïen des Généraux François & des Partifans qu'il avoit en Castille (A).

Le Roussil-

Les François ne furent pas plutôt en possession de Perpifon foumis au gnan, qu'ils en traiterent si durement les Habitans, que ceuxci aïant pris les armes, obligerent le Gouverneur de se retirer au Château. A cette nouvelle le Roi de France fit marcher un Corps de bonnes Troupes, qui réduissrent les Séditieux, & rangerent tout le Roussillon sons son obéissance (B).

Pieux éta-En Portugal le Roi Don Alfonse institua, à l'occasion de bliffement en la guerre qu'il avoit en Afrique avec les Mahométans, une Portugal pour le ra-Confrérie pour le rachat de ceux de ses sujets qui auroient chat des Captifs.

le malheur d'être faits captifs (C). Les ennemis domestiques du Roi Don Henri s'efforçoient Castille com- de lui persuader que l'entreprise de Catalogne & la guerre mence à in-avec le Roi d'Aragon, ne lui étoient ni avantageuses ni honorables. Pour l'amener à leur but, ils solliciterent le Maré-

1463. Le Roi de cliner pour

> ( A ) Zurita, Abarca, (B.) Zurita.

(C). RAYNALDUS.

D'ESPAGNE. X. PARTIE. SIEC. XV. chal de France, qui étoit en Aragon avec les Troupes Fran-Anne's DE çoises, de s'approcher de la Frontière, lui promettant de faire en sorte qu'il pût s'aboucher avec le Roi Don Henri, la Paix avec afin de le porter à cesser la guerre. Le Maréchal consentit, l'Aragonpar ordre du Roi d'Aragon, à ce qui lui avoit été proposé de la nois. part de l'Archevêque de Toléde & du Marquis de Villéna. Le dernier aïant engagé en conséquence le Roi à une partie de chasse dans les endroits les plus proches de la Frontiére d'Aragon, en donna avis au Maréchal qui vint à la rencontre du Roi, & lui dit comme de lui-même, qu'il devroit mettre fin à la guerre & terminer toute contestation par quelque Compromis, sans frais ni essusion de sang, en nommant le Roi de France pour Arbitre. Le Marquis de Villéna appuïa le discours du Maréchal, & le Roi Don Henri, comptant sur l'amitié du Monarque François, ne reçut pas mal la proposition. Après cette courte conférence le Maréchal prit congé du Roi, qui retourna à Almazan.

Le Roi d'Aragon avoit aussi envoié en Castille, pour dis- Le dernier poser l'esprit de ses Partisans, Ferrier de Lanuza, qui lui recherche la médiation du donnoit avis de tout. Informé par cet Emissaire des disposi-Roi de Frantions du Roi Don Henri, il engagea le Maréchal de Fran-ce. ce de mander à son Maître, qu'il lui sembloit qu'en envoiant un Ambassadeur au Roi de Castille, il deviendroit l'Arbitre des différends entre ce Prince & le Roi d'Aragon, & mettroit fin à la guerre, ce que le dernier souhaitoit avec la der-

niere ardeur.

D'un autre côté les Catalans, qui n'ignoroient pas tous Les Catales efforts du Roi d'Aragon pour détourner le Roi de Cas-lans veulent tille de les protéger, envoirement en Ambassade vers le Roi domination Don Henri, l'Archidiacre de Girone, & Mosse Cardone du Roi de Castille. Ces deux Députés arrivés à Almazan, déclarerent au Roi de Castille qu'ils venoient, au nom de toute la Catalogne, lui déférer l'obéissance, & le prier de prendre le titre de Roi d'Aragon & de Valence, qui lui étoit dévolu, & lui appartenoit à bon droit; puisque le Roi Don Jean en étoit déchu, pour plusieurs raisons, aïant aliéné de la Couronne le Roussillon. Le Roi Don Henri remercia les Ambassadeurs de l'offre qu'ils lui faisoient, & leur dit, que comme il ne croïoit pas pouvoir se dispenser de prendre l'avis de son Conseil, sur une affaire de si grande importance, ils

Anne'e de J. C.

n'avoient qu'à aller à Ségovie, où il leur donneroit sa réponse.

Le Roi Don Henri tient lujet.

B.,

Les trois Ambassadeurs Catalans s'étant réunis, surent introduits dans le Conseil, où l'Archevêque de Toléde & le Conseil à ce Marquis de Villéna avoient tout crédit. L'Archidiacre de Girone y sit un long discours, dans lequel il s'efforça de prouver que les Catalans avoient de justes raisons pour refuser l'obéissance au Roi Don Jean; que les droits du Roi Don Henri étoient incontestables, & que la Principauté avoit réellement dû proclamer ce Monarque, qui étoit en conséquence dans une étroite obligation de soutenir de ses armes les Catalans, comme ses propres Sujets: il conclut, en disant que le Roi Don Henri devoit prendre le titre de Roi d'Aragon & de Valence, parce qu'ils étoient tous persuadés, qu'un grand nombre de personnes de la premiere Noblesse de ces Roïaumes n'attendoient que ce moment pour se déclarer en sa faveur; ce qui le rendroit un Monarque formidable. Quand il eut fini de parler, il fortit du Conseil avec les deux autres Ambassadeurs, & on délibéra. Les Seigneurs qui y étoient, & sur-tout l'Archevêque de Toléde & le Marquis de Villéna, dont le Roi d'Aragon avoit gagné les suffrages, furent d'avis, que l'on devoit rejetter la proposition; ils alléguerent pour raisons, qu'en l'acceptant, ce seroit engager le Roi dans une entreprise insoutenable, pour laquelle on épuiseroit les trésors de Castille sans aucun avantage, à cause de l'inconstance des Catalans, qui étoient d'ailleurs si jaloux de leurs Priviléges, que le plus léger soupçon qu'on voudroit y donner la moindre atteinte, leur suffiroit pour les engager à en agir avec le Roi Don Henri, comme ils avoient fait à l'égard du Roi Don Jean; que ces esprits turbulens ne cherchoient qu'à se défendre avec les Troupes & l'argent de Castille, & que pour le peu qu'on examinat leurs véritables dispositions, on en seroit facilement convaincu.

On cherche à rejetter la proposition

Le crédit de ces deux Ministres ferma la bouche aux autres Conseillers, qui étoient du sentiment contraire; & des Catalans, quoique le Roi Don Henri pensat comme les derniers, parce qu'il lui paroissoit honteux de se désister d'une entreprise qu'il avoit commencée, ce Prince ordonna de faire rentrer au Conseil les Ambassadeurs de Catalogne, afin de s'instruire pleinement de leurs intentions, & du but qu'ils se propo-

## D'ESPAGNE. X. PARTIÉ. Siec. XV.

soient. Dès que les Ambassadeurs reparurent, l'Archevêque de Toléde & le Marquis de Villena leur demanderent, st leur Ambassade tendoit à autre chose qu'à obtenir du Roi un secours de Troupes dans le besoin présent de la Principauté. Les Ambassadeurs étant convenus que c'étoit-là tout ce qu'ils demandoient, les deux Ministres leur dirent, que s'ils vouloient des Troupes pour leur défense, ils n'avoient qu'à apporter de l'argent; & comme les Catalans répondirent alors que dans soixante jours ils feroient toucher en Castille foixante & dix mille Florins d'or, indépendamment des grofses contributions que la Principauté fourniroit au Roi, on rit de ce langage dans le Conseil, & on leur dit enfin, que l'on prendroit avec le Roi une résolution. Ainsi les Ambassadeurs se retirerent mécontens, ne pouvant pas douter que tout le Conseil du Roi, ne sût porté en faveur du Roi d'Aragon, à la persuasion de ces deux Ministres qui en étoient l'ame (A).

ANNE'S DE

Љ. '**С.** 

L'Archevêque de Toléde & le Marquis de Villena, qui Le Roi de avoient reçu des nouvelles d'Aragon & de France, persua-riance est choisi Judetent au Roi Don Henri de renoncer à l'entreprise de Cata-ge-Arbine logne, & l'engagerent d'aller à Monté-Agudo, s'aboucher des différends avec l'Amiral de France, que le Roi Louis envoïoit pour tille & l'Anménager un accommodement entre les Couronnes de Castille gon. & d'Aragon. Le Roi Don Henri gagné par leurs sollicitations partit avec eux pour cette Place, & y trouva Jean de Rohan, Amiral de France. Après qu'il eut conféré avec lui sur l'affaire en question, il sit un Compromis, suivant lequel il prit le Roi de France pour Juge-Arbitre de ses différends avec le Roi d'Aragon, promettant de s'en rapporter entierement à sa décisson. On convint en outre que le Roi Don Henri auroit, après Pâques, une entrevûe avec le Roi de France sur les confins des deux Roiaumes, & qu'on cesseroit jusqu'à ce tems toute hostilité de la part de la Castille & de l'Aragon. Tous ces accords étant fairs, le Roi Don Henri retourna se préparer pour son voïage.

Quand les deux Rois eurent accepté le Compromis, ce- Le Roi de hui d'Aragon fit passer en Navarre la Reine sa femme, pour France se rend à Bayon. engager le Comte de Foix de laisser ses Troupes dans ce ne, où les Roïaume, & d'aller en France folliciter le Roi Louis XI. deux Cou-

de favoriser autant qu'il lui seroit possible les prétentions de ANNE'E DE l'Aragonnois son beau-pere. Les deux Rois envoierent aussi J. C. des Ambassadeurs à Bayonne en France, pour exposer leurs 1463~ font exposer droits & déduire leurs raisons. Ceux pour la Castille surent leurs préten-l'Archevêque de Toléde & le Marquis de Villéna, & pour tions récipro-l'Aragon le Grand-Maître de Montése & le Connétable de ques. Navarre; mais les premiers firent dirent à la Reine d'Aragon, en passant proche de la Navarre, qu'elle pouvoit compter sur leur attachement, & qu'ils ne négligeroient rien pour obliger le Roi son mari. A leur arrivée à Bayonne ils trouverent le Roi de France, qui s'étoit rendu de Bourdeaux à cette Ville, & qui non content de faire beau-

> le Roi de France donna ordre à ses Jurisconsultes de les examiner, afin de prononcer ensuite le jugement,

wi.

celui de Don Henri Roi de Castille, partit de Séville, où il Castille part laissa la Reine & sa Fille, pour Burgos, à dessein de prendre pour une en de-là la route de Fontarabie. Rendu à cette Ville, il y recut une Ambassade du Roi d'Angleterre, qui lui sit demander son amirié; & il répondit qu'il la lui accorderoit volontiers, autant qu'elle ne préjudicieroit en rien aux droits de la Couronne de France, avec qui celle de Castille étoit alliée depuis un tems immémorial. L'Ambassadeur aïant été ainst congédié, le Roi Don Henri se remit en route, après les Fêtes de Pâques, pour aller s'aboucher avec le Roi de France, & il emmena avec lui le Comte de Lédesma, l'Evêque de Calahorra, & beaucoup d'autres Seigneurs, tous avec des équipages magnifiques: il avoit aussi à sa suite l'Archidiacre de Girone, qui étoit un des Ambassadeurs Catalans (A).

coup de carresses aux Ambassadeurs de Castille, se les attacha secrettement, à ce que l'on prétend, par de grosses Pensions. Ils y exposérent leurs droits de part & d'autre, &:

Décision du France.

Cependant en vertu du Compromis, entre ce Prince & Compromis l'Aragonnois, le Roi de France rendit le vingt-troisiéme jour d'Avril son jugement, & décida, que le Roi de Castille renonceroit à la Souveraineté & à la défense de la Catalogne, & retireroit ses Troupes de cette Principauté, de même que de l'Aragon & de la Navarre; qu'on lui abandonneroit dans le dernier de tous ces Roïaumes la Ville.

(A) Alfonse de Palence, Diégue Henriquez d'el-Castillo, Zukita.

D'ESPAGNE. X. PARTIE, SIEG. XV.

d'Estella & Sa Mérindad \*, avec cinquante mille Florins, ANNE'S DE pour les dépenses qu'il avoit faites du tems du Prince Don Carlos; que le Roi d'Aragon pardonneroit à Don Jean de Hijar, à Don Jean de Cardone, à Ferdinand de Boléa & aux autres Seigneurs qui avoient embrassé les intérêts du même Prince Don Carlos, & leur rendroit toutes les dignités & tous les Domaines & biens qu'ils possédoient ayant le commencement de la guerre entre ce Prince & le Roi son pere; que le Castillan en useroit de même à l'égard de ses Vallaux qui s'étoient rangés du parti de l'Aragonnois; & que pour sûreté, que le dernier satisferoir envers le Roi de Castille à tout ce qui étoit arrêté, la Reine d'Aragon seroit mise à Larraga entre les mains de l'Archevêque de Toléde, sous la garde de qui elle resteroit jusqu'à l'entiere exécution de **La** Sentence (A).

Les Rois de Castille & de France aïant donc envie de se Castille & de yoir, se rendirent, le premier à Fontarabie, & le second de France s'ap-Baronne à Saint Jean de Luz. Celui-ci étoit accompagné du prochent de Duc de Bourgogne, de l'Archevêque de Tours, de l'Ami-tières pour se ral & du Maréchal de France, & l'autre avoit avec lui, voir. outre l'Archevêque de Toléde & le Marquis de Villéna, le Comte de Lédesma, les Evêques de Calahorra & de Burgos, le Grand-Maître de Calatrava & d'autres Seigneurs. tous richement vétus, parmi lesquels le Comte de Lédefma se distinguoir d'une maniere particuliere par sa magnificence. Les François étonnés de la fuite brillante du Roi de Castille murmurerent & se moquerent de la vanité & du faste des Cassillans, & ceux-ci voiant le Roi de France confondu par l'habit avec ses Courtisans, qui n'avoient aucune marque de distinction, concurent une très-basse idée de tous les François, & les parerent d'un parfait mépris,

Le Roi Don Henri passa avec toute sa Cour dans des Barques la Riviere de Bidassoa, sur le bord de laquelle le consérence Roi de France l'attendit. Après des civilités réciproques, ils la Riviere de s'embrasserent, & le Roi Don Henri s'appurant sur la Bar-Bidasson. que dans laquelle il étoit venu, pour montrer que tout le lit de la Riviere lui appartenoit, s'entretint avec le Roi de

Ils ont une

(A) ZURITA.
\* Sous ce nom l'on entend dans le Royaume de Navarre & dans d'autres endroits de l'Espagne , le distric d'une Jurisdiction, comme d'une Châtelle- Mérins dépendent.

nie, d'un petit Bailliage ou d'une Prevôté, dont le Juge est appellé Merino Mérin. Le Grand Mérin ou Mexino Mayor est le Juge de qui les autres

ANNE'E DE J. C. 1463.

France un peu plus d'un demi-quart d'heure. On fit ensuité approcher l'Archevêque de Toléde & le Marquis de Villéna, après quoi Alvar Gomez, Comte de Comminges, Secrétaire du Roi Don Henri, lut la Sentence du Roi de France. Enfin le Roi de Castille arant souscrit au jugement, prit congé du Roi Louis, & retourna coucher à Fontarable avec toute sa suite. Les Ecrivains François prétendent, sur le témoignage de Philippe de Commines, que la France eut le pas dans cette occasion, & les Espagnols le nient constamment; mais comme il est inutile de perdre du tems pour cette discussion, je me contente de renvoier les Curieux aux Auteurs que je cite (A).

ralans.

Cependant les Rois de Castille & d'Aragon furent égale-Castille aban-donne les Ca- ment mécontens de la décision du Monarque François, l'un parce qu'il ne vouloit rien perdre, & l'autre pour n'avoir pas obtenu tout ce qu'il souhaitoit. Le premier conseilla néanmoins aux Catalans de rentrer sous l'obéissance de leur Roi; en se rendant garant de toutes leurs justes prétentions, sous prétexte qu'il ne pouvoit plus faire autrement, puisqu'il étoit obligé de retirer ses Troupes de tous les Etats du Rol d'Aragon. Les Catalans entendirent avec une extrême douleur la résolution du Roi de Castille, & reconnoissant qu'ils n'avoient plus rien à espérer, ils partirent le cœur pénétré, & retournerent chez eux par la France, à l'exception de l'Archidiacre de Girone qui resta. Le Roi Don Henri revint en Castille par la Biscaye, & se rendit à Ségovie, après avoir donné ordre de ramener ses Troupes de la Catalogne & de l'Aragon. L'Archevêque de Toléde passa à Larraga, afin de recevoir la Reine d'Aragon pour sûreré de tout ce qui avoit été réglé, & le Marquis de Villéna alla en Navarre prendre possession d'Estella & de Sa Mérindad (B).

Le Roi d'Aragon veut empêcher l'exécution ce du Roi de France.

Quoique le Roi d'Aragon acceptât à Saragosse le quatrieme jour de Mai la Sentence rendue par le Roi de France, il chercha sous main des expédiens pour en empêcher de la Senten-l'exécution. On imagina qu'il falloit que le Royaume de Navarre se pourvût par devant le Roi de France, touchant le démembrement d'Estella & de Sa Mérindad; & on en-

<sup>(</sup>A) FERDINAND D'EL PULGAR, (B DIFGUE HENRIQUEZ D'EL-CAS-DIÉGUE HENRIQUEZ D'EL-CASTILLO, TILLO, ZURITA, MARIANA, ABARCA, &G.

J. · C.

1463.

voïa en France en conséquence, au nom de la Navarre, Martin Villarva & Charles Laraya, qui firent à ce sujet des remontrances au Roi Louis; mais le Monarque Franquis les reçut & les congédia avec un air d'indifférence, en leur disant, que ses Jurisconsultes avoient dressé la Sentence, & que puisqu'elle étoit prononcée, il ne pouvoit y faire aucun changement \*. Les deux Députés aïant rapporté cette réponse, Don Pedre de Pérasta se jetta avecun bon Corps de Troupes dans Estella, par un ordre secret du Roi Don Jean, sous prétexte que le Roi ne pouvoit en aucune maniere la démembrer de la Couronne. Le Marquis de Villéna en sit porter des plaintes au Roi d'Aragon, & ce Prince lui aïant répondu qu'il consentiroit volontiers à livrer la Place, & à satisfaire à tout le reste, & que si les Habitans d'Estella s'opposoient à la prise de possession, le Roi de Castille pouvoir se la procurer par la voie des armes, le Marquis donna avis de tout au Roi Don Henri, & lui fit dire de passer à Logroño avec quelques. Troupes, pour prendre possession d'Estella.

A cette nouvelle le Roi Don Henri partit pour Logro- Celui de no avec les Troupes de sa Garde, & arrivé à cette Ville il Castille realla à Lérin, où il s'arrêta. Là reconnoissant qu'il n'avoit perfidie de point assez de Troupes pour l'expédition qui l'amenoit, parce l'Archevêque de Toléde & qu'il y avoit dans Estella une bonne Garnison, & que la Pla- du Marquis ce étoit bien fortifiée, il résolut de mander celles de Castille; de Villena. mais Don Pedre de Péralta trouva le moïen de l'effraier, en deux de ses ministres. faisant jetter dans le Palais où ce Prince logeoit, des Billets sans signature, par lesquels on l'avertissoit qu'il couroit risque de la vie, sil faisoit un plus long sejour en Navarre. Ces Ecrits anonymes furent tant de fois répétés, que le

\* Il paroît que ce Prince eut plus, d'égard aux remontrances que lui firent sur le même sujet le Comte & la Comtesse de Foix qui se regardoient comme héririers présomptifs du Royaume de Navarre; car l'on apprend par des Lettres qu'il donna à Muret le 24. de Mai, & que pour les dédommager de la Merindad d'Estella, il leur avoit céde ses droits aux Comtes de Rousfillon & de Cerdagne, & la Vicomté, Terre & Seigneurie de Mauléon de Soule, le tout évalué à la somme de 376181. écus d'or, & que ne pouvant alors leur l

Tome VII.

donner ces Domaines, il leur abandonna, en engagement, pendant deux ans, la Ville & la Sénéchaussée de Carcassone & tous leurs revenus, avec promesse qu'ils les posséderoient à perpétuité, si au bout de ce terme, il ne ieur avoit pas rendu la Merindad d'Estella, ou ne les avoit pas mis en possession des Comtés de Roussillon & de Cerdagne, & du Païs de Soule, ou ne leur en avoit pas fait paier l'évaluation. Hist. Génér. de Languedoc, Tom-5. Preuve 11.

Anne'e de J. C. 1463.

Roi craignant quelque trahison, sortit de la Navarre, & se retira à Ségovie. En partant il laissa en Navarre le Marquis de Villéna avec des ordres pour ce qu'il devoit faire; mais il ne tarda pas à être pleinement convaincu, que dans tout ce qui concernoit la Navarre & le Roi d'Aragon, l'Archevêque de Toléde & le Marquis de Villéna l'avoient trompé par une extrême perfidie, en ne cherchant qu'à obliger le Roi d'Aragon, afin de s'assurer par-là de la protection de ce Prince pour leurs intérêts particuliers. De-là vint que le Roi Don Henri conçut une haine mortelle pour ces deux Ministres. Résolu aussi de renouer avec les Catalans, il chargea de cette négociation l'Archidiacre de Girone, qui arriva trop tard en Catalogne, comme je le dirai ailleurs: il passa ensuite de Ségovie à Madrid avec la Reine sa femme & la Princesse sa fille (A).

L'un est privé du maniment des affaires, & l'autre fait éclater sa

Le Marquis de Villéna sit entendre à la Reine d'Aragon. que puisqu'on ne pouvoit donner Estella au Roi de Castille. il falloit l'en dédommager par d'autres Etats équivalens, de crainte qu'il ne prît prétexte du refus pour porter la guerre mauvaise soi, en Navarre, & pour épouser de nouveau la querelle des Catalans. On convint en conséquence d'abandonner au Roi de Castille, en compensation d'Estella, les Places de Monjardin, Miranda, Dicastillo, Larraga, & d'autres situées en Castille, que les Rois d'Aragon prétendoient leur appartenir, en vertu de quelques anciens droits. Après avoir fait cet accord, le Marquis de Villéna retourna à Madrid rendre compte au Roi de ce qu'il avoit réglé avec leurs Majestés Aragonnoises; mais le Roi qui connoissoit par expérience sa mauvaise foi, & qui le détessoit réellement, ne voulut point l'en croire. Au contraire le regardant d'un œil courroucé, il lui ôta la part qu'il avoit aux affaires, & envoia en Navarre, pour sçavoir la vérité de tout, le Comte de Lédesma son Favori, & l'Evêque de Calahorra son beau-frere, qui lui rapporterent que tout étoit faux, & que par une méchanceré mouie, l'Archevêque de Toléde & le Marquis de Villéna avoient sacrifié ses intérêts à ceux du Roi d'Aragon. Toutes les intentions perfides de l'Archevêque de Toléde étant ainsi découvertes, ce Prélat remit en liberté la Reine d'Aragon, & retourna en Castille (B).

<sup>(</sup>A) DIÉGUE HENRIQUEZ D'LL-(B) Diéque Henriquez d'el-Castillo, Zurita, & Garibas. CASTILLO.

Il s'éleva à Séville sur ces entrefaites un surieux trouble, qui provint de ce que l'Archevêque de Saint Jacques voulut permuter avec Don Alfonse de Fonséca y Azévédo son neveu, Archevêque de Séville, en vertu de l'accord qu'ils Archevêque avoient fait ensemble en 1458. (1461.) L'Oncle aïant ob- de Séville tenu une Bulle du Pape pour repasser au Siège Archiépis-veut remonter sur ce Siécopal de Séville, qu'il avoit cédé à son neveu, la présen-ge. ta au Roi, qui expédia en conséquence le dix-huit d'Octobre un ordre au Chapitre & à la Ville de le remettre en possession; mais les Sévillanois, qui étoient attachés au neveu pour la plûpart, parce qu'il étoit affable, généreux & charitable, & qui haissoient l'oncle à cause de son avarice & de ses autres défauts, s'y opposerent fortement. Ils supplierent le Roi, en portant de grandes plaintes contre l'oncle, de ne point exiger qu'on mît la Bulle du Pape à exécution, & qu'on obeît aux ordres que sa Majesté avoit donnés à cet effet; & le Roi aïant égard à leur demande, ordonna de différer la prise de possession, jusqu'à ce qu'on eût examiné les griefs qu'ils avoient contre le Porteur de la Bulle.

L'ancien Archevêque voïant leur opposition, assembla des Troupes, & se mit en devoir de faire exécuter la Bulle par & lui arment la voie des armes, dans l'espérance d'être bien secondé de contre l'auquelques Partisans qu'il avoit dans la Ville. Au bruit de ces trepréparatifs, le neveu, soutenu de la principale Noblesse, leva des Troupes, s'assûra des Tours de l'Eglise Cathédrale, mit des Garnisons dans les Châteaux & Places qui dépendoient de son Archevêché, & distribua la garde de toutes les Collations ou Paroisses de la Ville entre les principaux Citoiens. D'un autre côté l'ancien Archevêque jetta l'interdit sur tout le Diocèse, mais on en fit peu de cas, à cause du défaut de Jurisdiction. Comme le trouble augmentoit dans la Ville, le Roi résolut de passer en Andalousie, pour appailer ces désordres, voir Gibraltar, & affermir la Paix avec le Roi de Portugal, & celui de Grenade, à dessein de pouvoir exécuter certains projets qu'il avoit formés (A).

Le Roi Don Henri étant allé de Ségovie à Madrid, partit de-là pour l'Andalousie, où il avoit donné ordre au Grand- Grenade Maître de Calatrava de raffembler toutes les Troupes de la but à la Caf-Frontière. Arrivé à Almodovar, il y fut requ par ce Seigneur, tille.

<sup>(</sup>A) ALFONSE DE PALENCE, & Zu- | | de jugement & de circonspection qu'auhiea, qui parle de ces faits avec plus | cun autre.

qui l'accompagna jusqu'à Cordoue, où toutes les Troupes ANNE'E DE étoient réunies. De-là le Roi entra à leur tête dans le Roiau-J. C. 1463. me de Grenade; mais le Roi Ifmaël lui aïant envoié le Tribut & des présens pour prévenir les hostilités, sa Majesté passa à Séville, où elle étoit les Fêtes de Noël (A).

. L'Archevêna cabalent contre leur Souverain.

Dès que le Roi Don Henri eut quitté Madrid pour aller que de Tolé-de & le Mar-de & le Mar-de & le Marquis de quis de Villé-Villéna, qui ne pouvoient douter de leur disgrace, cabalerent & prirent des mesures avec leurs parens, pour se mettre en quelque maniere à l'abri de son ressentiment, & éviter leur perte. Ce sut là l'origine des troubles tragiques donc

les années suivantes furent si fort agitées.

Après que le Roi de France eut rendu la Sentence entre Les Catalans appellent les Rois de Castille & d'Aragon, le dernier alla à Saint Jean-Pied-de-Port l'en remercier. De retour dans son Roïaume, pauté Don Redre, Infant il donna ordre de cesser sur les Frontiéres toutes les hostilide Portugal. rés avec la Castille. Mais dans le même tems les Catalans imaginoient le moïen de se défendre, & après plusieurs conférences ils résolurent d'appeller en grand secret l'Infant Don Pedre de Portugal, en considération des droits qu'ils prétendoient que ce Prince avoit par sa mere. Ils envoierent à cet effet à Ceuta, où étoit l'Infant, des personnes capables de manier secrettement & avec adresse cette affaire, afin d'obtenir un heureux succès. Telle étoit l'obstination des Cata-

lans, & leur animolité contre leur Souverain.

Ils reçoi-

Les Généraux du Roi d'Aragon ne négligeoient rien de vent plusieurs leur côté pour les domter. Garcéran de Réquésens & Rodrigue de Bobadilla battirent dans une rencontre les Troupes: de Manrese, & s'emparerent de quelques Places de ces quartiers: Ferdinand d'Angulo & Jean de Toléde, qui étoient avec leurs Troupes à Balaguer, proche de Lérida, fçachant que Bertrand d'Almendariz, Gouverneur de cette derniere: Place, étoit forti avec un Détachement pour fourrager, marcherent contre lui avec toutes leurs forces, & l'aiant rencontré, ils le défirent, & lui tuerent ou firent prisonniers trois cens hommes. Comme la meilleure partie des Troupes. de la Principauté de Catalogne étoit à Cervéra, Garcéran. de Réquésens aïant réuni les siennes à celles de Bobadilla, d'Angulo, de Toléde & d'autres Généraux, s'avança inse

<sup>(</sup>A) DIÉGUE HENRIQUEZ D'EL-CASTILLO, GARIBAY & MARIANA.

D'ESPAGNE. X. PARTIE. SIEC. XV.

qu'aux portes de cette Place. Le Comte de Pailhars en sortit Anne's DE aussi-tôt avec son monde, & les uns & les autres en étant venus aux mains, les Généraux du Roi se comporterent avec tant de valeur, qu'ils obligerent le Comte de se retirer avec

quelque perte.

Ferdinand d'Angulo & Jean de Toléde allerent ensuite Autres avanavec leurs gens dans la Province de Ribagorce, ranger sous tes par les l'obéissance du Roi d'Aragon les Places qui s'y étoient ré-Roialistes. voltées. Ils en soumirent plusieurs, & aïant été renforcés par les Troupes d'Arnauld Belléra, ils se présenterent devant Urgel, qui subit le même sort. Du côté de Valence le Grand-Maître de Montése tourmentoir fort avec ses Troupes ceux de Tortofe. Il défit aussi dans une occasion, sur le Pont d'Alcantara, Ménat Beaumont, qui étoit le principal Général de cette Ville. Après cette Victoire il emporta de force Rapita, prit Certa, qui fut abandonnée au pillage, & subjugua Baldécona avec toutes les autres Places des environs.

L'Archevêque de Saragosse & le Comre de Prades aïant réuni leurs Troupes à celles du Grand-Maître de Montése, réduissrent les Habitans de Fortose dans une grande détresse, & le premier prit de force Cerbéra. Pendant ce tems-là l'Archeveque de Tarragone incommodoit extrêmement les Ha-Bitans de cette Ville avec les Troupes qu'il avoit levées, & les Rébelles aiant fait marcher contre lui un Détachement pour l'obliger de s'éloigner, le Prélat le combattit, & le tail-

la en pieces proche d'Alcoher. En considération des bons services de Don Jean Raymond Le Roid'A-

de Cardone, le Roi Don Jean le nomma Général dans toute ragon récomla Principauté de Catalogne. Revêtu de cette nouvelle Di- les Génégniré, il alla avec Don Jayme son frère, Evêque d'Urgel, raux. réduire différentes Places, dont la principale sur la Ville de Solsone, & faire tout le mal qu'il pur, aux autres des envizons, qui tenoient pour la Ville de Barcelonne: Jayme Raymond, qui étoit du côté de Tortose, prit de force Lédo, & cette expédition fut cause que le Roi le sit Commandant de cette Frontière. Pierre Rocaberti commit diverses hostilités dans le Comté d'Ampurias, & soumir Carla & Monté-Palao (A):

Les Barcelonnois avoient mis une Flotte en Mer pour la sureré Espages, (A), ZURITAL

Anne'e de J. C. 1463. Capitaine de col coupé parles Roia-Liftes.

de leurs Côtes, & en avoient donné le commandement à François Piños. Ce Général aïant lié des intrigues avec quelques Habitans de Mahon dans l'Isle de Majorque, alla à Galére, a le cette Ville avec sa Flotte, & y sut introduit. Au même instant toute la Ville sut en émotion, & les Citoïens étant accourus au Port, prirent la Galére d'Espluges, à qui ils firent trancher la tête sur le champ (A).

Girone afment par les Rébelles.

Le Conseil de Barcelonne voulant se venger des hostilisiégée inutile- tés que les Généraux du Roi commettoient, envoira un gros Corps de Troupes assiéger Girone. L'Officier qui commandoit cette Armée, serra la Place de si près, que les Habitans commençant à manquer de vivres, firent sçavoir au Roi qu'ils seroient contraints de se rendre, s'il ne les secouroit au plutôt. Sur cette nouvelle le Roi sit partir promptement Geofroi de Rocaberti & un Chevalier Biscayen de la premiere distinction, appellé Jean de Gaona, avec un Détachement de Lances, pour faire lever le siège de cette Ville. Les Assiégeans les aïant apperçus, se mirent en devoir de leur disputer le passage à sa Riviere de Ter. Là on en vint aux mains de part & d'autre, mais les Généraux du Roi, qui avoient reçu des renforts, battirent les Ennemis, & leur prirent cent Chevaux. Geoffroi de Rocaberti & Jean de Gaona profitant de cet avantage, après avoir secouru la Ville, allerent insulter Lagostéra, Selva & d'autres Places, qui subirent toutes la Loi des Vainqueurs (B).

Le Roi de & l'Infant Don Ferdinand fon ongrand dan-

Don Alfonse, Roi de Portugal, résolu de pousser ses Con-Portugal va quêtes en Afrique, y passa avec sa Flotte sur laquelle il y avoit beaucoup de Cavalerie, & de braves Guerriers. Aïant débarqué à Ceuta, il alla sur le champ ravager les Campacle y courtun gnes voisines, & massacrer tous les Maures qui se pré-Tenterent sur son passage. L'Infant Don Ferdinand son oncle lia des intrigues avec quelques Habitans de Tanger, qui lui offrirent de lui donner entrée dans la Ville pour s'en emparer. Il y alla en conséquence avec cinq cens Hommes d'élite, sans en rien dire au Roi son neveu; mais le Gouverneur & les Principaux de la Ville aïant eu vent du secret, disposerent des Troupes pour sondre sur celles de l'Infant. Ainsi dès que ce Prince parut, les Barbares le chargerent en si grand nombre, que quoique les Portugais se battissent avec

toute la résolution possible, deux cens Chrériens surent tués Anne's DE & les autres faits prisonniers, l'Infant Don Ferdinand s'étant échappé avec beaucoup de difficulté: événement auquel le Roi fut d'autant plus sensible qu'il avoit ignoré l'entreprife (A).

J. C. 1463-

Le douzième jour de Novembre le glorieux Saint Dié- Mon de 5. gue \*, Frere Lai de l'Ordre de Saint François, & natif de Diégue, Re-Saint Nicolas d'el-Puerto, mourut à Alcala de Hénares dans ciscain, le Couvent de Sainte Marie de Jesus, & alla jouir de la gloire, après avoir fait éclater dans les Canaries, à Rome & en Espagne ses vertus héroiques, que Dieu a accréditées pendant sa vie & depuis sa mort par des miracles singu-Hers (B).

Au commencement de cette année le Roi afant terminé la querelle entre les deux Archevêques l'oncle & le neveu, & Entrevûe ordonné que le premier refteroit à Séville, & que le secondicassille & de iroit à Saint Jacques, partit de Séville pour Gibraltar, qu'il Pormgal à souhaitoit sort de voir, depuis qu'on en avoit sait la conquête. Scachant que Don Alfonse, Roi de Portugal, éroit à Ceuta, il le fit prier de-là de venir aussi à Gibrakar, afine de conférer ensemble sur plusieurs affaires importantes pour l'un & l'autre. Le Monarque Portugais y consentit, & sur très-bien reçu du Roi Don Henri, qui le défraïa pendant huit jours. Tout le résultat de la conférence sur, que les deux Rois s'affûrerent réciproquement de leur amitié & bonne correspondance; le Castillan promettant au Portugais la Princesse Dona Isabelle sa fœur pour épouse, & accordant l'un & l'autre leur protection à Don Bertrand de la Cuéva, Favori du Roi Don Jean, que l'Archevêque de Totéde, le Marquis de Villéna & leurs Partifans ne pouvoient souffrir, parce qu'il possédoit toutes les bonnes graces de la Reine, auprès de qui le Roi l'avoit laissé, & qui lui donnoit de jour en jour des prenves plus convaincantes de fort estime. Pendant ce tems l'Archevêque de Toléde & le Marquis de Villéna, voiant qu'ils n'avoient aucune part au Gouvernement, commencerent à disposer les choses de maniere

(A) VASCONCELLOS.

née 1588. Le Continuateur de l'Histois (B) Les Historiens des Fres Mi- re Ecclésiastique de Monsieur l'Abbé-\* Il est appellé Saine Didaque par que la méme année pour se canonisse

Mariana, qui marque que le Pape Sixte | tion. W. le canonisa le 2. de Juillet de l'and.

à pouvoir lier les mains au Roi, & le mettre hors d'état de ANNE'E DE leur faire aucun mal. J. C.

1464 Expéditions

Le Roi de Portugal prit congé de celui de Castille, & de peu d'im- retourna à Ceuta. Quand il fut parti, le Roi Don Henri passa portance con- de Gibraltar à Alcala la Roïale, d'où il envoïa dire au Conre les Maho-nétable Don Michel Luc, qui étoit à Jaën, de venir le trouver. Le Connétable obéit, & amena avec lui douze cens Chevaux, mille Arbalêtriers & trois mille Lances. Il fut très-bien reçu du Roi, & comme il soupconnoit que sa Majesté vouloit donner la Grande-Maîtrise de Saint Jacques à Don Bertrand de la Cuéva, il la lui demanda. Le Roi lui répondit en termes généraux, & voiant qu'avec les Troupes qu'il avoit, & celles que le Connétable avoit amenées, il pouvoit sans danger fondre sur le Rosaume de Grenade, il résolut d'y faire une irruption; mais il plut si abondamment durant quelques jours, qu'il changea de dessein, donna ordre de congédier les Troupes, & alla ensuite chasser à Monté-Frio avec celles de sa Garde. On détruisit dans ces Quartiers toutes les Redoutes des Mahométans, & on eut quelques légeres rencontres avec ceux qui étoient sur cette Frontiére, d'où le Roi passa à la Ville de Jaën, dans laquelle on lui fit une réception magnifique.

le & de Grenade.

De retour à Alcala la Roiale, le Roi Don Henri manda lement de la les Troupes de la Frontière, parce que la Trève avec le Roi les Couron- de Grenade expiroit. Le Grand-Maître de Calatrava & le nes de Castil- Connétable aïant amené les leurs, il entra avec elles dans le Roïaume de Grenade par Lécobin. S'étant présenté à la vûe de cette Place, il en sortit un Corps de Cavalerie, pour empêcher le dégat; mais le Connétable qui commandoit l'avantgarde, parce que c'étoir son poste, chargea avec valeur les Mahométans, & les sit retirer. Ismaël, Roi de Grenade, envoïa sur ces entrefaites vers le Roi Don Henri, pour demander une prolongation de la Tréve, un des Généraux en qui il avoit le plus de confiance, avec des rafraîchissemens pour sa Majesté, & pour ceux qui avoient l'honneur de l'accompagner. La Treve étant signée, le Roi Don Henri retourna à Jaën, où il reçut une Lettre de la Reine, qui le pressoit sort de repasser en Castille, sous prétexte que sa présence y étoit extrêmement nécessaire; c'est pourquoi le Roi quitta l'Andalousie, & revint en Castille (A).

> (A) DILGUE HENRIQUEZ D'EL-CASTILLO, la Chronique de Don Michel Luc. Pendant

## D'ESPAGNE. X. PARTIE. SIEC. XV.

Pendant ce tems-là l'Archevêque de Toléde & le Marquis de Villéna entretenoient des liaisons avec Don Jean, Roi d'Aragon, qui vint à Corella. Comme ils craignoient que le Roi Don Henri ne sit porter à son retour, des plain- la Castille & tes au Roi de France, si l'on n'avoit point satisfait à ce qui l'Aragon, avoit été décidé par la sentence du Compromis, on convint que dans peu de jours on mettroit Monjardin, Dicastillo, Miranda & Larraga entre les mains du Roi de Castille, pour y rester en séquestre jusqu'à ce qu'on lui livrât Estella; que pour les frais auxquels le Roi d'Aragon avoit été condamné par le Compromis, on donneroit au Roi Don Henri les Places de Casarrubios, la moitié de Pinto & d'autres comme des biens propres de Doña Jeanne, Reine d'Aragon, & que pour fûreté de l'exécution de tout ceci l'Amirante livreroit Aguilat de Campos; le Comte d'Albe de Liste, Belver; & le Comte de Parédes, Parrilla. Ainsi en vertu des pouvoirs que le Roi Don Henri avoit laissés, la Paix fut publiée le deuxième jour de Mars entre la Castille & l'Aragon, à condition que l'on ne donneroit de part & d'autre aucun secours aux Rébelles contre l'un des deux Rois, & que l'on pardonneroit à tous ceux qui rentreroient dans le devoir (A).

Il y eut a Séville un ouragan si furieux, qu'il enleva en Furieux oul'air une paire de Bœufs qui labouroient, emporta une grande ragan à Sécloche de la Tour du Couvent de Saint Augustin, renversa une bonne partie de la muraille & quelques maisons, & déracina plusieurs gros arbres. On vit aussi dans l'air des gens armés, qui combattoient, & trois Aigles tomberent morts, après s'être battus entre eux. Diégue Henriquez d'el-Castillo & Alfonse de Palence, qui vivoient alors, racontent tous ces faits que l'on regarda comme de funestes présages des malheurs qui arriverent dans la suite.

Le Roi Don Henri reconnut à son retour à Madrid, où Entrevûe il avoit laissé la Reine, combien l'Archevêque de Toléde la Reine de & le Marquis de Villéna étoient éloignés de son service. Il Castille avec fut indigné d'apprendre que la maison de l'Archevêque étoit le Roi de Por-fermée aux Plaideurs. A aux Ministres publics : mais il me tugal au Pont fermée aux Plaideurs, & aux Ministres publics; mais il usa de l'Archede dissimulation pour ne pas causer de plus grands maux. veque. Dans ce même tems le Roi de Portugal vint à Guadaloupe, pour remplir le vœu qu'il avoit fait, de visiter ce Sanctuaire. Sur cette nouvelle le Roi Don Henri alla avec la Reine le

Anne'e de J. C. 1464.

Doña Isa-

le dernier.

voir au Pont de l'Archevêque, où ils le fêterent beaucoups On affüra de nouveau dans cette occasion le Mariage de l'Infante Doña Isabelle de Castille, qui avoit déja été concerté, & on convint que Doña Jeanne, qui étoit réputée la fille du Roi Don Henri, épouseroit le Prince Don Jean de Portugal. Le Roi Don Alfonse montra sur le champ avoir enbelle, Infante de Castille re- vie d'essectuer son mariage avec l'Infante Doña Isabelle à qui fuse d'épouser le Roi son frere en donna avis; mais cette Princesse, commençant à pénétrer à fond la politique du Roi son frere, s'excusa d'y consentir, sous prétexte que les filles des Rois de Castille ne se marioient jamais sans le conseil ni l'agrément des Grands du Roïaume. Cette affaire n'aiant donc pû être consommée, le Roi de Portugal retourna dans son Roïau-

Ligue de gneurs Cafleur Ros.

L'entrevûe des Rois de Castille & de Portugal sit naître: plusieurs Sei- de nouveaux soupçons à l'Archevêque de Toléde & au Marsillans contre quis de Villéna, qui allerent à Alcala faire une nouvelle ligue contre leur Souverain. De-là ces deux mécontens assurerent dans leur parri par Lettres & par Couriers, l'Amirante, le Comte de Benaventé, celui de Parédes, l'Evêque de Coria, & plusieurs de la famille des Manriques, qui se mirent aussitôt en route pour se rendre auprès d'eux. Le Marquis de Villéna alla aussi déguisé trouver les Comtes de Plaseneia & d'Albe de Tormes, & après qu'il les eut fait entrer dans la ligue, il s'en retourna. Tous les Confédérés prirent des mesures pour tirer les Infans Don Alsonse & Doña Isabelle de la puissance du Roi Don Henri, & pour exclure de la succession au Trône la fille de la Reine, parce qu'ils étoient persuadés que le Roi n'en étoit pas le pere. A la sollicitation du Marquis de Villena, le Grand-Maître de Calatrava son frere, travailla secrettement en Andalousie à favoriser leur entreprise, en ménageant une ligue avec les principaux Seigneurs de cette Province.

Perfidio du Marquis de Villéna.

Le Roi n'aiant point trouvé à fon arrivée à Madrid, l'Archevêque de Toléde ni le Marquis de Villéna, parce qu'ils étoient à Alcala, les manda à la Cour, & les deux Rébelles, après avoir allégué différentes excuses pour ne pas obéir, promirent à la fin que le Marquis de Villena iroit parler au Roi. pourvû qu'on lui donnât de bonnes assûrances. Après que: le Roi en eut accordé, le Marquis de Villéna vit le Roi entre Madrid & Alcala. Ils eurent ensemble une longue con-

J. C.

férence, dans laquelle il ne sut question que d'empêcher Anne's DE qu'on ne troublât le Roïaume par la ligue qui se formoit contre le Roi; mais ce fut inutilement, l'Archévêque de Toléde & ses Partisans étant aheurtés à détrôner leur Souverain. Cependant le Roi voulant prévenir leurs pernicieux desseins, sit dire de nouveau au Marquis de Villena de repasser à Madrid. Celui-ci aïant répondu, de concert avec ceux de son parti, qu'il le seroit, des que le Roi lui auroit donné des ôtages, le Monarque sur contraint de lui envoier pour sa sûrere le Marquis de Santillane & Don Pedre de Vélasco, fils du Comte de Haro. Dès que l'Archevêque de Toléde eut ces deux ôrages en sa puissance, le Marquis de Villéna passa à Madrid, & après avoir baise la main au Roi, Il commença par s'excuser de n'être point attaché à son service, à cause des justes craintes que lui causoient les mauvais offices de l'Archevêque de Séville, qui ne cherchoit rien moins qu'à lui faire perdre son honneur & ses biens avec la vie. Il ajoûra que pour de semblables raisons, d'autres Seigneurs avoient cru devoir, comme lui, pourvoit à leur streté, & qu'ensin il ne pouvoit plus rentrer au service du Roi, à moins que sa Majesté ne le délivrat de l'inquiétude que lui donnoit l'Archevêque de Séville son ennemi, en s'assurant de la personne de ce Prélat. Le Roi qui étoit bien aise de dissiper la ligue, promit au Marquis, pour le raffûrer, de faire arrêter l'Archevêque de Séville: mais le Marquis de Villéna n'eut pas plutôt pris congé de sa Majesté, qu'usant de ses stratagemes ordinaires, il donna avis au même Archevêque du fort qu'on lui destinoit, & Ini fit dire de prendre garde à lui, persuadé que c'étoir un moïen infaillible pour le détacher du service du Roi. En effet Jean Fernandez Galindo érant allé à Séville avec un Détachement des Gardes du Roi, pour arrêter l'Archevêque, ne le trouva point, parce que ce Prélat qui avoit été prévenu avant son arrivée, par le Matquis de Villéna, s'étoit refugié auprès du Comte de Plasencia, de qui il avoit été reçu généreulement, sans aucun égard à leur ancienne animosité. (A).

Le Marquis de Villéna de retour à Alcala, rendit compte Entreprise à ses Confédérés de ce qui s'étoit passé avec le Roi, & tous téméraire des ANNE'E DE J. C. 1464.

ces Seigneurs résolurent d'aller à Madrid tirer des mains du Roi l'Infant Don Alfonse & l'Infante Doña Isabelle, & arrêter Don Bertrand de la Cuéva, pour l'éloigner de la Cour, En conséquence le Marquis de Villéna se rendit à cette Ville, accompagné du fils de l'Amirante, des Comtes de Benaventé, & de Parédes, & de plusieurs autres qui avoient tous des armes sous leurs habits. Etant allés droit à l'Alcazar, ils y entrerent sans aucun obstacle; mais au bruit qui s'y éleva tout-à-coup, le Roi enferma dans la plus forte Tour l'Infant & l'Infante ses frere & sœur, & se retira ensuite dans une piece secrette, où personne ne pouvoit entrer sans courir risque de la vie. Comme le monde commençoit à s'amasser, les Confédérés déchus de leurs espérances, se désisterent de leur entreprise, & se retirerent. Il n'y eut que le Marquis de Villéna qui resta, pour détromper le Roi sur leur projet, mais le Monarque étant sorti du lieu de sa retraite tout en colere, le congédia, en lui disant qu'il étoit las de tolérer tant de manques de respect; que ce dernier attentat contre la Majesté étoit trop grand pour qu'il pût, sans exposer sa propre gloire, le laisser impuni, & qu'ensin il sçavoit ce qu'il avoit à faire.

Don Bertrand de la Cuéva est fait Grand-Maître de Saint Jacques.

Quoique cette menace eût été prononcée d'un ton ferme, le Marquis de Villéna, qui étoit fin, & qui connoissoit parfaitement le caractere du Roi, chercha à l'appaiser par ses stratagêmes ordinaires; mais le Roi donna, pour le mortifier & irriter sa jalousse, la Grande-Maîtrise de Saint Jacques à Don Bertrand de la Cuéva, & envoïa à Rome Suéro de Solis, prier le Pape d'expédier en conséquence ses Bulles. Alvar Gomez, Secrétaire du Roi, en informa le Marquis de Villéna, dont il étoit le confident secret, & le Marquis, après avoir tâché de persuader au Roi par différentes propositions, qu'il n'avoit en vûe que son service, l'engagea enfin de se transporter à Ségovie, lui faisant espérer que tout s'arrangeroit dans cette Ville.

Les Conféparer de la

Le Roi Don Henri toujours crédule, passa à Ségovie dérés cher-chent à s'emla Grande-Maîtrise de Saint Jacques étant arrivées, le Roi personne du déclara dans la Cathédrale Don Bertrand de la Cuéva Grand-Roi & de celle de la Rei. Maître avec toute la solemnité que demandoit une pareille cérémonie. Le Marquis de Villena, qui avoit toujours ambitionné cette Dignité avec la derniere ardeur, sur très-piqué

J. C.

1464.

de s'en voir ainsi privé. Résolu de s'en venger, il engagea les autres Seigneurs de sa faction de rassembler leurs Troupes, & de les lui envoïer; il écrivit aussi au Grand-Maître de Calatrava d'amener les siennes de l'Andalousie, & il complotta avec eux de faire en sorte de s'emparer de la personne du Roi & de celle de la Reine. Tous ces Seigneurs s'adresserent pour cet effet à Marie de Padilla, semme de Ferdinand Carrillo, qui couchoit proche de l'appartement où dormoient leurs Majestés, lui faisant de grandes offres, si elle vouloit les introduire de nuit chez le Roi. Marie de Padilla se laissa gagner, & leur assigna une nuit; mais le Monarque aïant eu avis de ce qui se tramoit contre lui, se garantit du danger. Dès que le bruit de l'entreprise audacieuse des Conjurés se sur répandu, les sidéles Sujets du Roi, lui conseillerent de faire arrêter le Marquis de Villéna, & de lui faire paier de la vie sa témérité; mais le Roi flottant entre la crainte & la colere, ne voulut jamais y consentir, pour ne pas violer sa parole. Cependant le Marquis de Villéna sçachant que son dessein étoit découvert, se retira au Monastere d'el-Parral, où le Roi lui envoïa dire, qu'il ne doutoit plus de toute sa persidie.

Comme la plûpart des Confédérés avoient déja réuni leurs 11s font pro-Troupes à Villa-Castin, le Marquis de Villéna convint avec poser au Roi eux de proposer au Roi une entrevûe, afin de l'intimider, & d'empêcher par-là l'exécution de ses projets. Le Roi consentit facilement d'aller au Monastere de saint Pierre de las Duéñas, qui est à moitié chemin, & de s'aboucher avec eux. Il partit même à cet effet de Ségovie avec le nouveau Grand-Maître de saint Jacques, l'Evêque de Calahorra, plusieurs autres Seigneurs & mille hommes d'Armes ou Chevaux-legers; mais les Confédérés, qui n'avoient encore que quatre cens Chevaux-legers, nombre trop petit pour le succès de leurs desseins, lui firent dire, qu'ils ne pouvoient aller le trouver jusqu'au jour suivant, voulant par là donner au Grand Maître de Calatrava & aux Manriques, qui n'étoient qu'à une journée de chemin de Villa-Castin, le tems d'arriver. Le Roi acquiesça encore à leur demande sans aucune désiance, & aïant appris par différens avis, pendant qu'il étoit à saint Pierre de las Duéñas, que l'Amirante avoit voulu s'emparer de Valladolid, au nom de l'Infant Don Alfonse, & que la Ville avoit pris les armes pour s'y opposer, & avoit besoin de se-

Anne'e de J. C. 1464. cours, il envoïa à Valladolid, sous la conduite du Commendeur Gonçale de Sahavédra, une grande partie des Troupes qu'il avoit avec lui.

Le Roi court risque d'être enlevé.

Le lendemain matin les Confédérés envoïerent dire au Roi que l'entrevûe ne pouvoit se faire que l'après-midi, dans l'espérance que toutes leurs Troupes seroient alors arrivées, & qu'à la faveur de la nuit, ils pourroient exécuter plus sûrement leurs desseins. Après le diné le Roi partit pour le rendez-vous avec une foible escorte & une imprudente sécurité. En chemin il rencontra quatre de ses fidéles Sujets, qui vinrent à toute bride, l'un après l'autre, l'avertir que s'il s'abouchoit avec les Confédérés, il seroit enlevé. Pour s'assûrer du fait, il chargea l'Evêque de Calahorra, & Diégue Henriquez d'el-Castillo, son Chapelain, d'aller devant sçavoir ce qui en étoit. Ceux-ci obéirent, & aïant bientôt apperçu les Conjurés, ils comprirent leur véritable intention au grand nombre de Troupes qu'ils avoient avec eux. Ainsi Diégue Henriquez retourna promotement en donner avis au Roi, qui prit sur le champ au grand galop le chemin de Ségovie par la Sierra, accompagné seulement de vingt Chevaux, & jetta si fort l'allarme dans tous les endroits par où il passa, qu'à son arrivée à la Ville, il avoit avec lui plus de cinq mille hommes. L'Evêque de Calahorra attendit les Conjurés, & leur représenta combien leur maniere d'agir avec le Roi étoit indigne de gens de leur naissance, & contraire aux loix du Christianisme; après quoi il se retira (A).

Tous les Les Conjurés au désespoir d'avoir manqué leur coup, parConsédérés se tirent le jour suivant pour Burgos, Capitale de la Castille,
veau, & le parce que le Comte de Plasencia, qui étoit un des princiRoi d'Aragon paux ligués, y commandoit pour le Roi. Ceux qui se rendirent à cette Place, surent l'Archevêque de Toléde, le
Marquis de Villéna, l'Amirante, les Comtes de Plasencia,
de Benaventé, de Parédes, de Miranda & d'Ossorne, l'Archevêque de Saint Jacques, les Evêques de Burgos & de
Coria, les Députés des Grands-Maîtres de Calatrava & d'Alcantara, Don Gonçale de Toléde, fils aîné du Comte d'Al-

be, & beaucoup d'autres Seigneurs de moindre importance, étant donc tous rassemblés dans cette Ville, ils s'enga-

<sup>(</sup>A) Diéque! Henriquez B'el-Castillo, témoin orniaire, Colme-Mares dans l'Histoire de Ségovie, Sa-

٠٠٠٠

gerent & firent serment, entre les mains de Don Diégue Anne's pe Lopez de Zuñiga, Comte de Miranda, d'être toujours opposés au Roi Don Henri & à son Gouvernement, qu'ils traitoient de Tyrannique, en faveur de l'Infant Don Alfonse. Ils exagerent à cette occasion les excès du Roi, & lui manderent ensuite que leur conscience ne leur permettoit pas d'observer le serment qu'ils avoient prêté en faveur de la prétendue Princesse Doña Jeanne, parce que son impuisfance étoit trop notoire, pour qu'on pût la regarder comme fa fille, ce qui rendoit la démarche qu'ils avoient faite alors, contraire à la succession légitime des Rois, qui appartenoir de droit à l'Infant Don Alfonse; que pour rétablir le bon Gouvernement de la Monarchie, il falloit éloigner de la Cour Don Bertrand de la Cuéva, & l'obliger de renoncer à la Grande-Maîtrise de Saint Jacques, afin d'en revêtir l'Infant Don Alfonse conformément à la disposition restamentaire du feu Roi son pere. Non contens de cette déclaration, la plûpart d'entr'eux envoïerent à Rome pour être relevés marches au-de leur serment. & prier le Pane d'approprier qu'ils serves du Pape. de leur serment, & prier le Pape d'approuver qu'ils remédiassent à ces maux, & de les aider même à cet effet de ses conseils; ordonnant néanmoins à leurs Procureurs & Agens de ne point rendre compre au Saint Pere ni aux Cardinaux, des excès du Roi, si ce n'étoit dans un cas extrêmement presfant (A). Tout cela se fir le 29 de Septembre, suivant Zurita, qui ajoûte que les Grands Seigneurs révoltés contre le Roi, avoient recherché l'appui de Don Jean, Roi d'Aragon, & que ce Prince avoit signé la ligue pour son propre avantage & pour celui de l'Infant Don Alfonse, le 16. de Juillet, auprès de Tarraga, promettant au Marquis de Villéna & au-Grand-Maître de Calatrava de ne jamais demander la restitution des Places, qui étoient de son ancien patrimoine en

1464.

Castille. Dès que le Roi Don Henri eut vû la Lettre des Conju-sollicitations rés, & scut leur intention, il envoia aussi-tôt à Rome afin de des Consédétraverser leurs sollicitations auprès du Pape; mais rous les & nouveau Députés arriverent après la mort de Pie II. qui avoit termi-firatagémedia né sa vie le 16. d'Aoûr, & avoir été remplacé par Paul II. Marquis de le 30. du même mois. Alfonse de Palence s'acquitta auprès: du nonveau Pape & des Cardinaux de la Commission des

ANNE'E DE J. C. 1464.

Confédérés, leur exposant que le Roi se portoit à un nombre infini d'horribles excès au grand préjudice de la Religion, de la Justice & du bien public, & affectant sur-tout de grossir & multiplier les objets, afin de donner une couleur d'équité à leur injuste désobéissance. Mais pendant qu'on négocioit à Rome de part & d'autre, le Marquis de Villéna qui vouloit toujours se rendre nécessaire, engagea le Roi & les Conjurés d'avoir une entrevûe, sous prétexte de souhaiter qu'on arrêtât & prévînt les scandales, quoiqu'il n'eût réellement aucune autre intention que de mettre le Roi hors d'état de lui faire le même traitement, que le feu Roi son pere avoit fait à Don Alvar de Lune, & de le forcer d'ôter sa confiance & la Grande-Maîtrise de Saint Jacques à Don Bertrand de la Cuéva, comme la suite le prouva clairement.

Le Roi fait faveur de son mariagè.

Afin de détruire le prétexte que les Confédérés alléguoient informer en pour vouloir affûrer à l'Infant Don Alfonse la succession à apritude au la Couronne, & en priver la prétendue Princesse Doña Jeanne, le Roi donna ordre à Don Loup de Ribas, Evêque de Cartagêne, & à Don Garcie de Toléde, Evêque d'Astorga, d'informer en faveur de son apritude au mariage. En vertu de la commission qu'il leur sit expédier à cet esset, les deux Prélats entendirent plusieurs témoins, & entr'autres, le Docteur Jean Fernandez de Soria, Médecin du feu Roi son pere, & le sien, qui déclara qu'il n'avoit connu dans le Roi Don Henri aucun défaut depuis sa naissance jusqu'à l'âge de douze ans; que par un maléfice il avoit alors perdu dans une certaine occasion, qui étoit connue de l'Evêque Barrientos son Précepteur, de Pierre Fernandez de Cordoue son Gouverneur, & de Rui Diaz de Mendoza, l'aptitude pour les devoirs matrimoniaux, d'où étoit venu l'obstacle à l'égard de l'Infante Doña Blanche de Navarre, mais que depuis il l'avoit recouvrée; de-là le Médecin conclut qu'il ne doutoit pas que Doña Jeanne ne fût la véritable fille du Roi (A).

Entrevûe & conventions Villéna.

Quoique Don Alfonse Henriquez, fils de l'Amirante, se du Roi avec fût emparé de la Ville de Duéñas pour les Conjurés, le Roi le Marquis de Don Henri toujours aveuglé, étant allé à Valladolid, consentit de s'aboucher avec les Rébelles, même contre l'avis de l'Evêque Barrientos, & de son Conseil; il sit sçavoir secrettement au Marquis de Villéna, qu'il iroit avec ses Gar-

(A) Colmenares.

Anne'e de J. C. 1464.

des à Cabézon, & que les Conjurés n'avoient qu'à se rendre à Cigales & aux autres Places des environs. Gonçale de Sahavedra & Pierre d'Ontibéros aïant donc pourvû à la sûreté du lieu de l'entrevûe, le premier pour le Roi, & le seçond pour les Confédérés, chacun avec cinquante Chevaux, le Marquis de Villena s'y transporta. Il baisa la main au Roi. & convint avec lui, après une longue conférence, que Sa Majesté livreroit aux Conjurés entre les mains du même Marquis de Villéna, l'Infant Don Alfonse son frere, & le feroit ensuite reconnoître pour son héritier & son successeur à la Couronne; que Don Bertrand de la Cuéva renonceroit à la Grande-Maitrise de Saint Jacques, & qu'on obtiendroit une Bulle pour en revêtir le même Infant Don Alfonse; que pour régler ce qui concernoit le Roiaume, on commettroit quatre Seigneurs, dont deux seroient nommés par le Roi, & les deux autres par les Ligués, & qu'en cas de contestation entr'eux, on prendroit pour arbitre. Alfonse d'Oropesa, Prieur Général de l'Ordre de Saint Jérôme, au jugement duquel ils seroient tenus tous quatre de désérer. Enfin il fut stipulé, que pour sûreté de l'exécution de tout cet accord, Don Bertrand de la Cuéva seroit mis, entre les mains de Gonçale de Sahavédra dans la Forteresse de Portillo, & le Comte de Benaventé, au nom des Conjurés, en la puissance du Comte de Sainte Marthe dans la Forteresse de Mucientes. A ces conditions on signa de part & d'autre le Traité \*.

Quand on se fur donné les ôtages & les assurances réci- Le Roi veut proques, le Roi partit pour Ségovie, où étoient la Reine Don Alsonse la femme, sa prétendue fille, son frere & sa sœur, à dessein son frere aux de livrer l'Infant Don Alfonse aux Conjurés. Plusieurs sidé-Mécontens. les sujets du Roi instruits des conditions du Traité, pénétrerent les vûes des Ligués, & conseillerent au Roi de ne leur pas mettre l'Infant entre les mains, l'assûrant qu'ils n'avoient point d'autre intention que d'élever ce Prince sur le Trône,

\* La condition de remottre l'Infant | pure son Traducteur marque en marge, Don Alfonse entre les mains du Matquis de Villéna, est omise par Mariana, quoique c'ait été la plub importante, comme on le verra dans la suite. Il en est de même de l'Article des ôtages réciproques. Le même Auteur parle aussi de cet accord sous l'année 1463. l

Tome VIL

jusqu'à ce qu'il en soit à la victoire que le Prince Don Ferdinand d'Aragon gagna sur les Catalans Rébelles, commandés par. l'Infant Don Pedre de Portugal, laquelle appartient, comme le dit Mariana, à l'an 1465.

## HISTOIRE GENERALE

& de le dépouiller lui-même de la Couronne. Cet avis troubla le Roi, mais Alvar Gomez fon Secrétaire, qui étoir J. C. 1464. confident du Marquis de Villena, & des Conjurés, insista si fort sur la nécessité de remplir le Traité, pour ne pas donner aux mécontens lien de se plaindre d'un manque de parole, & pour prévenir l'affreuse guerre dont l'Etat étoit menacé, du'il détermina le Roi à n'avoir aucun égard aux sages remontrances qu'on lui fir (A).

Sicile.

Arrivée de Pendant ce tems-la les Catalans toujours occupés des Don Pedre, moiens de se maintenir dans seur révolte, chvorerent des tugal, à Bar- Vaisseaux en Afrique à l'Infant Don Pedre de Portugal celonne, où qui s'embarqua pour Barcelonne, sans en rien dire au Roi il est procla-mé Roi d'A- Don Alfonse ni à aucun autre, simon aux considens qu'il emragon & de mena avec lui; ce que le Roi de Portugal blâma fort. L'Infant étant arrivé à Barcelonne le cinquieme jour de Janvier. fur proclamé solemnellement le vingt-un du même mois Roi d'Aragon & de Sicile, en verru des anciens droits du Comte d'Urgel son ajeut; de sorre qu'il commença à prendre les rênes du Gouvernement, levant des Troupes, & mettant dans les Places des Gouverneurs de sa main. Cet évenement ne laissa pas que d'intriguer le Roi Don Jean, qui travailla austi-tôt à recruter & augmenter ses Troupes, & donna ordre à ses Généraux de se tenir prêts & sur leurs gardes. La premiere entreprise que forma l'Infant Don Pédre, ce fut de recouvrer la Ville de Gironne; mais Jean de Silva à qui il en donna la commission, s'étant mis en devoir de l'exécuter avec un bon nombre de Troupes, ent à combattre contre les Généraux du Roi, qui marcherent à sa rencontre & le forcerent de se retirer, après un choc assez rude, dans lequel périt Geoffroi de Rocaberti. Dans le même tems Tora, Capitaine d'une Galère, & Zaportéla, Député de la Principauté, se déclarerent pour le Roi.

Don Alfonse d'Aragon, le Comte de Parédes, Don Phi-Il se met lippe de Castro & le Châtelain d'Amposta, qui tenoient en campagne, & évite Cerbéra comme bloquée, eurent plusieurs chocs avec les Rébelles. Pendant qu'ils étoient devant cette Place, Don -Bataille. Jean de Cordoue afant trouvé le moien avec un Régiment de Cavalerie & un petit Corps d'Infanterie, de s'emparer de Capzorral de Cerbéra, Château très-fort, qui les incom-

<sup>(</sup>A) Diécue Henriquez d'el-Castillo, Colmenares.

1464.

modoit extrêmement, ils allerent le seconder. Sur les avis qu'on en donna à l'Infant Don Pedre, ce Prince sortit de ANNE'E DE Barcelonne avec deux mille quatre cens hommes tant de Cavalerie que d'Infanterie, pour secourir Cerbéra. Dès qu'on le scur, Don Alfonse d'Aragon laissa à Capzorral Don Antoine de Cordoue, Ferdinand d'Angulo & Jean de Toléde avec des Troupes suffisantes, & marcha avec les autres jusqu'à Igualada, à la rencontre de cet Infant, qui refusa la Bataille, & se retira yers Tarragone. Fâché de n'avoir pû en venir avec lui à une action, il alla aussitôt à Ville-Franche, & se rendit maître de Larbos. Il eut dans ces quartiers une escarmouche avec un Détachement de Cavalerie de l'Infant Don Pedre, & quelques Compagnies de Domestiques & de Valets, & après les avoir taillés en pieces, il représenta la Bataille à l'Infant proche de Ville-Franche; mais le Prince Portugais, bien loin de l'accepter, gagna promptement Barcelonne, où le Gouvernement commença alors à mettre de nouveaux impôts, pour subvenir aux frais de la guerre. Comme l'Infant s'attribuoit cependant plus Il découvre d'autorité que les Catalans ne vouloient, il se forma contre une conspiralui une conspiration dans la Ville; mais ce Prince en aïant été averti, bannit plusieurs personnes comme suspectes, & en sit arrêter d'autres que l'on appliqua à la question, pour sçavoir d'eux la vérité: du nombre de ceux-ci fut un des principaux Habitans, appellé François Piños.

Un Gentilhomme Portugais, appellé Pierre Déza, que Son Parti l'Infant Don Pedre avoit établi Gouverneur à Lérida, avec ble échec. une forte Gamison tant de Cavalerie que d'Infanterie, pour la sûreré de la Place, faisoit de là de grands dégats & des prises considérables dans les endroits qui tenoient pour le Roi Don Jean. Don Alfonse d'Aragon & d'autres Généraux épioient soigneusement l'occasion de l'enlever, quand il fortoit. Un jour qu'il devoit aller au fourrage & quérir des vivres, ils lui dresserent une embuscade, proche du Pont de Lérida, & fondirent sur lui à son retour, de maniere qu'ils dui tuerent beaucoup de monde; mais; Déza gagna le Pont,

& entra dans la Ville (A).

Comme cette Place était importante, le Roi Don Jean Siège & réayoit formé la résolution de s'en emparer, & fait en consé-duction de

Anne'e de J. C. 1464. Lérida par le Roi.

quence tous les préparatifs nécessaires. S'étant rendu à Balaguer, il manda fes Généraux avec leurs Régimens, & quand il eut la meilleure partie de ses Troupes, il mit le siège devant Lérida. Les Assiégés firent quelques sorties, & furent repoussés avec perte égale, les Assiégeans apportant cependant tous leurs foins pour bien fermer toutes les avenues, quoiqu'ils eussent beaucoup à souffrir de l'Artillerie de la Place. La Députation générale de Barcelonne informée du danger où étoit Lérida, rendit un Edit, par lequel il fut ordonné à tous les Catalans en état de porter les armes, de les prendre & de marcher au secours de la Ville. Plusieurs obéirent, & pendant que les autres Troupes se rassembloient, l'Infant Don Pedre prit de force Moncada, Roca & Castel-Iit, cherchant par cette diversion à faire lever le siège an Roi. L'Archevêque de Saragosse, qui voltigeoit dans les environs de Lérida avec ses Troupes, se rendit maître de Carréal, & la Reine attentive à renforcer l'Armée du Roi son. mari, mit quelques Compagnies sur pied, & les mena au siège, aïant pris en chemin Alcaraz. Pendant ce tems là le Roi faisoit beaucoup de mal aux Assiégés, qui firent scavoir à l'Infant Don Pedre & à la Députation l'état où ils étoient. & que si l'on tardoit à les secourir, ils seroient contraints de se rendre. Dans cette occasion les Valenciens écrivirent au Roi, & aïant leve de bonnes Troupes, ils se mirent en marche pour le joindre. D'un autre côté l'Infant Don Pedre sçachant qu'il arrivoit tous les jours des renforts aux Assiégeans, & que Lérida étoit en grand danger, passa à Cerbéra avec fon Corps d'Armée. Arrivé à cette Place il tâcha de seconrir les Assiégés, mais n'aiant pu y réussir quoiqu'il eût plusieurs rencontres avec les Assiégeans, la Ville se soûmit le sixième jour de Juillet au Roi, qui par un esset de sa clémence lui confirma ses Privileges, à l'exception de quel. ques-uns (A).

Suites de cette expédition. Après la réduction de Lérida, le Roi Don Jean marcha avec toutes ses forces vers Cerbéra contre l'Insant Don Pedre; mais celui-ci laissant une bonne Garnison dans la Ville, sortit de nuit, & se retira à Barcelonne. Le Roi alla ensuite camper à Tarraga, & passa de là à Tarragone, où Jean de Vila-Marin lui amena dix Galéres. Don Jean de

Beaumont, qui étoit dans le voisinage de Ville Franche, Anne's DE rentra au service du Roi, & lui procura cette Place, après avoir obtenu grace pour lui & pour ses Vassaux, & la restitution de toutes leurs Charges & de tous leurs biens, ou des dédommagemens équivalens. Son exemple sut suivi de Don Jean de Hijar son beau-frere, qui se laissa gagner par les bienfaits dont le Roi le combla. Dans le même tems le Grand-Maître de Montése prit Espluga, & les Généraux du Roi emporterent de force Barbéra, & obligerent Guiméra & Alcober de se soumettre.

1464-

En Valence Don Jayme d'Aragon qui étoit dans la Baron- Les Vanie d'Arénos, faisoit de-là des dégats considérables dans tous lenciens se les environs, avec un gros Régiment de Bandits, qu'il avoit Roi avec fueformé. Pour arrêter ces hostilités, les Députés de ce Roïan-cès. me leverent des Troupes, & en donnerent le commandement à Louis Montagut, premier Jurat de la Ville Capitale, à Jacques de Fau, second Jurat, & à Jacques Garcie d'Aguilar, qui mirent à seu & à sang les Places les plus fortes de cette Baronnie, & firent enfin prisonniers Don. Jayme, sa femme & ses enfans, qu'ils emmenerent à Valence. Don Jayme sut transséré de cette Ville, par ordre du Roi, au Château de Xativa, où il finit ses jours, & sa femme avec ses enfans au Château de Torrenté, d'où ils se sauverent dans la suite, & se retirerent en Castille (A).

Le Roi Don Jean étant à Tarragone le sixième jour de Mort de Do-Septembre, Don Jean de Beaumont lui prêta serment de si-na Blanche, déliré entre les mains du Grand-Maître de Montése, non-Navarte. feulement pour lui, mais pour Don Louis de Beaumont & tous ses Partisans. On convint aussi que la Princesse Doña Blanche viendroit en Navarre, afin que l'on pût traiter de concert de la succession à la Couronne, & rendre la tranquillité à ce Roiaume; que Don Louis & les autres seroient remis & maintenus en possession des Charges & Dignités: qu'ils tenoient, tant des Rois précédens, que du Prince Don Carlos & de la Princesse Doña Blanche. On dressa encore plusieurs autres articles, dont le dernier portoit, que Done Louis de Beaumont, Charles d'Artiéda & les autres, qui avoient des Châteaux, seroient exemts d'obéir aux invitations du Roi, ou des Comtes de Foix, jusqu'à l'entiere exéAnne'e de J. C. 1464.

cution du présent Traité, qui sut conclu à Tarragone le vingt-deux de Novembre, & dont on fit trois copies scellées, qu'on remit entre les mains de l'Evêque de Pampelune, la premiere pour le Roi, la seconde pour le Comte & la Comtesse de Foix, & la troisième pour Don Louis de Beaumont. Ce fut à cette occasion que le Comte & la Comtesse de · Foix, voulant s'affûrer la succession à la Couronne de Navarre, abrégerent la vie par le poison, comme je l'ai déja dit d'après la plûpart des Auteurs, à l'infortunée Princesse Doña Blanche, qui mourut le deuxieme jour de Décembre de cette année \*, & reçut la sépulture dans la Cathédrale de Lescar.

Les Siciliens reconnoissent le Prince Don pere,

Quand la Reine Doña Jeanne fut retournée de Lérida à Saragosse, vaquer aux affaires du Gouvernement, les Députés de Sicile, qui avoient à leur tête Jean Burgia, Evêrerdinand pour Success-que de Mazara, se rendirent à cette Ville, pour reconnoîseur du Roi tre le Prince Don Ferdinand héritier de ce Rosaume, com-Don Jean son me ils le firent le vingt-huitième jour de Septembre, la Reine jurant pour le Prince Don Ferdinand son fils, en vertu des pouvoirs qu'elle avoit du Roi son mari, l'observation des Loix, usages, coutumes & privileges de la Sicile (A). Pendant ce tems là les Généraux du Roi soumirent Riba--Roja, la Puébla & le Château de Torres. Don Matthieu & Don Pedre de Moneada afant réuni leurs Troupes, assiégerent & prirent d'assaut la Ville de Flix, qui sut sivrée au pillage, & rangée ainsi sous l'obéissance du Roi (B).

Treve entre le Roi d'Aragon & les Génois.

Le douzième jour d'Octobre-le Roi Don Jean, étant à Tarragone, donna pouvoir au Prince Don Ferdinand son fils, de présider en son nom aux Etats de Saragosse, approuvant tout ce qu'il y feroit, pourvû qu'attendu son défaut d'âge, il fût assisté de douze de coux qui composoient les Etats. Il travailloit aussi de-là à prendre les mesures les plus convenables, pour empêcher toute communication entre les Barcelonnois & les Habitans de Tortose, cherchanna réduire les uns & les autres seus son obeissance. Voulant encore

(A) ZURITA. (B) ZURITA.

\* J'ai déja marqué dans mon avantDu reste, il observe avec raison que ni le Roi d'Aragon, pere de ceste Princesse, ni nul autre se mit en devoir de la venger. Tels furent les horribles effets : de l'animosité outrée d'un pere, & de l'ambition démessirée d'une lœur & d'un beau-frere.

derniere Note sous l'année 1462, que pour avoir ignoré cette époque, Mariana a beaucoup avancé la mort de la Princesse Dona Blanche, quoiqu'elle appartienne réellement à cette année.

D'ESPAGNE. X. PARTIE. Siec. XV.

priver les Barcelonnois de tout secours de la part des Gé-Anne's de nois, il engagea le Duc de Milan, son Allié, de lui ménager une Tréve avec la République de Génes. Le Duc le servit si bien, que la République lui députa en conséquence Jean Antoine Figino, qui s'étant rendu à Tarragone, conféra sur cette affaire avec Don Pedre d'Urréa, Viceroi de Valence, que le Roi avoit commis à cet effet. Enfin les deux Plénipotentiaires conclurent une Tréve le onziéme jour de Décembre, sans en fixer la durée, à condition qu'il seroit permis aux Sujets des deux Puissances d'avoir une correspondance réciproque de commerce, & qu'on n'en auroit aucune avec les Ennemis de l'une & de l'autre (A).

J. C.

1464.

L'Archevêque de Saragosse, fils du Roi Don Jean, fai- Divers èvefoit avec ses Troupes continuellement la guerre aux Ré-nemens. belles, du côté que son pere lui avoit marqué. Il insulta Villarrédona, & l'aïant prise d'affaut, la Garnison se renferma dans le Château, où il la tenoir assiégée, lorsque sur la nouvelle de l'approche d'un gros secours, il prit se parti d'abandonner la Ville & de se retirer; ce qui sit que Bara & Fores se révolterent de nouveau. Dans l'Ampurdan Don Géoffroi, Vicomte de Rocaberti, tourmentoit extrêmement avec un Corps de Troupes, les Peuples qui étoient attachés au Roi. Aiant assiégé Don Jean de Castro & sa femme dans le Château de Palou, il battit vigoureuse. ment la Place avec de l'Artillerie, & la réduisit à une grande extrémité; mais Don Pedre Rocaberti, quoiqu'ennemi de Don Jean de Castro, rassembla, comme Gouverneur de Girone, les Généraux & les Troupes du Roi, qui étoient dans ces quartiers, & vola au secours de Don Jean, sacrifiant ainsi rout ressentiment personnel aux intérêts de son Souverain. Le Vicomie alarmé de son approche gagna promptoment la Montagne avec la Cavalerie, laillant au siège son Artillerie & son Infanterie. Celle-ci voulut aussi se retirer fur la Montagne; mais elle fut attaquée par la Cavalerie & les Troupes de Don Pedre Rocaberti, qui la taillerent en pieces, firent trois cens prisonniers, & s'emparerent de toute l'Artillerie, & des bagages (B).

Sur ces entrefaites Don Denys de Portugal, aïant lié quelques intrigues dans Valdécona, s'empara de cette Place, prise par Dom ANNE'S DE

J. C. 1464. Denys de Portugal.

où le Grand-Maître de Montése avoit mis quarante Chevaux pour la défendre (A). Don Pedre, Infant de Portugal, voïant que les forces de Catalogne n'étoient pas capables de résister à celles du Roi d'Aragon, envoïa vers le Duc de Bourgo-Le Duc de gne, après la perte de Lérida, une personne de constance,

pourgogne fecoure l'In-pour le prier de lui fournir quelques Compagnies, en considéfant Don Pe-ration de sa parenté avec la Duchesse Dona Isabelle. Le Duc consentit obligeamment à la demande, & sit passer en Catalogne un bon Régiment, qui arriva à Barcelonne dans le mois de Décembre \*. D'un autre côté ceux des Catalans, qui étoient soumis au Roi, sournirent à leur Souverain trois cens Chevaux dont il donna le commandement au Comte de Prades (B).

nu son hérieie L

Au commencement de cette année, Don Henri, Roi de Le Roi de Castille, résolut, contre l'avis de ses sidéles Sujets, de liaux Confédé-vrer aux Confédérés l'Infant Don Alfonse son frere, dans rés l'Infant l'espérance de tranquilliser par-là les esprits inquiets. Ainsi le se son frere, Marquis de Villéna aïant pris possession de Sépulvéda, pour qui est recon- y recevoir l'Infant, le Roi alla à cette Ville, & y remit son frere entre les mains du même Marquis, qui le mena aux Ligués, sans vouloir cependant s'en désaisir, à dessein de se servir toujours de ce Prince pour ses vûes ambitienses. Le Roi passa ensuite à Cabézon, pour l'entiere exécution de tout ce dont on étoit convenu; & l'Archevêque de Toléde, l'Amirante, le Marquis de Villéna, les Comtes de Plasencia & de Parédes, & les autres Confédérés vinrent le trouver. Après que tous ces Seigneurs lui eurent baisé la main, le Prince Don Alfonse sur reconnu son héritier & son légitime Successeur à la Couronne de Castille \*\*, s'engageant d'épouser la prétendue Princesse Doña Jeanne, qui passoit pour être la fille du Roi. Quand cela fut fait, on somma Don Bertrand de la Cuéva, Comte de Lédesma, de se démettre

Don Bertrand de la

(A) ZURITA. (B) ZURITA.

se soutenir. Hist. Génér. de Languedoc

Tom. 5. Preuve 13. \*\* Mariana représente ici le Roi Don Henri à la tête d'une Armée, difant que cette proclamation se fat dans son Camp par les Troupes & les principaux Officiers de la Couronne, qui prêterent tous serment de fidéliné à Don Alfonse comme au Prince de Castille & à l'héritier présomptif du Royaume.

Le Roi de France continuoit aussi de donner du fecours au Roi d'Aragon pour soumettre les Catalans Rébelles. C'est ce qui est attesté par une Lettre que Jean de Foix, fils puiné du Com-te de Foix, qui commandoit l'Armée Françoise en Catalogne, écrivit à ce Prince le dernier jour d'Août pour lui demander des renforts, afin de pouvoir)

## D'ESPAGNE. X. PARTIE. SIEC. XV.

de la Grande-Maîtrise de Saint Jacques, & Don Bertrand y Anne'e DE consentit, protestant qu'il étoit prêt à tout sacrisser pour le service du Roi; de sorte qu'en renonçant à une des plus Cuéva se dégrandes Dignités de Castille, tant pour les revenus que pour met de la le rang, par complaisance pour celui qui l'avoit comblé de Grande-Maifaveurs, il sit éclater sa généreuse sidélité: bien dissérent de Jacques, en l'ingrat Marquis de Villéna, dont l'ambition artificieuse ten-faveur de cer doit toujours à ce haut dégré de gloire. Les Confédérés si-Infant. rent donc alors demander la Bulle du Pape, en faveur de l'Infant Don Alfonse, conformément à la disposition testamentaire du feu Roi Don Jean son pere, & le Roi Don Henri donna au Comte de Lédesma, en reconnoissance du II est sait Tervice signalé qu'il venoit de lui rendre, la Ville d'Albu-Duc d'Albuquerque avec le Titre de Duc, Cuellar, Roa, Molina & querque. Atiença, outre trois millions cinq cens mille Maravédis de

pension par an (A). On procéda ensuite de part & d'autre au choix des Juges, Le Roi & qui devoient décider les autres différends qu'il y avoit entre tens nomle Roi Don Henri & les Confédérés. Don Pedre de Vélas-ment des co, fils aîné du Comte de Haro, & Gonçale de Sahavé-Commissaires dra, Commendeur de Montalvan, furent nommés par le tous les diffé-Roi, & le Comte de Plasencia avec le Marquis de Villéna rends. par les Confédérés, & l'on convint qu'en cas qu'ils ne pufsent point s'accorder entre eux, ils prendroient pour médiateur Alfonse d'Oropésa, Prieur général de l'Ordre de Saint Jérôme, qui étoit un homme d'une prudence consommée, d'une vertu exemplaire, & d'une science prosonde. Tous ces Juges se rendirent aussitôt à Médina d'el-Campo pour remplir leur commission, & le Roi passa à Olmedo. Le Marquis de Villéna qui se proposoit toujours de lier les mains du Roi, usa de tant d'artifice, qu'il trouva le moïen de gagner Don Pedre de Vélasco & Gonçale de Sahavédra, auxquels il faisoit faire tout ce qu'il vouloit. De-là vint que L'Archevel'Archevêque de Toléde & l'Amirante piqués en apparence que de Toléde son procédé, envoierent offrir au Roi de le servir contre rante seignent tous ses Ennemis, promettant de lui mener leurs Troupes, dese ranger moiennant de bonnes sûretés. Le Roi se persuadant qu'ils du parti du agissoient de bonne soi, parce que l'un éton du Sang Roial & l'autre Prélat, écouta favorablement la proposition, & en-

(B) Diégue Henriquez d'el-Castillo. Tome VIL

146

Anne'e de J. C. 1465.

gagea sa parole de donner à l'Archevêque de Toléde la Ville d'Avila, avec la Tour de son Eglise Cathédrale, la Mota & le Château de Médina d'el-Campo, & à l'Amirante Valdé-Nébro avec ses revenus, & le Gouvernement de Valladolid: ainsi l'Archevêque & l'Amirante prêterent serment de sidélité, & rendirent hommage au Roi, protestant d'une maniere folemnelle de ne jamais quitter son service (A).

Le Grand-Maître d'Alcantara & le Comte de Médellin se joignent aux Mécontens.

Après cette démarche de deux Rébelles si puissans, le Roi commença à se flatter de pouvoir bientôt domter les autres, ou les ramener à la raison. Pour fortifier encore davantage son parti, & se rendre plus redoutable, il sit dire au Grand-Maître d'Alcantara & au Comte de Médellin par Don Gomez de Cacéres, de venir le joindre avec le plus de Troupes qu'ils pourroient. Informé aussi que les Juges. de Médina, trompés par la malice du Marquis de Villéna, ne lui laissoient que le Titre de Roi, le privant de toute autorité & jurisdiction, & que Gonçale de Sahavédra, & Alvar Gomez, son Secrétaire, s'étoient rangés du côté des mécontens, sans aucun égard à ce qu'ils sui devoient, il les rappella à la Cour. Quoique les deux derniers obéissent à ses ordres, les remords de leur conscience, & la crainte d'être punis de leur manque de fidélité, furent cause que n'aiant osé se présenter devant le Roi, ils sortirent secrettement de la Ville. Ils furent au devant du Grand-Maître d'Alcantara & du Comte de Médellin, qui amenoient mille Lances au Roi, & les aïant rencontrés, ils leur persuaderent que le Roi ne les avoit mandés, qu'à dessein de les faire arrêter, & de les perdre \*, en sorte que le Grand-Maître & le Comte trop crédules, allerent avec leurs Troupes joindre les Confédérés.

Le Roi prend conseil de l'Ar-Toléde.

Le Roi instruit de ces événemens, & de ce que faisoient les Juges de la Députation, annula tout ce qui avoit été réchevêque de glé par eux, & donna à Pierre Arias, son Grand-Trésorier, Torréjon de Vélasco, qu'Alvar Gomez avoit acheré; après quoi il se retira à Ségovie. Dès qu'il sut parti, les Confédérés menerent l'Infant Don Alfonse à Arévalo, voir la Reine

> (A) DIÉGUE HENRIQUEZ D'EL-CAS- | Alvar Gomez: l'on y dit seulement qu'on TILLO, ALFONSE DE PALENCE, & les

' Il ne paroît pas dans Mariana que ces fausses nouvelles leur aient été données par Gonçale de Sahayédra ni par l leur donna secrettement ces avis, & cela sans nommer personne. Il faut croire que Ferréras a été mieux instruit, ou plus véridique,

Donairiere sa mere, & le mirent énsuite entre les mains & ANNE'E DE sous la garde du Comte de Plasencia, qui le conduisit à Béjar, où les principaux Ligués se rendirent avec leurs Troupes. Le Roi Don Henri laissant la Reine & sa fille dans l'Alcazar de Ségovie, passa à Madrid, à dessein d'y conférer sur ce qu'il devoit saire, avec l'Archevêque de Toléde, qu'il croïoit lui être sincerement attaché. L'Archevêque qui étoit très-mécontent, de ce que le Marquis de Villéna régloit à son gré toutes les affaires de la Confédération, s'étant aussi rendu à cette Ville, conseilla au Roi d'assembler des Troupes, & d'ordonner aux Confédérés de licencier les leurs, lui promettant de le seconder avec les siennes.

J. C.

1465.

Pendant que le Roi étoit à Madrid, le Marquis de Villé- Il suit son na lui sit faire par sa semme de nouvelles propositions. Cette avis. Dame adroite tâcha de persuader en secret au Roi, que son mari ne cessoit point de lui être entierement dévoué, & que s'il affectoit de paroître extérieurement attaché au parti des mécontens, ce n'étoit que pour l'avertir de leurs intentions, & de ce qu'il devoit faire; mais en même tems elle servit si bien son mari auprès de l'Archevêque de Toléde, qu'elle engagea secrettement ce Prélat à ne point se détacher du parti des Confédérés, lui représentant qu'il dépendoit de lui de se faire redouter, & de forcer le Roi de consentir à tout ce qui étoit juste & raisonnable. Le Roi qui étoit dans la bonne foi, s'en laissa imposer par l'Archevêque, quoiqu'il eût déja tant de preuves de sa perfidie, & rejetta toutes les propositions qu'on lui faisoit de la part du Marquis de Villéna. Il envoïa ordre en conséquence aux Ligués de congédier leurs Troupes, & de lui remettre l'Infant son frere entre les mains, avec menaces, en cas de refus, de les déclarer Traîtres & Criminels de Lese-Majesté.

Les principaux des Confédérés étant à Plasencia avec Les Confél'Infant Don Alfonse, le Grand-Maître de Calatrava s'y dérés pren-nent à Plasenrendit aussi, & il paroît que l'Archevêque de Toléde envoia cia la résoluune personne pour assister en son nom à cette Assemblée, tion de le déoù se trouva encore celui de Séville. On y proposa d'ôter la Couronne au Roi Don Henri, & le Marquis de Villéna s'y opposa fortement; mais le Député de l'Archevêque de Toléde soutint avec chaleur que c'étoit le parti qu'on devoit prendre. Comme cette affaire étoit extrêmement délicate, on fit venir des Jurisconsultes, & on s'en tint à leur

ANNE'S DE J. C. 1465.

avis, qui fut, qu'on étoit en droit de déposer le Roi. Des qu'on eut pris cette résolution, les Confédérés travaillerent à attirer dans leur partie les Villes de Castille. Don Pedre de Zuñiga passa à cer effer à Séville, par ordre du Comte de Plasencia, & on envoïa à Toléde le Secrétaire Alvar Gomez, & d'autres ailleurs, le Grand-Maître de Calatrava ne négligeant rien de son côté pour faire soulever toute l'Andalousie. On verra bientôt quelles furent les Villes & Places qui se déclarerent pour l'Infant Don Alfonse & les Consédérés. Il suffit de dire îci, que les derniers voulurent aller fur le champ s'emparer de Salamanque, où le Comte de Plafencia avoit beaucoup de Partisans; mais des pluies continuelles les forcerent de renoncer à cette entreprise.

Le Comce fignalé.

Le Marquis de Villéna avertit secrettement de tout le te d'Albe de Roi Don Henri, & lui conseilla de pourvoir à la sûreté de déclare pour Salamanque, lui promettant de passer à son service avec ses le Roi, & lui Troupes. Dans le même tems le Comte d'Albe de Tormes. aïant quitté le parti des Ligués, écrivit au Roi de se rendre au plutôt à Salamanque, & qu'il étoit résolu de tout sacrifier pour lui. En conséquence de ces avis, le Roi tint conseil avec l'Archevêque de Toléde, l'Evêque de Calahorra, le Duc d'Albuquerque & d'autres, & partit ensuite pour Salamanque avec ses Gardes, aïant envoié témoigner au Comte d'Asbe de Tormes, combien il lui sçavoit gré de sa fidélité. Celui-ci passa promptement à Salamanque avec ses Troupes, en chassa les Partisans du Comte de Plasencia, & assura cette Ville au Roi, qui étant arrivé à Albe de Tormes, fut somptueusement traité par le Comte durant quatre jours. En arrivant à Albe, le Roi envoia le Duc d'Albuquerque avec quinze cens Lances à Salamanque, où il se rendir aussi accompagné de l'Archevêque de Toléde & de l'Evêque de Calahorra (A').

Le Roi somme les Confédérés lui remettre 1'Infant son frere.

Par le Conseil de ces deux Prélats, le Roi Don Henri écrivit aux Confédérés pour leur ordonner de nouveau de de déposer les lui remettre l'Infant Don Alfonse, puisqu'il ne leur avoit armes & de livré ce Prince que pour la tranquillité du Roïaume, & que sous d'autres prétextes, ils continuoient de lever des Troupes, & de troubler l'Etat; ajoutant que s'ils différoient plus long-tems à lui obéir, & à déposer les armes, il les décla-

(A) Diégue Henriquez d'el-Castillo, Alfonse de Palence, & d'amiest

Anne'e de J. C. 1465.

reroit Traîtres, & les poursuivroit vigoureusement comme des Sujets rébelles. L'Archevêque de Toléde, qui avoit des liaisons secrettes avec le Marquis de Villéna, prit congé du Roi, sous prétexte d'aller rassembler ses Troupes, & passa à Antibéros. Aïant envoié de-là prier le Roi d'exécuter tout ce dont il étoit convenu avec lui & avec l'Amirante, parce qu'ils étoient en état de lui mener leurs Troupes, sa Majesté promit de le faire avec plaisir, & de mander à cet esse les Alcaldes d'Avila, de Médina d'el-Campo, & de Valdé-Nébro (A).

Après que les Confédérés eurent reçu à Plasencia la Lettre du Roi, ils tinrent conseil, & lui firent réponse qu'ils gar- des Mécondoient l'Infant pour la propre sûreré de ce Prince, & pour empêcher que l'Infante Doña Isabelle ne fût mariée sans le consentement des trois Ordres du Roïaume, parce que de-là pouvoir dépendre la succession à la Couronne, déclarant en même tems qu'ils quittoient le service du Roi, s'il n'accomplissoit pas tout ce qui avoit été réglé. Les Alcaldes d'Avila, de la Mota, de Médina d'el-Campo & de Valdé-Nébro étant arrivés sur ces entrefaites, le Roi ordonna aux trois premiers de livrer leurs Forteresses à l'Archevêque de Tolede, à qui il fit aussi paier douze mille Henris pour la solde de quatorze cens Lances, & au dernier de remettre Valdé-Nébro à l'Amirante, donnant encore au même Seigneur huit mille Henris \*, pour soudorer huit cens Lances, avec le Gouvernement de Valladolid. Après avoir ainsi tenu parole à ces deux Traîtres, le Roi assembla son Conseil, & résolut, de l'avis de l'Archevêque de Toléde, d'aller affiéger Arévalo, pour commencer de réduire à la raison les Confédérés, en attendant que toutes ses Troupes vinssent le joindre, dans l'espérance que ce même Prélat & l'Amirante lui ameneroient aussi les leurs.

Le Roi laissant à Salamanque le Duc d'Albuquerque & Le Roi asl'Evêque de Calahorra avec une bonne Garnison, partit de siège Arévacette Place avec le reste des Troupes & ses Gardes, après loavoir fait dire à l'Archevêque de Toléde, qui étoit à Ontibéros, & à l'Amirante d'aller au plutôt avec leurs gens in-

<sup>(</sup>A) Disous Henriquez d'el-Cas-Tillo, Alsonse de Palence, & qui elle avoit pris le nom; mais j'igd'autres...

\*C'étoit une Monnoie qu'avoit fait

ANNE'E DE J. C. 1465.

Perfidie de l'Archevéque de Toléde.

vestir Arévalo. Arrivé à Médina d'el-Campo, il envoïa à Ségovie Jean Guillen avec cent Chevaux, pour en amener la Reine & l'Infante Doña Isabelle, commandant à Pierre Monjaraz, Alcalde de l'Alcazar de cette Ville, d'avoir grand soin de la Princesse. Trois jours après que la Reine & l'Infante furent rendues à Médina d'el-Campo, le Roi alla avec son Corps d'Armée assiéger Arévalo, comptant toujours sur l'Archevêque de Toléde & l'Amirante. Comme ces deuxci tardoient beaucoup, il dépêcha vers le premier un de ses Secrétaires, nommé Ferdinand de Badajoz, pour l'inviter de lui amener promptement ses Troupes, afin de presser & avancer la réduction d'Arévalo. Ferdinand de Badajoz s'acquitta de sa commission; mais l'Archevêque oubliant ce qu'il devoit à son auguste caractere, s'inquiétant peu de sa parole, & foulant aux pieds la fidélité qui est si respectable pour les gens de naissance, répondit tout furieux, en homme ligué avec les Rébelles, qu'il étoit très-las des importunités du Roi, & que bientôt il lui seroit voir quel étoit le véritable Roi de Castille.

L'Amirante trahit le Roi, qui se à Salaman-

Presque dans le même tems que le Secrétaire apporta cette réponse, le Roi apprit que l'Amirante avoit fait réretire chagrin volter Valladolid en faveur de l'Infant Don Alfonse, & que les Confédérés menoient le même Prince à Avila, à la tête de leurs Troupes, à dessein de l'y proclamer & couronner Roi \*. Dès qu'on eut reçu ces tristes nouvelles, le Roi partit avec son Armée pour Salamanque, la prudente Infante Doña Isabelle sa sœur s'efforçant en route de le consoler; de sorte qu'il commença dès-lors d'éprouver, comme le remarque Ferdinand d'el-Purgar, le châtiment de ses désobéissances envers son pere, que Dieu punit rigoureusement, même dès cette vie (A).

Les Mécontens conduisent l'Infant à Avila.

Les Ligués étant sortis de Béjar avec l'Infant Don Alfonse, publierent qu'ils alloient s'emparer de Salamanque; Don Alsonse mais l'Archevêque de Toléde, qui étoit le principal Moteur de leurs actions, les invita de venir à Avila, qu'il avoit

bares, qu'avec ses propres Sujets. Mais ce sait me paroît au moins douteux, parce qu'il n'en est parlé ni par FERRE-RAS, ni même par Mariana, dans for

<sup>(</sup>A) Diégue Henriquez D'el- | se crosant plus en sureté avec ces Bar-

<sup>.\*</sup> Quelques Historiens modernes prétendent que les Mécontens formerent cette résolution, indignée de ce que le Roi Don. Henri avoit confié la garde Histoire en langue Espagnole. de sa personne à deux cens Maures,

en sa puissance, afin d'y exécuter leur projet. Ils tournerent en conséquence leurs pas vers cette Ville, & ils y entrerent tous avec l'Archevêque de Toléde qui vint d'Otibéros, au devant d'eux & de l'Infant, à la tête de douze cens Lances (A).

Anne's de J. C. 1465.

Avant qu'ils prissent ce parti, Don Alfonse de Silva, Ils mettent Comte de Cifuentes, Payo de Rivéra, Loup de Zuniga, les importan-& Ferdinand de Ribadénéyra, qui avoient un grand cré-tes & queldit dans Tolede, se rendirent maîtres de cette Ville & de ques Seil'Alcazar, sous prétexte que Pierre de Guzman, Corrégi-leur parti. dor, & Alcayde de l'Alcazar, vouloit en chasser quelques Habitans, A Cordoue Don Alfonse d'Aguilar, secondédu Peuple, s'empara de la Ville, & força le Comte de Cabra & d'autres, qui tenoient pour le Roi, d'en sortir. Malgré toutes les pressantes sollicitations de Don Pedre de Zuniga auprès des principaux Seigneurs & Gentilshommes de Séville, dont les plus importans étoient le Duc de Médina-Sydonia & le Comte d'Arcos, pour les faire déclarer en faveur de l'Infant Don Alfonse, il ne les avoit point encore entiérement déterminés; mais le Comte de Plasencia aïant envoié secrettement à cette Ville, Ferdinand de Covarrubias, son Maître des Cérémonies, celui-ci acheva de gagner ces deux Seigneurs. Don Pedre de Vélasco, fils du Comte de Haro, en avoit aussi fait autant à Burgos \* (B).

L'Archevêque de Toléde & les autres Confédérés pro- On dépose céderent à la déposition du Roi Don Henri, & quoique le Roi publiles avis fussent partagés sur la maniere d'exécuter un si dé-quement. testable projet, on convint enfin de faire ce qui suit. On éleva dans une grande Plaine, proche des murs d'Avila, un vaste Théâtre, asin qu'on put voir de toutes parts ce qui y seroit fait : on y plaça un Trône sur lequel on mit la Statue du Roi Don Henri, qui avoit la Couronne sur sa tête, le Scéptre en main, l'épée au côté, & le Manteau Roial avec toutes les autres marques de la Roiauté. Un Secrétaire étant monté sur le Théâtre, & aïant lû à haute voix les raisons pour lesquelles le Roi Don Henri devoit être déposé & privé de

dans ses terres, & de-là vint, dit Ma-riana, que Vélasco se vit obligé d'être en affez mauvais équippage, & n'eut pas de cette démarche, que pour l'en punir, grande autorité parmi les Mécontens.

<sup>(</sup>A) Diégue Henriquez D'EL- il ne voulut jamais lui rien donner, CASTILLO, & ALFONSE DE PALENCE. ni lui permettre de lever des Troupes (B) ALFONSE DE PALENCE.

Le Comte de Haro son pere, qui resta attaché au Roi, sut si fort indigné

ANNE'E DE J. C. 1465.

la Couronne, l'Archevêque de Toléde monta aussi, suivi du Marquis de Villéna, du Comte de Plasencia, du Grand-Maître d'Alcantara & des Comtes de Benaventé & de Parédes. Dès qu'ils furent proche de la Statue, ils lui ôterent, le premier la Couronne de dessus la tête, le second le Sceptre, le troisiéme l'épée, & les trois derniers tous les autres ornemens Royaux, après quoi ils jetterent avec leurs pieds la Statue du haut du Théâtre, accompagnant cette action d'injures & des plus abominables imprécations, quoique tous les Assistans témoignassent par leurs pleurs & leurs gémissemens combien ils avoient horreur de cet affreux spectacle.

Roi.

Immédiatement après l'Infant Don Alfonse monta sur le Don Alfonse Théâtre où tous les Prélats, Seigneurs & Gentilshommes, qui se trouverent présens, lui baiserent la main, le proclamant Roi de Castille & de Léon, & célébrant son Couronnement au son des Trompettes, & avec toutes sortes de réjouissances en usage alors. Ceux qui assisterent à cette action sacrilége & détestable, qui ne s'est jamais pratiquée depuis dans les Royaumes de Castille & de Léon, où l'on a toujours fait éclater une sidélité exemplaire pour les Souverains, furent Don Alfonse Carrillo, Archeveque de Toléde, Don Yñigo Manrique, Evêque de Coria, Don Gomez de Solis, Grand-Maître d'Alcantara, le Marquis de Villéna, les Comtes de Plasencia, Benaventé, Parédes, Médellin & Miranda, & d'autres Seigneurs. Tout ceci se passa le cinquiéme jour de Juin, & quoique l'Amirante, le Grand-Maître de Calatrava, les Comtes de Lune, Castro, Castañéda, Ossorne, Sainte - Marthe, Buen - Dia, & Cifuentes, les Vicomtes de Valduerna, & Cabézon, les Seigneurs de Fromista, Fuensalida, Sancta Olalla ou Sainte Eulalie, Cuerba & plusieurs autres ne s'y trouvassent point, ils y eurent tous part. Cinq jours après, ceux qui s'étoient emparés de Toléde, célébrerent dans cette Ville la proclamation de l'Infant. On en fit autant à Cordoue, & à Séville, où l'on porta en procession à l'Eglise Cathédrale l'Etendard de Saint Ferdinand, rendant à Dieu de publiques actions de graces. Carmone & Xérez suivirent l'exemple de Séville, de même que d'autres Villes & Places de l'Andalousie, telles qu'Ubéda & Baéza, dont le Grand-Maître de Calatrava s'étoit saisi, partie par ruse, partie par force. Pierre Fajardo, Sénéchal de Murcie, signala aussi dans cette Ville son zele pour l'Infant proclamé, & J. C. se rendit maître de Lorca ( A ).

Pour s'attacher les Villes qui le reconnoissoient, l'Infant Don Alfonse, proclamé Roi, leur donna d'amples priviléges, & des biens considérables, appartenans à ceux qui étoient attachés au Roi Don Henri. Il accorda en particu- Il gratifie lier à Séville, une exemption de tout Impôt pour toujours. plusieurs Vil-Le vingt-quatriéme jour de Juillet il s'éleva dans cette mê- Troubles à me Ville un grand trouble. Ferdinand de Ponferrada & Séville. d'autres Domestiques de Don Pedre de Zuñiga, secondés de beaucoup d'autres gens, se mirent en dévoir de piller les Juiss, qui vivoient dans la rue de Génes, en criant Zuifiga, Zufiga; mais le Duc de Médina-Sydonia & le Comte d'Arcos en aïant été informés par les Juiss convertis, accoururent avec leurs Troupes, & forcerent les Séditieux de se retirer à la rue de la Sierpe ou de la Faux, où les Juiss brûlerent quelques maisons. Ces deux Seigneurs rétablirent le calme dans la Ville, aux dépens de la vie de Ferdinand de Ponferrada, qui fut pendu le second jour d'Août; & le Château de Triana fut contraint de se rendre aux Partisans de l'Infant, faute de vivres (B).

Le Roi Don Henri étoit à Salamanque, lorsqu'il apprit Le Roi de ce que ses Ennemis avoient fait à Avila. Il écrivit aussir cassille se dif aux Seigneurs & Villes de ses États, pour les inviter à le les Rébelles seconder avec le plus de Troupes qu'ils pourroient, leur promettant à tous de grands Privilèges & de bonnes récompenses; de sorte que tous ceux qui lui étoient attachés, se hâterent de se préparer à voler à son secours. Après la proclamation de l'Infant Don Alfonse, les Confédérés écrivirent au Pape Paul II. une Lettre, par laquelle ils lui rendirent compte de ce qu'ils avoient fait, & des raisons qui les avoient déterminés à en agir ainsi. Ils tinrent ensuite un Conseil, dans lequel ils délibererent sur ce qu'ils devoient faire pour soutenir leur ouvrage. L'Archevêque de Toléde, le Comte de Parédes & d'autres y furent d'avis que l'on allat chercher le Roi Don Henri, avant qu'il eût pâ rassembler ses Troupes & se mettre en état de leur résister,

Tome VII.

<sup>(</sup>A) DIEGUE HENRIQUEZ D'EL-CAS-TILLO, ALFONSE DE PALENCE, ZU-NIGA & d'autres.

(B). GARCIE SANCHEZ dans une Chronique Manuscrite, & les précé-nicas.

## HISTOIRE GENERALE

Anne's de J. C. 1465.

pour l'enlever, ou le chasser du Royaume, asin que tou? tes les Villes donnaffent l'obeissance à l'Infant Don Alfonse; mais ils eurent contre eux le Marquis de Villéna, qui s'y opposa fortement, s'entendant avec le Roi, à qui il sit dire d'être tranquille à Salamanque, parce qu'il feroit en forre de détruire tout l'ouvrage des Confédérés, auquel il n'avoir pû se dispenser d'avoir part (A).

Plusieurs

Don Garcie de Toléde, Comte d'Albe de Tormes; Seigneurs le fut, comme le plus proche, le premier qui vint fervir le ses Troupes. Roi avec deux cens Chevaux & mille Fantassins. Il fut trèsbien reçu du Roi, qui se désiant un peu de l'assistance & de la bonne volonté de ses Sujets, passa à Lédesma, où le Duc d'Albuquerque le logea pendant huit jours, & mit fur pied deux cens Lances & trois cens Chevaux pour le foutenir. De là le Roi envoia en Portugal la Reine son épouse solliciter le secours du Roi Don Alsonse son frete. Il alla ensuite à Zamora, où le Comre de Trassamare lui amena deux cens Lances & autant de Chevaux, & le Comte de Valence un pareil nombre de Chevaux avec cent Lances de plus. Beaucoup d'autres Seigneurs, Gentilshommes & Villes accoururent pareillement à Zamora avec les Troupes qu'ils purent fournir. Le Roi envoir querir sa fille à Ségovie par un gros Détachement de Cavalerie, & quand elle arriva, on lui fit une réception magnisique. Peu après la Reine son épouse revint de Portugal. sans avoir pû rien obtenir du Roi son frere; mais l'Armée du Roi Don Henri grossit si fort, qu'il n'eut pas besoin de fecours étrangers (B).

Simancas affi/gée par les Mécon-MCB1.

Le Marquis de Villéna foutenoit l'Infant Don Alfonse, sans vouloir détrôner le Roi Don Henri. L'Archevêque de Toléde s'en étant apperçu, s'indisposa fort contre lui, mais le Marquis, pour l'appaiser, feignit une maladie, reçut les Sacremens, & fit fon Testament par lequel il recommanda sa semme & ses enfans à ce Prélat son oncle, qui sut calmé par cette confiance apparente. Cependant les Confédérés sorirent d'Avila, & allerent avec l'Infant à Médina d'el-Campo, à dessein de s'emparer d'Olmédo, qui tenoit pour le Roi; mais aïant trouvé cette Place bien fortifiée & avec

<sup>(</sup>A) Diéque Henriquez d'el- (B) Diéque Henriquez d'el-Castillo, Alfonse de Palence. | Castillo.

D'ESPAGNE. X. PARTIE. SIEC. XV.

une bonne Garnison, ils passerent avec leurs Troupes à Valladolid. On convint dans cette Ville d'aller affiéger Simancas, & le Roi l'aiant sçu, envoïa à cette Place, qui est forte par sa situation, Jean Fernandez Galindo, brave Capitaine, avec mille Chevaux. Deux jours après les Confédérés vinrent investir cette Ville, & la battirent vigoureusement; mais le siège sut long, & la Garnison sit plusieurs

sorties avec perte égale.

Pendant ce tems la l'Archevêque de Toléde fut avec ses L'Archeve Troupes assiéger Peña-Flor; & quoique Loup de Céballos que de Tolédéfendit cette Place avec valeur, les Habitans voulant con-na-Flor. server leurs biens, ouvrirent les portes à l'Archevêque, qui entra avec ses gens, & força Céballos & la Garnison de mettre bas les armes, & de se retirer. Après cette expédition, l'Archeveque mena ses Troupes au siège de Simancas, que les Confédérés pouffoient avec vigueur; mais la Garnison s'en inquiéta si peu, que, pour insulter aux Ennemis, les Goujats aïant fait avec des haillons la représentation de l'Archevêque, la porterent hors de la Ville, & lui firent mille insultes, en chantant : C'est ici Simancas, Traître Don Oppas, c'est ici Simancas, & non pas Pena-Flor; après quoi ils la rentrerent dans la Place, avec les mêmes opprobres, & la jetterent au feu (A).

Le Roi Don Henri se jugeant en état de faire tête à ses Le Marquis Ennemis, sortit de Zamora avec les Seigneurs & les Trou- de Santillane & d'autres pes qui l'avoient joint, & passa à Toro, d'où il manda au amenent des Pape la révolte de ses mauvais Sujets, qui étoit fomentée Roi, qui va par l'Archevêque de Toléde, & les Evêques de Coria & à Simancas. de Burgos, dans l'espérance que le Saint Pere puniroit ces Prélats, & les dégraderoit. Sur ces entrefaites arriverent le Marquis de Santillane, & toute l'illustre Maison de Mendoza, le Comte de Médina-Céli, le Seigneur d'Almazan, celui de los Caméros & d'autres. Le premier amena trois cens Lances, deux cens Chevaux & trois mille Fantassins, le Comte de Médina-Céli cinq cens Lances & mille Hommes d'Infanterie; le troisséme cinq cens Chevaux & un grand nombre de Piétons; ainsi du quatrième & des autres. Le Roi leur fir à tous un accueil des plus gracieux, & délibéra avec eux sur ce qu'on devoit faire. Tous furent d'avis que

1465.

ANNE'S DE J. C. 1465.

l'on marchât aux Ennemis, & qu'on leur livrât bataille, puis qu'on leur étoit si superieur tant par le nombre des Troupes que par leur qualité; car l'Armée du Roi étoit composée de six mille Lances, huir mille Chevaux, & vingt mille Fantassins. En conséquence le Roi aïant entendu la Messe, & assisté à la bénédiction des Drapeaux, qui se sit avec toute la solemnité possible, partit de Toro un Dimanche matin, accompagné de tous ces Seigneurs, & marcha vers Tordéfillas, avec toutes ses forces. Le Comte d'Albe commandoit l'avant-garde, comme celui qui étoit venu le premier servir le Roi, au centre étoit l'Evêque de Calahorra, & à l'arriere-garde le Roi environné d'un grand nombre de Seigneurs (B).

Les Mécontens levent le mille.

Les Ligués n'eurent pas plutôt apperçu l'Armée du Roi. siège, & re- que reconnoissant sa supériorité, ils severent le siège de Sifuent la Ba-mancas, & se retirerent à Valladolid avec leurs Troupes, dont le nombre diminuoit tous les jours faute d'être païées. Dès qu'ils furent décampés, le Roi entra dans la Place, où la Reine & sa fille vinrent le joindre. En étant sorris peu après, il alla avec son Armée se poster à la vûe des Ennemis, & leur présenter la Bataille, mais ceux-ci bien loin de l'accepter, défendirent expressément à qui que ce sût, de fortir de la Ville; en sorte que le Roi retourna à Simancas: Comme il se retiroit, Don Alsonse Henriquez, fils aîné de l'Amirante, étant sorti de Lobaton avec une poignée de monde, donna dans une embuscade du Roi, & eut tous

Willena.

Le Rois'a ses gens massacrés, quoiqu'il eut le bonheur d'échapper. Les Bouche avec Confédérés cependant étoient extrêmement intimidés à la vûe de l'Armée formidable du Roi; mais le Marquis de Villéna, qui continuoit d'entretenir avec lui des liaisons secrettes, & qui sçavoit par tant d'expériences la maniere de le mener, commença à lui proposer de nouvelles voies d'accommodement, le flattant de l'espérance de voir bientôt disfiper tout cet orage, parce qu'il connoissoit son aversion pour le bruit turbulent des armes. Les Seigneurs qui étoient avec le Roi, & qui n'ignoroient pas les ressources artistcieuses du Marquis de Villéna, conseillerent à leur Souverain, en Sujets fidéles & prudens, de ne se point sier aux protestations trompeuses de ce Rébelle, dont il avoit éprou-

ve tant de fois la perfidie, & de profiter au contraire de la conjoncture présente, pour donner la Loi & soutenir sa propre gloire, puisqu'il étoit en état de détruire & d'exterminer cet hydre à tant de têtes pernicieuses; mais le Roi toujours fourd aux sages conseils de ceux qui le servoient fidélement, continua d'avoir des correspondances avec le Marquis, & lui accorda enfin un Sauf conduit pour s'aboucher ensemble dans la Plaine. Le Roi sortit donc, & eut avec le Marquis une entrevûe, dans laquelle il fut arrêté que tous les Confédérés qui étoient attachés à l'Infant Don Alfonse, se rangeroient dans un certain intervalle de tems fous l'obéissance du Roi, & ôteroient ce Titre à l'Infant; qu'il y auroit durant cinq mois une suspension d'armes; que les Troupes seroient licenciées de part & d'autre, le Roi & l'Infant restant seulement avec leurs Gardes, & qu'on s'en rapporteroit pour tous les autres différends au jugement du

Comte de Plasencia & du Marquis de Santillane.

Le Roi ne comprit pas que se Marquis de Villéna & ses 11 congédie autres Ennemis ne cherchoient qu'à l'engager à désarmer, ses Troupes. afin de pouvoir exécuter tout ce qui conviendroit le plus à leurs desseins. Pendant que tout ceci se passoit entre le Roi & le Marquis, le Comte de Haro, qui détrompé du monde en apparence, vivoit retiré dans ses Terres, sous l'habit du Tiers-Ordre de Saint François, vint à Cigales, reconnut le Roi Don Henri, & offrit sa médiation entre les deux Partis; mais de tous ses soins & de toutes ses sollicitations il ne résulta rien autre chose que ce que j'ai dit. Le Roi de retour à Simancas, assembla les Seigneurs, & les informa de ce qu'il avoit fait; & ceux-ci en furent extrêmement mortifiés, comme de fidéles Sujets, persuadés que sa situation étoit pire qu'auparavant. Il les remercia de l'empressement avec lequel ils étoient venus le servir, & après leur avoir fait paier à tous leurs appointemens, il congédia leurs Troupes, promettant de donner dans peu à un chacundes récompenses proportionnées à leur zéle (A).

Pendant ce tems-là, comme les Royaumes & Villes de Excèraux-Castille étoient divisés, il n'étoit question de toutes parts le Grandque de guerre. En Andalousie le Grand-Maitre de Calatra, Maitre de Casva avoit séduit la plûpart des Seigneurs & Villes, en sorte latrava dans

Anne'e DB J. C. 1465-

Anne'e de J. C. 1465. qu'il n'y avoit plus que Jaën, Andujar & Antéquéra quitinssent pour le Roi, & que le Comte de Cabra, le Seigneur d'Alcaudete, & Don Jean de Valençuéla, Prieur de Saint Jean, qui lui sussent restés attachés. Le Grand-Maître de Calatrava n'aïant pû corrompre le dernier, l'engagea d'avoir avec lui une entrevûe, & lui donna à cet esset un Saus-conduit; mais irrité de ne pouvoir ébranler sa sidélité, après une assez longue conférence, il se saisit de sa personne, sans aucun égard à sa parole ni au Droit des gens. Il lui ôta aussitôt Lora & d'autres Places, & aïant sait marcher des Troupes à Consuégra, il serra le Château de si près, que la Garnison sut contrainte de le lui livrer saute de vivres. Dès qu'il sut maître de cette Place, il en disposa, en saveur de Don Alsonse de Zuñiga, comme si elle lui eût appartenu en propre (A).

Il va mettre le fiége devant Jaën.

Le même Grand-Maître emploïa aussi toutes sortes de voies pour gagner le Connétable Don Michel Luc, qui commandoit à Jaën. Voïant que rien n'étoit capable de le détacher du service du Roi, il assembla promptement plus de trois mille Chevaux & cinq mille Fantassins, que lui fournirent Carmone Cordoue, Ecija, Ubéda, Baéza & d'autres Places qui lui étoient dévouées, & alla assiéger. cette Ville. Il chargea en même tems Don Frédéric Manrique d'aller s'emparer d'Andujar, mais Pierre d'Escabias, qui en étoit Alcayde, s'inquiéta peu des menaces qu'on lui fit, & répondit comme il devoit. Le Connétable, qui avoit prevû l'entreprise du Grand-Maître, de Calatrava, fortifia bien la Ville, & l'y attendit avec mille bons Chevaux, & un gros corps d'Infanterie choisse, s'assûrant la communication avec Pierre d'Escabias son ami, Alcayde d'Andujar, & prévenant le Comte de Cabra & le Seigneur d'Alcaudete, de se tenir en état de le secourir en cas de besoin.

Il est contraint de le lever.

La premiere chose que sit le Grand-Maître, à son arrivée devant Jaën, ce sut de détruire tous les Moulins, & de saccager la moisson. Il présenta ensuite durant quelques jours la Bataille au Connétable, qui, en Général prudent, ne voulut point l'accepter, se contentant d'avoir toujours en campagne des Coureurs, pour sçavoir tous les mouve-

Anne's de J. C. 1465.

mens du Grand-Maître, & de saisir la moindre occasion favorable qui s'offroit de battre quelques Partis ennemis. Un jour que le Connétable avoit envoié un Détachement en course dans la petite Plaine d'Alarcos, le Grand-Maitre en sit un autre de trois cens Chevaux, commandé par Louis de Pernia pour lui couper la retraite; mais celui du Connétable, qui apportoit un grand butin, se battit avec tant de valeur, que les Ennemis ne purent l'empêcher de rentrer dans Jaën. Il y eut ainsi entre différens Partis plusieurs escarmouches, dans lesquelles le Grand-Maître perdit toujours plus de monde que le Connétable. Encouragés par ces petits succès, les Habitans de Jaën & d'Andujar, s'étant réunis, passerent la Sierra-Moréna, se jetterent sur les terres du Grand-Maître, & retournerent enrichis de butin, après avoir saccagé & pillé plusieurs Places. Cependant le Grand-Maître tâcha de s'emparer de Jaën, au moien d'une intrigue qu'il lia avec quelques Habitans; mais les Traîtres aiant été découverts, furent arrêtés & punis. Perdant donc toute espérance de réussir dans son entreprise, il leva le siège, & alla à Carmone prendre une des Forteresses de cette Ville, qui tenoit pour le Roi. Ce sut cette tentative du Grand-Maître sur Jaën, qui l'empêcha en parsie de joindre avec ses Troupes les Confédérés (A).

La Ville de Huéte tenoit pour l'Archevêque de Tolé-Garcie Mende, qui y avoit établi Gouverneur Loup d'Acuña son frejoz pris par re. Garcie Mendez de Badajoz, Capitaine du Roi Don les Rébelless. Henri, la prit d'assaut à la tête de six cens Lances, & d'un bon Corps d'Insanterie, & assiégea Loup d'Acuña dans le Château. Celui-ci sit sçavoir à l'Archevêque son frere l'état où il étoit, & le Prélat envoïa promptement huit cens Lances à son secours. Garcie Mendez insormé que ce Corps de Troupes s'avançoit par Tarancon, marcha à sa rencontre avec six cens Lances & cinq mille Fantassins; mais le combat s'étant engagé, les gens de l'Archevêque se comporterent avec tant de valeur, qu'ils mirent Garcie Mendez en suite, & l'obligerent de se retirer à Huéte. Less Vainqueurs le suivirent de près, & entrerent aussi dans la Ville, où les Habitans s'étant révoltés, Garcie Mendez sur

(A) Discus Henriquez d'el- R plus amplement la Chronique du Com-Castillo, Alfonse de Palence, nétable Don Michel Luc. Anne's de J. C.

fait prisonnier avec la meilleure partie de son monde, & conduit au Château d'Almonaya (B).

1465. Alvar d'Yfort.

Alvar de Chinchilla autre Capitaine du Roi Don Henri, ta a le même prit proche de Léon avec deux cens Chevaux une Forteresse de l'Amirante; mais Don Alfonse Henriquez ne tarda pas à la recouvrer à la tête de cent quarante Chevaux & de quatre cens Fantassins. Martin de Salinas sit déclarer Molina d'Aragon pour l'Infant, & Pierre de Vélasco\*, qui soutenoit les intérêts du Roi, se retira avec quelques Soldats, & se retrancha dans une grande Tour de la muraille, où il fut assiégé. Alvar de Lune alla avec deux cens Lances, par ordre de l'Archevêque, soutenir les Révoltés, & le Roi envoia au secours de Pierre de Vélasco un pareil nombre de Lances, commandées par Alvar d'Yta. Sur la nouvelle de l'approche des Royalistes, Alvar de Lune alla à leur rencontre jusqu'à une lieue de la Ville, où il engagea avec eux un combat, dans lequel il perdit la vie, & périrent six Cavaliers de part & d'autre. Alvar d'Yta entra donc dans la Ville, mais arant été fait prisonnier par trahison, on le conduisit à Almonaya, & les gens de l'Archevêque resterent maîtres de la Place (B).

L'Infant va voir & le Roi récompense gneurs.

Quand on eut conclu la Tréve, l'Infant Don Alfonse Don Alfonse partit de Valladolid pour Portillo, accompagné de l'Arche-Reine Douai- vêque de Toléde, du Grand-Maître d'Alcantara, du Marriere sa mere, quis de Villéna, des Comtes de Plasencia, Benaventé, Parédes, & Miranda, & de plusieurs autres Seigneurs. Etant plusieurs Sei- passé de-là à Coca pour s'y aboucher avec l'Archevêque de Séville, il alla ensuite voir sa mere à Arévalo, d'où il retourna à Valladolid. Le Roi Don Henri se rendit avec les Seigneurs, qui lui étoient dévoués, à Médina d'el-Campo. dont Pierre Arias avoit réduit la Forteresse, qu'Alfonse de Vivéro tenoit pour l'Archevêque de Toléde. Là voulant récompenser amplement ses fidéles Sujets, il les combla tous de faveurs. Il accorda à Don Pedre Gonçalez de Mendoza la troisième partie des revenus que l'état avoit accoutumé de tirer de Guadalajara & de toutes ses dépendances. Le

trence, l'on peut croire que la rigueux qu'il éprouva de la part du digne Comte de Haro son pere, l'avoit fait rentres dans le devoir.

<sup>(</sup>A) Alfonse de Palence. (B) Alfonse de Palence.

\* Si c'est le même que Ferreras a appellé précédemment Don Pédre de Vélasco, comme il y a grande appa-

1465.

Marquis de Santillane frere de ce Seigneur, eut pour sa part Anne's DE la Ville de Sanctader, avec sept cens mille Maravédis de rente, & Don Iñigo, Don Laurent & Don Jean ses autres freres, des pensions très-fortes. Le Roi donna encore Carpio & d'autres Places fur le Territoire de Salamanque au Comte d'Albe de Tormes; la ville d'Astorga avec toute sa Jurisdiction & le Titre de Marquis au Comte de Trastamare; Agréda & son Territoire au Comte de Médina-Celi; le Titre de Duc avec le Comté de Pravia & Gijon au Comte de Valence; la Ville de Réquéna à Don Alvar de Mendoza : il gratifia pareillement tous les autres Seigneurs, après quoi il les congédia, & alla avec sa femme, sa fille, & sa

fœur à Ségovie (A).

A la faveur des troubles de Castille, le Comte de Foix Le Compe voulut tenter de recouvrer les Places de Navarre, qui étoient de Foix fait en la puissance du Roi Don Henri. Etant passé à cet effet en en Castille. Navarre à la tête d'un Corps de Troupes, il s'empara de Calahorra par ruse. Devenu Maître de cette Place, il dépêcha sur le champ deux personnes, l'une vers l'Infant Don Alfonse & l'autre vers le Roi Don Henri, pour leur dire qu'il s'en étoit sais, afin qu'on lui restituât les Places qui étoient aliénées de la Couronne de Navarre, dont il étoit le légitime propriétaire par sa femme, & de lui envoier quelqu'un avec qui il pût conférer sur ces affaires. L'Infant Don Alfonse lui fit réponse de commencer par retirer ses Troupes, & évacuer Calahorra, & qu'ensuite on traiteroit de tout le reste. Le Roi Don Henri envoïa vers ce Comte Diégue Henriquez d'el Caftillo, son Chapelain, avec une bonne escorte, & des instructions sur ce qu'il devoit faire. Diégue Henriquez se rendit à Calahorra, & l'on convint, après quelques conférences, que le Comte de Foix abandonneroit Calahorra, & qu'on lui rendroit les Places du Roïaume de Navarre, à condition qu'il se ligueroit avec le Roi Don Henri, & ne seroit aucun Traité avec les Confédérés. On régla encore plusieurs autres choses, & pour mettre la derniere main à cet accord, Diégue Henriquez & un Député du Comte de Foix vinrent à Ségovie. Après que tout eut été arrêté dans cette Ville, Diégue Henriquez retourna avec le Député; mais il trouva le Comte disposé si différem-

<sup>(</sup>A) Diéque Henriquez d'el-Castillo, Garibay & d'autres. Tome VII.

ANNE'S DE J. C. 1465 ...

ment, qu'il ne put rien terminer avec lui, ni l'engager à donner au Roi des otages, & des secours, parce que les Confédérés l'avoient flatté d'autres espérances. Enquié de ses délais il·lui dit de déclarer nettement, s'il vouloit ou non s'en tenir à ce qui venoit d'être réglé avec le Roi, & le Comte répondit que si on ne lui remettoit pas au plutôt les Places de Navarre, qu'il revendiquoit, il s'en dédommageroit encore par la prise d'Alfaro & d'autres Villes de Castille. Ainsi Diégue Henriquez prit congé du Comte & de la Comtesse sa femme, & aiant été prévenir les Habitans d'Alfaro, il passa dans la Province de Soria, où il avertit les bons Sujets du Roi de se tenir prêts à secourir cette Place.

It ie reure on Erances

L'entêtement & l'orgueil porterent le Comte de Foix à aller insulter Alfaro. Il battit deux fois vigoureusement la Place avec de l'Artillerie, & fit appliquer des échelles à la muraille, mais quoiqu'il eût fait bréche, les hommes & les femmes soutinrent ses assauts avec une extrême valeur. Au bruit du siège d'Alfaro, les Sujets du Roi se rassemblerent dans ces quartiers en douze jours de tems, au nombre de cinq mille hommes d'Infanterie, & de dix-neuf cens de Cavalerie, & marcherent au secours de la Place, commandés par le Seigneur de los Caméros, & Alvar d'Yra, Capiraine du Roi, à qui l'Archevêque de Toléde avoit rendu la liberté. Ils s'avancerent en bon ordre, mais dès que les Assiégeans sçurent leur approche, le Comte de Foix décampa honreusement, & se retira à Tudéle. Peu après Calahorra s'étant révoltée, & aïant égorgé la Garnison & tous les François que l'on put attraper, le Comte repassa en France\*(A).

Les Villes s'unifient pour détruire

Comme l'on avoir licencié un grand nombre de Soldats, à cause de la Tréve entre le Roi Don Henri & les Mécondes Compa- tens, tout le Roiaume se trouva rempli de Compagnies de gnies de Vo Bandits & de Voleurs, de maniere qu'on ne pouvoit plus voiager d'aucun côté, sans courir de grands dangers. Pour obvier à ces désordres, les Peuples s'étant ligués & unis ensemble formerent des espéces de Congrégations, & alloient armés chercher les Voleurs, qui étoient pendus sans miséricorde dès qu'on en attrappoir. De-là vint que ceux-ci intimidés se renforcerent, plusieurs Compagnies se joignant en-

<sup>(</sup>A) DIEGUE HEMRIQUEZ D'EL-1 ste de Foix sous l'année 1466, par Mariana. \*ILest parlé de cette irruption du Com-

DESPAGNE. X. PARTIE. Siec. XV. 163

semble, afin de pouvoir rélister à ceux qui les poursui-

voient (A).

fuite (B).

Au commencement de cette année, Don Jean, Roi d'Aragon, passa à la Frontière de Navarre, afin d'exciter les Don Pedre Confédérés comre Don Henri, Roi de Castille, leur Sou-de Portugal verain & leur Maître. Il laissa en Catalogne le Prince Don perd une Ba-Ferdinand son fils, & le Comte de Prades, Général de son talogne. · Armée, avec les Troupes qu'ils avoient à leurs ordres. Comme Cervéra étoit extrêmement serrée de près, & en grand danger, l'Infant Don Pedre de Portugal, résolut de secourir cette Place, à quelque prix que ce fût, avec cent trente Lances, cinq cens Chevaux & deux mille Fantassins, & d'y jetter une bonne provision de vivres. Le Prince Don Ferdinand & les Généraux du Roi Don Jean en aiant eu avis, l'artendirent proche de Calaf à la tête de mille Fantassins, & de sept cens Chevaux, parmi lesquels il y avoit cent hommes d'Armes. A leur aile droite étoit le Comte de Prades, à la gauche Don Matthieu de Moncada & le Châtelain d'Amposta, au centre l'Infant Don Henri d'Aragon, & à l'arriere garde le Prince Don Ferdinand, avec l'Archevêque de Tarragone, le Comte de Modica, le Connétable d'Aragon & d'autres Seigneurs. Les deux Armées ne furent pas plutôt en présence, que le Comte de Prades, Don Matthieu de Moncada & le Châtelain d'Amposta chargerent les Ennemis avec la derniere valeur. Ils enfoncerent les Bourguignons au premier choc, & tous les Combattans s'étant mêlés les uns avec les autres, la Cavalerie du Connétable de Portugal lâcha pied, & toute l'Infanterie ennemie commença de fuire en désordre vers les Montagnes voisines. L'Infant Don Pedre de Portugal aïant changé de Cheval, s'échappa & s'ensuit déguisé jusqu'à Prades. On sit prisonniers les Comtes de Pailhars & de Branches, les Vicomtes de Roda & Rocaberti, & d'autres personnes de marque, outre deux cens cinquante autres, ou soixante Chevaux & autant de Fantassins. Cette Bataille se donna le dernier jour de Janvier, & fut la premiere annonce des Victoires que le célé-

bre Prince Don Ferdinand devoit remporter dans la

<sup>(</sup>A) DIÉGUE HENRIQUEZ D'EL- [ B) ZURITA & ABARCA.
CASTILLO.

Anne'e de J. C. 1465. Il s'en venge par la pri-Places.

De Prades l'Infant de Portugal passa à Manrése, où il trouva Bertrand d'Almendariz, qui s'étant sauvé de la Bataille, avoit rallié les débris de l'Armée. Le Prince Don Ferdinand s'accagea tous les environs de Cervéra, afin que les se de plusieurs Habitans ne pouvant point avoir de vivres, sussent contraints de se rendre; mais Bertrand d'Almendariz, qui étoit un habile Général, trouva le moïen de ravitailler deux fois la Place, ce qui rendit la réfistance des assiégés plus opiniâtre. L'Infant de Portugal alla se refaire dans l'Ampurdan, & secourir Bésalu, que les Généraux du Roi assiégeoient & serroient de près. S'étant ensuite emparé de Cirvana, dans l'espérance d'obliger par cette diversion les Roïalistes à lever le blocus de Cervéra, il alla de là insulter Bisbal. Quoiqu'il battit cette Place fortement, Pierre Torrella la défendit avec valeur, & le Châtelain d'Amposta étant accouru au secours, présenta la Bataille à l'Infant; mais ce Prince la refusa, persuadé qu'il réussiroit dans son entreprise. En effet Bisbal ne tarda pas à être contraint de se rendre, malgré quelques chocs, que plusieurs Compagnies de l'Infant eurent avec le Châtelain d'Amposta, & dans lesquels elles surent maltraitées (A). Don Pedre, Roi d'Aragon, qui étoit aheurté à réduire la

Le Roi d'Afiege de Cer-

à lui.

ragon fait le Place obstinée de Cervéra, ne vit pas plutôt les affaires de Castille un peu arrangées, qu'il alla en faire le siège dans les formes avec douze cens Chevaux & trois mille Fantaf-Igualada & sins. Au commencement du siège, quelques Habitans d'Ise soumettent gualada firent dire à Don Alfonse d'Aragon, que s'il les secondoit à tems, ils lui livreroient leur Ville. Plusieurs lui conseillerent de ne se pas fier à leurs offres; mais Don Alfonse d'Aragon, qui ne vouloit pas perdre l'occasion de réduire cette Place, y alla dans le tems que les habitans & les Soldats de la Garnison se battoient les uns contre les autres avec la derniere fureur. Etant aussi-tôt descendu de cheval. il prit une hallebarde, grimpa le fossé, suivi de ses gens, & secourut si à propos les Roïalistes, que ceux qui soutenoient le parti de l'Infant Don Pedre, furent contraints de se ranger sous l'obéissance de leur légitime Souverain. Le même jour

le Château de Mont-Falcon se soumit aussi au Roi. Cervéra est On éprouvoit tous les jours de plus en plus à Cervéra les

D'ESPAGNE. X. PARTIE. SIEC. XV. 165 effets du siège, & la nécessité fit que l'on appella au secours l'Infant de Portugal, qui vint se poster à Manrése avec six Anne's DE mille hommes tant de Cavalerie que d'Infanterie. Le Roi Don Jean averti de l'approche de ce Prince, fit bien garder contrainte de toutes les avenues de la Place. & dire au Prince Don Formée rendre. toutes les avenues de la Place, & dire au Prince Don Ferdinand, qui étoit à Saragosse, de lui envoier quelques renforts. Pendant ce tems-là l'Infant Don Pedre fit mine plusieurs sois de vouloir secourir Cervéra; mais il trouva toujours les Troupes du Roi sur leurs gardes, & prêtes à s'opposer à ses entreprises. Zurita dit que l'Infant ne voulant point risquer le sort d'une Bataille, différa le secours; Garibay, qu'il le tenta le cinquiéme jour de Juillet, & que les deux Partis en étant venus aux mains, le combat dura longtems; mais qu'à la fin la victoire se déclara pour le Roi Don Jean, avec perte pour ses Ennemis de mille Fantassins & de deux cens soixante Chevaux. De quelque maniere que la chose se soit passée, il est sûr que Cervéra, réduite à l'extrémité, se rendit au Roi, qui usa de clémence, sans avoir égard à ce qu'elle méritoit pour son opiniatreté.

Après la réduction de Cervéra, le Roi Don Jean passa à Quesques Prat-d'el-Rey qui lui ouvrit aussi-tôt ses Portes, & de-là se soumentent dans la campagne de Tarragone, où quelques Places, qui an Roi, & s'étoient révoltées, rentrerent dans le devoir. Le Grand-Maî- affiégée. tre de Montése assiégea avec ses Troupes Valdécona, qui se soumit le vingtième jour de Septembre. Comme il étoit important de réduire la Ville de Tortose, le Roi résolut de ne point dissérer à former cette entreprise. Pour en assûrer le succès, il crut devoir commencer par s'emparer du Château d'Amposta, & alla avec toutes ses Troupes infulter cette Forteresse. Il la battit de toute maniere, & pendant ce tems-là François Borges se tenoit à la vûe de Tortose avec la Flotte de Majorque, pour empêcher les fecours par mer, l'Archevêque de Saragosse étoit avec son Régiment dans les environs de cette Place, & le Comte de Prades faisoit des

courses jusqu'aux Portes de Barcelonne; mais comme l'on avoit commencé le siège à l'entrée de l'Hyver, le froid sut si violent & les pluies si abondantes, que l'Ebre aïant era considérablement, il ne sut pas possible dans tout le reste

de l'année de soumettre Amposta, quoique malgré la rigueux de la Saifon on continuât le siège (A).

<sup>(</sup>A) ZURITA & ABARCE

166

Anne'e de J. C. 1465. Situation des affaires cipauté de Girone.

D'un autre côté l'Infant Connétable de Portugal fit diversion, & tâcha de se dédommager en quelque maniere de ses pertes. S'étant avancé vers l'Ampurdan à la tête de ses Troupes, il prit Camprédon, Baga & d'autres Places, du dans la Prin-nombre desquelles sur Olot, qu'il livra au pillage & aux flammes pour se venger de sa vigoureuse résistance. Mais ces avantages furent compensés par la perte de plusieurs Places, que Don Pedre Rocaberti, Gouverneur de Girone, rangea sous l'obéissance de leur Souverain. Enfin la Principauté étoit si fort divisée, que dans une très petite étendue de Païs, il y avoit des Places qui tenoient pour le Roi, & d'autres pour l'Infant Don Pedre; de maniere qu'on ne respiroit que la guerre de toutes parts. Cependant l'Infant convaincu qu'il avoit besoin de secours étrangers pour résister à un ennemi aussi actif & ardent que l'étoit le Roi Don Jean, députa vers le Roi de Portugal l'Abbé de Monserrate & Rodrigue de San-Payo, pour le prier de lui fournir quelques Troupes, & envoia aussi de Vich le vingtième jour de Septembre demander des renforts au Duc de Bourgogne, par Don Jayme d'Aragon, mais surtout des Généraux braves & expérimentés, parce qu'il avoit perdu les meilleurs qu'il avoit à son service (A).

Mort d'Ifsnaël, Roi de Grenade : Albohacen fon fils le remplace.

1466. siers désolent

la Castille.

Au mois d'Ayril mourut à Almérie Ismaël, Roi de Grenade, qui eur pour successeur Albohacen son fils, que d'autres appellent Aliaben-Azan \*, Prince magnanime & guerrier (B).

Les Congrégations ou Confédérations qui s'étoient for-Des Rou-mées en Castille contre les Brigands, étant devenues plus puissantes, commencerent à fortir des bornes de la modération. Persuadées que les Seigneurs étoient ceux qui par leur ambition troubloient l'Etat, elles commirent sur leurs terres de grandes hostilités. Elles enleverent au Comte de Lémos quelques Châteaux qui furent aussi-tôt rasés, & elles se porterent aux dernieres extrémités sur le Territoire de Sa-

(A) ZURITA.

(B) GARIBAY. Ne seroit-ce pas le même que Fen-RERAS a nommé Ali-Acen en parlant sous l'année 1462, d'une Victoire que les Chrétiens remporterent sur les Mahométans? Mariana du moins donne lieu de le croire en emplojant le nom d'Albohacen pour désigner le Prince Mahométan, qui fut défait par les Chrétiens en 1462. comme je l'ai observé alors dans ma seconde Note, & celui qui succéda au Roi Ismaël, en disant dans l'une & l'autre occasion que c'étoit un fils du même Ismaël.

Eamanque & dans tous les environs de Benaventé. De-là Anne's DE vint que les Gentilshommes de Salamanque aïant téuni Leurs Troupes, fondirent sur ces Coureurs, & les taillerent en pieces : le Comte de Benaventé en fit autant de son côté. Une Compagnie de ces Routiers s'étant emparés de Bécerril de Campos, & s'y étant fortifiés, faisoient de-là tout le mal possible aux Places circonvoisines; mais le Comte de Parédes alla escalader la Ville à la tête de ses Troupes, & les y aïant forcés, il leur ôta armes & vêtemens, & les renvoïa tout nuds chez eux (A).

J. C. 1466.

Sur ce que l'on apprir que la Cour de Rome paroissoit. Acharneplus disposée en faveur du Roi Don Henri, que pour l'In-ment de l'Ar-chevêque de fant Don Alfonse, l'Archevêque de Toléde y envoia une Toléde conpersonne de confiance avec les avis de deux grands Théo- re son Roi. logiens de ce tems, qui étoient Don Antoine d'Alcala, Evêque d'Ampurias, & se Pere Jean Lopez, de l'Ordre de Saint Dominique, & avec ceux de plusieurs fameux Jurisconsultes, lesquels tendoient tous à prouver que la déposition du Roi Don Henri étoit juste, permise & valide; mais le Roi sit passer à Rome, pour soutenir sa cause, Don François de Toléde, Doien de Salamanque, personnage supérieur à tous ses contemporains en science & en vertu, qui avoit enseigné différentes fois à ses Disciples, qu'il n'étoir jamais permis à des Sujets de déposer leur Souverain, ni de lui refuser l'obéissance, quelque crime qu'il commît, si non pour cause d'hérésie, parce qu'il étoit au dessus de tout,, excepté en fait de Religion (B).

L'Infant Don Alfonse partit de Valladolid pour Portillo, Valsadolid! & de-là pour Arévalo, où devoient se rendre l'Archevêque se range sous de Toléde, le Marquis de Villéna qui célébroit à Peñafiel de son Souveles noces de sa fille avec le Comte de Benaventé, & les au-raintres Seigneurs de son Parti. Dans le même tems, les Roïalistes qui étoient à Simancas & Vilalva tourmentoient fort Valladolid, sans que le Comte d'Albe de Liste & le Comte de Benaventé, qui étoient chargés de la désense de cette: Ville, pussent les en empêcher; ce qui sit que Valladolid le déclara pour le Roi, à la persuasion de quelques sidéles. Sujets, & à la mortification des Partisans de l'Infant Don Alsonse. Le Roi aïant appris cette agréable nouvelle par less

Anne'e de J. C. 1466.

Audace des Confédérés.

Habitans de Ségovie, passa aussitôt à Valladolid, où il fut reçu avec de grands témoignages de joie; & après avoir pourvû à la sûreté de cette Ville, il retourna à Ségovie (A).

Cependant l'Archevêque de Toléde, les Evêques de Burgos & de Coria, le Marquis de Villéna, le Comte de Benaventé & d'autres s'étant rassemblés à Arévalo, l'Infant Don Alfonse donna ordre de loi faire sa Maison. Il y eut à ce sujet quelques contestations entre l'Archevêque de Toléde & le Marquis de Villéna, parce qu'ils vouloient l'un & l'autre mettre auprès de l'Infant des personnes à leur gré pour le servir; mais à la fin tout s'arrangea. On traita ensuite du double mariage des Infants Don Alfonse & Doña Isabelle avec les Infants d'Aragon Don Ferdinand & Doña Jeanne, que l'Aragonnois sollicitoit malignement par le canal de l'Archevêque de Toléde & de l'Amirante, qui vouloient ainsi empêcher le Roi Don Henri de marier l'Înfante Doña Isabelle à sa fantaisse (B).

**\_hâtiment** de quelquesuns de leurs gens.

de Villéna au Roi une entrevûe.

Au désespoir de ce que Valladolid étoit rentrée sous l'obéissance du Roi, l'Amirante voulut s'emparer de Simancas, détachant quelques-uns de ses gens pour escalader de nuit la Place, & lui donner entrée avec ses Troupes; mais ceux qui tenterent l'escalade aïant été surpris & arrêtés, furent conduits à Valladolid, & écartelés dans cette Ville Le Marquis (C). Quoique le Marquis de Villéna sût si étroitement lié fait demander avec l'Infant Don Alfonse & ses Partisans, il sit proposer une entrevûe au Roi, par l'Archevêque de Séville. Le Roi qui malgré toutes les expériences qu'il avoit par devers lui, ne connoissoit point que c'étoit le plus grand Ennemi de sa Couronne, fut sur le point d'y consentir; mais il changea de sentiment, sur des avis qu'on lui donna que c'étoit un piège pour l'enlever. Toujours si aveuglé cependant, qu'il ne lui sembloit pas pouvoir régner sans le Marquis de Villéna, il donna ordre à l'Evêque de Calahorra & à Jean Fernandez Galindo, son Capitaine des Gardes, d'aller de sa part s'aboucher avec lui. Les deux Députés conférerent avec ce Seigneur, sans pouvoir prendre aucune mesure pour mettre fin à tant de troubles; ce qui n'empêcha pas que le

<sup>(</sup>A) Diéque Henriquez D'el-1 (C) Diéque Henriquez D'EL-CAS-CASTILLO & ALFONSE DE PALENCE. TILLO, (B) Alfonse de Palence.

## D'ESPAGNE. X. PARTIE. SIEC. XV. 169

Roi ne cherchât toujours à ramener le Marquis à son ser- $\frac{1}{A_{NNE'E-DE}}$  vice (A).

L'Archevêque de Séville revint encore à Ségovie faire Le Roiproau Roi une autre proposition de la part de Don Pedre Gi-met l'Infante son, Grand-Maître de Calatrava, du Marquis de Villena Dona Isabelson frere & de ses autres parens. Il lui dit que s'il vouloit don- à Don Pener l'Infante Doña Isabelle en mariage au Grand-Maître, ce dre Giron, Seigneur le serviroit avec trois mille Lances, lui feroit pré-tre de Calasent de soixante mille Florins, & mettroit dans ses intérêts rava. l'Archevêque de Toléde, le Marquis de Villéna son frere & tous ses autres parens, dont les forces réunies le mettroient en état de réduire les autres Seigneurs, de renverser de dessus l'Autel l'Idole de l'Infant Don Alfonse qu'ils avoient proclamé à Avila, & de déraciner le cancer qui rongeoit si fort la Monarchie. Il lui dépeignit tous ces avantages avec des couleurs si vives, que, sans faire attention aux inconvéniens que cette propolition souffroit, tant par rapport à la gloire du Trône, qu'à celle de l'Infante, ni à la jalousie qu'une pareille condescendance ne manqueroit pas de causer aux autres Seigneurs, le Roi promit la Princesse au Grand-Maître, ne doutant point qu'elle ne consentit à lui donner sa main. Parfaitement instruit du caractere du Roi, l'Archevêque lui recommanda le secret, & lui persuada qu'il convenoit d'éloigner de la Cour l'Evêque de Calahorra & le Duc d'Albuquerque; le tout parce qu'il craignoit qu'ils ne le fissent changer de résolution. Ainsi l'Evêque & le Duc sortirent de Ségovie, & se retirerent, le premier à Guadalajara avec ses freres, & le second à Roa, l'Archevêque de Séville restant auprès du Roi (B).

Dès que le Roi eut donné sa parole, l'Archevêque de Démarches Séville sit sçavoir le succès de sa négociation au Grand-Maître en Maître & au Marquis de Villéna son frere, qui célébrerent conséquence. fort cette nouvelle. Le Grand-Maître envoia promptement Il abdique à Rome demander la dispense pour son mariage, & pour la Grande-Maîtrise en pouvoir résigner la Grande-Maîtrise à Don Rodrigue Tellez faveur de Giron son troisième sils, qui n'avoit encore que huit ans. Don Rodrigue Tellez Gill ne tarda pas d'être expédié à Rome, & aïant aussi-tôt ron son trois assemblé les Treize de l'Ordre, il se démit de la Grande-sième sils.

(A)DI ÉGUE HENRIQUEZ D'EL- (B) DIÉGUE HERRIQUEZ D'EL-CAS-CASTILLO. & ALFONSE DE PALENCE. Tome VII. - ANNE'E DE J. €. 1466.

> Sa Mort & f lépuiture.

Maîtrife, & sit recomoître en sa place son sils, en vettus de la Bulle du Pape, qui suppléa à tous les désauts qu'il y avoit dans cet enfant pour une si grande Dignité (A).

Quand cela sur sair, l'ancien Grand-Maître étant à Almagro, disposa de tout ce qu'il avoit en saveur de ses autres enfans pour en jouir après sa mort, & sit des préparatifs pour son mariage. Il fut aufsi joint dans cette Ville par l'Archeveque Don Alfonse Carrillo son oncle, le Marquis de Villéna son frere, les Acuña, les Carrillo, & ses autres parens, qui s'y rendirent tous à dessein de l'accompagner. Pendant co tems-là l'Infante Doña Isabelle ne cessoit d'adresser à Dieu par elle-même, & par d'autres personnes dévotes, des prieres ferventes, pour obtenir du Tout-Puissant qu'il empêchât la conclusion de ce mariage, étant résolue de plutôt perdre la vie que de l'effectuer; & il paroît que Dieu l'exhaussa, car l'ancien Grand-Maître étant parti d'Almagro avec tout fon brillant corrège, & arrivé à Villa-Rubia de Guadiana, fut tout-à coup attaqué d'une fiévre maligne, qui lui ôta en peu de jours tout sentiment, & mit fin à sa vie le deuxième de Mai, de forte que toutes ses grandes espérances furent ainsi ruinées & dissipées. On transporta son corps au Couvent de Calattava, où il repose dans une Chapelle qu'il avoit fait faire pour sa fépulture; & le Marquis de Villena, qui éroit resté Tuteur de ses neveux, s'en retourna, afin de mettre ordre à tout ce qui concernoit la Grande-Maîtrise, & les Domaines que son frere avoit laissés (B).

Translation : Martyr, au

Furieux tremblement de terre.

Evénemens

Le vingtième jour de Mai, on transféra de Vilsorado, à du corps de la follicitation de Don Louis de Vélasco, le corps de Saint Victor, Martyr, au Monastère de Saint Piere de Cardéña. Monastere de pour y être placé dans un lieu plus décent, & cette translade Cardéna. tion fe fit avec une Procession solemnelle, à laquelle assisterent tous les Seigneurs de l'illustre Maison de Vélasco, & une foule innombrable d'autres personnes de tour état. On avoit éprouvé auparavant un grand tremblement de terre, qui avoir renversé une partie de l'Alcazar de Madrid, & fait beaucoup d'autres dégats dans d'autres endroits (C).

Après la mort de l'ancien Grand Maître de Calatrava, il

nes, dans la Chronique des Ordres Militaires & d'autres.

(B) ALFONSE DE PALENCE, DIÉ-

(A) Alfonse de Palence, Ra- | Gue Henriquez d'el-Castillo; Ranes & d'autres.

(C) Alfonse de Palence.

## D'ESPAGNE. X. PARTIE. SIEC. XV.

y eut dans l'Andalousie, l'Estrémadure & ailleurs de plus Anne's DE grands troubles qu'auparavant, dont je parlerai dans la suite J. C. pour ne pas couper le sil du récit de ceux de Castille. 1466. Quand ce Seigneur fut expiré, l'Archevêque de Toléde, la more du le Marquis de Villéna & leurs parens embrasserent de nou-Grand-Maiveau le parti de l'Infant Don Alfonse, qui quoiqu'informé tre de Calaqu'ils s'étoient déclarés pour le Roi Don Henri, les reçut avec bonté, de crainte qu'ils ne se rangeassent du côté du Roi, & ne le laissassent dans l'embarras. On croit que dans cerre occasion le Marquis de Villéna demanda à l'Infant Don Alfonse son agrément pour la Grande-Maîtrise de Saint Jacques, fur laquelle son ambition lui avoit fait jetter les yeux depuis long-tems, & qu'il commença dès-lors à tâcher d'obtenir par des voies secrettes & détournées. Cependant l'Archevéque de Séville pressoit fortement de Coca le Roi, & les Grands qui suivoient le parti de l'Infant Don Alfonse, de traiter de quelqu'accommodement, offrant de donner dans cette Place toute sûreté pour le Congrès. Le Roi qui fouhaitoit de se délivrer d'ennemis si à charge, consentit à la proposition de l'Archevêque, & les Ligués envoierent d'Arévalo, où étoit l'Infant, le Marquis de Villéna & le Comre de Benaventé; mais on ne put rien régler à cause des artifices du Marquis de Villéna, qui ne cherchoit qu'à entretenir le Roi dans l'espérance, & parce qu'on exigeoit du Roi des conditions exorbitantes, qui ne tendoient à rien moins, qu'à le réduire au point de se contenter du seul titre de Roi; c'est pourquoi on se sépara sans avoir rien fait (A).

Le Roi pleineasent convaincu que dans l'état où étoient Le Roi & les Méconles affaires, la voie des armes étoit la seule qui dût donner tens se dispola meilleure Loi, fit dire à la célébre Maison de Mendoza sent à la guer-& aux autres Seigneurs qui lui étoient sidéles, de tenir leurs re-Troupes prêtes, pour le joindre quand il les manderoit : il donna auth un pareil avis au Comte d'Albe & à l'Evêque de Calahoura. A l'égard des Ligués, les uns allerent faire des

préparatifs, & les autres reflerent avec l'Infant (B).

En Andalousie le Duc de Médina-Sidonia aïant rassem- Prise de Gibrakar par blé un bon Corps de Troupes, alla assiéger Gibrahar. Erien- le Duc de ne de Villacréces qui renoit cette Ville pour le Roi, sir de-Médina-Sy-

<sup>(</sup>B) Diéque Henriquez d'el-

Anne's DE J. C. 1.4666

pare de Ca-

mander du secours à Sa Majesté, & les Troupes du Duc s'étant emparées de la Ville, il se retira avec quelques uns dans la principale Tour du Château, où il se maintint depuis le mois de Mai jusqu'à la fin de l'année, sans être secou-Le Comte ru, ce qui fut cause qu'il la remit alors au Duc. Cadiz aïant d'Arcoss'em été désolée par la peste, & étant presque déserte, le Comte d'Arcos s'en saisit quelques tems après, avec ses Troupes. Au mois de Mai parut une hornible Cométe, & l'on vit briller une étoile durant toute une journée, qui étoit très claire: événemens, desquels on tira différens pronostics, comme il arrive ordinairement dans de pareils occasions (A).

Quelques Forteresses se foumettent au Roi.

tative fur Baéza.

Dans le Roiaume de Jaën quatre Forteresses se livrerent au Roi, & l'Alcayde de Péña de Martos lui remit aussi la sienne; mais le Marquis de Villéna chargea Gonçale de Sahavédra de faire en sorte de reprocurer cette Place à son Ordre, parce qu'elle étoit importante pour la sûreté des autres Le Conné-Villes & Forteresses qui lui étoient attachées. Diégue de table echoue Carvajal tenoit Baéza pour le Marquis de Villena, & Jean de la Cuéva qui avoit épousé Doña. Marie sœur du même Carvajal, complotta avec quelques personnes de confiance de ranger cette Ville sous l'obéissance du Roi, invitant le Connétable Don Michel Luc de venir s'en emparer avec un Corps de Troupes suffisant. En conséquence le Connétable sit dire à Don Jean de Valençuéla, Prieur de Saint Jean, & à Pierre d'Escabias, Alcayde d'Andujar, de lui amener leurs gens, & aïant lui-même mis sur pied huit cens Chevaux & trois mille Fantassins, il partit de Jaen le sixième jour de Juin: il fut joint en route par le Prieur de Saint Jean à la tête de quatre cens Chevaux, & par Pierze d'Escabias qui avoit avec lui deux cens hommes de Cavalerie & quinze cens Piétons. Dès que ces trois Généraux arriverent à Baéza, ils se saisirent des Fauxbourgs, forcerent la Ville, & contraignirent eeux qui la défendoient, de se rensermer dans le Château, où le Connétable les assiégea. Les Habitans peu affectionnés au Roi., firent sçavoir leur situation au Marquis. de Villéna, qui étoit à Almagro & en donna promptement avis à Don Alfonse d'Aguilar & à Don Frédéric Manrique, afin qu'ils le joignissent avec le plus de monde qu'ils pournoient, pour voler au secours de Baéza. Ces deux-ci ne tarderent pas à se rendre à l'invitation du Marquis, & sur le Anne's DE bruit de leur marche, le Connétable se désiant des Habitans, retira ses Troupes & évacua la Ville, au dehors de laquelle étoient campés le Prieur de Saint Jean & Pierre d'Escabias. Ainsi le Marquis de Villéna entra dans Baéza avec ses Troupes, sans oser attaquer le Connétable, qui après l'avoir inutilement attendu en rase campagne, prit le parti de se retirer à Jaën avec son Corps d'Armée. Le 11. du même. mois de Juin, le Prieur de Saint Jean & Pierre d'Escabias. étant partis pour retourner à Andujar, Don Alfonse d'Aguilar & Don Frédéric Manrique en furent avertis par leurs espions, & résolurent de les couper avec douze cens Chevaux & quinze cens Fantassins. Les deux derniers se mirent donc en marche, & aïant rencontré proche de Villa-Nuéva les deux premiers, dont l'Infanterie, harassée & accablée dechaleur, étoir entrée dans la Ville pour y étancher sa soif, ils fondirent sur leur Cavalerie qui soutint le combat avecvaleur jusqu'à la nuit; mais comme ils étoient supérieurs en forces, les gens du Prieur & d'Escabias furent les plus maltraités (A).

Au mois de Juillet, Louis Portocarrero, Seigneur de D'autres Palma, s'empara pour le Roi Don Henri, de Castro d'el Rio, rices par les Castro-Viejo, Montoro & d'autres Places. Sur cette nouvel-Rojalistes. Le le Marquis de Villéna & Don Alfonse d'Aguilar allerem avec leurs Troupes assiéger & attaquer Palma. Quoique le Gouverneur sit une vigoureuse résistance, il sur sorcé d'abandonner la Ville, & de se rensermer dans le Château, où il. fut aussi-tôt assiégé; mais il se désendit si bien, que le Marquis de Villéna & Don Alfonse d'Aguilar prirent le partis de retirer leurs Troupes de la Ville, après être convenuavec lui de quelques articles. Enfin, comme il s'étoit allumé une vive guerre entre les Roialistes & les Partisans du Marquis de Villéna, celui-ci convaincu de la nécessité de repasser en Castille, chargea Don Alfonse d'Aguilar & Don Frédéric Manrique de faire une Tréve d'un an avec le Connétable & ses Alliés, ce qui fut exécuté (B). Environ le même tems le Comre de Cabra, Louis Portocarréro, de qui je viens de: parler, Ferdinand de Narbaez, Alcayde d'Antequéra, &

<sup>(</sup>A) La Chronique du Connétable [ Chronique du Connétable Don Michel! Don Michel Luc. (B) ALEONSE DE PALENCE : la

ANNE'L DE J. C. 1466. -

Rodrigue de Marchéna, Alcayde de Séville, d'où les Réli belles l'avoient chassé, aiant rassemblé quinze cens Chevaux & un grand nombre de Fantassins, passerent à Ecija, & soumirent cette Ville au Roi au moïen de quelques intrigues avec un Jurat (A).

Troubles dans l'Estrémadure.

Dans l'Estrémadure le Grand-Maître de Calatrava célébrant les nôces d'une de ses sœurs par des Fêtes & des Jeux en usage alors, donna occasion à une guerre sanglante, qui embrasa toute cette Province, par un événement arrivé dans. un Jeu de Cannes. Le beau-frere du Grand-Maître piqué. de ce que Don Alfonse de Monroy, Clavier d'Alcantara, l'avoit taxé & d'autres d'avoir peu de forces, lui jetta deux Cannes de face en face, contre toutes les Loix de cette sorte de Joûte. Don Alfonse de Monroy sustement irrité de cette action, répondit par une autre Canne, qu'il lui lança avec tant de violence, que le beau-frere du Grand-Maître aïant reçu le coup sur un casque qu'il avoit en tête, fut renversé de cheval par terre sans sentiment. Deux freres du Grand-Maître se jetterent aussi tôt sur Don Alfonse de Montoy pour 1e tuer, mais le Clavier se désendit avec valeur, jusqu'à ce que le Grand-Maître, étant survenu, l'arrêta & l'envoia prisonnier au Château d'Alcantara.

Le Clavier Maître, & prend deux Coria

Don Alfonse de Monroy trouva le moïen de se sauver d'Alcantara de prison, & aïant rassemblé ses parens & amis avec quatrepour le Roi vingt Chevaux, il se déclara pour le Roi Don Henri, & prit à son Grand-les Forteresses d'Azagala & de Magazéla, mais il reperdit biemôt la seconde. Au bruit de ses heureux succès, le Roi Forteresses & Don Henri lui écrivit de faire la guerre à toute outrance au Grand-Maître d'Alcantara, qu'il lui en sçauroit gré, & le feroit élever à la Grande-Maitrise de cet Ordre. Encouragé par cette promesse, le Clavier ou Grand Porte-Masse demanda du secours à Don Ferdinand de Monroy son frere, Seigneur de Belbis, d'Almaraz, & de Déleytofa, & en obtint quelques Troupes, qui jointes à celles qu'il put mettre fur pied, formerent un petit Corps d'Armée de deux cens Chevaux & trois cens Fantassins. Aiant sçu que l'on faisoit mauvaise garde à Coria, qui étoit en la puissance du Grand-Maître, il marcha toute une muit, & étant arrivé devant cette Ville à la pointe du jour, il s'en empara sans beaucoup

<sup>(</sup>A) La Chronique Manuscrite de Garcie Sanchez, Jurat de Séville.

D'ESPAGNE. X. PARTIE. Siec. XV.

de peine, & tâcha de s'y fortifier de maniere à n'avoir rien Anne's DE à craindre.

Le Grand-Maître d'Alcantara n'eut pa plutôt appris que le Clavier étoit en possession de Coria, qu'il passa de Ca-traint de renceres à cette Ville avec huit cens Chevaux & deux mille dre Coria au Fantassins, faisant dire a Ferdinand Gomez de Solis son fre-par capitulare, de laisser une bonne Garnison à Badajoz, où il étoit, non, & de lui amener le plus de Troupes qu'il pourroit. Son frere accourut promptement, & le Comte de Plasencia lui envoia aussi deux cens Lances, & quatre cens hommes d'Infanterie sous la conduite de Pierre d'Ontivéros. Avec ces renforts le Grand-Maître tenta différentes fois de forcer la Place, & le Clavier soutint courageusement ses atraques, & fit même plusieurs sorties dont les ennemis eurent beaucoup à souffrir. Cependant le Clavier fit sçavoir au Roi Don-Henri le besoin qu'il avoit de secours, & n'en afant reçu, ni du Roi, ni d'aucun autre, il capitula avec le Grand-Maître, après neuf mois de siège. Il convint de rendre la Place, à condition que le Grand-Maître lui donneroit les Commenderies de Piédra-Buéna & de Mayorga avec leurs Châreaux, & cet article de la capitulation aïant été exécuté, il tint parole (A).

Les Troupes du Roi Don Henri, qui voltigeoient dans les envisons de Sépulvéda, sçachant que cette Ville avoit l'obéissance une foible Garnison, l'insulterent, & la remirent sous l'o-du Roi. béissance du Roi, après avoir fait main basse sur ceux que le Marquis de Villena y entretenoit. Dans le même tems le Sort mat-Marquis d'Aftorga faisoit avec ses propres Troupes la guer-pluseurs Rére aux Comtes de Benaventé & de Lune, comme à des Al-bellesliés de l'Infant Don Alfonse. Sa Cavalerie rencontra un Parti de trois cens hommes du Comte de Benaventé, qui se retirerent & se rensermerent dans l'Eglise de Gordoncillo, où se refugierent aussi les Habitans avec leurs meilleurs effets; mais deux Soldats du Marquis aïant mis le feu aux portes , zoure l'Eglise sur bientôt en slammes, & la plûpart de ceux qui y avoient cherché azile, périrent misérablement (B).

Le Pape touché des maux auxquels les Erats de Castille Léonard de étoient en proie, envoir en Espagne avec le caractére de Bologne, Lé-

<sup>(</sup>A) Rades dans la Chronique d'Alcantara, Alfonse de Palence.

ANNE'E DE J. C. 1466. gat en Espagne.

Légat, Léonard de Bologne, homme scavant & vertueux; sous prétexte de protéger l'Archevêque de Saint Jacques contre quelques Seigneurs Galiciens qui l'opprimoient; mais quoique le Légat sollicitat une suspension d'armes entre le Roi & les Confédérés, par le canal de l'Archevêque de Séville, afin de tâcher de ménager quelqu'accommodement, ce sut sans aucun succès, parce que les Partisans de l'Infant Don Alfonse, n'envisageoient que leurs propres intérêts (A).

**Fidélité** bravoure d'upagnole.

La Dame de Villalva, qui soutenoit avec une sermeté auexemplaire & dessus de son sexe le parti du Roi Don Henri, s'empara à ne Dame Es-Valladolid de la maison de Jean de Vivéro son fils, pour le punir de son attachement à l'Infant Don Alfonse. Aïant ensuite formé un Corps considérable de Troupes, elle faisoit de-là de grands maux dans les Places de ceux qui étoient déclarés pour l'Infant; & dans une des courses qu'elle fit elle enleva Jean de Liga, Seigneur de la premiere distinction, comme étant opposé au Roi, & l'enferma dans la Forteresse de Villalva (B).

Affemblée & délibérations des Confédérés à Talavóra de la Reyna.

Le bruit de tant d'hostilités parvint aux oreilles des Partisans de l'Infant Don Alfonse, & pour les réprimer on résolut de tenir une assemblée à Talavéra de la Reyna, asin de délibérer sur ce qu'il étoit à propos de faire. Ceux qui s'y trouverent en personne, surent l'Archevêque de Toléde, l'Evêque de Coria, le Grand-Maître d'Alcantara, le Comte de Benaventé, celui de Parédes & d'autres Seigneurs: le Duc de Médina-Sydonia & d'autres s'y firent représenter par leurs Députés. Toute l'assemblée donna au nom de l'Infant, Gibraltar au Duc de Médina-Sydonia, & l'on convint de réunir les Troupes des Confédérés pour remédier aux maux que souffroient leurs Places dans les environs de Valladolid. Il fut en outre décidé que l'Archevêque de Toléde & le Comte de Parédes iroient à Avila, & l'Eyêque de Coria, accompagné du Comte de Benaventé, à Arévalo, où étoient avec l'Infant Don Alfonse, la semme du Marquis de Villéna, & Pierre d'Ontivéros, au nom du Comte de Plasencia. Les Confédérés rassemblerent donc leurs Troupes à Arévalo, & résolurent d'aller se présenter devant Valladolid & contenir la Dame de Villalva. Pour cet effet l'Infant Don Alfonse passa à Portillo avec les Seigneurs de son par-Anne's pa ti, & on envoïa de là contre Villalva sept cens Lances, qui

ne purent rien exécuter.

Le Roi pleinement informé des intentions de ses ennemis, Le Roimarfit demander des Troupes aux Seigneurs qui lui étoient dé-che contre eux. voués, & ceux-ci toujours constamment attachés à leur devoir, lui en envoierent, sans avoir égard à ses extravagances. Dès qu'il les eut reçues, il alla avec elles & les siennes à Valladolid, s'opposer aux entreprises des Confédérés. S'étant rendu à Tudéle avec quatre cens Lances, accompagné du Duc d'Albuquerque, les Rébelles passerent le Duéro, à dessein de lui livrer bataille; & quoique le Comte de Parédes s'y opposât, comme ils sçavoient que le Roi avoit à Valladolid de nombreuses Troupes qui pouvoient venir en peu de tems, & leur donner du dessous, ils résolurent de faire bonne contenance & d'attendre le Roi de pied ferme dans une Plaine, acottés du Duéro, pour lui montrer qu'ils ne le craignoient pas; mais le Roi se contenta d'avoir ses Trou-

pes en présence des ennemis, sans marcher à eux.

Après cette rodomontade de la part des Confédérés, l'In- Les Ligués fant Don Alfonse décampa, & passa à Palence, où l'Ami-assiegent inu-tilement Casrante lui amena trois cens Lances, & les Comtes de Casta ro-Mocho. ñeda & d'Ossorne quelques Troupes choisies. N'aïant rien pû gagner sur cette Ville, les Rébelles résolurent de s'emparer de Castro-Mocho, & allerent en faire le siège. Pour les harceler dans cette entreprise, le Roi envoia à Capillas Pierre Arias, son Grand Trésorier, avec trois cens Lances; mais l'Archevêque de Toléde & l'Amirante posterent leurs. Troupes de maniere à mettre les Assiégeans à couvert de toute inquiétude de ce côté-là. Les derniers cependant attaquerent différentes fois la Place, & furent vigoureusement repoussés par ceux qui la désendoient, & qui firent aussi quelques sorties avec perte égale de part & d'autre. Reconnoissant alors qu'ils n'avoient point encore assez de Troupes pour réduire cette Ville, le Comte de Benaventé offrit d'en amener un si grand nombre, si l'on consentoit de la lui donner, qu'il la soumettroit en peu de tems: proposition qui déplut fort à l'Archevêque de Toléde & à l'Amirante. Enfin pleinement convaincus de la difficulté de l'entreprise, l'Infant Don Alfonse alla à Tariégo, & les autres Seigneurs aïant retiré leurs Troupes du siège, les uns s'en retourne-

Tome VII.

ARNE'E'DE ..J. C. 1466.

rent, & les autres accompagnerent l'Infant à Portillo. Suzces entrefaites Don Pedre de Vélasco alla trouver l'Archevêque de Toléde, & le conjura de ne point rester avec l'Infant, mais de passer à Avila, comme il convenoit au bien de la Monarchie, afin de travailler à chercher quelque moïen de dissiper tant de troubles dont l'Etat étoit agité (A).

Le Légat ménage un Congrès à Coca entre

L'Archevêque de Séville fortement pressé par le Légat du Pape, de faire cesser le bruit des armes, & de tâcher de procurer un accommodement stable, sit quelques démareux & le Roi. ches à cet effet auprès du Roi & des Confédérés, qui convinrent à la fin de tenir un Congrès à Coca, & de donner de part & d'autre des otages pour la fûreté de l'exécution de tout ce qui y seroit décidé. Ainsi le Roi aïant donné sa fille; l'Archevêque de Toléde, Loup Vazquez son fils; l'Amirante, Don François son fils; le Marquis de Villena, Don Jean fon fils; & le Comte de Plasencia, Don François son fils, on nomma des Plénipotentiaires, qui furent le Marquis de Santillane pour le Roi, & le Comte de Plasencia, pour les Confédérés, & en cas de contestation le Pere Alfonse d'Oropéza, Prieur de Lupiana, & on assigna le terme de soixante jours pour terminer tous les différends. Le Roi passa Parchevêque ensuite de Valladolid à Ségovie, & l'Archevêque de Toléde croïant le trouver à Olmédo, sortit d'Avila & se mit en Campagne avec un bon nombre de Troupes, à dessein de l'enlever en route; mais comme il apprit qu'il étoit déja à Ségovie, il retourna à Avila (B).

Tentative de Toléde.

Le Congrès est transferé de Coca à Madrid.

Avant l'ouverture du Congrès, l'Infant Don Alfonse alla voir à Ontivéros le Comte de Plasencia; après quoi on commença à Coca les Conférences; mais le Marquis de Villéna. & l'Archevêque de Séville userent de tant d'artifices, que faisant naître continuellement de plus grandes difficultés, ils rendirent toutes les négociations inutiles. Un si indigne procédé sut cause que le Marquis de Villéna devint l'objet des malédictions de tout le Rosaume, parce que par ambition & par malice, il privoit tout le monde de la tranquillité si désirée. Enfin ce Seigneur trouva le moien de faire transférer le Congrès à Madrid, mettant cette Ville & l'Alcazar sous la garde de l'Archevêque de Séville (C).

<sup>(</sup>A) ALFONSE DE PALENCE. (B) Alfonse de Palence.

<sup>(</sup>C) Diégue Henriques D'EL CASTILLO, ALFONSE DE PALENCE.

D'ESPAGNE. X. PARTIE. Siec. XV.

Le Roi Don Henri qui ne souhaitoit rien tant que la tranquilliré publique, se conforma aux désirs du Marquis de Villena. Ainfi arant confié Madrid & fon Alcazar à l'Archevêque de Séville, il se transporta à cette Ville, & prit son convenir de logement dans l'Alcazar. Le Comte de Plafencia & le Mar-sien. quis de Villéna s'y rendirent auffl, & l'Archeveque de To-Iéde accompágna avec les autres Seigneurs l'Infant Don Alfonse à Ocana. L'artistice du Marquis de Villéna, qui éroit le mobile de l'Archevêque de Séville, empêchoit de rien conclute, par envie de parvenir à routes ses fins. Voïant donc que l'on ne pouvoit rien régler, on résolut de faire venir à Madrid la Comtesse de Plasencia, dans l'espérance que cette Dame judicieuse & prudente trouveroit moren de lever toutes les difficultés; & la Comtesse étant passé à cette Ville, le Roi & tous les Seigneurs lui firent une réception magnifique (A).

Durant la sufficient d'armes les Countes de Benaventé, & de Lune avec leurs stetes, informés que le Comte de Valence & Guttiere de Quijada, Partifans du Roi, étolent dans la d Ville de Valence, réunirem leurs Troupes, & allerent à cette ce. Place dans la résolution de les arrêrer ou de les massacret. Affant pris les Habitans au dépourve, ils entrerent dans la Place fants obfiacle; mais le Comte se revira dans la Forteres-16, & Garrierre de Quijada, que les Quiñones harssoient le Flas, parce du it avoit tue en duel un de leurs fretes, se cacha fous quesques sarmens, en sorte que ses ennemis lasses de le chercher inutilement, somment de la Ville, après y avoir fair quelques dégats (B). Les Congrégations ou Consédérations s'étoient aussi assemblées à Tordésillas pour remédier aux maux que le Roiaume éprouvoir, par l'effer de la mélintelfigence du Roi avec les Grands, & de l'ambition démesurée des derniers. A cette occasion le Roi leur écrivit une Lettre très-sensée, par laquelle il louoit leurs intentions,

Le Marquis de Villena follicita le Grand Tréforier Pierre Atias; Pietre Arias de quitter le service du Roi, & d'embrasser Grand-Trésoson parti, le tout par envie d'ôter au Roi un si bon Domes-Couronne, eique. Piqué de voir que Pierre Arias rejerroit sa proposi-vidine de la

& cherchoft à sé les attacher (C).

<sup>(</sup>A) Digue Henriquez d'el- (C) Diégue Henriquez d'el-Car-Hirry. (B) ALFONSE DE PALENCE.

ANNE'S DE J. C. 1466. facilité du

tion en homme d'honneur, il engagea l'Archevêque de Séville à le décrier auprès du Roi, en lui impurant des crimes énormes, & à persuader au Monarque de le faire arrêter & de le priver de sa Charge, que l'Archevêque ambitionnoit pour un de ses parens. Le Roi s'en laissa facilement imposer par le Prélat, & un jour qu'il alloit à la chasse au Pardo, il donna ordre d'arrêter Pierre Arias dans le tems que ce fidele Sujet l'accompagneroit. Pierre Arias étant donc à la porte de l'Alcazar, prêt à monter à cheval, on lui signifia l'ordre de se constituer prisonnier. Cet Officier qui étoit brave, & qui se sentoit innocent, mit l'épée à la main, & se désendit; mais accablé par le grand nombre de personnes qui se jetterent sur lui, il reçut un coup d'épée, & perdit tant de sang par la blessure, que les forces lui aïant manqué, on l'emporta & l'enferma dans l'Alcazar, après lui avoir fait panser sa plaïe.

re, Evêque me risque.

Don Jean. Cet événement irrita également les deux Partis; mais Arias son fre-les Domestiques du Roi furent ceux qui en témoignerent de Ségovie, le plus de mécontentement, & qui éleverent le plus la court le mê- voix, fâches de servir un Maître qui paroit si mal ses sidéles Sujets. Malgré les murmures que cette action occasionna, la malice de ceux qui avoient tramé une si noire perfidie, ne fut point encore satisfaite jusqu'à ce qu'ils eufsent persuadé au Roi de faire aussi arrêter Don Jean Arias. Evêque de Ségovie, frere de Pierre Arias. Pour l'exécution de cette seconde injustice, le Roi sortit de Madrid, & prit la route de Ségovie; mais le Prélat averti de son intention avant son arrivée, s'enfuit & rendit par là inutile le voiage du Monarque, qui ne sut pas plutôt à Ségovie. qu'il retourna à Madrid (A).

Le premier est remis en liberté.

Les Alcaldes & Officiers de la Congrégation ou Confédération, qui se trouvoient à Valladolid, prévenus en faveur de l'innocence de Pierre Arias, députerent au Roi pour lui demander son élargissement. Les Députés arrivés à Madrid firent leurs remontrances au Roi, qui après avoir tenu Conseil à cette occasion, donna ordre de relâcher le prisonnier, pour ne pas désobliger la Congrégation, qui Le Congrès étoit très-puissante (B). On continuoit sependant de traiter

> (A) Diéque Henriquez p'el-Cas-Tillo, Alfonse de Palence, Col-Castillo, (B) Diécue Henriquez D'ELT

d'accommodement avec les Mécontens Confédérés, & Anne's de pour en affûrer l'observation, le Roi mit la Reine entre les J. C. mains de l'Archevêque de Séville, qui la mena à Toro, 1466. où il sit prêter à la Ville serment de garder cette Princes-de Madrid et de avec sidélité. Le Prélat revint ensuite à Madrid, où le Marquis de Villéna avoit suscité dans le Congrès tant de difficultés, que les Plénipotentiaires désesperant de pouvoir rien arranger, rompirent les Conférences. Ainsi le Comte de Plasencia & le Marquis de Villéna se retirerent à Ocaña, & l'Archevêque de Séville aïant rendu la Ville & l'Alcazar au Roi, alla joindre les Confédérés, qui pas-serent d'Ocaña à Yllescas (A).

Pendant que Don Jean, Roi d'Aragon, faisoit le siège Plusieurs du Château d'Amposta, l'Archevêque de Saragosse son fils fes au Roi prit la Ville de Flix qui fut livrée aux flammes, & ran-d'Aragon. gea ensuire sous l'obéissance du Monarque son pere Alcon, Villalva, Batéa, Corvéra, Fatarrella & les autres Places de ces Quartiers. Don Alfonse d'Aragon emporra de force Garrofa, & le Comte de Prades se tenoit à la vûe de Barcelonne avec Ferdinand d'Angulo pour en empêcher les secours & les sorties. Don Nicolas Corroz, & François Burgues, Général de la Flotte de Majorque, assiégerent Mahon avec leurs Troupes, & l'Infant Don Pedre étant retourné de Vich à Barcelonne, Pierre Jean Ferrier alla avec vingt Vaisseaux de la Flotte de cette Ville, jetter du secours dans la Place. Ferrier passa de-là à Amposta, où il en sit autant, aïant mouillé proche du Château de l'Ampolla; mais dans le même tems François Burgues prit de force Mahon.

Le Roi Don Jean, après avoir sousser quelques travaux. Suite disse au siège d'Amposta, alla avec un grand Détachement ra- ge & reddivager les environs de Tortose, emmenant avec lui le Prin-posta.
ce Don Ferdinand, qui désit dans le Col d'Alma ceux qui
sortirent de cette Ville pour lui faire tête. Gasceran-Ciréra
se soumit à l'obéissance du Roi avec Mirabet. La Flotte
de Barcelonne & les Habitans de Tortose résolurent de secourir Amposta, & sormerent à cer esset une petite Escadre de trois Vaisseaux, sur lesquels on embarqua beaucoups
d'Artillerie & mille hommes. Pour empêcher le secours, les

<sup>(</sup>A) Diégue Henriquez d'el-Castillo, & Alfonse de Palenge.

ANNE'E DE J. C. 1466.

Roi fit mettre sur les deux rives de l'Ebre toute sa plus grofse Artillerie, qui contint les Ennemis. On éleva contre le Châreau une Tour très-forte, sur laquelle on mit des batteries qui ruinerent rous les Ouvrages extérieurs. Dans le même tems Pierre Planéla fit quelques sorties pour détruire les travaux des Assiégeans; mais il sut toujours repoussé avec perte. Enfin comme l'on ne discontinuoit point de faire jouer les Machines de guerre & l'Artillerie, on renversa la principale Tour, qui commandoit la Riviere, & ensuite une autre assez grande avec une bonne partie de la muraille. Tout étant en cet état, le Roi ordonna un assaut général pour le jour suivant, qui étoit un Vendredi 21. de Juin. Alors Jean de Vila-Marin mit ses Galéres en bon ordre; François Burgues, Général de la Flotte de Majorque, débarqua à terre ses Troupes; le Grand-Maître de Montése étendit les siennes depuis la Tour jusqu'à la Riviere; le Chârelain d'Amposta fut chargé d'attaquer le Châreau par la porte principale, & le Comte de Quirra par un côté; l'Archevêque de Tarragone, étoit avec ses Troupes à la garde des bagagés, & l'Archevêque de Salagosse avoir les siennes en ordre de bataille, pour empêcher les secours de Tortose. C'é fut dans cette position que l'on assaillit de toutes parts cette Forreresse. Le Chârelain d'Amposta s'empara de son côré des retranchemens & de l'Artillerie des Ennemis, & les autres Généraux forcerent les principaux Boulevards, où He arborerent leurs Erendards. Pietre Planéla réduit ainst à la dernière extrémité, se retira avec trence Soldate dans la Tour de Saint Jean soù il fut contraint de se rendre à la difcrétion du Roi, qui devenu Maître de cette importante Forteresse, en donna le Gouvernement à Pierre de Péraka, & permit aux Majorquins de s'en retourner, après leur avoir témoigné combien il leur scavoir gré de la bravoure qu'ils avoient fait éclater dans cette expedition (A).

Mort de Don Pedre, sugal,

Don Pedre, Infant de Portugal, vorant avec quelle vi-Infant de Por. gueur le Roi lui faisoit la guerre, sollicita des secours de Portugal, de Bourgogne & d'autres endroits; mais si on lui en promit, on ne lui tint pas parole. Cela ne l'empêcha pas de faire diversión dans le tenis que le Roi Don Jean serroit Amposta de plus pres ; mars arant seu le sort de ce

## DESPAGNE. X. PARTIE. SIEC. XV.

Château, il retourna de Vich à Bancelonne. Il se disposoit Anne's DE encore à former quelques entreprises, lorsqu'étant allé à Grañoles, il fut attaqué dans cette Place d'une siévre violente, qui fit échouer tous ses projets, en mettant fin à sa vie le vingt-neuvième jour de Juin \*. Avant sa mort il institua par son Testament héritier de la Principauté de Catalogne le Prince Don Jean de Portugal, comme le Successeur le plus immédiat du côté des Comtes d'Urgel. Il fut inhumé à Barcelonne avec une pompe Roïale dans l'Eglise de Sainte Marie de la Mer (A).

J. C.

1466.

Le Roi Don Jean persuadé que dans la guerre il est de Tortose as-la derniere importance de ne point perdre l'occasion, n'eur par le Roi pas plutôt réduit Amposta, qu'il alla avec son Armée d'Aragon, mettre le siège devant Tortose, qui étoit désendue par de bonnes murailles, bien garnie d'Artillerie & de Soldats, & encouragée d'ailleurs par les Barcelonnois à faire une vigoureuse résistance. Il ouvrit une tranchée profonde, & pointa l'Artillerie de maniere qu'elle faisoit de grands dégars dans la Ville. Il fit aussi en forte de détruire de Xerta avec de grosses poutres le Pont de la Riviere, incommodant fort la Ville de ce côté-là par un grand nombre d'Arbalêtriers; ce qui détermina enfin les Habitans à demander à capituler, après avoir reconnu par plusieurs tentatives qu'ils firent inutilement pour déloger les Assiégeans, que c'étoit le meilleur parti qui leur restoit à prendre. Le Roi commit pour régler la capitulation l'Archevêque de Tarragone, le Grand-Maître de Montése, le Châtelain d'Amposta, le Vice-Chancelier, & le Bailli Général d'Aragon. qui convincent avec les Assiégés, qu'il leur seroit à tous pardonné; que le Roi confirmeroit leurs Priviléges & immunités, comme il en avoit agi à l'égard de Lérida & de

(A) ZURITH, & ABARCAL \* On lit dans Mariana qu'il avoit fait peindre pour sa devise dans l'écu de ses armes un Oiseau de proie avec fon Chaperon, & au deffous pour ame ces mots Espagnols: Molestia pro Alegris. Le même Auteurinterprétant cetce Légende suivant le mauvais succès qu'eut l'Infant qui l'avoit adoptée, la rend ainsi par la plume de son Tradueteur : Je n'ai trouvé que des chagrins your la joie que j'esgerois. L'on ne penti

pas cependant se persuader que ce soir là ce que l'Infant Don Pedre a voulu faire entendre, & l'on croira plus volontiers qu'il se promettoit de la joie après des peines & des fatigues; car le sens naturel de la Légende; c'est qu'il faut acheter le plaisir par la peine. comme l'annonce le Vautour. D'ailleurs si ce Prince n'avoit pas compté que l'entreprise eut pû réussir, pourquoi se seroit-il défigné un héritier à la Souvoraineté.

Année de J. C. 1466.

Cervéra, à l'exception de l'accord qui avoit été fait à Ville-Franche avec la Reine; qu'il mettroit de ses Suiets pour Gouverneurs dans tous les Châteaux & toutes les Forteresses, & qu'on rendroit au plutôt la liberté à Pierre de Planéla, François Oliver, & aux autres prisonniers qui étoient aux Galéres. Tous ces articles furent réglés dans le mois de Juillet, & Bernard Domenec aïant prêté serment de fidélité au Roi avec les Syndics de la Ville, Sa Majesté fit le quinzième jour du même mois une entrée solemnelle dans la Place. Le Roi se rendit d'abord à l'Eglise Cathédrale, où après avoir entendu la Messe, il jura publiquement l'observation des Priviléges de la Ville, qui lui renouvella aussi en public le serment de sidélité (A).

fon fils, Duc

Dès que l'Infant de Portugal fut mort, la Cour d'Aragon lans Rébelles envoïa des Ambassadeurs aux trois Ordres de la Principauné Duc d'An-té de Catalogne, pour l'inviter à se ranger sous l'obéissance jou, & Jean du Roi, & à mettre fin à une Guerre li funeste, offrant de de Lorraine. ménager auprès du Roi tout ce qui pourroit être à leur avantage; mais les Barcelonnois entêtés dans leur révolte, ne voulurent se prêter à rien. Au contraire ces Peuples obstinés voïant qu'ils ne pouvoient se maintenir dans leur rébellion par leurs propres forces, jetterent les yeux sur René, Duc d'Anjou, & sur Jean son fils, Duc de Lorraine \*; en considération de ce que René étoit frere de Louis, Duc d'Anjou, qui avoit été un des Prétendans à la Couronne. après la mort du Roi Don Martin; qu'il avoit pour neveu le Roi de France; & qu'il étoit à portée de recevoir les secours de France & de Provence. Ils envoïerent donc des Ambassadeurs à René, pour lui offrir la Couronne d'Aragon, au nom de la Principauté, & René accepta la proposition & promit que son fils passeroit incessamment en Catalogne avec le plus de forces qu'il pourroit mettre sur pied.

pluficurs Princes.

Autant cette nouvelle réjouit les Catalans rébelles, auragon recher- tant elle intrigua le Roi Don Jean, qui depuis les fatigues che l'alkance du siège d'Amposta & la reddition de Tortose, avoit perdu la vûe par des cataractes qui lui étoient survenues. Ce Prince prévoïant qu'il alloit avoir la guerre avec un Ennemi puissant par ses alliances, chercha à se liguer avec le Pa-

<sup>(</sup>A) ZURITA

\* Dans l'Histoire de Languedoc, où mier, Roi de Sicile & Duc de Lorraimer, Roi de Sicile & Duc de Lorraime, & le second, Duc de Calabre.

## D'ESPAGNE. X. PARTIE. SIEC. XV. 185

ne le Roi de Naples, les Ducs de Savoye & de Milan, ANNE'S DE & les Rois de Portugal & d'Angleterre, pour s'en procurer l'appui, ou les détourner du moins de seconder son ennemi \*. Dans ces vûes il envoia vers le Roi d'Angleterre Hugues d'Urries, & vers le Pape & les Princes d'Italie François Ariño, qui étoit très-accoûtumé à traiter avec les Italiens (A).

J. C.

1466.

Le Roi Don Jean apprit que la Flotte de Barcelonne Défaite de passoit en Provence, & prévenu qu'elle pouvoit conduire la Flotte de des vivres & des munitions à Barcelonne, pour mettre les Barcelonne Catalans en état de lui faire tête, il envoia ordre à l'îsle de Majorque. Majorque de préparer la sienne & de mettre à la voile, afin de prévenir & traverser les desseins des Rébelles. La Commune de Majorque obéit promptement, & sa Flotte sortit du Port bien équippée sous la conduite de Grégoire Burgues, fils de François Burgues, qui arant rencontré celle de Barcelonne, peu de tems après s'être mis en mer, l'attaqua avec valeur, la battit, & la contraignit de chercher asile dans le Port de Marseille (B).

Le Prince Don Ferdinand aïant quatorze ans accomplis, Le Prince le Roi son pere voulut qu'on le reconnût pour Régent & Don Ferdinand reconnu Viceroi d'Aragon pendant son absence; c'est pourquoi le Viceroi d'Aquinzième jour d'Octobre, il lui fit jurer à Sarragosse en ragon. cette qualité, l'observation des Privilèges, usages & coûtumes de ce Roïaume. A Barcelonne de nouveaux Conseillers Un Conseilétant entrés en exercice, le jour de Saint André, François ler de Barce-Cestores, troisième Conseiller sut arrêté, & après qu'on lui Jurisconsulte eut ôté le Chaperon, on l'enferma dans la prison publique, justiciés par d'où il sut conduit à la potence avec Bernard Estopinan, Jurisconsulte, parce qu'on leur imputoit à l'un & à l'autre d'avoir des liaisons avec le Roi Don Jean (C).

A Cervéra mourut le premier jour de Décembre, le Car- Mort du Cardinal Don Jayme de Cardone, Evêque d'Urgel (D).

dinal Don Layme de -Cardone.

(A) ZURITA. (C) ZURITA.

le 2, d'Odobre au Gouverneur de Languedoc de donner passage dans la Province à l'Armée du Duc Jean, fils de René, & de faire armer dans le Païs . pour marcher à son secours, soixante Lances, que le sine de Charlus consduisse en Roussillon à ce Prince. L'Hist. Génér. de Languedoc, an. 1466,

Tome VIL

<sup>(</sup>D) Zurita. \* Cette précaution étoit d'autant plus nécessaire, que le Roi d'Aragon sut abandonné cette année par Louis XI. Roi de France, qui embrassa contre lui les intérêts du Duc René, & ordonna

ANNE'S DB J. C. à Béjar.

La Contesse de Plusencia & l'Archevêque de Séville; qui étoions restés à Madrid avez le Roi, lui confeillerent d'aller à Béjer : le flamant de l'espérance que tout s'arrange. roit dans cette Ville pour la tranquillire du Roitaurie. Les sent de passer sidéles Sujots du Rosen surent informés, & prévoiant les inconvénient qui pouvoient suivre de cette démarche, ils s'assemblerent avec les Députés de la Congrégation dans la Paroisse de Saint Genes pour l'empêcher. Là ils nommerent quatre Députés & les chargerent d'aller avec ceux de la Congrégation repréfenter au Roi le danger auquel il s'exposoit en le mertant entre les mains de ses ennemis, qui avoient osé attenter à sa liberté dans d'autres occasions, & entreprendre de lui ôter la Couronne de dessus lattêre, & dans quelle trifle situation il alloit saisser tous ses sidéles Sujets. Tous les Députés s'acquirement de leur commission, & exposerent au Roi les justes morifs pour lesquels il convenoit qu'il ne passit point à Béjan; mais le Roi, après les avoir remorcié de leur zele, se contenta de leur dire qu'il délibéreroit sur cette affaire, & leur donneroit ensuite réponse.

If on est do Madrid.

Après avoir examiné leurs remontrances, le Roi perfista empêché par dans sa résolution, & Madrid s'étant extrêmement émue à edite nouvelle, tout le monde prit les armes; ce qui fit que la Comtesse de Plasencia & l'Archevêque de Toléde allerent de l'autre gôté de la Riviere avec trois cens Chevaux attendre le Roi & sa Cour. Cependant le tumulte augmenta & les Habitans aiant couru à l'Alcazar pour empêcher le Roi. d'en sortir, investirent ce Palais, & mirent des Gardes à toutes les portes. La Comtesse pleinement convaincue alors de l'impossibilité d'exécuter son dessein, se retira promptement à Yllescas, où étoit l'Infant Don Alfonse avec les Seigneurs de son parti. L'Infant passa ensuite à Arévalo, & sur la nouvelle de l'émorion de Madrid, l'Evêque de Calahorra & le Comte de Médina-Céli vinrent voir le Roi Don Henri (A).

Le Comte & la Comresse de Plasensens de l'Infant Don Alfoole.

Quand le calme sut rétabli à Madrid, le Roi alla avec sa fille à Ségovie, où le Comte de Plasencia envora Pierre cia mécon- d'Ontivéros, pour traiter secrettement avec lui de plusieurs affaires, qui rendoient à fortifier le parti de Sa Majesté. On dir que le Comte sit cette démarche à la sollicitation de la Conrelle sa femme, qui le pressoit fortement de se décla-

<sup>(</sup>A) DIEGUE HENRIQUEZ D'EL-CASTILLO.

Alfonse avoit très mai negu la proposition qu'elle lui avoit de sales propositions de sales propositions de sales de la sales

Il y a apparence que d'affaire qui antivéres vint proposer Troubles au Roi Don Henri, ce sui de rangur la Ville de Toléde sous Toléde. son obéssimmes, car le Roi s'étant rendu dans cette Place au mois de Mai, accompagnéalm Comte de Plasencia & de la Comessio sa semme, Ferdinand de Silva & d'autres Officjers de sa Maison, qu'alcocen nomme, asoupçonnant de Comte de Plasencia de vouloit le tromper, assemblerent beaucoup de Troupes, sous le présente de la Congrégation, & exciterent une émeute considérable, dans laquelle la Comtesse contint un grand danget. Le Roi se serira avec quatre-vingts Chevanx dans l'Alcazar, d'où évant ressour après de cetour qua à Madrid: le Comte de Plasencia soult aussi de la Ville avec la Comtesse serira soult aussi de la Ville avec la Comtesse sa seus ses soultes avoit eu bien de la peine à sauver des mains des Socirieux.

Pierre de Guzman étoit Gouvernour de Tolétie, & les L'Infant Partifans de l'Infant le soupconnant d'avoir des intelligences Don Alfonse avec le Roi Don Henri, resolurent de l'antre por comme ils ville. le firent dans une Assemblée le vingteneuvielne jour de Mai? sous présente de mécontentement de ce qu'il tenoit en pris son deux des principaux Citorens. Devenus par la mattes du Gouvernement, ils appellerent l'Infant Don Affonse dui ontra dans la Ville le deuxième jour de Juin, accompagné de l'Archevêque de Toiéde, des Evêques de Burgos & de Cogia, du Marquis de Villéna, des Comres de Benaventé, Paredes, Castaneda, Osforne i Ribadeo, Urueña & Cifuent tes, & de beaucoup d'autres Seigneurs. Ce Prince aignit été reçu avec de grands témoignages de satisfaction & toutes sortes de réjouissances publiques, alla à la Cathédrale, où il fut de nouveau proclamé Roi, & confirma à la Ville ses Priviléges & immunités. Pour s'affûrer cependant de cette Place, il en bannit ceux qui lui étoient suspects, & ôta onze Corrégidors, qu'il fit remplacer par d'autres de son parri; après quoi il s'en retourna (B).

<sup>(</sup>A) Alfonse de Palence: Toloid.
(B) Alcocer-dans l'Histoire de

Anne's de J. C. 1467.

Le Marquis de Villéna

Nouvelle . Méde.

Pendant que l'Infant Don Alfonse étoit dans cette Ville 2 je crois que le Marquis de Villéna lui demanda la permission de se faire élire Grand-Maître de Saint Jacques, & l'arant obrenite, comme il avoir tant de crédit, il sit assembler les eft élu Grand-Treize de l'Ordre, qui lui déférerent cette grande dignité \*, Maitre de S. à laquelle il aspiroit depuis si long-tems (A).

Il s'éleva peu après une nouvelle émeute à Toléde. Le émeute à To- vingt-uniéme jour de Juillet Alvar Gomez, ancien Secrétaire du Roi, & Grand-Alcayde de cette Ville, entra dans l'Eglise Cathédrale, étant excommunié \*\* dans le tems que l'on chantoit les Heures Canoniales. Ceux qui étoient dans le Chœur, s'étant tûs sur le champ, il leur dit tout en colere avec des termes outrageans de continuer, & les menaça de son ressentiment s'ils hésitoient à le faire. Un des Ecclésiastiques justement indigné de son procédé lui répondit avec vivacité, & lui reprocha son hardiesse téméraire; mais un des Ministres d'Alvar Gomez tira son épée & le tua. De-là se formerent deux factions, l'une pour venger la mort sacrilége de l'Eccléssatique, & l'infulte faite au lieu saint, & l'autre pour défendre Alvar Gomez. Elles se battirent durant deux jours entiers; mais à la fin, quoiqu'il y cût beaucoup de monde tué & blessé de part & d'autre, la premiere eut le dessus. Cellecraveuglée par la colére, mit le feu à la Ville en différens endroirs, pilla pluseurs maisons de ses Adversaires, & les démolirent. Quelques-uns des derniers aïant été attrapés. furent justiciés publiquement, & fur-tout les principaux fauteurs d'Alvar Gomez; les autres se sauverent, mais on les dépouilla de leurs biens & de leurs Charges, sans que Don Alfonse de Silva, ni les autres Seignieurs pussent pacifier la Ville, avant que tous ces malheurs ne fussent arrivés (B)

En Andalousie le Duc de Médina-Sydonia voulut avec inutile du munie du Duc de Médi. quelques Troupes s'emparer du Port de Sainte-Marie, par-

ç. . . •

DES & d'autres.

<sup>(</sup>B) ALCOCER. \* Mariana affüre que l'ambitieux Marquis de Villena obtint aussi à cet effet, malgré ses révoltes continuelles, & ses artentats rénérés, l'agrément du Roi, qui avoit gardé l'administration de la Grande-Maîtrife, depuis l'abdication verain. La continuation de de Bertrand de la Cueva, quoique l'In-

<sup>(</sup>A) ALTONEE DE PALENCE : Ba- | fant Don Alfonse son fiere en sut revetu. Telle étoit la foiblesse du Roi pour ce perfide. Voiez la quatricine Note qui suite

<sup>\*\*</sup> Il l'avoit été par le Pape, en pu-nition de ce qu'il commandoit dans Tolede pour l'Infant Don Alfonse contre le Roi Don Henri son légitime Souverain. La continuation de l'Hist. Es-

ce que cette Place appartenoit au Comte de Médina-Céli, ANN'AR DE qui étoit attaché au Roi; mais il y trouva tant de résissance, que désespérant de pouvoir réussir, il se retira. Il y eut aussi na Sydonia à Cordoue de grands troubles, parce que l'Evêque soute sur le Ponde noit contre Don Alfonse d'Aguilar le parti du Roi, dans le Sainte Marie. quel étoit la maison de Vélasco (A).

Quoiqu'à Séville les principaux Seigneurs fussent dévoués Guerre in testine à Séà l'Infant Don Alfonse, il y avoit un grand nombre d'Habi-ville. tans qui étoient restés sidéles au Roi. Cette opposition de sentimens fut cause que le troisséme jour de Mars plusieurs rues se battirent contre d'autres, les premieres soutenant les intérêts du Roi, & les dernieres ceux de l'Infant. Le combat dura près de quatre heures, jusqu'à ce que les deux factions fussent séparées par l'autorité du Duc de Médina-Sydomia, & de Don Rodrigue Ponce de Léon, Comte d'Arcos, qui eut un Domestique tué d'un coup d'Arquebuze. Ceux qui tenoient pour le Roi, étoient Alfonse Ortiz un des vingtquatre Gentilshommes de la Ville, Ferdinand de Médina, Pierre Alvarez d'Algaba, & d'autres personnes de distinction (B).

Les Confédérés avec l'Infant Don Alfonse ne laissoient Olmédo lijamais perdre l'occasion d'augmenter leur parti. Olmédo vrée aux étant une Place à leur bienséance, ils firent, pour l'avoir, de si grandes offres à Pierre de Silva, qui la tenoit pour le Roi, & qui avoit épousé une Dame de la Reine, que ce Seigneur se laissa corrompre, & promit de les introduire par une fausse porte de la muraille. En conséquence de l'accord les Troupes de l'Infant entrerent de nuit dans la Ville, sans que. les Habitans s'en apperçussent, qu'après qu'elles s'en furent: emparé; l'Infant s'y rendit ensuite avec l'Archevêque de Toléde & les autres Seigneurs (C)-

Le Roi étoit à Ségovie, quand il apprit cette nouvelle,. Le Roi at qui le chagrina fort. Il sit dire sur le champ au Marquis de femble des Santillane: & aux Seigneurs de cette illustre Maison, de mê-remet Dona me qu'à tous les autres qui lui étoient atrachés, de lui ame-le entre les ner leurs Troupes. Le Marquis de Santillane accourut prompe mains du tement avec tous ses freres, & le Comte de Médina-Céli Marquis-de avec cinq cens Lances; & quoique le Roi leur sît à tous un Santillane.

Cordoue. Guerre in-

<sup>(</sup>A) Albonse de Palence.
(B) Zuniga dans les Annales de Castillo & Alfonse de Palence. Sévilla

100

ANNE'E DE J. C. 1467.

accueil favorable, le premier connoissant son inconstance lui dit, qu'ils venoient le servir avec l'affection & la fidélité. qu'ils lui devoient, mais que c'étoit à condition que jamais il ne feroit aucun accommodement avec les Rébelles. sans l'agrément & l'approbation de tous ceux qui étoient préfens, & qu'il en donneroit de bonnes affûrances, parce qu'ils. ne vouloient pas rester exposés à la fureur de leurs ennemis, qui ne manqueroient pas, après s'être réconciliés avec lui, de profiter de leur faveur pour les opprimer. Le Roi consentit à la demande, & remit entre les mains de ce Seigneur, pour les rassurer tous, Doña Jeanne sa fille, que le Marquis de Santillane chargea le Comte de Tendilla son frere de conduire au Château de Buytrago (A).

Le Comte d'Albe de

Quand cela fut fait, le Roi Don Henri passa à Cuellar. Tormes trom- où les autres Troupes devoient se rendre. Don Pedre de Vépe le Roi. lasco, fils aîné du Comte de Haro, vint secrettement à cette, Ville, lui demander pardon pour lui-même d'avoir manqué. à son service, & lui offrir de la part de son pere & en son propre nom, de le seconder avec sept cens Lances \*. Le Roi le reçut d'une maniere très-obligeante, & retourna ensuite à Ségovie, d'où il envoia Diégue-d'el-Castillo vers le Comte d'Albe de Tormes, afin de l'inviter à venir l'aider avec ses Troupes; mais le Comte répondit qu'il ne le pouvoit point alors, faute d'avoir de quoi païer ses gens, & que si le Roi lui envoioit de l'argent pour lever cet inconvénient, il se mettroit aussi tôt en marche. Diégue-d'el-Castillo revint avec un Domestique du Comte, & rapporta cette réponse au Roi, qui fit sur le champ délivrer au Comte tout ce qu'il lui falloit pour païer son monde. Le Duc d'Albuquerque rassembla ses Troupes, & les amena au Roi qui attendit quelque tems, mais inutilement, le Comte d'Albe de Tormes, parce que ce Seigneur avoit changé de sentiment. comme on le verra dans la suite, à la sollicitation de l'Archevêque de Toléde & du Marquis de Villéna (B).

Comme l'Infant Don Alfonse étoit en possession d'Olmé-Le Roi va vec son Ar- do, & avoit aussi la Forteresse de Médina-d'el-Campo dans

(A) Difeue Henriquet D'el-| ment rentré dans le devoir, comme je l'ai observé dans ma cinquiéme Note sous l'année 1465. il ne s'étoit pas présenté devant le Roi depuis son égare-\* Il suit de ceci que quoique Don ment, dont il avoit cependant sait écla-Pedre de Vélasco suit déja probable- ter son repentir par plusieurs services.

CASTILLO.

<sup>(</sup>B) Diéque Henriquez d'el-Cas-

see intérêts, la Garnison de la Forteresse, soutenue par des renforts qu'elle recevoit d'Olmédo, inquiétoit continuellement les Troupes qui étoient dans la Ville, en sorte que celles ci firent sçavoir au Roi que s'il ne les secouroit promp-mée à Olonétement, il perdroit infailliblement la Place. Don Pedre de Vélasco étant venu sur ces entrefaires, avec ses Troupes, le Roi résolut de secourir Médina-d'el Campo, & partir accompagné du Marquis de Santillane & de ses parens, du Comre de Médina-Céli, du Duc d'Albuquerque, & de Jean Fernandez Galindo avec ses Gardes. Arrivé à Cuellar il voulut aller à Médina par une autre route que par celle d'Olmédo, mais à la persuasion des Seigneurs qu'il avoit avec lui, il prit la derniere, aiant son Armée en bon ordre. Les Partifans de l'Infant furent informés de la résolution du Roi, & les Principaux convintent de l'attendre; c'est pourquoi ils détacherent cinquante Chevaux sous la conduite de Don Garcie de Padilla, avec ordre d'observer rous les mouvemens du Monarque, qui s'arrêta à la vûe d'Olmédo. Dans le même tems l'Archevêque de Toléde fit dire au Duc d'Albuquerque, que quarante Soldats de l'Infant s'étoient engagés à le tuer, si l'on en venoit aux mains, & qu'ainsi il lui conseilloir de pourvoir à la sureré de sa personne. Le Duc d'Albuquerque qui avoit reconnu un des Soldars que Don Garcie de Padilla remmenoit avec lui, pendant que l'Armée campoit, l'appella, en lui donnant un sauf-conduit, & lui demanda si ce que l'Archevêque de Toléde lui avoir envoire dire, éroit vrai; & comme le Soldat lui répondit au'il pouvoit en être affiré, le Duc lui dit avec fermeré. qu'afin d'être reconnu, il porteroit telles armes & telle marque; après quoi il lui donna une capote & le congédia. Tel: éroit le cœur noble & généreux de cette illustre Seigneur.

Des que le Roi Don Henri fur à la vûe d'Olmédo, ceux qui Les Conféétoient avec l'Infant Don Alfonse tinrent Conseil surce qu'ils dérés se dis-devoient saire, & quoiqu'il leur manquât encore beaucoup livrer Batailde Troupes qu'ils attendoient, ils résolurent de disputer le passage au Roi. Ils firent dong sortir leurs Troupes le jour suivant, & les mirent en ordre de bataille, aïant à dos les murailles de la Ville. L'Infant Don Alfonse étoit à Cheval armé de pied en cap & l'Archevêque de Toléde de même, aïant par-dessus son armure une étole écarlate avec des Croix blanches, pour être reconnu. Don Alfonse Henris

ANNE'E DE J. C. 14676

quez, fils aîné de l'Amirante, étoit à la tête d'un Escadroff de deux cens cinquante Chevaux, tant Lances que Chevaux-Légers; Don Garcie de Padilla, Clavier d'Alcantara, en commandoit un autre de deux cens Chevaux du Marquis de Villéna, Grand-Maître de Saint Jacques, Ferdinand de Fonséca, frere de l'Archevêque de Séville, avoit sous ses ordres cent cinquante Chevaux, foit Lances ou Chevaux-Légers; Troylo Carrillo, fils de l'Archevêque de Toléde, trois cens soixante Chevaux, & Pierre d'Ontivéros quatre cens Lances & Chevaux-Légers, des Troupes du Comto de Plasencia & de la Comtesse de Belalcazar sa fille, outre cinq cens Fantassins. Avec l'Infant Don Alfonse étoient l'Archevêque de Toléde, le Comte d'Albe de Liste, celui de Ribadéo, celui de Lune, qui quoique malade voulut se trouver à la Bataille. & d'autres Seigneurs.

Ordre de Bataille de l'Armée du Rain

.):

L'Armée du Roi Don Henri fut mise aussi en ordre de bataille par Don Pédre de Péralta, Connétable de Navarre, que le Roi d'Aragon avoit envoié en Ambassade vers le Roi de Castille. Don Pedre de Vélasco, formoit un Escadron avec ses Troupes & celles de Don Louis & Don Sanche ses freres, & de Jean de Vélasco son parent, Seigneur de Siruéla: dans le second étoit le Marquis de Santillane, avec l'Evêque de Calahorra, & le Comte de Tendilla ses freres, les Seigneurs de la même Famille, & le Comte de Médina-Céli: au troisième le Duc d'Albuquerque ayec ses gens, & au quatriéme Jean Fernandez Galindo avec les Gardes du Roi. & les Troupes qui survintent au service du Monarque; ce qui faisoit en tout huit cens Lances, sept cens Chevaux-Légers & deux mille Fantassins. Le Roi ne voulut point que l'on arborât son Etendard, de crainte qu'on ne l'enlevât. Dans le tems que les deux Armées étoient ainsi en présence, des personnes pieuses & Religieuses, animées d'un Saint zéle, s'entremirent pour empêcher que l'on n'en vînt aux mains; mais quoiqu'elles passassent plusieurs fois d'un Camp à l'autre, toutes leurs démarches & sollicitations furent inutiles. Le Roi voïant donc que la Bataille étoit inévitable, se retira \* à

\* Ge fut si l'en en croit Mariana, voir voulu par-là rendre le Roi encore par le conseil de Don Pedre de Péralta, plus méprisable à ses Soldats, parce qui crut qu'il n'étoit pas à propos que qu'il étoit ami particulier de l'Arche-le Roi se commit dans une Baraille con- wêque de Toléde, dont le fils nommé tre ses Sujets, & qu'il devoit se réser-

Troylo avoit épouse Dona Jeanne, ver pour une meilleure occasion; quoi-que quelques-uns le soupçonnassent d'a-ble de Navarre,

Poza

Pozal de Galinas avec trente Chevaux, & se reposa du succès de cette journée, sur la valeur & l'expérience de ses Généraux.

INNE'E DE J. C. 1467.

L'action s'engagea le vingtième jour d'Août, sur les trois On en heures après midi, & comme la meilleure partie des forces vient à une consistoit en Cavalerie, l'Infanterie ne servit point & suit ou se retira. On montra beaucoup d'ardeur de part & d'autre, en sorte que si les Roialistes avoient le dessus dans un endroit, ils avoient ailleurs le dessous. Tous les principaux Officiers s'étant jettés dans la mêlée, Ferdinand de Fonséca & Don Garcie de Padilla serrerent de près le Duc d'Albuquerque, mais le Marquis de Santillane accourut à son secours, & le tira de danger, Ferdinand de Fonséca aïant reçu plusieurs blessures dont il mourut dans la suite. Les Troupes de Don Pedre de Vélasco chargerent avec intrépidité celles de l'Archevêque, qui fut blessé au bras d'un coup de Lance. On se disputa ainsi la victoire avec un égal achar. nement, durant trois heures. Dans le fort de l'action le Comte de Ribadéo & Pierre d'Ontivéros allerent avec un Détachement piller les Bagages de l'Armée du Roi, qui n'étoient point gardés, & parmi lesquels ils trouverent l'Etendard Roïal; mais les Gardes du Roi aïant volé au secours, le Détachement ennemi fut défait, & Pierre d'Ontivéros pris prisonnier avec plusieurs autres. Sanche de Vélasco fit pri-Ionnier le Comte de Lune, & le Comte d'Albe de Liste resta aussi entre les mains des Rojalistes. Dans le même tems Diégue d'el-Castillo, Chapelain du Roi, alla à Pozal de Galinas informer sa Majesté de l'état de la Bataille. Enfin après trois heures d'un combat opiniâtre, la nuit survint & sépara les deux Armées. Les derniers qui se retirerent furent, du côté du Roi, Don Pédre de Vélasco, & de celui de l'Infant, l'Archevêque de Toléde. L'Amirante, le Comte de Plasencia, le Grand-Maître de Saint Jacques & l'Archevêque de Séville perdirent leurs Etendards; mais en revanche les Rébelles en prirent sept avec celui du Roi dans les bagages. Les Roïalistes eurent deux cens cinquante hommes tués, sans compter les blessés, & les prisonniers qui furent faits en grand nombre pendant la nuit, quoiqu'il y eût peu de personnes de marque. A l'égard des Confédérés, ils laisserent étendus sur le champ de Bataille plus de deux cens Tome VII.

ANNE'E DE J. C.

1467. Chacun s'attribue victoire, & le Roi passe à Médina.

de leurs gens, & on fit sur eux plus de cent prisonniers, outre ceux dont j'ai déja parlé (A).

Quoique la victoire demeurât incertaine, on se l'attribua le de part & d'autre. L'Infant Don Alfonse & ses Partisans étant rentrés dans Olmédo, firent à cette occasion de grandes réjouissances, arborerent cette même nuit les Etendards qu'ils avoient pris, & donnerent avis à leurs Alliés de l'avantage qu'ils se flattoient d'avoir remporté, les invitant à accourir au plutôt avec leurs Troupes, à cause de l'incertitude où l'on étoit, s'il n'y auroit pas une seconde action. Pendant ce rems-là les Seigneurs qui étoient venus avec le Roi Don, Henri, allerent le retrouver, & l'assurerent que ses armes avoient été victorieuses. Extrêmement flatté de cette agréable nouvelle, le Roi dépêcha aussi-tôt un Courier pour la porter à Médina, où elle fut célébrée par toures sortes de rémoignages de joie. Il partit ensuite la même nuit avec ses Troupes, & fut reçu à Médina avec de grandes. acclamations. Le jour suivant 21. d'Août, on sit à la sollicitation de l'Evêque de Calahorra, une Procession solemnelle depuis l'Eglise de Saint Antolin, jusqu'au Couvent de Saint André, de l'Ordre de Saint Dominique, pour rendre à Dieu des actions de graces de la victoire. On y porta les Etendards que l'on avoit gagnés sur les Rébelles, & le Roi y assista en personne avec les Prélats & Seigneurs de sa fuite. Le Roi fir pareillement fçavoir cette nouvelle aux Seigneurs & aux Villes qui lui étoient attachés, leur recommandant aussi de lui envoier le plus de Troupes qu'ils pourroient (B).

L'Infant Don médo.

Sur les avis de l'un & de l'autre Parti, le Marquis de Alfonse re- Villena, Grand-Mairre de Saint Jacques, amena à l'Infant coit de gros renforts 201. Don Alfonse douze cens Chevaux; le Grand-Maître de Car latrava deux cens Lances & cent Chevaux-légers; Don-Alfonse Henriquez quarre cens Chevaux; le Comte de Plasencia deux cens Lances & autant de Chevaux-légers; Don Alfonse de Guzman, frere du Duc de Médina-Sydonia, & Don Manuel Ponce, fils du Comre d'Arcos, deux cens Chevaux chacun; Pierre de Villacréces quarante Chevaux pour la Ville de Xerez; Pierre Lopez de Padilla, & Don

<sup>(&#</sup>x27;A) DIÉGUE HENRIQUEZ D'EE-CAS-(B) Drieue Henriquez D'ez-TILLO, ALEQUE DE PALENCE, AL CASTILLO, ALFONSE DE PALENCE. cocer, Colmenares & d'autres.

Diégue de Rojas, fils du Comte de Castro, trois cens Che-Anne's DE vaux pour la Ville de Burgos; & d'autres, différens petits "I. C. Corps de Troupes. Le Comte d'Albe de Tormes sur aussi le joindre avec trois Lances & deux cens Chevaux, à la persuasion de l'Archevêque de Toléde & du Marquis de Villéna, qui lui promirent, le premier le Pont de l'Archevêque, & le second Montalvan, pour sureré qu'il auroit Ciudad-Rodrigo; quoique le Roi l'eût fait sommer par l'Evêque de Calahorra de se rendre auprès de sa personne, & lui eût même fait délivrer la solde pour ses Troupes : action par laquelle on ne peut disconvenir que ce Seigneur n'ait terni sa réputation. Mais tels étoient ces tems malheureux (A)!

Le Roi Don Henri sut pareillement joint par le Comte de Il en vient Trévino qui vint à la têre de deux cens Chevaux, & peu au Roi. après arriverent encore à son Camp, Pierre de Mendoza, Seigneur d'Almazan, avec cent cinquante; Don Garcie Manrique avec soixante & dix pour la Ville de Salamanque; Guttierre Quixada & Pierre Guttierrez avec deux mille, tant Lances que Chevaux-légers, & deux mille Fantassins; Jean de Porras avec mille Chevaux & cinq cens Piétons pour Zamora; Pierre Niño avec mille Chevaux & six cens Fantassins pour Valladolid, outre les Tronpes que d'autres Seigneurs lui envoierent, & deux cens Chevaux qui lui furent

amenés par Garcie Mendez de Badajoz (B).

Sur ces entrefaires arriva à Médina-d'el-Campo Antoine Amoine de Vénério, Evêque de Léon, que le Pape touché des Evêque de troubles de Castille, envoyoit avec le caractère de Légat & Léon, Légat plein pouvoir pour réduire à la raison les Seigneurs qui les du Pape en fomentoient, en considération de sa grande capacité, & de la connoissance qu'il avoit des mœurs du Païs. Le Roi le recut conformément à la dignité de celui qu'il représentoit, & après avoir seu le sujer de sa Légation, il lui protessa qu'il étoit prêt à s'accommoder avec tous ses Adversaires, à leur pardonner leurs égaremens, & à mettre tout le passé dans un éternel oubli. Voiant la disposition du Roi, le Légat sit dire aux Seigneurs attachés à l'Infant Don Alsonse, qu'il avoit à leur parler de la part du Pape, & qu'ainsi ils eussent à lui assigner le lieu & le jour où il le pourroir faire. Les mécontens qui étoient avec l'Infant, tintent aussi-tôt Conseil,

(A) ALEONSE DE PALENCE. 11 (B) ALFONSE DE PALENCE. Bbij

Anne'e de J. C. 1467.

& répondirent au Légat, après une mure délibération, qu'ils lui feroient une Députation au Couvent de la Méjorada, de l'Ordre de Saint Jérôme, qui étoit peu éloigné de l'une & l'autre Place.

Il s'abouche tent.

Au jour marqué le Légat passa à la Méjorada, où se renavec les Mé-dirent aussi l'Evêque de Coria, le Marquis de Villéna & les contens, qui Comtes de Parédes & de Lune, qui après avoir fait au Légat les civilités convenables, commencerent à traiter des préliminaires pour l'accommodement. Le Légat dit qu'il falloit commencer par convenir d'une suspension d'armes, & congédier les Troupes de part & d'autre. Il y eut à ce sujet de grands débats, & le Légat voïant avec quelle opiniatreté les Confédérés se resusoient à une proposition si juste, s'emporta un peu, & les menaça de prononcer contr'eux des censures pour se faire obeir; mais les Députés lui répondirent que ses censures n'avoient aucune force, & qu'ils en appelloient, parce qu'il ne s'agissoit que d'une affaire purement temporelle & nullement ecclésiastique, & que le Pape, qui étoit revêtu de tout le pouvoir de Jesus-Christ dans le dernier cas, n'en avoit aucun pour ce qui regardoit les Roïaumes. La dispute s'étant alors animée davantage, le Légat commença à craindre d'être maltraité ou arrêté. Pour s'en garantir il monta promptement sur sa Mule, & s'enfuit; mais on détacha à sa poursuite trois cens Lances, qui ne tarderent pas à l'atteindre, & qui sans aucun égard à fon caractère, & au respect qui lui étoit dû, lui firent de vive voix plusieurs insultes. Au même instant survinrent l'Archevêque de Toléde & le Grand-Maître de Saint Jacques, qui lui firent des excuses de l'attentat commis envers sa perfonne, le traiterent avec tous les égards convenables, & le prierent d'aller avec eux passer la nuit à Olmédo, où l'on: décideroit tout ce qu'il étoit à propos de faire. Ainsi le Légat se rendit avec eux à cette Ville, où il sut logé avec toute la décence possible, & l'on y convint, qu'après que l'on auroit médité les moiens d'accommodement, on s'assembleroit à Montéjo de la Véga, le jour qu'il indiqueroir, afin de conclure cette affaire. Le Légat s'en retourna ensuite & fit au Roi le rapport de tout ce qui s'étoit passé (A).

Pendant ce tems-là, comme chacun des deux Partis continuent avoit ses Troupes réunies, le Marquis de Villéna, Grande

(A) DIÉGUE HENRIQUEZ P'EL-CASTILLO, & ALFONSE DE PALENCE.

J. C.

1467.

Maître de Saint Jacques, sollicita l'Infant Don Alsonse & ANNE'S DE les Confédérés d'aller s'emparer de Roa, que Jean d'Avellanéda, Habitant de cette Ville, lui avoit promis de livrer; mais le Duc d'Albuquerque en aïant eu vent, passa à cette Place avec les Troupes du Roi & les siennes, & y mit une nombreuse Garnison, de sorte que l'Infant échoua dans son entreprise. Au bruit de quelques hostilités que commettoient les Troupes des Confédérés dans les environs de Valladolid, le Roi envoia à Tudéle de Duéro deux cens cinquante Chevaux pour garder le Pont; mais comme l'on étoit sur la sin du Printems, les Ligués passerent une nuit la Riviere à gué sous la conduite de Gomez Manrique, & fondirent tout à coup sur les Roïalistes, qui furent contraints de suire en défordre (A).

A Ségovie Pierre Arias, & Don Jean Arias son frere, Don Jean Evêque de cette Ville, mécontens du Roi, projetterent Arias, de livrer la Place à l'Infant Don Alfonse, & gagnerent à Ségovie, & cet effet le Docteur Préxame, qui en étoit Grand-Vicaire, Pierre Ariass & Pierre de Messa, Prieur du Couvent d'el Parral. Quel-son frere, veulent leur. ques-uns marquent que les deux derniers furent corrompus livrez ceue par le Comte de Plasencia, & d'autres par le Marquis de Ville. Villéna, Grand-Maître de Saint Jacques; mais il est bien plus vraisemblable que ce fut l'ouvrage des deux freres offensés. Aïant aussi engagé Pierre Muncharaz, Alcayde de l'Alcazar, de feindre d'ignorer ce qui se tramoit, ils firent scavoir leur intention aux Confédérés, & la maniere d'exécuter le projet. Ceux-ci pleinement instruits de tout, sortirent d'Olmédo avec l'Infant Don Alfonse & un bon Corps de Troupes, & prenant une route détournée pour déguiser

leur marche, ils firent courir le bruit, les uns qu'ils alloient à Madrigal, d'autres à Arévalo, & d'autres à Portillo, pour assiéger le Roi dans Médina; mais ils changerent bientôt

La Reine qui étoit dans cette Ville, n'eut pas plutôt ap- Exécution pris l'approche de l'Armée de l'Infant qu'elle se retira à l'É-de leur proglise Cathédrale, accompagnée de la Duchesse d'Albu-jet. querque, & passa de-là à l'Alcazar pour plus grande sûreté, avec la permission de Muncharaz, l'Infante Doña Isabelle restant dans le Palais. Cependant l'Infant arriva avec les Con-

de chemin, & furent droit à Ségovie.

Anne's de J. C. 1467.

fédérés, & les premiers qui entrerent par une porte ou guichet qu'il y avoit proche du Palais Episcopal, surent le Comte de Parédes, Don Manuel Ponce & les Troupes de l'Archevêque de Séville. On posta aussi tôt mille Hommes d'armes sur la Place, pour empêcher la communication entre les Habitans, & on voulut s'emparer de quelques rues; mais comme l'on étoit entré à la pointe du jour, toute la Ville s'émut, & les fidéles Sujets du Roi qui étoient en grand nombre, se mirent sur la défensive. Pierre de Machuca & d'autres se saissrent de la porte de Saint Jean; & Anroine Martinez de Cacéres, Pierre & Alfonse de Péralta avec d'autres, de la Tour & de la Forteresse, appellée Casa-Frontéra. Là ils tinrent bon durant quelques jours, faisant beaucoup de mal aux Troupes de l'Infant, jusqu'à ce qu'enfin ils furent contraints de livrer ces postes à certaines conditions; Traité dans lequel intervint le Marquis de Villéna. Dès que l'Infant fut entré, il alla voir Doña Isabelle sa sœur au Palais, où ils s'embrasserent tendrement, & eurent ensemble un long entretien. Depuis ce moment l'Infante ne quitta plus fon frere (A).

Le Roi Don Henri apprit à Médina la surprise de Ségolaisse amuser vie, & y sut très-sensible, parce qu'il aimoit fort cette Ville, quis de Villi-& avoir ses trésors dans l'Alcazar; quoiqu'il sut consolé, quand il scut que se Château n'étoit point en la puissance de ses ennemis. Pour s'en dédommager, il sortit avec toutes ses Troupes, & s'avança vers Cuellar, dans l'espérance de surprendre Olmédo; mais aïant trouvé cette Place sur ses gardes, il passa outre; & à la sollicitation du Comte de Tréviño, on enleva la Forteresse d'Iscar, où étoit la mere de ce Comte, qui l'envoia prisonniere dans ses Domaines, afin de s'affûrer de sa personne, Quand le Roi sut arrivé à Cuellar, il reçut fouvent des Couriers du Marquis de Villéna, qui le flattant des fausses espérances d'un accommodement avantageux, lui recommandoit fort de n'en rien dire aux Seigneurs qui étoient auprès de sa personne, de crainte qu'ils n'y apportassent quelqu'obstacle, & l'invitoit en même tems de s'aboucher avec lui à Coca, Place dépendante de l'Archevêque de Séville, afin de terminer entierement cette affaire. Le Roi trop crédule cacha tout ce Traité aux

<sup>(</sup>A) Diéque Henriquez d'el-Cas- Colmenares, Tillo, Alfonse de Palence, &

Seigneurs de sa suite (A). Dans le même tems ceux de la Anne'e DE Forteresse de Médina, sçachant que le Roi s'étoit éloigné J. C. avec ses Troupes, trouverent le secret par le moien de quelques Habitans en s'emparer des Tours des Eglises & des Monastères, en force que toute la Ville se soumit à l'Infant Don Alfonse (B).

Par envie de se débarrasser d'une guerre si à charge, se Roi Il a avec passa à Coca avec un petit nombre de Domestiques, après vue à Coca. avoir congédié les Seigneurs & leurs Troupes, au grand étonnement de tous ses sidéles Sujets, qui ne pouvoient se laffer d'admirer fon infensibilité, & avec quelle imprudence il se metroit entre les mains de ses plus grands ennemis, en ajoutant une foi aveugle à leurs discours. Ainsi le Marquis de Santillane, le Duc d'Albuquerque, Don Pedre de Vélasco, & les Régimens des Villes s'en retournerent chez eux, arant le cœur pénétré de voir qu'ils ne fervoient avec rant de sidélité qu'un Roi insensé. L'Archevêque de Séville que le Marquis de Villéna emploroir le plus souvent dans les affaires délicates, reçut le Roi à Coca sans lui rendre de grands honneurs, & le Marquis, qui étoir l'ame de la Ligue, y étant arrivé peu après, on commença à traiter d'accommodement; mais les propositions que sirent les Confédérés par la bouche du Marquis, étoient si indignes de la Majesté, qu'il sur impossible de convenir de rien. Cependant le Marquis, qui avoit toujours entretenu le Roi dans l'espérance, lui persuada de passer à Ségovie, où il lui promit que l'on régleroir, en présence de routes les parties intéressées, tout ce qui conviendroir le plus à son servi**ce.** (C).

Quoique Plufant Don Alfonse & ses Partisans, qui étoient. On se dismaîtres de Ségovie, eussemavec eux mille Chevaux, com-pose à rece-voir le Roi à me le Roi en avoir deux mille, ils conçurent quelque dé-ségovie. fiance, & manderent les Troupes qu'ils avoient à Avila, Madrigal, Arévalo, Olmédo & ailleurs. En conséquence le Comte de Lune, qui étoit à Olmédo, alla les joindre, & celui d'Albe de Tomnes passa d'Arévalo à Sainte Marie de Niéba, & de-là à Ségovie, d'où l'Infant Don Alfonse sorrit pour le recevoir. Dans le même tems le Légat du Pape

<sup>(</sup>B) Diégue Henriquez d'el-Castillo, & Alfons. de Palence. (B) Alfonse de Palence.

Anne'e de J. C. 1467.

fut à Coca, & y vit l'Archevêque de Séville; après quoi il passa à Ségovie, où il agita de nouveau avec les Confédérés le point de l'accommodement. On convint alors que les Comtes de Plasencia & d'Albe iroient à Coca pour cette affaire, mais comme il leur survint quelques empêchemens, on chargea Jean Fernandez Galindo & Rodrigue d'Ulloa, de préparer à Ségovie tout ce qui étoit nécessaire pour l'arrivée du Roi; & ces deux Seigneurs s'acquitterent de la commission avec l'Archevêque de Séville & le Marquis de Villéna, Grand-Maître de Saint Jacques (A)

Le Roi va à & y confére la Jacques au Marquis de Villena.

Tout étant prêt, le Grand-Maître d'Alcantara & le Comcene Ville, te d'Albe allerent à Coca quérir le Roi Don Henri, qui se ex y coniere la Grande-Maî- mit aussi-tôt en route avec quarante Chevaux. Don Garcie erise de Saint Manrique & Don Diégue de Rojas, fils aîné du Comte de Castro, qui avoient avec eux quatre-vingt Chevaux, le rencontrerent, mais ils ne voulurent point l'attaquer, en considération de ceux qui l'accompagnoient. Quand le Roi fut arrivé à Ségovie, il entra dans l'Alcaçar avec cinq Domestiques, les Troupes qui l'avoient escortés, restant dehors, & l'Infant Don Alfonse monta aussi-tôt à cheval, & alla avec une nombreuse suite se promener par les rues, pour donner à entendre que c'étoit avec son consentement que le Roi étoit. venu à la Ville, afin d'empêcher qu'il ne s'y élevât quelque émeute. Le jour suivant le Roi alla à l'Eglise de Saint Michel, comme il avoit été concerté, & assisté du Légat & des principaux Seigneurs, il y conféra l'Ordre & la Grande-Maîtrise de Saint Jacques au Marquis de Villéna, avec toute la folemnité accourumée en pareille occasion \*. Le Comte de Parédes lui baisa ensuite la main, enqualité de Commendeur. de Ségura, après quoi le Grand-Maître d'Alcantara & le Comte d'Albe conduisirent la Reine à Coca, pour la mettre entre les mains de l'Archevêque de Séville, parce que c'étoit un des points qui avoient été réglés auparavant (B).

(A) Altonse de Palence.

que ce Seigneur la fit dans l'espérance d'obtenir du Roi de Castille & de sa Sainteté la confirmation de la Grande-Maîtrise. De-là vient même qu'il n'e pas facile de découvrir dans cet Auteur, en quel tems le Roi Don Henri accorda à son Favori l'agrément dont j'ai parlé dans ma premiere Note sous cette année 1467.

<sup>(</sup>B) ALFONSE DE PALENCE. \* Il ne paroît pas que Mariana ait eu connoissance de cet événement, parce qu'autrement il ne diroit pas sous l'année 1469, en parlant de la cession du Marquisat de Villéna par le Grand-Maître de Saint Jacques en faveur de Don Diégue Lopez Pachéco fon fils,

Le Roi étant convenu de tenir les Conférences avec les ANNE'S DE Ligués dans l'Eglise Cathédrale de cette Ville, à cause du voisinage de l'Alcazar, s'y rendit au jour marqué. Il y trouva le Grand-Maître de Saint Jacques, celui d'Alcantara, les Roi aux Mé-Comtes de Plasencia, d'Albe de Tormes, d'Albe de Liste, consens. de Parédes, de Cifuentes & d'Ossorne, Don Alfonse Henriquez, fils aîné de l'Amirante, & d'autres Seigneurs des Confédérés, qui l'attendoient, l'Archevêque de Toléde & le Comte de Miranda, étant restés auprès de l'Infant Don Alfonse. Dès qu'il eut pris sa place, il sit un discours dans lequel, après avoir beaucoup appuié sur les maux considérables que les Etats de Castille avoient soufferts, depuis que les Seigneurs, qui suivoient le parti de l'Infant, s'étoient soustraits de son obéissance, manquant ainsi à la fidélité qu'on lui devoit suivant les Loix Divines, puisqu'il étoit le légitime héritier & possesseur de la Couronne que Dieu lui avoit mise sur la tête, il dit qu'il étoit prêt à pardonner à tous ceux qui étoient présens & absens, les égaremens passés, mais qu'il falloit arrêter le cours des désordres qu'ils avoient occasionnés; parce qu'à la faveur de la licence militaire, les insultes augmentoient de jour en jour, la Justice étoit foulée aux pieds, les Vassaux opprimés, & continuellement exposés au vol ou au pillage, & également en danger sur les chemins & dans leurs maisons, le Commerce interrompu, & tout enfin dans un déplorable état. Il ajoûta ensuite qu'un chacun devoit donc regarder avec pitié la malheureuse situation où se trouvoit le Roïaume, & facrifier tout intérêt particulier au bien public, puisqu'il étoit lui-même disposé à se prêter à tout ce qui seroit juste, & pourroit se concilier avec son honneur.

Quand le Roi eut fini de parler, les Confédérés se re- Réponse tirerent un peu à l'écart pour concerter leur réponse, & au Roi. après une courte délibération, le Comte de Parédes fut chargé de porter la parole pour tous les autres, en considération de son grand âge & de son éloquence. Ce Seigneur commença dans son exorde par applaudir à tout ce que le Roi avoit dit, blâmant en même tems ceux qui avoient allumé la guerre; mais il soutint ensuite que les justes raisons pour lesquelles l'Infant Don Alfonse avoit été proclamé par les Seigneurs qui avoient embrassés son par-Tome VII.

J. C. 1467. ti, étoient claires, suivant les Loix du Rosaume, & qu'il n'y avoit point d'autre remede à apporter à tout le passé, que de s'appliquer tous à chercher les moiens de faire une paix stable & un accommodement solide. Ce sut ainsi que finit la séance (A).

Suspension Mécontens.

Après cette premiere Assemblée, on commença à end'armes entre trer en négociation. On convint d'abord d'une entiere sufpension d'armes de part & d'autre, les choses restant dans l'état où elles étoient, sans que l'on commit aucune hoftilité, & le Comre de Plasencia s'en rendit garant avec toute sa famille. Les Confédérés demanderent ensuite au Roi, qu'il se désaisse de l'Alcazar de cette Ville, de crainte qu'en le gardant, cela ne donnât occasion à des séditions; & comme il n'étoit pas juste de le céder à l'Infant Don Alfonse, il sur arrêté, qu'on le mettroir entre les mains du Marquis de Villéna, Grand-Maître de Saint Jacques, à condition que le Roi pourroit en enlever ses trésors & tous ses effets, & les faire transférer à l'Alcazar de Madrid. Le Roi confentir à cet article contre l'avis de ses sidéles Sujets. & même de Pérucho Munjaraz, Gouverneur de l'Alcazar, qui lui conseilla de prendre garde à ce qu'il faisoit, parce que peut-être auroit-il lieu de s'en repentir; mais toujours aveuglé sur le compre du Grand-Maître de Saint Jacques, le Roi bien loin d'avoir égard à leurs remontrances, ôta ses tresors, & les envoïa dans l'Aleazar de Madrid, dont il fit Alcayde le même Munjaraz, remettant l'Alcazar de Ségovie au Grand-Maître, qui en donna le Gouvernement à Jean Daza (B).

Le Légat excommunio

L'Archevêque de Séville, qui avoit la Reine en sa garles Rébelles. de à Coca pourgage de la fûreré des Confédérés, la mena à Toro, & de-là au Château d'Alagios. Pendant ce temslà on agita à Ségovie les autres points pour l'accommodement, mais le Grand-Maître de Saint Jacques & d'autres, qui ne tendoient qu'à leurs fins, & n'envisageoient que leurs intérêts, firent naître tant de difficultés, qu'on ne put rien régler. Ce procédé chagrina fort le Légat du Pape, qui résolu de faire les derniers efforts pour rétablir le calme dans la Monarchie, convoqua les Confédérés à Mon-

<sup>(</sup>B) Diésue Henriquez d'el-

1467.

téjo de la Véga pour le treizième jour de Décembre \*. S'érant lui-même rendu à cette Place au tems marqué, il y fut joint par les Députés du Roi, les Archevêques de Toléde & de Séville, le Grand-Maître de Saint Jacques, les Comtes de Plasencia & de Lune, Don Alfonse Henriquez & d'autres. La premiere chose qu'il proposa pour assurer la tranquillité de l'Etat, ce fut que l'on reconnût unanimement le Roi Don Henri pour le véritable Souverain, parce que c'étoit là le premier pas pour la pacification; mais les Ligués pour qui ce point étoit la pierre d'achoppement, ne voulurent jamais y consentir, quelque raison que le Légat pût leur alléguer, craignant que quand on auroit ôté le Phantôme de l'Infant, & disséqué tout ce corps organisé, il ne sût facile au Roi de les punir l'un après l'autre de tous les outrages qu'ils lui avoient faits. Enfin le Légat justement indigné de tant d'opiniarreté, emploia l'autorité de l'Eglise, en sulminant une Excommunication majeure lata Sententia, contre ceux qui ne rendroient point au Roi l'obeissance qu'on hui devoit \*\*; mais les Ligues interjetterent appel au futur Concile, par le canal des Licenciés Alcozer & Madrigal, de sorte que toutes les Confétences furent rompues (A).

Le Roi pleinement convaincu alors, quoiqu'à ses de- Le Grandpens, qu'il ne pouvoit compter fur les promesses artificieu- Maître d'Alses du Grand-Maître de Saint Jacques, ni sur celles de l'Ar-Comte de chevêque de Tolede, qui étoit son plus grand ennemi, disposent

(A) Alfonse de Palence. \* Malgré ce qu'on lit ici dans FERREmas, Mariana prétend que l'on avoit fait un Traité, qui contenoit quatre Articles, sçavoir 1°. Qu'on remettroit le Châceau de Ségovie encre les mains de l'Infant Don Alfonse: 2°. Que le Roi auroit la léberté d'en tirer les Trésors qu'il y avoit enfermés; mais qu'il séroit obligé de les faire transporter dans le Châzeau de Madrid dont on donneroit la garde à Pérucho Munjaraz, que cer Auteur appelle Pierre Muncarez : 3°. Que le Roi remettroit la Reine son Épouse, pour gage de sa parole, entre les mains de l'Archeveque de Séville: Enfin que fix mois après l'accomplifiement de ces conditions, les Grands ventreroient dans leur devoir, lui remettroient le Gouvernement de l'Etat, & lui pecteroient un nouveau serment!

de fidélité. L'on a vir comment FERRE-RAS a fait mention des trois premiers. lans rien dire du dernier, affirmm néanmoins qu'il for impossible de conclure aucun Traité d'accommodement, d'où il stit que ce facent seulement des conventions préliminaires.

.\*\* Ce ne fut point, suivant Mariana, le Cardinal Venério qui en vint à cette extrémité ; mais un nouveau Nonce que le Pape envoia en Espagne l'année suivante, & dont cet Historien ne dit pas le nom. Le Continuateur de l'Histoire Ecclésiastique de Monsseur l'Abbé Fleury, a adopté la même opinion', citant cet Auteur pour son garant: L'on verra cependant dans la suite que le Cardinal Vénério étoit encore Légat en Espagne, en 1468, & 69. pour pacifier la Castille.

ANTE DE J. C. 1467. contre les au-

passa à Madrid très-mécontent. D'un autre côté le Grand-Maître d'Alcantara & le Comte de Plasencia, qui étoient les garants de la pacification, reconnoissant que c'étoient ses Consédé. l'Archevêque de Toléde & le Grand-Maître de Saint Jacques, qui par leurs artifices empêchoient l'accommodement, se retirerent chez euxavec l'intention de favoriser désormais la cause du Roi (A).

Ceux-ci furprennent Valladolid.

Le Comte de Ribadéo & Jean de Vivéro n'eurent pas plutôt appris la dissolution du Congrès, qu'ils lierent quelques intrigues secrettes avec des Habitans de Valladolid & s'emparerent par leur moïen de cette Ville, en y introduisant un Corps de Cavalerie de l'Amirante & des Confédérés, malgré les Partisans du Roi, qui furent forcés de se réfugier à Simancas, après avoir fait la résistance convepable: événement qui chagrina fort le Monarque. Vers le même tems la peste commença à se faire sentir à Ségovie, & les Seigneurs qui étoient avec l'Infant Don Alfonse, négligerent de l'éloigner de ce danger. Pendant le séjour de ce Prince dans cette Ville, on assûre qu'étant extrêmement touché de voir les Pauvres opprimés par les Grands, il lui échappa de dire, qu'il falloit prendre patience, jusqu'à ce que le tems permît de réprimer une si grande ryrannie; ce qui neplut gueres à ceux entre les mains desquels il étoit (B).

la justice.

Les Rébelles de Toléde envoierent à Ségovie le Licen-VInfant Don cié Ferdinand Sanchez vers l'Infant Don Alfonse, pour lui Alfonse pour demander pardon des désordres qui avoient été commis dans les rumultes précédens, & le prier de leur confirmer la possession des biens dont ils s'étoient emparés sur ceux qu'ils avoient chassés de la Ville; mais l'Infant rejetta la demande, en disant : A Dieu ne plaise que je consente à une pareille injustice. Comme le Licencié lui répliqua, que s'il persistoit dans son refus, il pourroir bien se faire que la Ville se rangeat sous l'obéissance du Roi Don Henri, l'Infant répondit avec une fermeté Chrétienne: Que les Tolédains fassent ce qu'ils voudront, car je ne cesserai jamais de punir les méchans, ni de réprimer la tyrannie & la violence, parce que, si j'en agissois autrement, Dieu m'en demanderoit un compte severe : Réponse digne d'un Prince plus âgé, & plus expérimenté (C).

> (A) ALFONSE DE PALENCE. (B) ALBONSE DE PALENCE.

(C) Alfonse de Palence, & Kr. COCER.

## D'ESPAGNE. X. PARTIE. Siec. XV.

- Au commencement du Printems il y eut de grands trou-Anne e DE bles dans l'Estrémadure. Le Grand-Maître d'Alcantara s'étant soustrait de l'obéissance du Roi Don Henri, se rendit Don Alsonmaître de Cacéres & d'autres Places de cette Province. Les se de Monroy Habitans de Cacéres qui étoient de fidéles Sujets, & d'ail-fait la guerre leurs rebutés des mauvais traitemens qu'ils éprouvoient de dans l'Estréla part du Grand-Maître, souhairoient fort de rentrer sous madure au la domination du Roi. Ils écrivirent à cet effet à Don Al- grand Maifonse de Monroy, qui étoit à Azagala, de les aider avec ura. ses Troupes à chasser de leur Ville le Grand-Maître. Monroy partir aussi-tôt d'Azagala avec trois cens Chevaux & quatre cens Fantassins. Etant arrivé à Cacéres à la pointe du jour, il entra de force dans la Place par la Porte de Coria, & le Grand-Maître effraié du danger où il éroit, monta promptement à cheval, & s'enfuit à toute bride à Alcantara, laissant Cacéres fous l'obéissance du Roi. Après cette expédition Monroy aïant appris que le Grand-Maître avoit environ cinq cens hommes à Brozas, Place de la Grande Commenderie d'Alcantara, résolut de les surprendre. Pour cer effet il partit, accompagné de Don Diégue Raudona, Grand Commendeur de l'Ordre, avec deux cens cinquante Chevaux, qui portoient en croupe un pareille nombre de Fantassins; mais quoiqu'il arrivar à Brozas à la pointe du jour, il trouva les Troupes du Grand-Maître si bien sur leurs gardes, qu'il ne put prendre la Place par surprise, & sur contrainr d'en faire le siège dans les formes.

Sur cette nouvelle le Grand-Maître d'Alcantara sit dire 11s se sons au Comre d'Albe de Tormes, & à Guttierre de Solis son réciproque-frere qui étoit à Coria, de lui envoier les Troupes qu'ils putations. avoient sur pied. Arant ainsi rassemble plus de six cens Cheyaux & un gros Corps d'Infanterie, il mena cette petite Ar. mée à Algarrobillas, où il s'arrêta pour s'informer au justede l'état des forces d'Alfonse de Monroy. Asm de mieux s'en assurer, il envoia vers ce Seigneur deux Chevaliers, sous prétexte de traiter d'accommodement, avant que d'en venir aux dernieres extrémités. Ses deux Députés s'étant rendus au Camp devant Brozas, firem à Monroy, la proposition dont ils étoient chargés; mais le dernier leur répondit qu'il falloit, avant toutes choses, que le Grand-Maitre commençar par restituer les Villes & Places qu'il avoit usurpées au Roi Don Henri, & qu'ensuite ils seroient bien-

Anne's de J. C. 1467.

Glorieufes expéditions du premier.

tôt d'accord. Monroy les congédia ainsi, & sit partir avec eux deux autres Chevaliers pour sçavoir ce que le Grand-Maître diroit.

Ouand les quatre Chevaliers furent arrivés à Algarrobillas, & eurent signifié au Grand-Maître d'Alcantara la réponse de Don Alfonse de Monroy, le Grand-Maître dit tout en colere à ceux que ce Seigneur lui avoit envoiés, que Monroy étoit un coquin, & que jusqu'à ce qu'il l'ent détruit, il ne mettroit point les armes bas. Monroy ne tarda pas d'être informé de ce discours impertinent par ses deux Envoïés, & tout furieux, il assembla aussi-tôt toutes ses Troupes, & partit la nuit suivante pour Algarrobillas. Aïant fait diligence, de maniere qu'il arriva à cette Place à la pointe du jour, il surprit les Troupes du Grand-Maître, & les tailla en pieces. Il alla ensuite à la Maison du Grand-Maître pour l'enlever, mais ce fut inutilement, parce que celui-ci & le Comte de Coria son frere s'étoient déja enfuis à toute bride à Alcantara. Après cette déroute, Monroy retourna à Brozas avec ses Troupes, & soumit cette Place, qu'il rendit au Grand-Commendeur. De-là il mena son Armée insulter Zalaméa & son Château, qui ne pouvant réfister à la violence avec laquelle il les attaqua, prirent le parti de se rendre. Il y établit pour Alcayde Gonçale de Raudona, Commendeur de Lares. Aiant aussi laissé une bonne Garnison dans cetto Forterelle, il alla avec cent Chevaux & quatre cens Fantassins réduire Alcantara; & comme il reconnus, après s'être emparé de la Ville, qu'il ne pouvoit point en faire de même du Château, il retourna à Zalaméa (A).

**Propositions** contens de Castille.

Comme le Duc Réné étoit pour Don Jean, Roi d'Araque le Roi d'Aragon fait gon, un puissant Ennemi, à cause de ses Alliances, le Mofaire aux Mé parque crut devoir solliciter des secours de toutes parts. & l'on prorogea à Saragosse les Etats, dans lesquels, après avoir donné ordre aux affaires de ce Roïaume, on lui accorda cinq cens Cheraux armés & païés pour neuf mois. Le Roi Don Jean craignant aussi que les secours qu'il attendoit d'ailleurs, ne lui manquassent, ou n'arrivassent tard, résolut de demander quelques Troupes aux Seigneurs Castillans avec lesquels il étoit ligué. Il envoir donc à cet effeç

<sup>(</sup>A) RADES & CARO dans l'Histoire des Ordres Milimires.

Pierre de Péralta, Connétable de Navarre, vers l'Archevêque de Toléde, l'Amirante Don Frédéric, & le Marquis de Villéna, Grand-Maître de Saint Jacques. Pour mieux réufsir dans ses sollicitations, il lui ordonna de tâcher de concerter avec ces Seigneurs Castillans le mariage du Prince Don Ferdinand son fils, avec Doña Beatrix Pachéco, fille du Marquis de Villéna, & celui de Doña Jeanne sa fille avec l'Infant Don Alfonse de Castille, lui recommandant sur-tout de faire en sorte, quelque chose qui arrivât, d'assûrer le premier. En conséquence de ces instructions, le Prince Don Ferdinand donna aussi pouvoir au Connétable, le premier jour de Mai, étant à Saragosse, de siancer, en son nom Doña Beatrix Pachéco.

ANNE'E DE J. C. 1467.

Le Connétable de Navarre arrivé en Castille, exposa aux Ceux-ci ne trois Seigneurs que j'ai déja nommés, les ordres dont il étoit chargé; mais quoique le Marquis de Villéna goûtâr fort le Traité, à cause de l'avantage qu'il y trouvoit pour sa fille, la crainte de se rendre plus odieux en Castille, l'empêcha d'y prêter les mains ouvertement; outre que l'on croit que l'Amirante n'approuvoit point ce mariage, parce qu'il fouhaitoit que le Prince Don Ferdinand son perit-fils épousat l'Infante Doña Isabelle. Enfin après que l'on eut agité toutes les affaires en question, sans rien conclure, le Connétable de Navarre retourna en Aragon; & Fon ignore si l'on sit part de rien à l'Infant Don Alsonse, ou à la Reine

Douairiere, fa mere (A). Le Due d'Anjou, qui étoit dans un âge très-avancé, Læ Reine arant fait les préparatifs nécessaires pour la guerre de Cara-d'Aragon affiége la Ville. logne, donna au Duc de Lorrame son fils la conduite de de Roses, & cette entreprise. Quoique l'on ne sçache point au juste en soumet d'autres Places. quel endroit ni en quel tems le dernier débarqua avec sa Flotte, on s'imagine que ce fut dans le Roussillon, parce que cerre Province étoit à la disposition de la France. Le Roi d'Aragon n'eut pas plutôt appris le débarquement de ce Prince, qu'il en donna avis à la Reine sa semme, qui passa promptement à Tarragone avec les Troupes d'Aragon, & qui s'étant ensuite embarquée avec l'élite de son Armée, alsa asséger Roses, & se mettre à portée de traverser les desseins de FEnnemi. Cerre Héroine eur une navigation heureuse, & aïant pris terre avec ses Troupes, ses Généraux mirent aussi-

tôt le siège devant la Place: ceux qui la désendoient, firent ANNE'S DE plusieurs sorties, & il y eut un jour proche du Pont, un fanglant combat, dans lequel les deux freres Almendariz, qui s'étoient déja rangés au service du Roi, montrerent une valeur inexprimable, & Don Henri d'Aragon fut blessé. Pendant ce tems-là la Reine soumit avec un Détachement au Corps de Troupes, plusieurs Châreaux & Places des environs. (A).

Le Duc de

J. C.

1467.

Cependant le Duc de Lorraine aïant pris dans le Roussil-Lorraine en-lon des renforts de quelques Troupes Françoises qui l'atlogne, prend tendoient, commença d'entrer en Catalogne, & pénétra cervie, & dans l'Ampourdan avec la résolution d'assièger Girone, où succes Giro. la Reine sit aussi-tôt conduire des vivres, & envoia des Troupes, & Don Pedre de Rocaberti, qui en étoit Gouverneur, pour la défendre. Avant que d'assiéger cette Place, le Duc de Lorraine insulta Cervie, & l'emporta d'assaut. Il sit ensuite le siège de Girone, & quoique Rocaberti, qui l'avoit mise en bon état, lui tuât beaucoup de monde dans différentes sorties, & par le feu continuel de l'Artillerie, le Duc, bien loin de se rebuter, serra la Place de plus près. Rocaberti voïant son opiniâtreté, fit sçavoir à la Reine le danger où il étoit, & cette Princesse envoia à son secours ses meilleures Troupes, sous la conduite du Prince Don Ferdinand son fils, qui s'avança vers l'Ennemi pour le déloger, conformément aux ordres de sa mere; mais le Duc, qui avoit déja perdu beaucoup de monde au siège, leva brusquement le piquet, ne jugeant pas à propos de risquer le sort d'une Bataille \*.

Le Comte d'Armagnac

Le Prince Don Ferdinand entra avec ses Troupes dans amene des Girone, & le Roi son pere qui étoit à Tarragone à se faire rensorts à ce guérir des taïes qu'il avoit sur les yeux, & dont il étoit presie ensuite à que aveugle, sçachant sa femme & son fils à la vûe des Barcelonne, Ennemis, s'embarqua avec un bon Corps de Troupes pour les secourir, & se mettre plus à portée de prévenir les dangers. Le Roi aïant pris terre sur la côte d'Ampurias, & s'étant renforcé des Troupes qu'il avoit dans ces quartiers,

> (B) ZURITA.
>
> \* Mariana qui se trouve si souvent en opposition avec FERRERAS, lui est encore ici contraire; car il veut que le Prince Don Ferdinand n'ait obligé le Duc de Lorraine à lever le siège & à se

reurer, qu'après avoir forcé ses lignes. & être entré triomphant avec son Armée dans la Ville. Zurita cependant ne rapporte pas le fait autrement que FER-RERAS. à qui il a servi de guide.

D'ESPAGNE X. PARTIE. Sizc. XV.

alla assiéger Berroza, qui étoit très-fortifiée; mais il fut contraint de décamper de devant cette Place, parce qu'il apprit que le Comte d'Armagnac avoit amené de gros renforts au Duc de Lorraine, qui lui avoit promis à cet effet les Comtés de Prades & de Cardone. D'un autre côté le Duc de Lorraine, aïant laissé une grande partie de son Armée pour garder le Païs qui lui étoit attaché, passa avec le reste à Barcelonne, où il sut reçu avec de grandes acclamations, & fit le serment accoutumé, la Ville le lui prêtant pareillement. Sur cette nouvelle, le Roi Don Jean se rembarqua avec ses Troupes, & alla à Tarragone, afin d'être plus proche de son Ennemi, & de pouvoir s'opposer plus promptement à ses entreprises.

La Reine Doña Jeanne, qui étoit convenue d'avoir une Entrevle entrevûe avec la Comtesse de Foix sa belle-sille, partit de la Reine pour Egéa de Los Cavalléros, où les deux Princesses s'abou- de la Com-

cherent, & firent ensemble une ligue, par laquelle on s'o-tesse de Foix. bligea réciproquement de fournir des Troupes & tout ce qui seroit nécessaire pour la désense & la conservation tant des Etats dont le Prince Don Ferdinand devoit hériter, que du Roïaume de Navarre & du Comté de Nemours, en faveur de la Comtesse de Foix & de ses Descendans; après quoi elles se séparerent. Pendant ce tems-là le Prince Don Ferdinand sçachant le Duc de Lorraine à Barcelonne, insulta & emporta de force Castellon d'Ampurias, dont la reddition sus suivie de celle de Berges, de Tallada & d'autres Places de ces quartiers, qui se soumirent à des conditions hon-

nêtes ( A).

Après ces expéditions, le Prince Don Ferdinand retout- Le Rince na à Girone, & excité par le feu de la jeunesse & son cœur nand court martial, il faisoit de-là de tems en tems des courses avec un risque d'eire gros Régiment de Cavalerie, sur les Terres de ceux des envi- prus, rons qui étoient dans le parti des Barcelonnois. S'étant un jour avancé jusqu'à Villamar, sans faire la réflexion nécessaire, il rencontra tout-à-coup les Troupes des Comtes Vademont, Campovaffo, & Jacques Galeote, qui très-supérieurs en nombre l'attaquerent, & défirent bientôt son Régiment, dont les uns furent tués, & d'autres pris prisonniers. Comme il éroit lui-même dans un danger évident d'être en-

J. C.

1467.

<sup>·· (</sup>A) ZURITA. Tome VII.

YMNE,E DE J. C. 1467.

levé, Don Rodrigue Réballedo se jerra au milieu des Ennemis, & combattant avec la derniere intrépidiré, il lui facilita le moien de s'ensuir à toute bride; après quoi ce généreux Officier le rendit prisonnier, persuade qu'il seroit à la fin obligé de fugoomber: action vraiment digne d'une gloire immortelle (A).

1468.

Ségovie étant toujours affligée de la peste, l'Infant Don Alfon-L'Infant Don le fortit de cette Villepour se garantir de la contagion, & pas-Alsonse se re- se sortit de cette Villepour se garantir de la contagion, & pastire à Aréva- sa avec l'Infante Doña Isabelle sa sœur, à Arévalo. Après y avoir vû leur mere, l'Infant mena sa sœur à Médina d'el-Campo, & la mit en possession de certe Ville, conformément au Testament de leur pere. Etant ensuite retourné avec elle à Arévalo, l'Amirante vint l'y trouver, & lui rendit

compre de la prise de Valladolid, qu'il s'attribua à lui seul. Mais cette infraction à l'accord qui avoir été fait, indifposa sort le Comre de Plasencia, qui éroit garant & cau-

On tient inucilement commodement.

tion que les choses resteroient dans le même état où elles éroient. Le Roi également sensible à cette perte, s'en plaides conséren- gnit à ce Comte, qui l'engagea de passer à Plasencia, pour ces à Plasen- voir si l'on ne pourroit point ménager quelque accommodecia pour l'ac-ment, invitant les principaux de l'un & l'autre parti à se ras-

sembler dans cette Ville. A sa sollicitation le Roi alla donc avec un perir nombre de Domestiques à Plasencia, où le Comte & sa semme lui firent une réception magnifique, & où il donna à la Comtesse quelques bijoux de prix \*. Plu-

sieurs Seigneurs s'y rendirent ausli, & entre autres le Grand-Maître de Saint Jacques, qui par ses arrifices sit naître de plus grandes difficultés, & mit les affaires dans un état

Le Grand pire qu'elles n'étoient. Le Grand-Maître d'Alcantara decantara rentze manda pardon au Roi, par le canal du Comte de Plasencia, en grace au- & se reconcilia avec son Souverain, qui lui accorda les Gou-

vernemens de Badajoz, de Coria & d'autres Places dont il s'étoir emparé. Enfin le Roi retourna à Madrid, voiant que dans le Congrès on ne décidoit rien à fon avantage, & le Comte de Plasencia envoja Pierre d'Ontivéros son confident à Aré-

valo vers l'Infant Don Alfonse, pour tâcher d'engager ce Prince

(A) ZURITA. \* Quelques Errivains modernes acfirent que ce Prince succombant sous ses malheurs avoit alors perdu la raison en partie, & qu'il demeura quatre mois à Plasencia avec un espris sort aliene;

mais outre qu'ils ne marquent point leur autorité, il y a lieu de croire sur le filonce de Ferrénaf, que les dans escellens guides de cet Historien n'en font ancune mention, ce qui fournit un grand préjugé en faveur de la négatire.

mès du Roi.

à se prétér à quelque arrangement, mais Ontivéros sut tué en retournant à Plasencia, après s'être acquirté de sa commission, par Gilles de Vivero son ememi, qui l'assaille

tout-a-coup fur la route étant blen accompagné (A).

En 1465. Don Ferdinafid de Lujan, Evêque de Siguen. Diégue Loça, étant mort le sinquieme jour de Décembre, Diegue pez de Ma-Lopez de Madrid, Doien de la même Eglise, s'étoit suit dans le siège élite en sa place istimédiatement après. Le Roi qui s'étoit Épiscopal de oppose à cette élection, en donna avis au Pape, & sa Saintété nomma le Cardinal Don Jean de Mila, Administratour de cette Eglise. Celui-ci envoia ses pouvoirs pour prendre possession, mais ses Agens ne putent jamais y parvenir, maigré tous les ordres du Roi, par la vive resistance du Doien, qui emplora à cet effet les Seigneurs du patti de l'Infant Don Affonse, sous la protection duquel il se mit. En vain le Pape fulmina des censures contre lui & ses Adhérens, & les priva de leurs Bénéfices & revenus Ecclésiafiques, ils s'en inquiéterent peu. Quelque tems après, le Cardinal de Mila Mort du mourat, et le Roi aïant obtenu du Pape l'Evêché pour Don Don Jean de Pedre Gonçalez de Mendoza, Evêque de Calahorra, tacha Mila. d'engager le Doren à se délistet de sa prétention, en lui promettant de le faire élever au Siège Episcopal de Zamora; mais le Doien qui avoit une bonne garde dans la Ville, he voulut le prêter à tien.

Cependant l'Evêque de Calahorra résolu de s'emparer Diégue Lode Siguença, s'adressa à cet effet à Piette d'Almazan, qui pez de Matenoit le Château d'Atiença pour le Roi, & qui comme voi-te, & Don sin de cette Ville, étoit le plus à portée de lui rendre ce ser-lez de Menvice. Pierre d'Almazan promit de faire tout ce qui feron doza, Evêen son pouvoir, & sollicita en conséquence un Domestique que de Sidu Doien, qui lui étoit dévoué, de faite en sorte de lui guença. donner entrée dans la Place. Célui-ci s'y étant engage volontiers, sit dire à Pierre d'Almazan de venir secrettoment avec des Troupes une nuit qu'il devoit être de garde sur les murailles. Pierre d'Almazan n'y manqua pas, & alant jetté ses échelles, il monta à la tête de ses gens, surprit la Ville, arrêta le Doien & son frere, qui étoit Trésorier, de la même Eglise, & les emmena tous deux au Château d'Atiença, où il les enferma, après s'être faisi de tous leurs biens.

<sup>(</sup>A) DIÉGUE HENRIQUEZ D'EL-CASTILLO, & ALESWE DE PALEMON. Dd is

ANNE'S DE J. C. 1468.

Au bruit de cet événement, Don Pedre Gonçalez de Mendoza accourut en diligence, & se rendit maître de la Ville, prenant possession de l'Evêché. En récompense de ce service, le Roi confirma le Gouvernement du Château d'Atiença à Pierre Lopez d'Almazan pour toute sa vie, & le Pape lui donna tout le produit d'un Canonicat de la Cathédrale de Siguença (A).

· Zéle du Pasille.

Le Pape Paul aïant sçu par Antoine de Vénério, Evêque pe pour pacide Léon, son Légat, ce que les Parrisans de l'Infant Don Alfonse avoient sair, envoia au même Légat ses censures. contre tous ceux qui ne rendroient point l'obéissance qu'ils devoient au Roi \*, à qui il écrivit aussi une Lettre pleine de consolations Chrétiennes. A la vûe de tant de rigueur, les Mécontens firent passer à Rome l'Abbé de Parraces, & le Commendeur Ferdinand d'Arce, Secrétaire de l'Infant, pour justifier leur conduite. Ces deux Envoiés ne furent pas plutôt rendus au lieu de leur destination, qu'ils firent sçavoir au Pape leur arrivée; mais le Pape leur sit signifier qu'ils eussent à sortir sur le champ de la Ville. Quoiqu'ils obeissent aussi-tôt, ils firent tant d'instances pour obtenir la liberté d'y rentrer, & pour avoir audience, que le Pape consentit à leurs demandes, à condition qu'ils ne donneroient point à l'Infant Don Alfonse le Titre de Roi. Ils furent donc admis avec cette Loi à l'audience du Pape, qui les reçut d'un œil sévére, & commença par blâmer fort ceux qui les avoient envoïés, d'avoir manqué à l'obéissance & à la fidelité due au Roi, & d'avoir traite son Légat d'une maniere insultante, sans aucun égard au respect que l'on doit au Saint Siège. Après cette réprimande, il les exhorta, eux & leurs Adhérens, à se ranger tous à leur devoir à l'égard de leur Roi, & à mettre fin aux guerres civiles qui embrasoient le Roïaume, les menaçant, s'ils différoient à prendre ce parti, de se trouver bientôt dans une extrême confusion par la prompte mort de l'Infant: prédiction qui ne tarda pas d'être accomplie, comme nous le verrons. Ce fut ainsi qu'il les congédia (B).

niere trop positive pour croire avec Mariana que le Pape ait envoié à cet effet un nouveau Nonce, comme je l'ai marqué dans mon avant-derniere Note sous l'année précédente.

<sup>(</sup>A) Differ Henriquez D'EL-Castillo, Alponse de Palence, a d'autres.

<sup>(</sup>B) DIÉGUE HENRIQUEZ D'EL-CASTILLO.

Erréras s'exprime ici: d'une ma- l

## DESPAGNE. X. PARTIE. SIEC. XV. 213

Pendant ce tems-là, comme la Ville de Burgos n'étoit plus soumise au Roi, Garcie Mendez de Badajoz faisoit des J. C. courses dans les environs avec quelques Compagnies de T468.

Cavalerie, & cherchoit par des voies secrettes à faire rend'un fidéle sutrer cette Place dans le devoir. Etant convenu à cet effet jet du Roi, avec Pierre Mazuélo son ami, qui étoit Trésorier de la Ville, de s'aboucher ensemble dans le Monastere de Saint Jean de Burgos, il se rendit déguisé à ce lieu; mais la populace en aïant eu vent, courut armée au Monastere, l'en enleva, & le massacra aussitôt avec la fureur ordinaire à une canaille mutinée, sans pouvoir être retenue par la Noblesse de la Ville qui entreprit inutilement de réprimer cette violence.

D'un autre côté le Duc de Benaventé, piqué de ce que Le Duc de le Marquis de Villéna son beau-pere lui avoir enlevé la Benaventé veut attentes. Grande-Maîtrise de Saint Jacques, qu'il s'étoit flatté d'ob- à la vie du tenir, & l'avoit trompé par ses artifices, forma se projet de Marquis de s'en venger, en ôtant la vie au Marquis. Pour cet effet il Grand-Maipassa avec un Corps de Troupes choisses à Arévalo, sous me de Saint prétexte de voir l'Infant Don Alfonse, auprès de qui étoir Jacques. le Marquis de Villéna. Son dessein cependant transpira & parvint à la connoissance de l'Infant Don Alfonse, qui en avertit le Grand-Maître de Saint Jacques. Celui-ci affectant alors d'ignorer le sort qu'on lui destinoit, sit venir au plutôt ses Troupes, & continua d'aller, comme à son ordinaire, au Palais ou à la Forteresse, faire sa Cour à l'Infant, étant toujours bien accompagné, & portant sous ses habits des armes défensives. Le Duc fâché de voir par la échouer son entreprise, se retira, & prenant prétexte de vouloir ménager quelque accommodement, il alla à Madrid trouver le Roi, avec qui étoient les Comtes de Plasencia & de Miranda, & l'Archevêque de Séville. Environ le même tems Le Roi alla chasser un peu loin de cette Ville, & les Seigneurs que je viens de nommer, sçacham que Pierre: Munjaraz, qui commandoit dans l'Alcaçar, étoit convenu secrettement avec le Marquis de Villena de lui livrer cette Forteresse, engagerent le Monarque à revenir promptement: mais Munjaraz informé que sa trahison étoit découverte, rereçur rarement le Roi dans l'Alcaçar, de crainte qu'il ne s'en faisst (A),

ANNE'E DE J. C. 1468. L'Evêque de Toléde.

Don Pedre de Sylva, de l'Ordre de Saint Dominique, & Evêque de Badajoz, étant allé à Toléde voir Doffa Marie de Sylva sa sœur, semme de Pierre Lopez d'Ayala, qui étoit la principale personne de cette Ville, la sollicita plucherche à re-sieurs fois, en sidéle Sujet du Roi, de saire en sorte que meure le Roi cette Place rentrât sous l'obeissance de son légitime Souverain, faisant entendre à cette Dame que sa conscience y étoit intéressée. Dona Marie se laissa persuader, mais ils crurent qu'avant toutes chôses il falloit informer le Roi de leur intention; c'est pourquoi ils commencerent par lui dépêcher en grand secret une personne de consiance, à l'inscu de Pierre Lopez d'Ayala, ne doutant point qu'il ne leur fût facile de gagner ensuite ce Seigneur. Le Roi leur sçut grand gré de leur bonne volonté, & promit même de les combler de bienfaits, en cas que l'affaire pût réussir. Ces espérances furent un nouvel aiguillon pour le Prélat & sa sœur, qui concerterent ensemble d'introduire de nuit le Roi dans la Ville. En conséquence de cette résolution, ils firent dire à Pierre Lopez d'Ayala de venir les trouver dans le Palais de l'Evêque, qui étoit proche de Saint Pierre Martyr, & dès que ce Seigneur se sur rendu auprès d'eux, ils lui exposerent leur dessein, & sui persuaderent de les seconder. Pierre Lopez le leur afant promis, ils firent sçavoir de concert au Maréchal Ferdmand de Ribadénéyra, fidéle Sujet du Roi, qui étoit dans sa Forteresse de Caudilla, qu'ils avoient une affaire de la derniere importance à lui communiquer; & sur leur invitation Ferdinand de Ribadénéyra entra de nuit & dégnisé dans la Villé, & alla trouver Pierre Lopez d'Ayala & l'Evêque de Badajoz, qui lui dirent, après l'avoir instruit de leur projet, de partir au plutôt pour Madrid, d'amener le Roi à la Forteresse de Caudilla, & de le faire passer de-là à Toléde pendant la nuit. Ferdinand de Ribadénéyra alla donc promprement à Ma-

Le Roi va drid informer de tout le Roi, qui transporté de joie résolut à cette Ville. de partir sur le champ avec le Maréchal, quoique l'Archevêque de Séville, les Comtes de Plasencia & de Benaventé,

& les autres Seigneurs, qui étoient avec lui, s'efforçassent de lui représenter le danger auquel il alloit s'exposer, & la crainte qu'il devoit avoir pour l'Alcazar de Madrid, à cause des intelligences de Munjaraz avec le Grand-Maître de Saint Jac-

ques & l'Archevêque de Toléde. Cependant pour prévenir

J. C.

1468,

tout cet événement facheux, on convint que l'Archevêque Anne's us de Séville & les autres Seigneurs veilleroient soigneusement à la conservation de l'Alcazar, & se feroient prêter main forte, en cas de besoin, par le Marquis de Santillane, & par la Famille de Mendoza, & que Jean Fernandez Galindo noit avec deux cens Chevaux droit à Toléde, afin de se trouver aux Portes de cette Ville, lorsque sa Majesté y entreroit. Tous ces ordres étant donnés, le Roi partit pour Caudilla avec Ferdinand de Ribadénéyra. Doña Marie de Sylva ne le sçut pas plutôt à cette Forteresse, qu'elle le sit avertir de venir la nuit suivante à Tolede, d'entrer sans crainte par la Porte du Cambron, & d'aller au Couvent de Saint Pierre Martyr, où il trouveroit ses sideles Sujets rassemblés. Sur ces avis le Roi se mit en route, accompagné seulement de Ferdinand de Ribadénéyra, & de trois Domestiques, Pierre de Ribadénéyra, fils du Maréchal, le suiyant à une petite dissance avec quatre-yingts Hommes d'armes; mais quoiqu'il entrât de nuit dans la Ville, il fut reconnu par un Domestique de Payo de Rivéra qui lui étoit contraire, & qui n'en fut pas plutôt informé, qu'il se hâta de l'aller dire à Pierre Lopez d'Ayala. Celui ci feignant alors de n'en avoir aucune connoissance, fit aussi-tôt sonner le tocsin; de sorte que toute la Ville se mit en mouvement. & la Populace instruite du fait, accourut, avec la résolution de forcer le Palais épiscopal, pour arrêter le Roi.

Aux cris dont la Ville retentissoit de toutes parts, Ferdi- 11 y court nand de Ribadeneyra sortir à la tête de cinquante Hommes danger, & d'armes pour arrêter les séditieux, & soutint tous leurs efforts est contraint avec tant de fermeté, qu'il les empêcha de pénétrer jusqu'au d'en sorir. Palais de l'Eyêque. Cependant Pierre Lopez d'Ayala prévolant les suites functies que cette affaire pouvoit avoir ... convint avec Payo de Rivéra de faire priet le Roi de sortir de la Ville, à cause du risque qu'il couroit de perdre la vie ou la liberté. Pierre Lopez & Alfanse de Sylva, fils de Pierre Lopez d'Ayala, & Pérafan de Rivera, fils de Payo, furent charges de cette commission; & le Roi, pour suir le péril, & épargner le sang des Tolédains, consentit à se retirer: ainsi ces trois Seigneurs l'accompagnerent, de crainte qu'on ne lui sit quelque ourrage. Quand il sur hors de la Porte avec son Page de Lance, comme ses deux chevaux étoient fatigues, il demanda à Pérafan de Rivéra le sien, mais ce

Anne'e de J. C. 1468. Seigneur eut l'insolence de le lui resuser. Au contraire Pierre d'Ayala & son frere mirent sur le champ pied à terre, & lui aïant offert les leurs pour lui & pour son Écuïer, avec toute la politesse possible, ils l'escorterent à pied, jusquà ce qu'il sût en sûreté; car il rencontra en chemin les Hommes d'armes de Pierre de Ribadénéyra, & les Troupes de Jean Fernandez Galindo, avec lesquels il se rendit à Olias au milieu de la nuit. De-là il envoïa un Brevet de soixante mille Maravédis de pension aux deux sils de Pierre Lopez d'Ayala, qui de son côté sit arrêter & ensermer dans l'Alcazar de Toléde Ferdinand de Ribadénéyra, chassa de la Ville par le jardin potager du Roi l'Evêque de Badajoz, & se retira ensuite chez lui, après avoir appaisé le tumulte.

Cette Ville est remise fous son obeissance.

Doña Marie de Sylva étoit extrêmement chagrine du mauvais succès de l'entreprise, lorsque Pierre Lopez d'Ayala son mari rentra à la maison. Ce Seigneur lui aïant demandé le sujet de sa tristesse elle le lui dit, & le pria avec la derniere instance de remettre la Ville sous l'obéissance du Roi Don Henri. Pierre Lopez se laissa ébranler, & lui promit tout ce qu'elle voulut; à quoi ne contribua pas peu la nouvelle grace que le Roi venoit d'accorder à ses deux fils. Comme il avoit donc tant de crédit dans Toléde, il gagna peu à peu l'esprit des principaux Habitans, & aïant mis secrettement dans son parti les Echevins & la Noblesse, un jour qu'il les avoit rassemblés avec des gens de consiance, il s'empara de l'Alcazar, des portes & des ponts de la Ville, criant par-tout: Vive le Roi Don Henri; chassa Payo de Rivéra avec Pérafan son fils, & rendit la liberté à Ferdinand de Ribadénéyra. Immédiatement après il dépêcha au Roi un Exprès, pour lui donner avis de tout, & le prier de ne pas différer à se rendre à cette Ville.

Le Roi y

Le Roi Don Henri partit aussi-tôt pour Toléde accompagné des Seigneurs qu'il avoit à sa Cour, & y sut reçu avec de grandes acclamations. Il prit son logement dans la maison de Pierre Lopez d'Ayala, où vinrent l'après-midi plus de deux mille hommes, demander la consirmation des Priviléges de la Ville, avec une exemption de tout Tribut ou Impôt, ce que le Roi leur accorda volontiers, en considération de ce que cette Place étoit rentrée sous son obéissance. Le jour suivant la Populace encouragée par cette faveur, accourut en tumulte, pour avoir un autre Privilége exorbitant;

mais

mais Pierre Lopez justement indigné d'une pareille témérité, sit prendre les armes à ses enfans, & alla avec oux, & accompagné de Ferdinand de Ribadénéyra, des Echevins & des principaux Habitans de la Ville, fondre sur cette canaille audacieuse, qui fut bientôt dissipée. On arrêta plusieurs des mutins, dont les plus coupables furent pendus, quelques-uns passerent par les verges, & d'autres eurent les oreilles coupées, en punition de leur insolence. Enfin le tumulte étant appaifé, & la Ville tranquille, le Roi confirma le Gouvernement de la Place à Pierre Lopez d'Ayala \*, & retourna à Madrid (A).

J. C.

De retour à cette Ville, le Roi qui n'ignoroit pas les en- 11 s'affire

gagemens que Munjaraz avoit pris avec le Grand-Maître de de l'Akazar Saint Jacques pour lui livrer l'Alcazar & les Tréfore qui de Madrid. Saint Jacques, pour lui livrer l'Alcazar & les Trésors qui y étoient, résolut de prévenir une si noire trahison. Etant allé dans cette intention à l'Alcazar avec quelques Troupes, il y entra, & dit à Munjaraz que puisque c'étoit là son Palais & sa véritable demeure, il ne sui convenoit pas de loger dans la maison d'autrui, qu'ainsi il lui conseilloit de prendre patience, parce qu'il ne vouloit plus habiter ailleurs. Munjaraz fut étourdi de ce discours, & en témoigna même sa furprise au Roi, qui, pour le tranquilliser, promit de lui donner Saint Martin de Valdé-Iglesias. Cependant le Roi donna ordre à Jean Guillen de l'arrêter, & de le tenir sous bonne garde, cequi fut exécuté; mais Munjaraz qui connoissoit parfaitement le caractere du Roi, lui envoïa demander pardon, & l'obtint par l'effet d'une trop grande clémence. Ainsi le Roi le fit relâcher, & l'exila dans ses Terres, lui donnant de l'argent pour le voïage (B).

Tous les Rébelles qui étoient à Arévalo avec l'Infant Don Alfonse, furent très-consternés, quand ils squeent la l'Infant Don réduction de Toléde sous l'obéissance du Roi. Résolus de mettre au plutôt tout en œuvre pour recouvrer cette Place importante, l'Archevêque de Toléde, le Marquis de Villéna & les autres Seigneurs réunirent promptement ileus Troupes, & partirent avec l'Infant Don Alfonse & l'Infante

Tome VII.

le récompenser du service important

<sup>(</sup>A) Dissue Henriquez d'el- | Le Roi donna aussi à ce Seigneur Castillo, Alfonse de Palence, le titre de Comte de Fuensalida, pour Alcocer, Pissa & d'autres.

<sup>(</sup>B). Discue Henriquez D'el- qu'il venoit de lui rendre. Mariana. Castillo.

ANNE'S DE . J. C. . 1468.

Doña Isabelle sa sœur, prenant le chemin d'Avila. Arrivés à Cardénosa qui est à deux lieues de cette Ville, ils y dimerent, & après le repas, l'Infant se coucha pour faire la méridienne. Vers la fin du jour, comme l'on ne vit point reparoître ce Prince, on entra dans l'appartement où il étoit, & on le trouva attaqué d'un accident mortel, & sans sentiment. A cette vûc tout le monde fut extrêmement troublé. On fit auffitôt usage de tous les médicamens que la Médocine put suggérer, & qu'il fut possible d'avoir; mais ils n'eurent aucun effet, & l'Infant mourut en peu de tems le cinquiéme jour de Juillet, à l'âge de quinze ans ; de sorte que la prédiction du Pape sur accomplie. Son Corps sur transporté par l'Evêque de Coria, & déposé dans le Couvent de Saint François d'Arévalo, d'où on l'a transféré depuis à là Chartreuse de Mirastores de Burgos, où est le Tombeau du Roi son pere. On a porté différens jugemens sur la cause de sa mort : les uns l'attribuent à un poison qu'on lui avoit donné dans une Truite, & d'autres à la maladie épidémique qui désoloit ces quartiers; mais on tient plus vraisemblable que ce fut une Apopléxie (A).

Les Rébelles veulent proclamer

L'Archevêque de Toléde, le Grand Maître de Saint Jacques & les autres Seigneurs conduissrent l'Infante Doña Isa-Reine de Cas belle: à la Ville d'Avila, où ils délibérerent sur ce qu'ils tille, l'Infan-avoient à faire. Hs déciderent tous dans leur Assemblée, Belle, qui le qu'il falloit proclamer Reine l'Infante Doña Isabelle. comme l'héritiere immédiate des droits du feu Prince son frere. On députa en conféquence à cette Princesse l'Archevêque de Tolede, qui lui exposa au nom de tous les Confédérés, les justes motifs & droits qu'elle avoit en sa faveur pour être proclamée Reine, & l'intention de tous ceux qui avoient suivi le parti de Don Alsonse son frere. Quoique ce Prélat n'épargnat rien pour la déterminer, l'Infante répondit avec beaucoup de modération d'esprit, qu'elle leur sçavoit grand eré de leur bonne volonté, mais que jamais elle n'accepteroit le Titre de Reine du vivant du Roi son frere, à qui Dieu, sonverain Maître des Empires, avoit donné la Couronne; que tout ce qu'elle souhaitoit, c'étoit d'être reconaue unanimement pour l'héritiere présomptive de la Momarchie, par préférence à Doña Jeanne, prérendue fille du

<sup>(</sup>A) Disque Henriquez d'el-Captillo, & Alvonse de Padence.

## DESPAGNE. X. PARTIE. SIEC. XV.

Roi, & de voir cesser les guerres & les troubles qui désoloient les Provinces du Roiaume; qu'ainsi ils l'obliggraient fort, de chercher à arranger toutes ces affaires avec le Roi, parce que c'était ce qui lui plairoit le plus, & ce qui conviendroit davantage à ses intérêts. Après qu'elle eut fait connoître de cette maniere sa volonté, l'Archevêque de Toléde prit congé d'elle, lui promettant de ne rien négliger pour la **latisfaire** (A).

J. C. 1468.

Dès qu'on eut appris à Madrid la mort de l'Infant Don Plusieurs Alfonse, l'Archeveque de Séville, les Comtes de Plasen-Seigneurs prêtent de cia, de Benaventé & de Miranda, & d'autres Seigneurs re-nouveau sernouvellerent au Roi le serment de fidélité, & le Monarque ment de fidé-lité au Roi. écrivit à tous les Confédérés de venir se ranger sous son obéissance, leur promettant que toutes les contestations s'arrangeroient au gré & à la satisfaction d'un chacun. Dans le même tems les Partisans de l'Infante Doña Isabelle s'assemblerent pour délibérer sur ce qu'ils devoient faire, en conséquence de la volonté de cette Princesse. Ils manderent à get effet à Castro-Nuévo l'Amirante, le Comte d'Albe de Liste son frere, Don Alsonse son fils aîné, le Comte d'Albe de Tormes, le Vicomte de Valduerna, le Grand-Maî-, tre d'Alcantara & d'autres, & le dix-septième jour d'Août l'Archevêque de Toléde, le Grand-Maître de Saint Jacques, les Évêques de Burgos & de Coria, & Pierre Lopez de Padilla se trouverent dans ce lieu avec eux tous, à l'exception du Grand-Maître d'Alcantara, qui se fit représenter par Procureur. Après cinq jours de Conférences, il fut résolu que l'Archevêque de Toléde, le Grand-Maître de Saint Jacques, & les Evêques de Burgos & de Coria, régleroient toutes ces affaires avec les Plénipotentiaires qui seroient nommes par le Roi. On se sépara ensuite, les uns retournant à Avila, & les autres chez eux (B).

A Séville, on ne sçut pas plutôt la mort de l'Infant Don L'Infante Alfonse, que le dix-huit de Juillet le Duc de Médina-Sy-le est procladonia, Don Jean de Guzman, & Don Henri son fils, le mée à Sévil-Comte d'Arcos, Don Jean Ponce & Don Rodrigue son le, & dans d'autres Plafils proclamerent avec la principale Noblesse & le Peuple ces de l'Ande cette Ville l'Infante Doña Isabelle, déploïant pour elle dalousse

<sup>(</sup>A) Diéque Henriquez d'el- | B Alfonse de Palence. Castillo, & Alfonse de Palence, ]

Anne's de J. C. 1468.

les Etendards; exemple qui fur aussi-tôt suivi par les Villesde Coria, Xésès de la Frontière & d'autres. Sur cette nouvelle le Comte de Plasencia écrivir aux mêmes Villes de: rentrer sous l'obédiance du Roi Don Henri, & sit pareilles démarches auprès des principaux Seigneurs d'Andalousie. leur représentant, que puisqu'on prenoit sérieusement des mesures pour arranger toutes les affaires, il n'étoir pas justede fournir occasion à de nouveaux mouvemens; mais il pazoît que ses Lettres, qui leur furent remises par Don Pedre de Zuñiga son fils, n'eurent aucun effet, car le Comte d'Arcos n'en eut pas plutôt entendu parler, qu'il rassembla un grand nombre de Sévillanois dans le Couvent de Saint Jérôme, où ils firent tous un nouveau serment en saveur de l'Infante Doña Isabelle ( A).

Mauvais fucentreprises du Comte de weur du Roi.

Le Comte de Cabra, fidéle Sujet du Roi Don Henri. cès de deux voulut profiter de la conjoncture pour s'emparer de Bujalance. Il en forma l'entreprise le vingt-sixième jour de Juil-Cabra en fa- let avec mille Chevaux & un bon Corps d'Infanterie; mais les Habitans se désendirent avec valeur, & appellerent à leur secours Don Alfonse d'Aguilar, qui leur amena de Cordoue cinq cens Chevaux & quelques Fantassins avec lesquels il entra dans la Place. Le projet n'ajant pu réussir, le Comte de Cabra fit demander des Troupes au Connétable Don Michel Luc & à ses amis, qui lui en envoierent aussitôt, pour se présenter devant Cordone, où Don Alsonse d'Aguilar avoit beaucoup d'ennemis, dans l'espérance d'y exciter quelque mouvement, & de pouvoir se rendre Maître de cette Ville. Il alla donc se poster à la vûe de cette Place à la tête de quinze cens Chevaux & d'un grand nombre de Fantassins, le premier d'Août, à la pointe du jour, salfant sonner de la Trompette pour avenir les Habitans de fon arrivée. Au bruit qu'il sit, Don Alsonse d'Aguilar ramassa à la hâte cinq cens Chevaux & deux mille Fantassins, avec lesquels il sortit pour l'attendre hors de la porte; mais le Comte de Cabra, voiant qu'il ne se faisoit dans la Ville aucun mouvement, & que tout y étoit au contraire dans une parfaire tranquilliré, ne jugea pas à propos non plus de branler. Don Alfonse d'Aguilar aïant fait sçavoir au Duc de Médina-Sydonia, à Séville, à Xérès & à ses amis le besoin.

qu'il avoit d'être secouru, envoia dire au Comte de Cabra, Anne's DE que dans trois jours il pouvoit compter de le voir proche de Castro d'el-Rio en baraille rangée. Pendant ce rems-là Don Henri de Guzman rassembla cinq cens Chevaux, & se trouva bientôt à la tête de huit cens, au moien de ceux que la Ville de Xérès & ses amis lui fournirent. Le Comte de Cabra informé de l'approche de ce renfort, & de plusieurs autres que l'on amenoit à Don Alfonse d'Aguilar, prit le parti de décamper, se recomoissant inférieur en forces à l'Ennemi. Dès qu'il se sur retiré, Don Alsonse d'Aguilar alla voit Don Henri de Guzman à Lorca, où ils confirmerent leur ancienne ligue & amirié, s'obligeant de se soutenir & fecourir réciproquement. Les Habitans de Séville & de Xérès en firent autant de leur côté, après quoi chacun retourna chez foi (A).

J. C.

Quand l'Archevêque de Toléde, le Marquis de Villéna Paix con-& les autres furent de retour de l'Assemblée de Castro-Nué-Roi & les vo à Avilà, ils rendirent compte à l'Infante Doña Isabelle Mécontent. de la résolution qu'on y avoit prise, & l'Infante leur ordonna de la mettre au plutôt à exécution. On écrivit sur le champ, au nom de tous les Confédérés, à l'Archevêque de Séville, pour engager le Roi à nommer des personnes avec lesquelles on pûr traiter d'accommodement; & le Roi qui avoit réellement envie d'être tranquille, alant commis l'Archevêque: de Séville & les Comtes de Plasencia & de Benaventé, pour assister de sa part aux Conférences, on nomma du côté de l'Infante l'Archevêque de Toléde, avec les Evêques de Burgos & de Coria. Ils s'assemblerent tous six à Cerbéros, du moins à ce que l'on croit, pour régler l'accommodement, qui fut fair, au moien de la promesse que sisent les Consédérés de rendre au Roi une entiere obéissance, à condition que l'Infante Doña Isabelle seroit déclarée & reconnue hériviere présomptive de la Couronne; que l'on oublieroit tout le pas-Ke, & qu'un chacun seroit rétabli dans tous ses biens; qu'ondonneroit à l'Infante les Villes d'Avila & d'Ubéda avec les Places de Médina d'el-Campo, d'Olmédo, d'Escalona & de Molina; que cette Princesse s'obligeroir par serment de me point se marier sans le consentement & l'agrément du Roi-Don Henri son frere; & qu'enfin, pour plus grande su-

(A) ALIONSE DE PALBNOB.

reté, le Roi éloigneroit de lui la Reine Doña Jeanne & 🏗 Anne'e de fille, & les enverroit en Portugal. J. C.

1468. La Ville de Burgos remile sous l'obéiffance du Roi.

Pendant ce tems-là Don Pedre de Vélasco rangea sous l'obéissance du Roi la Ville de Burgos, dont les Habitans obtinrent le pardon pour toutes les fautes qu'ils avoient commises contre la fidélité qu'ils devoient à leur Souverain. Le Marquis de Santillane, l'Evêque de Siguença son frere, &: tous les autres Seigneurs de la maison de Mendoza vinrent à Madrid offrir de nouveau leurs services au Roi, & lui bai-

guitte la Cour mécontent.

Le Marquis ser la main. Sur ces entrefaites arriverent aussi l'Archevêque de Santillane de Séville & les Comtes de Plasencia & de Benaventé, avec le Traité d'accommodement, que le Roi donna ordre d'examiner dans son Conseil; & le Marquis de Santillane piqué de ce que le Roi ne lui communiquoit point une affaire de cette importance pour avoir son avis, lui baisa la main, & retourna à Guadalajara avec tous ses parens. On examina dans le Conseil du Roi les articles de l'accommodement, & quoiqu'on y trouvât quelques difficultés, sa Majesté les approuva tous par le conseil d'André de Cabréra, & des principaux Seigneurs qui étoient à la Cour. Pour mettre la derniere main au Traité, on convint que le Roi & l'Infante auroient une entrevûe à los Toros de Guisando, le Roi se rendant à cet effet à Cadahalso avec les Seigneurs qu'il avoit auprès de lui, & l'Infante à Cébréros avec l'Archevê. que de Toléde & les autres Seigneurs de son parti; & que le Légat du Pape s'y trouveroit aussi, afin d'autoriser & confirmer tout ce qui y seroit fait en conséquence.

En conséquence de cet accord, le Roi Don Henri passa du Roi & de à Cadahalso, suivi de l'Archevêque de Séville, des Comna Mabelle à tes de Plasencia, Benaventé, Miranda & d'autres Seigneurs. las Toros de & l'Infante Doña Isabelle à Cébréros avec l'Archevêque de Guisando, Toléde, le Grand-Maître de Saint Jacques, les Evêques où l'accommodement est de Burgos & de Coria, & d'autres. De-là ils se transporterent confommé. tous deux à los Toros de Guisando, le dix-neuviéme jour de Septembre, chacun avec le même Cortége qu'ils étoient venus. Comme le Roi y arriva le premier, l'Infante qui étoit montée sur une mule, mit pied à terre, & alla baiser la main au Monarque son frere, qui l'embrassa à son tour

La Cou- avec toute la tendresse possible. Après ces civilités de part ronne de Caf & d'autre, on lut les articles de l'accommodement, & pour tille est affurée à l'Infan-donner au Traité une force entiere, le Légat releva tous les

## DESPAGNE. X. PARTIE. SIEC. XV. 223

Seigneurs du serment qu'ils avoient sait en faveur de Doña Jeanne, prétendue sille du Roi, au moïen de quoi l'Infante sut sur le champ déclarée & reconnue héritiere présomptive des Couronnes de Castille & de Léon, aux conditions que j'ai déja belle.

1468.

ronnes de Castille & de Léon, aux conditions que j'ai déja belle.

marquées. Tout ceci sut sait avec beaucoup de solemnité, les deux Partis saisant également éclater leur joie par leurs acclamations & leurs applaudissemens; & le Grand-Maître de Saint Jacques rentra plus avant que jamais dans les bonnes graces de son Souverain. Le Roi emmena avec lui l'Infante à Cadahalso, & l'Archevêque de Toléde retourna avec les autres à Cébréros (A).

Pendant que l'on travailloit ainsi à tout pacifier, le Mar- La Reine quis de Santillane pensoit à faire éclater son ressentiment de les mains du ce que le Roi ne lui avoit point fait part de la négociation Marquis de d'accommodement avec les Rébelles, qui avoient soutenu Santillano. les intérêts de l'Infant Don Alfonse, & qui épousoient encore ceux de l'Infante Doña Isabelle. Comme il avoit en sa puissance dans le Château de Buyerago Doña Jeanne, qui passoit pour la fille du Roi, & qui avoit été reconnue Princesse, il molut de faire en sorte d'avoir aussi la Reine Doña Jeanne sa mere. Pour cet effet il sollicita fortement la Reine de venir se mettre entre ses mains, lui promettant de la soutenir, lui & toute sa Famille, dans les innovations auxquelles on devoit s'attendre. La Reine aïant accepté la propositions & laissé au Marquis le soin de lui fournir les morens de sortir de prison, ce Seigneur sit partir Don Louis Hurtado de Mendosa, qui se rendit déguisé au Château d'Alaéjos, & corrompit à force d'argent les Gardes de la Reine, de maniere qu'il entra dans la Forteresse, & donna à l'illustre prisonniere des avis & des cordes pour s'échapper. Avec ces secours la Reine descendit de nuit, & Don Louis Hurrado qui l'attendoir, la prit en croupe sur son cheval, & la mena promptement au Château de Buytrago, d'où on la transféra avec sa fille à celui de Torija, par ordre du Marquis de Santilsane, qui voulut les avoir plus proche de lui pour l'exécuzion des projets qu'il méditoit (B).

Quelques-uns noircissent bien davantage la réputation de Calomnie la Reine. Ils publient que pendant sa détention dans le Châ-contre cette princesse,

<sup>(</sup>A) Directe Henriquez d'el-Cas-Fillo, Alfonse de Palence, & Castillo Alfonse de Palence, & Cautess.

teau d'Alaéjos, elle eut un commerce criminel avec un ne-Anne'e de veu de l'Archevêque de Séville, & en devint enceinte; mais J. C. 1468. c'est un conte inventé par la malice vulgaire, & uniquement adoptée par quelques His fondé sur ce que le neveu de l'Archevêque entroit souvent dans le Château, comme étant chargé par son oncle d'avoir soin de cette Princesse. Peut-on en effet disconvenir que descendre le long d'une corde, monter en croupe, & courir en quelque maniere la poste, pour passer d'Alaéjos à Buytrago, n'annoncent point une semme prête à accoucher. telle qu'elle auroit dû être, si ce qu'on lui impute étoit véritable? Il n'est d'ailleurs fait aucune mention qu'elle ait eu une bonne ou fausse couche, après qu'elle a été en la puisfance du Marquis de Santillane \*. Je fais cette observation, parce que je ne puis souffrir les impostures insultantes, ni le discrédit mal placé des femmes.

Le Roi conwoque les

toriens.

De Cadahalso le Roi Don Henri passa avec la Princesse Etats à Oca-Doña Isabelle sa sœur à Casarrubios d'el-Monté, & la laisna. Protesta- sant dans ce lieu avec André de Cabréra, son Majordome, Reine en fa-il alla avec le Grand-Maître de Saint Jacques prendre le veur de Dora plaisir de la chasse au Pardo & à Rasa-Fria. Étambroche de Jeanne la fil-Ségovie, il en chassa l'Evêque Don Jean Arias & Pierre Arias son frere, & donna le Gouvernement de l'Alcazar de cette Ville à André de Cabréra. Il expédia de-là des Lettres à toutes les Villes & Places du Roïaume, afin de leur donner avis de ce qui avoit été fait en faveur de la Princesse Doña Isabelle, & de leur enjoindre d'envoier leurs Députés à Ocaña pour la reconnoître héritiere présomptive de la Couronne, & assister aux Etats. D'un autre côté la Reine Doña Jeanne, qui étoit en la puissance du Marquis de Santillane, envoïa à Casarrubios Don Louis Hurtado, pour protester en son nom au Légat du Pape, de nullité de tout ce qui avoir été fait à Guisando au préjudice du Droit de Doña Jeanne sa fille, & du serment qu'on lui avoit prêté; mais comme l'impuissance du Roi étoit si notoire, le Légat mé-

de Pierre, qu'on accusoit d'être leur pere, & l'amant de la Reine. J'ignore sur quelle bonne autorité il peut se fonder, vue la négative de FERRÉRAS Du roste il se contente de dire que le prétendu pere & amant étoit proche parent de l'Archevêque de Séville; fans marquer à quel degré.

<sup>\*</sup> Quoi qu'en dise ici Ferréras, Ma-1 riana soutient que la Reine eut dans sa prison deux fils naturels, Don Ferdinand & Don Apostol, qu'ils surent élevés à Toléde dans le Monastere Rojal des Religieuses de Saint Dominique, & que la Supérieure de cesse Maison en prit soin, parce qu'elle étoit parente

prisa la protestation, & Don Louis Hurtado s'en retourna fans avoir été écouté. Peu après le Roi arriva à Casarrubios, J. C. & le Grand-Maître le mena avec la Princesse à Ocaña (A). 1468.

Des que Don Jean, Roi d'Aragon, eut appris que la Prin- Le Roi d'Acesse Doña Isabelse avoir éré déclarée & reconnue en Cas-ragon retille, héritiere présomptive de la Couronne, il se persuada Princesse Doqu'il ne pouvoit ménager un meilleur mariage à Don Fer-na Isabelle dinand son fils. Dans cette pensée il fit au plutôt passer en mariage Castille Don Pedre de Péralta, Connétable du Rosaume de ce Don Fer-Navarre, avec des Lettres pour l'Amirante son beau-pere, fils. pour l'Archevêque de Toléde, son ancien & étroit Confécie déré, pour les Comtes de Médina-Céli & de Tréviño, & pour d'autres, lui donnant plusieurs Blancs-signés, pour en faire usage suivant l'occasion. Pétalta étant arrivé, sit tenir les Lettres à tous ceux à qui elles étoient adressées, & s'attacha sur-tout à faire agir l'Archevêque de Toléde, en considération de l'étroite alliance qu'il y avoit entre eux, parce qu'une de ses filles étoit mariée à Troylo Carrillo, fils de ce Prélat. L'Archevêque promit d'appuier l'affaire de tout son crédit, en représentant à la Princesse que ce mariage lui convenoit fort, tant à cause de son âge, que parce qu'elle affermiroit ainsi la succession au Trône de Castille dans la Famille Roïale, & qu'au moren de la réunion qui s'ensuivroit, des Etats d'Aragon, Valence, Catalogne & Sicile, les deux Monarchies en formeroient une formidable. Pour mieux s'assûrer le succès dans l'entreprise, il crut devoir emploier les principaux Confidens de la Princesse, qui étoient Gonçale Chacon & Guttierre de Cardénas son neveu. Maître des Cérémonies chez la même Princesse; & ces deuxci excités en partie par les grandes offres que le Roi d'Aragon leur faisoit, commencerent à rendre auprès d'elle tous les bons offices qu'on pouvoit attendre d'eux (B).

Cependant les Députés des Villes qui devoient assister aux Etats, arriverent à Ocana, & la premiere chose qu'ils firent, d'Ocana fut de se plaindre au Roi Don Henri, de ce qu'on n'avoit n'ont pas lieu. pas mandé les Villes du Roiaume pour la proclamation de la Princesse, comme c'étoit l'usage & la coutume; mais le Roi leur répondit avec aigreur. Appréhendant alors d'éprou-

(A) Diégue Henriquez d'el-Castillo, Alfonse de Palence, Castillo, Alfonse de Palence, Pulgar & Colménares.

Iome VII.

Ff

ANNE'E DE J. C. . 1468.

ver quelque violence, parce qu'ile lui avoient aussi fignissé que s'il gardoit auprès de sa personne le Grand-Maître de Saint Jacques, il pourroit en résulter un grand préjudice à l'Etar, à cause de l'aversion que l'on avoit pour ce Seigneur, dans la persuasion que c'étoit lui qui avoit causé tous les maux dont le Roïaume avoit été affligé, ils se mirent sous la protection de l'Archevêque de Toléde. Enfin comme ils virent que les Villes d'Andalousie n'avoient pas voulu envoier leurs Députés aux Etats, ils s'en retournement chez eux (A).

Cabale du Marquis de Villéna, pour traverser le Mariage de la Princeffe le avec le Prince Don Ferdinand.

Le Marquis de Villéna inftruit du fuccès avec lequel on ménageoit le mariage entre la Princesse Doña Isabelle & le Prince Don Ferdinand d'Aragon, en fut extrêmement alarmé, persuadé que s'ils montoient jamais sur le Trône de Cas-Dona Isabel- tille, il avoit tout à craindre pour les Etats dont il s'étoit emparé par force & par artifice. Résolu donc de faire les derniers efforts pour empêcher ce mariage, afin de se délivrer de toute inquiétude, il communiqua sa pensée au Comte de Plasençia & à l'Archevêque de Séville, comme à des Seigneurs intéressés dans l'affaire pour des Domaines qu'ils avoient acquis par les mêmes voies. Il leur peignit le danger avec des conteurs si vives, qu'il n'ent pas de peine à leur faire gouter & approuver son avis, & comme la Princesse avoit pour elle tous les ennemis du Grand-Maître de Saint Jacques, ils convinrent tous trois de tâcher de mettre dans leurs intérêts la Maison de Mendoza. Le Grand-Maître sit dire à cet effet au Marquis de Santillane d'envoier des personnes de constance à Villaréjo, où il se trouveroit en personne avec l'Archevêque de Séville & le Comte de Plasencia, pour consérer sur des affaires de la derniere importance.

Il tient à ce semblée à Villaréjo 💰 Seigneurs.

Sur cette invitation le Marquis de Santillane envoia à Vilsujet une as-laréjo l'Evêque de Siguença son frere, avec Don Pedre de Vélasco, & le Grand-Maître de Saint Jaeques s'y étant aussi avec d'autres rendu, de même que l'Archevêque de Séville & le Comte de Plasencia, ils rinrent tous une Assemblée dans laquelle le Grand-Maître représenta aux quatre autres avec quelle ardeur l'Archevêque de Toléde & l'Amirante, soutenus de leurs parens & amis, sollicitoient le mariage de la Princesse Doña Isabelle avec le Prince Don Ferdinand d'Ara-

(A) Digeur Henriquez d'el-Castille.

ANNE'E DE

J. C.

1468.

gon. Aïant ensuite fort appnié sur le risque qu'ils courerquent tous de perdre les biens qu'ils renoient de la générosité des Rois, il ajoûta que puilque les Seigneus de la Mailon, de. Mendoza avoient en leur puissance la Reine Doña Jeanne & sa fille, ils étoient les plus innéressés à empêcher ce mariage, en sourenant la Reine & sa fille, afin de ne pas perdre l'occasion d'augmenter leur propre puissance. Tout ce qu'il dit, sut unanimement approuvé, & l'on résolut d'un com-tent tous de mun accord de faire en sorre que la Princesse Doña Isabelle Princesse Doépousat Don Alsonse, Roi de Portugal, qui étoit veuf, & sa Isabelle la fille de la Reine le Prince Don Jean, fils du même Roi, de Portugal, On décida en outre qu'il falloit pour cer effer que le Roi & Dona Jean-Don Henri & la Reine sa femme enssent une entrevue avec prince Don le Roi de Portugal, & que l'Evêque de Siguença & Don Jean de Por-Pedre de Vélasco allassent parler au Roi avec tant de se-tugal, son cret en faveur de la fille de la Reine, que ni la Princesse main. Doña Isabelle, ni l'Archevêque de Toléde, ni les autres qui étoient portés pour la sœur de leur Souverain, n'en

euffent connoissance. La derniere convention ne tarda pas d'être exécutée, & Le Roi se quand l'Evêque de Siguença & Don Pedre de Vélasco eu-repose entérent commencé de parler au Roi Don Henri, le Grand-Mai- Seigneur, tre de saint Jacques lui raconta le mariage que l'on projettoit pour ce doupour la Princesse Doña Isabelle, s'efforçant de lui faire sentir les grands inconvéniens, qu'il prévoioit devoir en résulter, & les avantages considérables que l'on retireroit des mariages qu'ils avoient imaginés. Le Roi qui étoit entierement livré au Marquis de Villéna, laissa tout à sa disposition, & emmena avec lui de la Barque d'Oréja, où se tint cette conférence, à Ocaña, l'Evêque de Siguença & Don Pedre de Vélasco. Ces deux-ci firent scavoir à la Reine ce qu'ils avoient concerté, & l'avertirent de l'entrevûe avec le Roi de Portugal. pour qu'elle vînt à Ocaña; mais cette Princesse ne voulut point s'y rendre, de crainte que ce ne sût une tromperie, pour l'envoier en Portugal. Dans le même tems le Grand-Maître de saint Jacques, comptant que la Princesse Doña Isabelle. feroit tout ce que le Roi son frere lui ordonneroit, écrivit au Roi de Portugal d'envoier en Castille des Ambassadeurs pour régler les mariages dont il avoit fait l'ouverture, en cas qu'ils fussent de son goût (A).

(A) Diéque Henriquez D'el-Castille, Alsonse de Palence & d'autres.

ANNE'S DE

J. C. 1468. Mesures que fien avec le Prince Don Ferdinand.

La Princesse Doña Isabelle n'ignoroit pas, non plus que l'Archevêque de Toléde, tout ce que le Grand-Maître de faint Jacques tramoit; & portée à épouser le Prince Don Ferprendla Prin dinand, elle avoit plus en horreur d'être appellée belle-mere, cesse pour le que meré. Rejettant donc la négociation de Portugal, elle chargea l'Archevêque de Toléde, de sçavoir des Seigneurs. de Castille qui lui étoient attachés, ce qu'ils pensoient du mariage du Prince Don Ferdinand, parce qu'elle ne vouloit rien. faire à ce fujer fans leur consenvement. En vertu de son ordre l'Archeveque de Toléde convoqua plusieurs Seigneurs à. Yépes, pour traiter cette affaire, & l'Eveque de Coria, l'Amirante, & les Comtes de Médina-Céli, Tréviño & Buen-Dia s'étant rendus à cette Ville avec beaucoup d'autres, ils furent tous d'avis que le mariage du Prince Don Ferdinand étoit celui qui convenoit le plus à la Princesse & à l'Etat, attendu les troubles que pouvoient causer les mariages qu'on négocioir en Portugal. Non content de cette décision, l'Archevêque fit passer en Andalousie un homme de confiance avec des Lettres pour le Duc de Médina-Sydonia, le Comte d'Arcos', Don Pedre Henriquez & d'autres Seigneurs, qui promirent, après que l'Archevêque leur eus levé quelques difficultés, de favoriser le mariage de la Princesse: l'Evêque de Corisien sit autant, au nom de toute la Famille des Manriques:

Tentative inutile du Comte de Walladolid.

D'un autre côté le Comte de Plasencia voulut s'emparer de Valladolid, pour les fins dont j'ai déja parlé, & en donna la Plasencia sur commission à Alvar de Braquemont, qui trouva le moien d'engager les Freres de la Miséricorde de l'introduire dans la Ville avec deux cens cinquante Chevaux; mais Braquemont ne fut pas plutôt entré, que les Habitans prirent les armes, & firent demander du fecours à l'Amirante, qui étoit à Simancas, & qui leur envoïa un gros Corps de Cavalerie, avec lequel ils chargerent si vigoureusement les Troupes de Braquemont, qu'elles furent heureuses, elles & leur Commandant, de pouvoir suir par la porte de saint Erienne (A).

Action hor -zible des Juifs punic.

A Sépulvéda, Diocèse de Ségovie, les Juissprirent secretde Sépulvéda tement dans la semaine fainte un jeune enfant Chrétien à la: persuasion de Rabbi Salomon, Ministre de la Synagogue de cette Ville, & lui firent endurer les mêmes tourmens, que

## D'ESPAGNE. X. PARTIE. SIEC. XV. 220

Norre Seigneur Jesus-Christ a soufferts dans sa Passion, jusqu'à ce qu'il expirât sur une Croix. On découyrit ce crime, & ceux qui en avoient été les Auteurs, aïant été atrêtés & conduits à Ségovie, on les y condamna, après avoir fait leur procès, les uns à être brûlés, & les autres pendus. On ne s'en tint pas là. Les Habitans de Sépulvéda furieux se jetterent sur les autres Juifs qui éroient restés dans la Ville, en massacrerent plusieurs, & chasserent les autres (A).

Anne'e de

J. C.

1468.

Sur le Territoire de Toléde, dans un lieu appellé Pedro- Prodige ar-Moro, peu loin de Fuensalida, un Laboureur étant allé avec moro, ses fils au tems de la moisson faire une gerbe d'orge, à la premiere poignée qu'il scia avec sa faucille, il eut toute la main pleine de sang. Un de ses fils s'en étant apperçû, crut qu'il s'étoit coupé la main, & courut à lui promptement pour voir ha blessure; mais il ne s'en trouva aucune. Reconnoissant alors hii & les autres, que cette liqueur sanguine sortoit des tuyaux d'orge coupés, ils firent une seconde expérience pour mieux constater le fait, & virent arriver le même prodige, en sciant d'autres tuyaux d'orge, suivant les témoignages authentiques qu'ils en envoierent à Pierre Lopez d'Ayala, Seigneur du Village, & Bailli de Toléde (B).

A Rome, le vingt-sixième jour de Septembre mourut Don Mort du Jean de Torquémada, de l'Ordre des Frères Prêcheurs, Car- Cardinal dinal du Tirre de saint Sixte, & ensuite Evêque de sainte de Torque Sabine, Personnage également vertueux, religieux & sçavant. mada. Ouiconque voudra connoître son mérite, n'a qu'à lire Chacon dans les Vies des Papes, & consulter la Bibliothéque ancienne d'Espagne de Don Nicolas Antonio. Don Louis Nuñez, Archidiacre de Madrid & chanoine de Toléde, transféra par du Corps de ordre du Pape Paul II. le cosps de saint Raymond, Abbé de mond, Abbé, Fitéro, du Couvent de Calatrava à celui de Monté-Sion de au Couvent Toléde, de l'Ordre de Cîteaux, & le plaça dans la Chapelle de Montéde Notre-Dame (C).

Le treizième jour de Fevrier, Doña Jeanne, Reine d'Aragon, mourut à Tarragone, après une longue maladie, au Doña Jeangrand regret du Roi son mari, à qui elle avoit donné des preu-d'Aragon. ves de son cœur mâle, & de sa grande capacité dans les affai-

Mort de

<sup>(</sup>A) Coeménares dans l'Histoire] | TILLO, & Albonse de Palence. de Ségovie. (C) La vie de Saint Raymond, (B) Diéque Henriquez d'el-Cas-

res les plus épineuses qu'il avoit eues sur les bras: elle sut in? Anne'e de humée dans le Monastere de Pobléte (A). J. C.

1468. Suite de la guerre du

Pour continuer cependant la guerre de Catalogne, Don-Jean, Roid'Aragon, convoqua les Etats à Saragosse, où étoit Roi d'Aragon le Prince Don Ferdinand, à dessein de demander aux Aragonavec le Duc nois cinq cens Chevaux parés, & aux Valenciens trois cens, & donna ordre au Grand-Maître de Montése & au Châtelain d'Amposta de réunir leurs Troupes. Dans le même tems le Duc de Lorraine, qui ne vouloit pas rester oisif, alla avec une partie de ses Troupes assiéger saint Jean de las Adadésas; mais Don Alfonse d'Aragon en aïant eu avis, vola au secours. de la Place avec le plus de troupes qu'il put ramasser, donna. sur les Affiégeans & les défit. Après cette déroute le Duc de Lorraine alla en France chercher des renforts, & n'aïant pas tardé à revenir \*, il se jetta sur l'Ampurdan, & y commit toutes fortes d'hostilités. Don Alsonse d'Aragon, trop soible alors pour lui résister, sit sçavoir au Roi son pere, que s'il no lui envoioit promptement des Troupes, il seroit forcé de quitter l'Ampurdan avec celles qu'il avoit (B).

Le Roi

Sur cet avis le Roi Don Jean rassembla toutes les Troupes court risque qu'il lui fut possible, & passa avec elles à Figuéras, pour contenir le Duc de Lorraine; mais reconnoissant qu'il étoit inférieur en forces à l'Ennemi, il se retira, & alla camper proche de Péralada. Le Duc l'y suivit, & s'approcha si fort par la négligence & le peu de soin des Gardes avancées, que le Roi & son Armée s'enfuirent en désordre, abandonnant tous leurs bagages. Ils furent poursuivis par le Duc de Lorraine; mais ceux qui avoient la garde du Roi, recurent avec tant de valeur quelques Régimens François, qu'ils les forcerent de se retirer. Un de ceux qui se signalerent le plus dans cette occasion, sur Jean de Gambaona, qui étant seul & entouré d'ennemis, se défendit avec tant d'intrépidité, qu'après avoir renversé trois hommes sur la poussiere à coups de Lance, il se dégagea, quoiqu'avec onze blessures : action digne d'une éternelle mémoire (C).

amena cent Lances, par ordre du Roi de France son Maître, qui envoia aussi un Corps de Troupes au Comte de Candale, Viceroi de Rouffillon. L'Hift. Génér. de Languedoc, Liv. 35.

<sup>(</sup> A) Zurita & d'autres. (B) ZURITA.

<sup>(</sup>C) Aléson. \*Dans les mois de Mars & d'Avril, le Sire de Charlus, Lieutenant en Languedoc, leva pour le secourir, & lui

De là le Duc de Lorraine alla avec son Armée assiéger une feconde fois Girone, & comme le Gouverneur défendit la ANNE'E DE Place durant quelque tems, il laissa au siège un Général Francois avec un Corps de Troupes suffisant, & passa avec les au-Lorraine astres à Ostalric. Le Roi Don Jean rassembla toutes les sien-siège une senes à Tarraga, & tint dans ce lieu un Conseil de Guerre avec conde fois ses principaux Généraux, pour régler les opérations de la Réquésens Campagne. Ceux-ci furent d'avis que l'on observat tous les Soler soumes mouvemens du Duc de Lorraine, & que l'on fit plusieurs di-Châteaux au versions, afin de l'obliger, s'il étoit possible, d'affoiblir son Roi-Armée par des Détachemens. En conséquence Don Alfonse d'Aragon assiégea Cartéla, & le Duc de Lorraine s'étant avancé dans la vallée jusqu'à Ville-Franche avec ses Troupes, les Comtes de Prades, & de Lérin allerent avec les Leurs lui faire tête, & le contraignirent de se retirer, sans avoir fait aucun butin. Réquésens Soler insulta avec cent cinquante Chevaux & un petit Corps d'Infanterie, les Châreaux de Concabéla & de Cistéro, qui ne pouvant soutenir ses efforts, se rendirent : le dernier sut livré par les Portugais, qui y étoient en garnison. Il soumit ensuite d'autres petirs Châteaux des environs, & démantela toutes ces Places, pour les mettre hors d'état de pouvoir se révolter, & asin que l'on fût exempt d'y loger des Troupes (A).

Le Roi Don Jean tint les Etats à Saragosse, où ses Sujets Etats de Iui accorderent par un effet de leur amour & fidélité, les se-Saragosse, où cours dont il avoit besoin pour soutenir la guerre; & comme le Prince il étoit déja dans un âge très-avancé, le dix-huitième jour de nand est de-Juillet il déclara avec beaucoup de solemnité & à la fatisfac-claré Roi de tion de tout le monde, le Prince Don Ferdinand, Roi de Si-socié à la cile, & fon Collégue dans la Souveraineré, afin de le déco-Couronne d'Aragon par rer & de lui donner plus d'autorité \*. Environ le même rems le Roi son Cyprien de Murentra dans Valdé-Aran, avec quelques Com-perepagnies de Cavalerie, & un Corps d'Infanterie, & enleva anx François, comme Confédérés du Duc de Lorraine, trois

J. C.

( A ) ZURITA. \*Pour avoir occasion de prévenir sur Le haut degré de gloire auquel le Prinee Don Ferdinand fut clevé dans la fuite, Mariana dit que cola se fit dans le même tems & presque le même jour que m urut l'Infant Don Alfonse de Castillo; mais puisqu'il n'a pas présen-1

du en indiquer le jour fixe, il se seroie expliqué d'une maniere plus correctes'il avoit marqué que ce fut dans le même mois; car quiconque le lira, ne soupconnera jamais qu'il y ait eu treize jours d'intervalle entre ces deux événemens.

ANNE'E DE J. C. 1468.

mille bœufs ou vaches, & trente mille Bêtes à laine: perte très-considérable pour les Habitans de cette Vallée. Le Prince Don Ferdinand passa ensuite à Tarraga, & Don Loup, Don Pedre d'Uréa, & Don Martin de Lanuza l'aïant joint avec leurs Troupes, il alla se poster à Cardone.

' Le Roisecoure Giro-

Girone étant extrêmement serrée de près par le Duc de Lorraine, les Etats d'Ampurdan en donnerent avis au Roi Don Jean, qui passa aussi-tôt à Lérida, pour préparer le secours, & fit conduire des vivres aux Assiégés, sous l'escorte d'une bonne Compagnie de Cavalerie. Peu après le Roi enyora Ramonet avec un Régiment de Cavalerie, renforcer les Troupes qu'il avoit dans les environs de Girone, & le septiéme jour de Septembre Jean de Vilamarin sortit de Tarragone, par son ordre, avec quatre Galéres chargées de Troupes & de vivres pour secourir les Assiégés. Vilamarin étant arrivé à las Médas, Jacques Galéote voulut empêcher le débarquement avec cinquante Chevaux & quarante Fantassins; mais malgré sa bonne contenance, Vilamarin sit prendre terre à ses Troupes, le força de se retirer, & jetta du secours dans Girone. Le Roi Donna ordre ensuite à Rodrigue de Bobadilla d'aller avec cent Chevaux renforcer la Garnison de la Place, & Jacques Galéote s'étant présenté pour s'y opposer. Bobadilla lui dressa une embuscade, dans laquelle il l'attira, le défit, & le prit prisonnier: de tout le Détachement ennemi, il ne se sauva que quatre hommes.

sin Juif guerit le Roi ion avengle-

Le Roi qui étoit depuis si long-tems aveugle des cataractes qu'il avoit sur les yeux, souhaitoit fort de se faire guérir d'Aragon de d'un mal si à charge, & si incommode pour le Gouvernement. N'aïant plus autre chose à faire qu'à essaier l'opération, il prit le parti de se mettre entre les mains d'un Juif, appellé Abiabar, natif de la Ville de Lérida, qui étoit tout ensemble habile Médecin, grand Chirurgien & fameux Astrologue. Cet homme lui passa l'aiguille dans l'œil droit le douziéme jour de Septembre, & lui fit tomber les cataractes. Un mois après, le Roi encouragé par l'heureux succès de l'opération, voulut qu'on lui en fit une pareille à l'œil gauche, contre l'avis même du Médecin, qui s'en acquitta cependant aussibien que la premiere fois; de sorte que le Roi fut entierement guéri. Le Roi ainsi rétabli, alla voir le Prince Don Ferdinand son fils à Cardone, & après lui avoir donné ses instrucrions sur ce qu'il devoit faire, il passa à Saragosse. Dès qu'il

#### D'ESPAGNE. X. PARTIE. Siec. XV. 233

Fut parti, le Prince Don Ferdinand se mit en Campagne avec Anne's DE ses Troupes & celles que le Roi avoit dans ces Quartiers, & alla insulter Berga, qu'il ne tarda pas d'emporter de force, Prise de quoiqu'il sit grace de la vie & du pillage aux Habitans. Après Berga par le cette expédition, il mit dans la Place une bonne Garnison, Prince Don & se retira à Cerbéra, sçachant qu'il étoit arrivé de France au Duc de Lorraine de gros renforts. Celui-ci avoit en effet formé avec les Troupes Françoises une Armée de quinze mille hommes; mais comme l'on étoit à l'entrée de l'Hiver, les grandes eaux & les froids ne lui permirent pas d'agir (A).

En cette année Don Ferdinand, Infant de Portugal, passa Destruction en Afrique avec une bonne Flotte, & débarqua proche d'A- Afrique par nafe. Les Habitans aïant abandonné la Place à son approche, Don Ferdiil y entra, & la rasa, persuadé qu'on ne pouvoit la garder que nand, Infant de Portugal. très difficilement, & qu'à grands frais. Il retourna ensuite Mont de ce en Portugal, où il mourut à Sétubal le dix-huitième jour Prince. de Septembre, après avoir réglé le mariage de Doña Léo-

nore sa fille avec le Prince Don Jean (B).

Don Jean, Roi d'Aragon, toujours occupé du désir de Empresse. voir réussir le mariage du Roi de Sicile son fils avec la Prin-ment du Roi cesse Doña Isabello de Castille, envoïa dans ce dernier Roïau-d'Aragon me Pierre Caballéria avec une grande quantité de Florins, riage du Prinpour gagner à force d'argent les personnes qui pouvoient ce Don Ferdiavoir le plus de crédit sur l'esprit de la Princesse. Il lui re- nand son file commanda sur-tout de voir de sa part le Marquis de Santilla- cesse Dona ne, l'Evêque de Siguença, le Comte de Tendilla, qui étoient Isabelle. tous trois freres, & le Comte de Haro, & de faire en sorte à force de promesses, de les engager à favoriser le mariage du Roi de Sicile son fils avec la Princesse Doña Isabelle. enfin de mettre aussi dans ses intérêts pour la même sin, le Grand-Maître de saint Jacques, en lui donnant toute sûreté pour ses Domaines, & parole que l'Infant Don Henri épouseroit une de ses filles. Il le chargea encore de dire à Guttierre de Cardénas, Maître des Cérémonies de la Princesse, qu'il lui donneroit Maquéda avec cent mille Maravédis de revenu, deux mille Florins de pension annuelle en Aragon, & d'autres gratifications; à Gonçale Chacon, Majordome de la Princesse, qu'il lui accorderoit la Seigneurie de Casarrubios del Monté, Escalona, & la Commenderie d'Oréja avec d'au-

<sup>(</sup>B) Ruy De Pena, la Chronique | du Roi Don Alsonse.

Tome VII (A) ZURITA. Tome VII.

Anne'e de J. C.

1469. Les Seigneurs Castillans sont partagés à ce fujet.

tres bienfaits, & à Antoine de Vénério, Légat du Pape, qu'il lui assigneroit de grands revenus Ecclésiastiques (A).

Pierre Caballéria exécuta l'ordre du Roi; mais ses sollicitations furent inutiles auprès du Marquis de Santillane & des Seigneurs de sa Maison, parce qu'ils s'étoient rangés du parti de Doña Jeanne, fille de la Reine. Elles eurent encore moins de succès auprès du Grand-Maître de saint Jacques, que ses intérêts & son élévation rendoient plus défiant. Mais il n'en fut pas de même de Cardénas & Chacon. Ceux-ci excités par les promesses du Roi Don Jean, appuierent de toutes leurs forces le mariage de la Princesse avec le Roi de Sicile, étant puissamment secondés par l'Archevêque de Toléde, à qui la Princesse donna ordre, pour se déterminer, de prendre de nouveau l'avis des Seigneurs ses Partisans, lequel fe trouva conforme au premier (B).

André de Cabréra fait Gouverneur du Château de Madrid.

Pendant ce tems-là le Roi Don Henri passa à Madrid, à dessein de prendre durant quelques jours le plaisir de la chasse au Pardo, & peu après son arrivée à cette Ville, Jean Fernandez Galindo, qui étoit dangereusement malade, étant mort, il donna, à la follicitation du Grand-Maître de saint Jacques, le Gouvernement de l'Alcazar à André de Cabréra, son Majordome, & lui consia la garde des trésors qu'il y avoit. Après avoir chassé quelques jours, il retourna avec le Grand-Maître à Ocaña, où celui-ci reçut la Bulle de confirmation pour la Grande-Maîtrile de saint Jacques (C).

Le Roi de demander en mariage la

Don Alfonse, Roi de Portugal, comprant sur ce que le Portugal sait Grand-Maître de saint Jacques lui avoit écrit, consentit à demander en mariage la Princesse Doña Isabelle, & envoïa Princesse Do- en Castille avec un grand train & une nombreuse suite Don sia l'abelle. Alfonse de Noguéra, Archevêque de Lisbonne, en qualité de son Ambassadeur. Noguéra sut écouté très-savorablement du Roi Don Henri, & eut ordre d'aller à Cienpozuélos attendre la réponse. Immédiatement après, le Roi Don Henri proposa en personne, & par le canal du Comte de Haro & d'autres Seigneurs, le mariage du Roi de Portugal à la Princesse sa sœur, qui ne voulut jamais y prêter les mains, quelqu'instances qu'on lui fit, parce qu'elle avoit résolu d'épouser Don Ferdinand, Roi de Sicile, ce qui déplut fort au Roi

<sup>(</sup>A) ZURITA (C) Diécue Henriquez d'el-(B) ALPONSE DE PALENCE, Zu-RITA & PULGAR.

J. C.

1469.

de Castille, & piqua extrêmement le Grand-Maître de saint Jacques. Au bout de vingt jours le Roi congédia l'Ambassadeur de Portugal, qui s'en retourna très-mécontent. Pour punir la Princesse de sa désobéissance, le Roi voulut la faire enlever, & l'enfermer dans l'Alcazar de Madrid; mais l'Archevêque de Toléde l'aïant sçu, envoïa un Corps de Cavalerie à Ocaña, pour garder la Princesse. Quoique le Roi se désissat pour cette raison de son entreprise, de crainte d'exciter de nouveaux troubles, il résolut d'assûrer la succession aù Trône à celle qu'il regardoit comme sa fille, & d'empêcher le mariage de la Princesse avec le Roi de Sicile. Il adressa à ce sujet des Lettres au Pape, donnant ordre à Diégue del Castillo de les porter en grand secret à la Reine, qui étoit à Buitrago, pour qu'elle les fit tenir à son Agent à la Cour de Rome, & il écrivit au Roi de Portugal, d'appuier ses sollicitations auprès du Pape. Le Marquis de Villéna qui étoit pareillement aheurté à traverser le Mariage, sollicita par Lettres le Roi de France, de demander la Princesse pour Charles son frere, Due de Guienne\*, appurant fortement sur l'avantage de procurer par-là la Couronne de Castille à ce Prince (A).

Le Roi voulant ramener à son obéissance les Seigneurs & Don Henri, Villes de l'Andalousie, résolut, par le conseil du Grand-Roi de Cas-tille, va en Maître de Saint Jacques, de passer dans cette Province, & Andalouse. envoîa dans la Vieille Castille, en qualité de Gouverneurs, les Comtes de Haro & de Benaventé, & avec eux le Président & les Conseillers de sa Chancellerie. Après avoir ensuite pris serment de la Princesse qu'elle ne se marieroit point avant son retour, il partit avec le Marquis de Villéna, l'Archevêque de Séville, & l'Evêque de Siguença, mais l'Archevêque étant resté malade quelques jours à Ciudad-Real, retourna à Coca, lorsqu'il fut rétabli (B).

Cependant la Princesse étant déterminée d'épouser Don Traité de Ferdinand, Roi de Sicile, l'Archevêque de Toléde envoia Mariage entre le Roi de Sien Aragon Gomez Manrique, pour assister au serment que ce cile & la Prin-Prince devoit faire, d'observer les conventions & conditions ceffe Dona

Isabelle de

CASTILLO.

<sup>(</sup>A) Diegue Henriquez D'el-CASTILLO, ALFONSE DE. PALENCE, PULGAR, ZURITA & d'autres. (B) Diegue Henriquez D'EL-

<sup>\*</sup> Ferréras appelle ailleurs ce même Prince Duc de Berry, sans doute parce que ce Duché fut le premier appanage que le Roi Louis XI. son frere lui donna. Voiez la deuxième Note qui suit.

Anne'e de. J. C. 1462.

matrimoniales, qui furent I. Qu'il reconnoîtroit toujours le Pape de Rome pour le Chef de l'Eglise, & maintiendroit les immunités Ecclésiastiques: IIº. Qu'il auroit tout le respect possible pour le Roi Don Henri son beau-frere, & le laisseroit regner en pleine tranquillité, se conformant en tout à l'accommodement qui avoit été fait, quand on avoit reconnu la Princesse: III°. Qu'il administreroit la justice, & ne donneroit aucune atteinte aux Loix, Usages, Prérogatives & Priviléges de toutes les Cités, Villes, Places & personnes, comme les Rois de Cassille le juroient à leur Couronnement: IV°. Qu'il n'alieneroit aucune Ville, Place ou Forteresse, fans le consentement de la Princesse: V°. Que toutes les Provisions Rosales seroient signées d'eux conjointement, & qu'il ne mettroit ni dans le Confeil, ni dans les Echevinages, ni dans d'autres Charges du Gouvernement, personne qui ne fût natif des Etats de Castille : VIº. Que les Dignités Ecclésiaffiques & Séculières seroient à la nomination de la Princesse: VII. qu'il seroit accordé une Amnistie générale pour tout ce qui s'étoit passé dans les guerres précédentes, & que le Roi Don Ferdinand ne pourroit point revendiquer les Places que son pere avoit possédées en Castille, & dont plusieurs. Seigneurs avoient été gratifiés : VIII?. Que les Archevêques de Toléde & de Séville, & le Grand-Maître de saint Jacques jouiroient toujours de leurs rangs & prééminences, dans le Gouvernement de la Monarchie, de même que les autres: Seigneurs & Chevaliers, qui avoient soutenu les intérêts de la Princesse, & contribué à lui assûrer la succession au Trône: IX°. Que le Roi Don Ferdinand viendroit résider dans les Etats de Castille, seroit la guerre aux Mahométans, quand il le pourroit, & ne prendroit les armes contre qui que ce fût, sans le consentement de son épouse; mais que s'il s'allumoit quelque guerre en Castille, il feroit venir d'Aragon mille Lances, qui seroient à la folde de cette Couronne, pour tout le tems qu'on en auroit besoin : X°. Qu'on donneroit à la Prinsesse, outre cent mille Florins d'or, Borja, Magallon, Ekche & Crevillen dans les Roïaumes d'Aragon & de Valence, & en Sicile, Siracuse & Catane. Telles furent les principales conditions, auxquelles le mariage de la Princesse Doña-Isabelle sur arrêté avec Don Ferdinand, Roi de Sicile, qui en jura l'observation, & les signa à Cervéra. Le Roi d'Aragon son pere les aïant aussi ratifiées dans les Etats de Sara-

# D'ESPAGNE. X. PARTIE. Siec. XV. 237

gosse, donna les ordres nécessaires pour que la Princesse sit Anne's DE pareillement serment de s'y conformer, & Don Gomez Manrique rapporta le Traité \* avec tout le secret possible (A).

Le Ror Don Henri, qui étoit allé en Andalousie, s'étant La Fortearrête à Baéza, le Grand-Maître de saint Jacques passa avec reste de Pélases Troupes à Porcéna. Dans le même tems le Connétable met au Roi. Don Michel Luc, & le Commendeur de Montizon, fon fre-Don Henris re, assiégeoient & serroient de si près Pélagajar & le Commendeur Jean de Paréja, que les Habitans étoient sur le point de se rendre faute d'eau. Jean de Paréja réduit ainsi à la derniere extrémité, sit dire au Roi de venir prendre possession de la Ville & du Château. Le Roi partit en conséquence, accompagné de l'Evêque de Siguença, & escorté de deux cens Chevaux, & le Commendeur de Montizon, en aïant eu avis, alla avec trois cens Maîtres au devant de lui à une demi-liene du Camp. Là il descendir de cheval, baisa la main au Roi, lui exposa que le Connétable avoir mis le siège devant Pélagajar, à cause des hostilités que les Villes de Jaën & d'Andujar éprouvoient de la part des Habitans de cette Forteresse, dont les Rébelles s'étoient emparé du tems des révoltes, & le pria enfin de rendre cette Place à Jaën à qui elle appartenoit auparavant. Le Roi le lui promir, & se rendit ensuite au Camp, où le Connétable le reçut au bruit d'une salve d'Artillerie & de toutes les machines de guerre, les Troupes ne cessant de crier: Vive, vive le Roi Don: Henri notre Souverain. Des qu'il fut arrivé, il le sit Ravoir aux Assiégés, & ceux-ci-lui aïant ouvert les portes, il entras dans la Forteresse, & y resta la nuit.

Le fendemain douzieme jour de Mai, le Roi Don Henri Ce Prince abandonna la Ville & le Château de Pélagajar à la Ville de va à Jaen-Jaën, & au Connétable, qui y établit pour Alcayde Pierre de Sépulvéda, le Commendeur Jean de Paréja & ceux qu'ili

(A) ZURITA & d'autres: \* Mariana en omet plusieurs articles, Se y supplée par d'autres qui paroissent erop durs, à l'égard de Don Ferdinand, pour croire qu'ils aient pû être acceptés. Qui pourra en effet s'imaginer que le Roi Don Ferdinand eut confenti d'épouserune Princesse qui devoit gouverner elle-seule la Castille, & au nom de laquelle toutes les affaires devoient être réglées, sans qu'il pût s'en

mêler en aucune maniere, qu'avec fon agrément & sous son bon plaisir? On: verra, après la more du Roi Don Henri, que ces conditions étoient bien opposees à sa maniere de penter, puisqu'il fut sur le point de retousner en Aragon, seulement parce que des Juges-Arbitres entre lui & la Reine Dona Ifabelle son épouse, mirent que ques bornes à son autorité.

ANNE'E DE J. C. 1469.

avoit avec lui s'étant retirés à Baéza. Après le dîner, le Roi alla avec les Troupes qu'il avoit amenées, & celles de Jaën qui étoient dans le Camp, ce qui faisoit environ six cens Chevaux, reconnoître les Châteaux de Cambil & d'Alavar. A son approche les Alcaydes Mahométans sortirent pour escarmoucher; mais quand ils squrent que le Roi venoit en personne, ils demanderent la permission de lui baiser la main, & l'aïant obtenue, ils lui apporterent une grande provision de pain, de miel, de fromage, de raisins secs & d'amendes, avec de l'orge pour les Chevaux. Le Roi leur fit un accueil très-gracieux, & après les avoir congédiés, il passa à Jaën, d'où le Connétable sortit pour le recevoir. Toute la Ville sit éclater par ses acclamations la joie qu'elle avoit de le voir. & il y eut à cette occasion des Courses de Taureaux, & d'autres réjouissances suivant l'usage du tems.

Il part pour **foumettre** Cordone.

Quatre jours après, le Roi Don Henri alla à Porcuna à la sollicitation du Grand-Maître de saint Jacques, parce qu'il étoit nécessaire de ranger Cordoue & Séville sous son obéissance. Le jour suivant le Connétable lui envoia le Commendeur de Montizon son frere, avec trois cens Chevaux bien équippés, qui en rencontrerent proche de Porcuna cent cinquante autres & trois cens Fantassins, tous bien armés, sous les ordres de Jean de Valençuéla, neveu de Pierre d'Escavias Alcayde de la Ville d'Anjudar, lequel s'étoir aussi mis en campagne pour servir le Roi. Etant arrivés les uns & les autres à Porcuna, où d'autres Corps de Troupes s'étoient déja rendus, ils passerent tous en revûe, à la grande satisfaction du Roi, qui leur ordonna d'aller à Téba, & de se rassembler proche de Castro d'el-Rio. Ainsi le Dimanche 21. du même mois, ils allerent joindre le Roi, qui étoit à Castro d'el-Rio avec de nombreuses Troupes, parce que le Comte de Cabra, ses fils & ses gendres lui avoient amené, avec les Seigneurs d'Alcaudete & de Palma, mille Chevaux (A).

Cette Ville

Le Roi Don Henri resta quatre jours à Castro d'el-Rio, & lui est livrée, pendant ce tems-là le Grand Maître de saint Jacques sit tant que Don Alfonse d'Aguilar consentit à certaines conditions de remettre au Roi la Ville de Cordoue, & de rentrer à son service. Ainsi le Roi passa à cette Ville, où il sut reçu de tout le Peuple avec de grands témoignages de joie, & mit

<sup>(</sup>A) La Chronique du Connétable Don Michel Luc.

#### D'ESPAGNE, X. PARTIE. SIEC. XV.

dans les Châteaux & Forteresses le Commendeur de Montizon & les Chevaliers de Jaën & d'Andujar, jusqu'à ce qu'on eût exécuté tout ce dont on étoit convenu. Peu de jours après le Roi confia l'Alcazar au Comte de Cabra, & la Forteresse du Pont à Martin Fernandez de Monté-Mayor; & arant célébré dans cette Ville la Fête-Dieu, on mit à exécution le Compromis qui avoit été passé entre Don Alfonse d'Aguilar & le Comte de Cabra. L'on donna donc au dernier & à son gendre Castro del Rio & Montoro, & au premier Sancta Ella & le Château de la Rambla. On se flattoit de réconcilier par-là ces deux Familles, dont la division avoir entre Don causé la ruine de tout le Païs; mais les Habitans instruits de guilar & le ces dispositions coururent en tumulte demander au Roi, à Comte de grands cris, que Don Alfonse d'Aguilar & le Comte de Ca-Cabra. bra rendissent à la Ville les terres & les autres biens qu'ils avoient usurpés durant les révoltes. Pour les appaiser, le Roi manda ces deux Seigneurs, & leur fit prêter serment entre ses mains de faire la restitution; mais comme l'on découvrit ensuite que Don Alsonse d'Aguilar avoit été l'auteur de ce tumulte, on courut de nouveau trouver le Roi, qui étoit dans le Monastere de saint Jérôme, & on se plaignit à lui forrement de ce que les Rébelles obtenoient toutes ses faveurs par le moien du Marquis de Villéna, tandis que ses fidéles & bons Sujets ne recevoient pas la moindre récompense pour le zéle qu'ils avoient fait éclater. De-là vint que

quelque chose qu'il fit (B). Après que le Roi Don Henri fut parti pour l'Andalousie, soins de l'Archevêque de Toléde artentif à assurer le mariage du Roi l'Archevêque de Sicile & de la Princesse, sit passer en Aragon Barthelemi pour assurer d'Argi & Guillaume de Garro, Domestiques du Connétable le mariage de Navarre, pour presser le Roi de Sicile d'envoier à la Prin- se Dona Isacesse l'Argent qui étoit promis, avec le collier d'arrhes. Il dé belle avec le pêcha pareillement en Andalousie, par une route détournée Roi de Sicile. Diégue Rangel & Alfonse de Palence, vers les Seigneurs de

l'ancienne discorde entre ces deux Familles se ralluma plus que jamais, & le Roi, qui ne cherchoit qu'à l'éteindre, chargea de la réconciliation Don Laurent Suarez de Mendoza, Seigneur de Torija, qui ne put point la ménager,

cette Province, afin de les attacher à la Princesse & à Don

J. C.

<sup>( 1)</sup> Diégue Henriquez d'el-Castillo, Alfonse de Palence & d'autres.

ANNE'E DE J. C. 1469.

Ferdinand, Roi de Sicile. Les deux derniers Députés se rendirent à Séville, & s'acquitterent de leur commission auprès du Duc de Médina-Sydonia, qui promit tout. Ils furent écoutés aussi savorablement de Don Pedre Henriquez, qui comme parent du Roi de Sicile, s'engagea de le soutenir de toutes ses forces; mais il n'en fut pas de même du Comte d'Arcos, ni de Don Rodrigue son fils: le premier fit une réponse ambigue, & le second déclara nettement qu'il n'épouseroit point le parti de ce Prince. D'un autre côté le Comte de Parédes sit les mêmes sollicitations, mais inutilement, auprès de Don Pedre d'Ayala, qui étoit à Toléde (A).

Réconciliatable Don

Par considération pour le Roi Don Henri, qui souhaitoit tion entre le fort que le Grand-Maître de Saint Jacques & le Connétable de S. Jacques, Don Michel Luc vécussent en bonne correspondance, ces & le Conné-deux Seigneurs se reconcilierent ensemble. Bien plus, com-Michel Luc. me dans le tems des révolutions qui étoient arrivées dans le Roïaume, Don Frédéric Manrique s'étoit emparé d'Arjona, qui appartenoit à la Grande-Maîtrise de Calatrava, & d'autres Places dépendantes de la Ville de Jaën, ils convinrent de s'unir pour les lui reprendre. Don Frédéric étant menacé par de si puissans ennemis, prit le parti de s'accommoder avec eux, en rendant Arjona au Grand-Maître, & les Places de la Ville de Jaën au Connétable, à condition que le dernier lui donneroit trois cens mille Maravédis, pour en avoir rétabli & augmenté les Fortifications (B).

riage de la Princesse.

Quand les deux Domestiques du Connétable de Navarre démarches de qui étoient allés en Aragon, furent de retour, l'Archevêque de Toléde en de Toléde apprir avec chagrin qu'ils avoient très-mal négofaveur du ma cié l'affaire dont il les avoit charges, & que les principaux de ce Roraume étoient ceux qui montroient le plus d'éloignement pour le mariage du Roi de Sicile, ce qui étoit cause que rien n'avançoit. Incapable cependant de se rebuter, il sit encore passer en Aragon Alsonse de Palence, avec commission de solliciter le Roi Don Jean de donner les ordres nécessaires pour la prompte exécution du Traité de mariage; & son Envoié trouva le Monarque à Tarragone, occupé à préparer sa Flotte, comme je le dirai bientôt (C);

<sup>(</sup>A) Alfonse de Palence.
(B) La Chronique du Connétable (C) Alfonse de Palence.

## DESPAGNE. X. PARTIE. SIEC. XV. 241

La crainte de quelques inconvéniens détermina la Princesse Doña Isabelle de sortir d'Ocaña, & de passer à Arévalo, à Anne's DE la faveur d'un Traité secret, par lequel l'Alcayde de la Forteresse de certe Ville s'étoit engagé de la lui livrer. Prenant formée par la prétexte à cet effet de vouloir aller célébrer le bout de l'an Princesse, & du seu Infant Don Alsonse son frere, elle se mit en route. traversée par Le Comte de Plasencia qui tenoit cette Ville en engage-Plasencia. ment, & qui se flattoit de la garder, eut vent du Traité de l'Alcayde avec la Princesse, & manda à Alvar de Braquemont d'entrer au plutôt dans la Place avec les Troupes qu'il avoit. Braquemont obeit promptement, & après avoir arrêté l'Alcayde, il pourvût parfaitement à la sûreté de la Forteresse. Ainsi la Princesse, aïant trouvé à son arrivée que le Traité avoit été découvert, alla à Madrigal, où étoit sa mere avec l'Evêque de Burgos & l'Abbé d'Osma, qui lui servoient de Gardes par les artifices du Grand-Maître de Saint Jacques (A).

A la sollicitation du même Grand-Maître de Saint Jac- Le Roi de ques, le Roi de France consentit de prêter les mains au France enmariage du Duc de Berri son frere \* avec la Princesse Do-der en mariana Isabeile, & envoir en Ambassade vers le Roi Don Hen-ge la Princesti, pour en regler les conditions, le Cardinal Guillaume se la Princesti, pour en regler les conditions, le Cardinal Guillaume se belle pour le d'Arras, dans la suite Evêque d'Albi (B). Chacon Victorel, Duc de Berni & d'autres ne disent rien de ce Cardinal dans les Promotions son fiere. de Calixte III. ni dans le Conclave de Pie II. son successeur, quoiqu'on assure qu'il étoir Créature du premier de ces deux Papes \*\*; ce qui peut faire croire que Chacon & les

(B) Diégue Hanriquez Del-Castello, Alfonse de Palence, Zurita, & daueres.

\* Quoique Ferréras défigne ici le Trere de Louis XI. par le titre de Duc de Berri, personne ne peut donter qu'il ne soit toujours question du même Charles, 'qu il a appelle precedemmem Duc de Guienoe. En effet outre que l'on scair que Louis XI. n'avoit plus qu'un frere nomme Charles, quand il monta lur le Trône de France, l'on apprend encore par l'Histoire que ce Charles fut Duc de Berri, ensuite Duc de Normandie, & enfin Duc de Guienne, le Roi son frere lui aïant donné en appamage cette derniere Province au lieu de l ces deux Papes; il le sut du second. Tome VII.

A) Digus Henriques d'el-Cas- la seconde ; par des Lettres dates rillo, & Alfonse de Palence. d'Ambone le ju d'Avril 469. De la viennent les différens nitres que FERRE-RAS donne au Duc Charles. 1 🤄

FERRÉRAS le seroit exempté de faire cette courte digression, s'il avoit lçû que dans les guides il y a erreur de nom, 4 de qu'au lien se Guillaume il faut lire Joan Geoffroi d'Arras, parce qu'il auron vû dans Onufre & dans Chacon meme, sque de Prélat fut fait Cardinal par le Pape Pie II. aux 4. Tems de Do-cembre de l'année 1461. C'est ce qui fait qu'il n'est pas étonnant que Fernéras na l'ait point trouvé dans les Promotions de Calixte III, ni dans le Conclave de Pie M. On a tort aussi de dire que de Cardinal étoit Créature du premier de

ANNE'E DE J. C. 1469.

autres l'ont omis. Au reste cet Ambassadeur vint en Espagne, & arrivé à Toléde, il ne voulut point recevoir les complimens du Clergé & de la Ville, sous prétexte qu'il n'avoit pas le tems de s'arrêter. Etant passé à Ciudad-Réal, il y rencontra l'Archevêque de Séville malade. De là il se rendit à Cordoue, où étoit le Roi, qui lui fit un accueil des plus obligeans, & qui indiqua une Chapelle de l'Eglise Cathédrale, pour lui donner audience. Au jour marqué le Roi se transporta à cette Chapelle, accompagné de tous les Seigneurs de la Cour; & l'Ambassadeur y étant venu avec toute sa suite, lui sit un discours très-étudié, par lequel il lui demanda en mariage, au nom du Roi son Maître, la Princesse Doña Isabelle pour le Duc de Berri son frere, & le pria, en considération de l'ancienne Alliance entre la France & la Castille, d'interdire tout commerce avec l'Angleterre, à cause du préjudice qui en résultoit pour la France. Le Roi écouta avec plaisir la Harangue de l'Ambassadeur, & lui répondit par le canal de l'Evêque de Siguença & de Don Alfonse de Vélasco, qu'il romperoit le Traité de commerce avec l'Angleterre, & qu'à l'égard du mariage de la Princesse avec le Duc de Berri, il falloit aussi en parser à la Princesse même. Après cette Audience, le Grand-Maître de Saint Jacques, qui faisoit jouer la scene, confeilla au Roi d'envoier l'Ambassadeur à Madrigal faire la proposition à la Princesse, recommandant à l'Archevêque de Séville, qui étoit à Coca, d'emploier ses bons offices auprès de l'une & de l'autre, de maniere que le mariage eût lieu; c'est pourquoi le Roi prit ce parti, & congédia l'Ambassadeur, qui alla à Madrigal (A).

Don Henri, Roi de Caftille vilite daloufie.

Le Roi Don Henri laissant à Cordone le Grand-Maître de Saint Jacques & l'Evêque de Siguença, pour terminer plusieurs Pla- les différends de Don Alfonse d'Aguilar & du Comte de Caces de l'An- bra, passa à Ecija, où il sut reçu par le sils du même Comte. Il disposa d'abord du Gouvernement de certe Ville en faveur de Garcie Lopez de Madrid, mais il le lui ôta, après l'arrivée du Grand-Maûtre de Saint Jacques & à sa sollicitarion, pour le donner à Don Frédéric Manrique; ce qui indisposa fort le Comte de Cabra, voïant qu'il n'y avoit point d'autre mérite auprès du Roi, que d'avoir la protec-

<sup>(</sup>d) Diégue Henriquez d'el-Castillo, & Alfonse de Palence.

J. C. 1469.

tion du Grand-Maître. Le Roi alla ensuite à Antéquéra, où Anne's DE l'Alcayde Rodrigue Narbaes ne voulut lui permettre d'entrer qu'avec quinze Chevaux, de crainte qu'il ne le déposât, & ne donnât sa place à Don Alfonse d'Aguilar. De-là le Roi se rendit à Archidopa, proche de laquelle il eut une entrevûe avec Alcuercote, Alcayde de Malaga, qui lui fit présent de quelques Chevaux & d'autres choses, & se mit sous sa protection, parce qu'il s'étoit révolté contre le Roi de Grenade \*(A).

Alfonse de Palence aïant trouvé le Roi Don Jean à Tar- succès des ragone, lui représenta qu'il importoit fort de conclure soins de l'Arpromptement le mariage du Roi de Sicile avec la Princesse Toléde pour Doña Isabelle, à cause de la prétention du Roi de France, le mariage qui recherchoit cette héritiere de la Couronne de Castille cesse avec le pour le Duc de Berri son frere; & qu'ainsi il falloit avec la Roi de Sicile. même diligence délivrer le collier, & les Florins qui étoient promis, pour donner une entiere perfection aux accords. Le Roi lui répondit que personne ne le souhaitoit avec plus d'empressement que lui, quoi qu'il se trouvât dans de grands embarras, principalement parce que les Seigneurs d'Aragon désapprouvoient sort ce mariage, dans la pensée que les Etats qui formoient cette Monarchie, ne deviendroient par-là que des Fleurons de la Couronne de Castille; mais Alfonse de Palence parla à ce sujet, en présence du Roi, à l'Archevêque de Tarragone, au Comte de Prades, au Châtelain d'Amposta & au Chancelier Jean Pages, qui étoient les principaux Seigneurs que le Roi avoit alors à sa Cour, & leur exposa avec tant de force les avantages du mariage dont il s'agissoit, qu'ils changerent de sentiment, & désérerent à tout avec plaisir. En conséquence le Roi alla à Cervéra voir Don Ferdinand son fils, afin de donner les ordres nécessaires; & il y fut décidé entr'eux que le Roi de Sicile iroit à Valence chercher la somme d'argent dont on étoit convenu, & dégager le collier de perles, de diamans & d'autres pierres précieuses, qui étoit taxé à quarante mille pissoles d'or, &

. i

CASTILLO, & ALPONSE DE PALENCE. S'étant fait un parti confidérable, à dessein de se rendre indépendant dans son Gouvernement, il avoit secoué le joug du Roi Albohacen, & resusé de recevoir ses ordres; minis en étant vo-l

(A) Difeue Henriquez D'EL-1 | nu à une Bataille avec les Troupes de son Souverain, son Armée sut désaite. De-là vint que pour se souvenir, il crut ne pouvoir mieux faire que de rechercher l'appui du Roi de Castille. Matiana.

ANNE'E DE J. C. 1469-

que de-là il passeroit en Castille pour épouser la Princesse Doña Isabelle. Enfin le Roï d'Aragon conseilla à son fils de fe conduire toujours suivant les avis de l'Archevêque de Toléde, & de le considérer comme son pere & son protecteur, à qui il seroit redevable du haut point de gloire auquel il devoit un jour être élevé, & avec qui il avoit luimême entretenu, durant plusieurs années, une correspondance de services réciproques & une étroite liaison. Après qu'il lui eut donné ces avis, le Roi Don Ferdinand reçur sa bénédiction, & partir pour Valence (A).

La Princeffe de Caszille refuse

Dans le tems que tout ceci se passoit en Aragon, le Cardinal d'Albi, Ambassadeur de France, se rendir à Madrigal, d'épouser le & accompagné, à ce que l'on croit de l'Archevêque de Duc de Ber- Séville, il vit la Princesse Doña Isabelle, & tâcha de lui faire agréer le mariage avec le Duc de Berri; mais la Princesse rejetta poliment la proposition, malgré les instances qu'on lui sit: resus dont le Cardinal sut si mécontent, qu'il se retira en faisant quelques menaces, & retourna en France. L'Archevêque de Séville & l'Evêque de Burgos firent sçavoir au Grand-Maître de Saint Jacques tout ce qui s'étoit passé, & lui manderent qu'ils soupçonnoient le mariage de la Princesse Doña Isabelle avec le Roi Don Ferdinand déja. presque réglé (B).

Le Duc de Jacques.

Le Grand Maître de Saint Jacques étoit passé d'Ecija à Médina - Sy-donia & d'au. Carmone, où des trois Forteresses, il en avoit deux pour lui, tres traversent & comme il vouloit s'assurer de toute certe Ville, il engagea une entrepri le Roi Don Henri à ordonner à Gomez Mendez de Soto-Maître de S. Mayor de lui remettre la troisséme qu'il tenoit. Le Roi le sit, mais après dissérentes sommations, Gomez Mendez de Soto-Mayor répondit qu'il ne pouvoit obéir sans l'agrément de la Ville de Séville, & du Duc de Médina-Sydonia, à qui il alloit en donner avis. Dès qu'on eut appris cette nouvelle à Séville le Duc de Médina Sydonia, Don Rodrigue Ponce, Don Pedre de Zuñiga, Don Pedre Henriquez, les Echevins & les Jurats de la Ville, firent dire à Gomez Mendez de ne livrer en aucune maniere la Forteresse au Grand-Maître, de crainte que cette Ville ne sût démembrée de la Couronne, l'assurant qu'on ne tarderoit pas à tassembler des Troupes, & à le mettre en état de se désendre. Ils envoire-

<sup>(</sup>A) Alfonse de Palence, & p. (B) Diécue Henriquez d'EL-LEITAL CASTILLO, & Alfonse de Palence. ZURITAS

## D'ESPAGNE. X. PARTIE. Siec. XV. 2

tent aussi des Députés au Roi, pour le prier de ne point aliéner cette Ville; ainsi le Grand-Maître ne put, malgré

toutes ses instances, obtenir ce qu'il souhaitoit.

étoit son ennemi (A).

les Habitans (B).

Le Duc de Médina-Sydonia & la Ville de Séville mirent fur pied un bon corps de Troupes, tant de Cavalerie que d'Infanterie, & s'étant emparé à force ouverte de la Forte-resse de Triana, parce qu'ils craignoient que Ferdinand Arias de Sahavédra, qui y commandoir n'eût quelques intelligences avec le Grand-Maître de Saint Jacques, ils y mirent un Alcayde de consiance. Les Députés de Séville se rendirent pendant ce tems-là auprès du Roi, & lui parlerent avec tant de sermeté, que se Monarque eut égard à leur demande, & leur promit de ne point démembrer de la Couronne la Ville de Carmone. Le Roi alla ensuite à Alcala de Guadayra, d'où il envoïa ordre au Duc de Médina-Sydonia de licencier ses Troupes; mais le Due lui sit réponse, qu'il ne les avoit assemblées que pour le servir, & pour sa propre streté, parce qu'il sçavoit que le Grand-Maître de Saint Jacques

Le Marquis de Villéna n'eur pas plutôr appris sa résolution de la Princesse Doña sa Mabelle, & la réponse qu'elle se Doña savoit faire à l'Ambassadeur de France, qu'il donna commisse me prisonnieme fion à l'Archevêque de Séville de rassembler quelque Cavare à Madrischer, asin de tenir la Princesse comme prisonniere à Madrigal. Cette démarche allarma fort la Princesse, ce qui sur cause que les Habitans de Madrigal lui promirent de sacrisser leur vie & leurs biens pour empêcher qu'elle ne sur livrée, ni au Roi, ni au Grand Maître de Saint Jacques; mais le dernier sit dire aux Domestiques de la Princesse, par ordre du Roi, de la tenir sous bonne garde, signifiant aux gens de la Ville, que s'ils la favorisoient contre la volonté du Roi, ils seroient traités avec la derniere rigueur, & privés de leurs priviléges; menace qui intimida extrêmements

Don Ferdinand, Roi de Sicile, étant artivé à Valence, Le Roi de dégagea le collier, & ramassa les huis mille Florins, qu'il Skille lui endonna à Pierre Caballéria & à Alfonse de Palence, pour les sem de nôcest remettre entre les mains de l'Archevêque de Toléde, qui alla sur le champ à Alcalasses recevoir, & en une joie inex.

(A) Diéque Henriquez d'el- Zuniga & d'autres.

CASTILLO, ALFONSE DE PALENCE, (B) ALFONSE DE PALENCE,

Anne's de J. C. 1469. Anne'e DE J. C. La Prinplusieurs Seigneurs ses Partisans.

primable, quand il vit les deux Envoïés (A). La Princesse Doña Isabelle étoit de son côté très-intriguée, voïant qu'elle devoit peu compter sur les Habitans de Madrigal. cesse appelle que Beatrix de Bobadilla & Mencia de la Torre, ses Daà son secours mes, s'étoient retirées par crainte à Coca, & que l'Archevêque de Séville levoit des Troupes pour s'assurer de sa personne. Dans cette perpléxité elle fit sçavoir secrettement son embarras à l'Archevêque de Toléde, par un Religieux Franciscain, appellé Alfonse de Burgos, asin qu'il la secourût, & elle donna pareil avis à l'Amirante, à l'Évêque de Coria & à d'autres Seigneurs.

Elle est ti-

Dès que l'Archevêque de Toléde fut informé de la situarée d'embar-tion de la Princesse, il se mit en marche avec trois cens Lances, donnant ordre aux autres de le suivre. Rendu le même jour à Salamanque, il y trouva le Secrétaire de la Marquise de Villéna, qui le supplia, de la part de sa Maîtresse, de ne pas passer outre, à cause des inconvéniens qui pouvoient en résulter; mais l'Archevêque envoir dire à la Marquise, que son mari devoit se souvenir du serment qu'il avoit fait en faveur de la Princesse, & des maux qu'il avoit causés dans le Roiaume par son ambition artificieuse; & que pour lui, il ne pouvoit se dispenser de remplir son obligation. Il congédia ainsi le Secrétaire, & sans avoir égard à la représentation, il poursuivit sa route. L'Amirante aïant recu de la Princesse le même avis que lui, fit aussi-tôt partir Don Alfonse son fils avec deux cens Lances, & L'Evêque de Coria se mit en Campagne avec celles qu'il avoit. Quatre jours après l'Archevêque de Toléde étant arrivé avec son monde à Cabéza d'el-Pozo, qui est proche de Madrigal, apprit que le fils de l'Amirante étoit dans un petit Village voisin avec deux cens Lances. Il informa promptement de son arrivée la Princesse Doña Isabelle, & lui sit porter le collier du Roi de Sicile & les huit mille Florins, qu'elle reçut avec d'autant plus de plaisir, que sçachant le nombre de Troupes que l'Amirante avoit envoïées, la venue de l'Evêque de Coria, & combien de Seigneurs s'empressoient de voler à son secours, elle se crut rassurée. Ce ne sut pas en effet sans fondement; car l'Archevêque de Séville, voïant par-là son projet avorté, se retira à Coca avec les

<sup>(</sup>A) Diéque Henriquez d'el-Castillo, & Alfonse de Palence.

Troupes qu'il avoit rassemblées; mais si l'Archevêque de Anne's DE Toléde & l'Amirante eussent seulement tardé trois jours de J. C. plus, leur zéle & leur bonne volonté auroient été inuti- 1469. les (A).

Le jour suivant l'Archevêque de Toléde, l'Evêque de ses Parti-Coria & Don Alfonse Henriquez s'approcherent de Madri-sans la tirent gal, & la Princesse étant sortie de la Place, alla les rece-de Madrigal. voir dans le Couvent des Religieuses Augustines, où elle les remercia de sa liberté dans les termes les plus obligeans & les plus capables de leur faire connoître combien elle étoit reconnoissante de ce service : on concerta ensuite le moien de la tirer de cette Ville, sans y exciter aucun trouble. après quoi elle s'en retourna. Le lendemain l'Archevêque de Toléde, l'Evêque de Coria & Don Alfonse Henriquez se rendirent à Madrigal avec toutes leurs Troupes en bon ordre & les armes à la main, qui faisoient en tout six cens Lances. Cette vûe surprit extrêmement les Domestiques de la Princesse, à qui l'on notifia que l'Archevêque de Toléde & les autres l'attendoient. La Princesse étant sortie sur le champ avec l'Evêque de Burgos, déclara sa résolution aux Habitans, & après les avoir entierement rassûrés sur la crainte dont ils étoient saiss, elle dit à l'Evêque de Burgos de se retirer, & partit aussi-tôt avec ceux qui étoient venus pour la délivrer, & qui la menerent tous joieux & au son des trompettes à Ontivéros (B).

On délibéra dans cette Ville sur l'endroit où devoit aller 116 la me-la Princesse pour être en sureté, & quoiqu'elle se déclarât nent à Vallapour Avila, on s'y opposa, à cause de la grande maladie
épidémique qui régnoit de ce côté-là. L'Evêque de Coria
& Don Alsonse Henriquez surent d'avis de la mettre entre
les mains du Comte d'Albe, asin de l'attices dans son parti;
mais l'Archevêque de Toléde ne le voulur point. Ensire comme l'on sçavoit que Valladolid étoit dévouée à l'Amirante,
on prit la résolution de la conduire à cette Ville, où elle sur
reçue, sur la sin d'Août, avec de grands témoignages de
joue & de satisfaction (C).

Sur la réponse du Duc de Médina Sydonia au Roi Don Le Roi de Henri, le Grand-Maître de Saint Jacques perdit toute espé-reçu à Séville.

<sup>(</sup>A) Diffeur Henriques D'el-Castillo & Alfonse de Palence. (C) Diffeur Henriques D'el-(B) Alfonse de Palence.

ANNE'E DE J. C. 1469.

٠.

rance de pouvoir réussir par la force dans ses entreprises. Cependant toujours fécond en ressources, il eut recours à un stratagême, qui fut de faire dire à ce Duc qu'il souhaitoit. fort de le voir & de lui parler, en se donnant réciproquement toutes les sûretés possibles, & qu'il lui laissoit le choix du lieu & du jour. Le Duc reçut le message, & résolut d'acquiescer à la demande, mais les Habitans de Séville en aïant été informés, coururent en tumulte s'y opposer, dans la crainte des ruses perfides du Grand-Maître, & toute la Ville prit les armes. Cet événement fut cause que le Roi passa à Cantillana, pour empêcher que le Duc & le Grand-Maître n'en vinssent aux mains, & le Monarque rendu à cette Place, manda Don Alfonse d'Aguilar, à la follicitation du dernier, afin que comme ami du premier, il travaillat à les accorder. Don Alfonse d'Aguilar étant donc venu, sit si bien que le Duc & le Grand-Maître consentirent d'avoir ensemble une entrevûe entre Séville & Cantillana, escortés chacun de trente Chevaux; ce qui fut exécuté. Là on convint que le Roi entreroit dans Séville, le Grand-Maître restant à Cantillana, & que tout le reste s'arrangeroit dans cette Place, quand sa Majesté y seroit. En conséquence le Roi alla à Séville, & on l'y reçut avec de grandes acclamations & toutes fortes de réjouissances publiques (A).

Arrivée de Don Ferdi-Sicile, en fon mariage ceffe Dona Isabelle,

La Princesse Doña Isabelle ne sur pas plutôt à Valladolid, nand, Roi de qu'elle manda à tous les Seigneurs & à toutes les Villes & Places de son parti, que son mariage étoit réglé avec Don Callile, & Ferdinand, Roi de Sicile, ce qui fut universellement apavec la Prin. prouvé. Le huitième jour de Septembre elle écrivit aussi sur le même sujet au Roi Don Henri son frere, l'assurant qu'elle & son Epoux se feroient toujours une loi de lui être attachés & soumis. Dans le même tems l'Archevêque de Toléde empressé de voir son ouvrage à sa persection, dépêcha Guttierre de Cardénas & Alfonse de Palence vers le Roi Don Ferdinand, afin de le presser de se rendre en Castille; & pour la sureté de ce Prince, il sollicita le Comte de Médina Céli & l'Evêque d'Ofma d'aller le recevoir, le premier avec cinq cens Lances, & le second avec cent cinquante : il engagea pareillement les Comtes de Tréviño & de Castro à le favoriser avec le plus de Troupes qu'ils pour-

<sup>(</sup>A) Diéque Henriquez d'el-Castillo, & Alfonse de Palence.

£469a

Foient; mais le Marquis de Villéna, qui étoit instruit de tout, convoqua ses parens à Siguença, & détourna le Comte de Médina-Céli & l'Evêque d'Osma de ce qu'ils avoient promis à l'Archevêque de Toléde. Cependant Alfonse de Palence & Guttierre de Cardénas étant arrivés en Aragon, trouverent le Roi Don Ferdinand à Saragosse, & sur des avis qu'on eut que le Comte de Médina-Céli vouloit l'empêcher d'entrer en Castille, on tint à ce sujet plusieurs consérences. Tant de lenteur de la part de ce Prince, sit que la Princesse & l'Archevêque de Toléde, qui étoient impatiens de le voir arriver, lui députerent encore Don Garcie Manrique pour lui dire de ne pas différer d'un instant son départ; c'est pourquoi l'on convint qu'il viendroit déguisé en Castille, & partiroit au plutôt. On sit en conséquence courir le bruit que Pierre de Vaca devoit aller, par ordre du Roi Don Jean, parler au Roi Don Henri & lui porter un magnifique présent, & sous ce prétexte on prépara tous ·les équippages nécessaires. Vaca, Palence & Cardénas passerent ensuite à Calatayud, d'où le dernier s'avança jusqu'à Verdéjo, pour reconnoître & avertir s'il y avoit quelqu'obstacle à l'entrée du Roi Don Ferdinand. Peu après le Roi de Sicile se mit en route, accompagné seulement de Raymond & Gaspard d'Espes, & de Guillaume Sanchez, & se rendit avec eux à Verdéjo, où Guttierre de Cardénas le reçut le sixième jour d'Octobre. Erant passé de-là à Burgod'Osma, il y trouva un Corps de deux cens Lances, commandé par le Comte de Tréviño, qui le conduisit à Gumield'Izan, où le Comte de Castro l'attendoit aussi avec quelques Lances. Enfin étant arrivé le 9. du même mois à Duénas, qui appartenoit à Don Pédre d'Acuña, frere de l'Archevêque de Toléde, il s'y reposa, & plusieurs Seigneurs vinrent lui faire leur Cour. Cinq jours après il alla secrettement à Valladolid voir la Princesse Doña Isabelle, qui le recut avec beaucomp de satisfaction, en présence de l'Archevêque de Toléde & d'autres Seigneurs, & après une conférence de quelques heures, il s'en retourna. On disposa promptement tout pour les fiançailles, qui furent célébrées le 18. du même mois, pour le plus grand bien de l'Espagne & l'exaltation de la Religion Catholique, avec toute la folemnité possible, & à la joie de tous les assistans, dans la maison de Jean de Vivéro, où est aujourd'hui la Chancellerie; Tome VII.

Anne'e de J. C. 1469.

l'Archevêque de Toléde affûrant qu'il avoit du Pape une Dispense pour la parenté entre les deux parties contractantes \*. Immédiatement après le Roi Don Ferdinand envoïx vers le Roi Don Henri Pierre Nuñez Cabéza de Vaca, pour lui rendre compte de tout, & l'assurer de son obéissance. Le 22. l'Archevêque de Toléde assembla les Seigneurs, & dans le Conseil que l'on tint alors il sut décidé, que les Princes auroient pour leur garde mille Lances à la folde de Don Jean, Roi d'Aragon; ainsi l'on envoïa à cet effet Guillaume Sanchez & Alfonse de Palence à Saragosse, avec ordre de demander encore au même Monarque ce qu'il s'étoit engagé de donner à la Princesse suivant les conventions matrimoniales. Après que ces deux Agens furent partis, la Princesse & le Roi de Sicile reçurent le 25. du même mois la bénédiction nuptiale dans l'Eglise Cathédrale de Valladolid, toute la Ville faisant à cette occasion de grandes réjouisfances (A).

Le Roi de ne sa prétendue fille.

Le Grand-Maître de Saint Jacques ne tarda pas d'être in-Cassille pro- formé de tout ce qui s'éroit fait à Valladolid, & de la conla Couronne clusion du mariage du Roi de Sicile avec la Princesse Doà Doña Jean na Isabelle. Il en donna aussi-tôt avis au Roi Don Henri, qui étoit à Séville occupé à profiter des plaisirs que les Habitans lui procuroient, le priant de se transporter promptement à Cantillana. Le Roi aïant eu cette nouvelle, partit précipiramment de Séville, ce qui surprit & intrigua fort les Habitans. Arrivé à Cantillana, il y reçut Pierre Nuñez Cabéza de Vaca, qui s'acquitta de la Commission dont il étoit chargé de la part du Roi de Sicile; mais le Roi lui répondig séchement, qu'il feroit ce qui conviendroit le mieux, & des lors il résolut, à la persuasion du Grand-Maître de Saint Jacques, d'affûrer la succession au Trône de Castille à Doña Jeanne sa prétendue fille (B).

ZURITA.

(B, Diéque Henriquez D'el-Cas-TILLO, & ALFONSE DE PARENCE.

\* Ce point de la Dispense est contredit sous l'année 1472. où l'on voit que se sut alors qu'elle sut apportée en Es-pagne, n'aiant été expédiée que le premier jour de Décembre de l'année d'auparavant. Il suit en effet de-là que tout ce que l'Archevêque de Toléde auroit plion du faire à l'occasion des sançail- l

(A) ALPONSE DE PALENCE, & les & du mariage de Don Ferdinand & de Donalfabene, c'auroit été de se faire fort d'obtenir pour eux la Dispense de parenté; & s'il s'est vanté de l'avoir déja, comme il est marqué dans des Mémoires de ce tems-là, il faut croire avec Mariana, que ce n'étoit qu'un artifice de sa part pour lever les obstacles &: empêchemens que l'on auroit pû apporter à la célébration du mariage-Voiez ma seconde Note sous l'année: 11478.

Pour assurer l'exécution de ce projet, le Roi passa à la Annee Ville de Truxillo, à dessein d'en menre en possession le Comte de Plasencia, à qui il l'avoit promise depuis longtems. Il en demanda la Fortefesse à Garcie de Sesse, mais plusieurs gracelui-ci seconde des Habitans la lui refusa constamment, ces, & se calalleguant pour raison, ce qui n'en éroit pas, qu'une Ville l'égard de la si importante ne devoit pas être aliénée de la Couronne. Princesse sa Le Grand-Maître d'Alcantara vint baiser la main au Roi, sœur. qui lui confirma les Gouvernemens de Badajoz & de Cacéres, & à son frere le titre de Comte de Coria. Le Roi accorda aussi quelques graces à Don Alsonse de Monroy, en récompense de ses bons services; & voiant qu'il ne pouvoit donner Truxillo au Comte de Plasencia, il l'en dédommagea, par la Ville d'Arévalo & par le titre de Duc. Il reçut dans cette Ville une Lettre très-polie & soumise de la Princesse Doña Isabelle, qui le prior de la regarder elle & son mari comme des enfans, qui lui seroient toujours très-sidéles & obéissans; de considérer les puissans motifs qu'elle avoit eus pour n'épouser, ni le Roi de Portugal, ni le Duc de Berry, ni aucun Prince d'Angleterre, & pour avoir préféré à tout autre le Roi de Sicile, chez qui se conservoit le sang de la branche masculine des Rois de Castille; & de se rappeller qu'elle avoit refusé le titre de Reine, que lui avoient offert les Seigneurs qui étoient attachés au feu Infant Don Alfonse leur frere, ajoutant qu'elle espéroit qu'it rempliroit exactement ce qu'il avoit juré à l'accommodement de Guisando. A la lecture de cette Lettre le Roi se radoucit un peu, & dit que quand il seroit à Ségovie, où il ne tarderoit pas à se rendre, il seroit réponse à la Princesse. Il partit ensuite pour Guadaloupe, où il visita l'Image sacrée que l'on y garde; après quoi il passa à Ségovie, & le Grand-Maître de Saint Jacques, qui venoit malade, à Ocaña (A).

Dès que les Princes \* & l'Archevêque de Toléde sçurent Députation le Roi Don Henri à Ségovie, ils lui députerent Pierre Vaca, des Princes nouveaux Diégue de Rivéra & Louis d'Antézana, pour lui faire des mariés & de excuses de ce qui s'étoit passé, le prier de l'approuver, & l'Archevêque

(A) Diéque Henriquez d'el-Castillo, Alfonse de Palence & d'antres.

<sup>\*</sup> C'est ainsi qu'on appelloit en Es- | nand portoit auparavant. pagne Don Ferdinand & Dona Isabelle

Anne's DE J. C. 1469. de Toléde au Roi Don Henri.

lui promettre une fidélité constante & une parfaite obéisfance, afin qu'étant tous unis & d'accord on eût la satisfaction de voir finir tous les désordres & les troubles du Roïaume: ils lui envoïerent aussi, une copie de toutes les conditions & conventions, au moien desquelles le mariage avoit été contracté. Le Roi donna audience aux Députés, & leur dit qu'il manderoit l'Archevêque de Saint Jacques, & seroit ensuite réponse (A).

Divers évé-

Il arriva cette même année plusieurs autres événemens. que je vais rapporter en peu de mots. Don Diégue Fernandez de Quinones lia une intrigue avec Alvar Gascie, Habitant de Léon, qui promir de lui donner entrée dans cette Ville, afin qu'il s'en emparât; mais le complot aïant été découvert, Don Alvar Garcie fut arrêté & pendu (B). Le septiéme jour de Septembre quelques Domessiques du Connétable Don Michel Luc se saisirent du Château d'Espéluy. qui appartenoit à Diaz Sanchez de Bénavidez, en revanche de ce que celui-ci avoit enlevé le Château de Montizon au Commendeur le Comte de Paredes, pour empêcher les se cours du Connérable son frere; & quoique le Grand-Maître de Saint Jacques en demandât la restitution pour Diaz Sanchez, le Connétable ne voulut point y consentir jusqu'à ce qu'on eût rendu à son frere le Château de Montizon(C).

Brouilleries A Cordoue Don Diégue & Don Sanche, fils du Comte entre Don Alfonse d'A de Cabra, garnissoient de Troupes avec quelque précaution guilar & le les Châteaux de la Ville, à dessein de chasser de la Place Comte de Ca-Don Alsonse d'Aguilar. Le dernier en aïant eu avis, se pour vût de Troupes, & le vingt-cinquiéme jour d'Octobre, étant dans une Assemblée, il arrêta les deux fils du Comte de Cabra, qui furent conduits par son ordre à la Forteresse de Cañete, assiégea ensuite les Châteaux, & se rendit maître de toute la Ville. Cette action irrita fort le Comte de Cabra & ses parens, qui commencerent tous à armer. Don Alsonse d'Aguilar s'adressa au Connétable Don Michel Luc pour avoir du secours, & le Connétable lui envoïa le Commendeur fon frere avec environ trois cens Chevaux. Comme il y avoit à craindre que cette assaire n'eût de mauvaises suires, le Roie

<sup>(</sup>A) Diéque Henriquez d'él-Castillo, & Alfonse de Palence. Don Michel Luc. (B) Garibay.

Don Henri donna ordre à Don Alfonse d'Aguilar de relâcher les prisonniers; mais ce Seigneur n'en fit rien (A). Anne's de L. C.

A la faveur de tant de troubles, le Comte d'Albe de Tormes voulut se rendre maître de Salamanque, comptant sur Salamanque. le crédit qu'il y avoit; c'est pourquoi il y entra avec quelques Troupes, & envoia dire à l'Assemblée, que le Roi-Don Henri lui aiant fait présent de cette Ville, il venoit en prendre possession. Cette nouvelle ne se sur pas plutôt répandue dans la Ville, que les Seigneurs & d'autres prirent les armes, coururent en tumulte à la maison du Comte, & voulurent la forcer. Devenus plus furieux par la résistance qu'ils y trouverent d'abord, ils firent de plus grands efforts.; mais voiant qu'ils ne pouvoient réussir dans leur entreprise, quoique leur nombre augmentât à chaque instant, ils assiégerent la maison du Comte, qui, après avoir perdu plusieurs de ses gens, sortit de la Ville avec beaucoup de peine. Le trouble dura encore quelques jours dans la Ville, & le: Roi en aïant été informé, y passa de Ségovie, rétablit le calme, & s'en retourna ensuite (B).

En Aragon, le Roi Don Jean tint les Etats à Saragosse Le Duc de pour la continuation de la guerre contre le Duc de Lorraine, met Girones. qui secondé de la France, d'où il avoit tiré de puissans renforts, serroit Girone extrêmement de près\*, & avoir envahipresque tout l'Ampurdan. Le Roi Don Jean passa ensuite à Cervéra, & mit sur pied toutes les Troupes nécessaires pour fecourir les Assiégés, après avoir donné ordre au Comte de Prades & à Bobadilla, de conduire des vivres, le premier avec cent cinquante Lances, & le fecond avec un Corpsi d'Infanterie, & de les déposer dans les Châteaux d'Olot. de Bésalu & de Castel-Folit. Le Parlement de Catalogne: fournit au Roi deux cens Chevaux, & le Roïaume d'Aragon: autant, de sorte que le Roi Don Ferdinand se mit en came pagne avec les Troupes, étant fuivi par le Roi fon pere,. avec qui étoit l'Infant Don Henri. Quand ils furent tous zéunis, ils firent prendre les devans aux Troupes du Comte: de Prades & du Châtelain d'Amposta, avec ordre de join-

(A) Alfonse de Palence & d'autres. | Cependant Mariana affure que la ri-(B) Alfonse de Palence.

De la maniere que Ferréras parleici, il semble qu'il soit toujours question du siège que les François avoient ce cette année, sorça ensin la Ville à mis devan: Girone l'année précédente.

gueur de l'Hyver &: l'abondance despluies l'avoient fait lever; mais que le Duc de Lorraine l'ainnt recommenAnne's DE J. C. 1469.

dre Don Alfonse d'Aragon, & de secourir Girone. Le Comte & le Châtelain obéirent, mais les Batteurs d'estrade rapporterent que l'Evêque de Girone & Bernard Magarit son frere avoient rendu la Place au Duc de Lorraine, malgré Don Pedre Rocaberti, dont ils étoient ennemis, ce qui fit que le Roi retourna à Cervéra \*. Environ le même tems Tangui du Chatel, Gouverneur du Roussillon pour le Roi de France, prit Bésalu; presque tout l'Ampurdan restant par-là soumis au Duc de Lorraine (A).

Il gagne une victoire sur le Roi Don Ferdinand.

Cependant le Roi Don Ferdinand resta avec les Troupes qu'il avoit sous ses ordres, pour observer le Duc de Lorraine, & voir s'il ne s'offriroit point quelque occasion favorable. Croïant en avoir trouvé une, il donna sur les Troupes du Duc de Lorraine, mais les Ennemis le reçurent si bien, qu'il fut défait, & contraint de se retirer avec perte. Le Roi son pere prévenu que la Ville d'Urgel étoit menacée, y passa promptement afin de pourvoir à sa sûreté (B).

Le Duc de Lorraine alla à Barcelonne, & aïant appris à Barcelonne. que plusieurs Habitans étoient portés pour le Roi Don Jean, il commença à montrer de la défiance, & à prendre un air sévére; ce qui fut cause que quelques-uns d'eux quitterent la Ville. Quand on le scut dans cette Place, Ferdinand d'Alvarado eut ordre d'aller se loger à Prados d'el-Rey avec un Corps de Cavalerie; on envoïa aussi d'autres Généraux à Ville-Franche, & Don Alfonse d'Aragon à Vallès chacun avec fes Troupes (C).

Embarras guette.

Le Roi d'Aragon avoit son Camp proche du Châdu Roi d'Ara-teau de la Granada, & étoit à Tarragone à l'occasion du continuer la mariage du Roi de Sicile son fils avec la Princesse Dona Isabelle, extrêmement chagrin du défaut de moiens pour détruire son Ennemi. Cela ne l'empêcha pas cependant de mettre en mer une Flotte de six gros Vaisseaux, quinze Galéres & six Tartanes, qui étoit bien pourvue de Troupes & avoit de bons équippages, pour empêcher les secours de Marseille, & inquiéter Barcelonne. Mais il y avoit dans le même tems quatre cens Lances & deux mille Fantassins Francois devant Camprédon, & le Duc de Lorraine s'étoit em-

re de Catalogne, jusqu'à la mort du Duc de Lorraine, est omis par Maria;

<sup>(</sup>A) ZURITA. (B) Alfonse de Palence. (C) ZURITA. Tout ce qui suit concernant la guer-

## D'ESPAGNE. X. PARTIE. Siec. XV. 255

paré le vingt-sixième jour d'Octobre de l'Hospitalete, & avoit Anne's DE posé son Camp devant Prunia. Le Roi vouloit envoïer à cette derniere Place un Corps de Cavalerie, mais il étoit fort embarrassé par le manque d'argent. Pour lever cet obstacle. on imagina plusieurs moïens, & entre autres de vendre Albayda, Elche & Crévillen, de faire des emprunts à quelques Prélats particuliers, & d'exiger des contributions des Peuples & Communautés, principalement à Téruel & Albarracin (A).

J. C.

1469.

Voulant pouffer la guerre avec vigueur, le Roi Don Jean Ce Prince avoit demandé du secours à Don Ferdinand son neveu, Roi & le Duc de Lorraine metde Naples, qui promit de lui envoier au plûtôt cinq cens tent leurs Hommes d'armes. En attendant ce renfort, le Roi d'Aragon Troupes en alla avec son Armée & de l'Artillerie assiéger Granadéla, & ver. le Duc de Lorraine passa avec ses Troupes à Martorel, à dessein de secourir la Place; mais comme le tems devint extrêmement rude, & que le Roi de France rappella ses Troupes pour la guerre que le Roi d'Anglererre & le Duc de Bourgogne lui avoient déclarée, on fut contraint de part & d'autre de prendre des quartiers d'hiver. Le Roi alla ensuite Eins d'Atenir les États à Monçon, où il les avoit convoqués, & ragon à Monaprès y avoir exposé le besoin où il se trouvoir, il donna le Comté de Ribagorce à Don Alfonse d'Aragon son sils, à condition d'en rendre hommage; il ne négligearien non plus durant tout ce tems, de ce qui concernoir les intérêts & les affaires du Roi de Sieile (B).

Le Comte de Foix impatient de ce que le Roi d'Aragon son Intuption beau-pere différoit si longrems à lui remettre la Couronne de du Comte de Navarre, crut devoir profiter des occupations que la guerre de varre Catalogne donnoit à ce Monarque; c'est pourquoi étant entré dans ce Roïaume sans aucun obstacle à la tête d'une nombreuse Armée, il l'envahit presque tout entier: Michel Ezquer s'empara cependant de la Ville d'Huarré-Araquil, & eut même la hardiesse d'attendre le Comre; mais celui-ci le: défir, confisqua ses biens, & alla ensuire mettre le siège devant Tudéle. Au bruit de cette irruption, le Roi Don Jeanson beau-pere sir marcher contre lui un Corps de Troupesfous les ordres de l'Archevêque de Saragosse son sils, dont la seule approche suffir pour faire lever le siège au Comte

<sup>(</sup>A) Alfonse de Palence, & (B), Zuritas ZURITA.

Anne's de J. C. 1469. de Foix, & l'obliger de se retirer. Don Louis de Beaumont, Comte de Lérin, n'eut pas grande peine à se rendre maître de Pampelune, & ne cessant d'inquiéter avec ses Troupes les Beaumonts, il sit des courses jusqu'à Jacca & Exea de los Caballéros, & prit les Villes d'Andosilla, Mendavia, Artajona & d'autres (A).

Il se retire en France.

Les Agramonts encouragés par l'arrivée des Troupes du Roi Don Jean, commencerent à se venger; & les Beaumonts qui reconnurent que la guerre de Navarre étoit la ruine entiere de ce Roiaume, conseillerent au Comte de Foix de se désister de son entreprise, & de renouveller par ses Députés son ancien accord avec le Roi Don Jean son beau-pere, sous prétexte qu'attendu le grand âge de ce Prince il ne pouvoit pas tarder à avoir la Couronne de Navarre: ainsi le Comte prit ce parti, & aïant donné des ordres en conséquence, il repassa en France \*. Comme l'on célébroit à Bourdeaux par de grandes Fêtes la réconciliation de Charles, Duc de Berry, nouvellement fait Duc de Guienne, avec le Roi de France son frere, le Prince Don Gaston, fils du Comte & de la Comtesse de Foix, qui avoit épousé Magdeléne, sœur du Roi de France, voulut assister à ces réjouissances. Etant entré dans les Joûtes le dernier jour \*\*, pour rompre des lances, les uns disent qu'un éclat de la lance de son Adversaire, passa par la visiere de son casque, & lui pénétra si avant dans un œil, qu'il tomba de cheval, & mourut peu après; d'autres prétendent que son Adversaire lui porta un coup de lance au côté, & le perça au défaut de la cuirasse. Cette triste mort arriva le vingt-deux de Novembre, & l'on inhuma dans la Cathédrale de Bourdeaux l'infortuné Prince, qui sur très-regreté de ses pere & mere \*\*\* (B),

Mort de Gaston son fils.

(A) Alfonse de Palence, Zu-

(B) ALFONSE DE PALENCE, BERTRAND ELIE, dans l'Histoire des Comtes de Foix, & Aléson.

\* Ces faits sont rapportés succinctement & avec quelques circonstances différentes par Mariana sous l'année

14,70.

\*\* C'étoit le 18. d'Octobre, suivant la Vie manuscrite de Gaston IV. Comte de Foix, dans les M S. de Baluze, momb. 431. Mariana dit que ces ré-

jouissances se faisoient à l'occasion, du Mariage du Duc de Guienne avec la prétendue Princesse de Castille, mais il est sur qu'il se trompe. Ferréras auroit aussi été plus exact, s'il n'avoit mis ces événemens que sous l'année suivante, comme fait l'Histoire de Languedoc.

\*\*\* En mourant il laissa de Magdeléne sa semme, sœur de Louis XI. Roi de France, un fils nommé François Phœbus, qui sut Roi de Navarre, & une fille nommée Catherine.

Pour

Pour arranger les affaires du Roïaume de Navarre, & Anne's DE appaiser les deux Factions qui fomentoient continuellement J. C. la discorde, la Princesse Doña Léonore convoqua les Etats à Tafalla, où se rendirent entre autres Don Nicolas de Cha-Navarre à barri, Evêque de Pampelune, & le Connétable Don Pedre Tafalla, & de Péralta. Ces deux Seigneurs se prirent de paroles dans affassinat de l'Assemblée, & l'Evêque de Pampelune se fiant sur son ca-Pampelune. ractere, & sur la faveur de la Princesse, montra plus de vivacité qu'il ne devoit au Connétable Don Pedre, à qui il étoit redevable de sa Dignité, & qui fut extrêmement piqué; mais ceux qui étoient présens, s'étant entremis pour les radoucir, ils se retirerent l'un & l'autre à leurs logemens. La Princesse voulant éteindre cette querelle, manda l'Evêque au Couvent de Saint François, où elle étoit, & lui fit porter un Sauf-conduit par Rodrigue de Rébollédo; mais l'Evêque se défiant du Connétable, refusa de s'y rendre. Vaincu cependant par les instances réitérées de la Princesse, qui lui envoïa même une escorte, commandée par le Châtelain d'Amposta, il monta sur une mule pour venir voir la Princesse. Le Connétable qui s'étoit muni de Troupes, en aïant eu avis, le guetta au passage, se jetta sur lui, & le tua d'un coup de lance le vingt-troisieme jour de Novembre. Les Etats furent très-indignés de cette action scandaleuse, après laquelle le Connétable se retira en Aragon, ne doutant point de s'être aliéné par-là l'esprit de tous les Aragonnois, & craignant d'éprouver les justes effets de leur courroux (A).

Les Mahométans de Grenade aïant résolu de faire une Gloriouse irruption dans les environs d'Ubéda & de Baéza, rassemble-Loup Vazrent les Troupes de Guadix & de Baza, & formerent un quez d'Acuna Corps d'Armée de neuf cens Chevaux & trois mille Fantaf- sontre les Masins, avec lequel ils projetterent de tomber tout-à-coup sur Quésada, après avoir couru la campagne \*. Loup Vazquez d'Acuña, Gouverneur de Cazorla, & neveu de l'Archevêque de Toléde en fut informé, & passa à Quésada, sans perdre de tems, avec quatre cens Fantassins & cent Chevaux qu'il put ramasser. Là profitant de la confiance

<sup>(</sup>A) Aleson.

Albohacen, Roi de Grenade, vou- le rébelle Alcuerçote. Mariana, lut par-là se venger des engagemens ! ! Tome VII.

ANN'EE DE J. C. 1469.

des Ennemis, il fit bonne garde, & donna ordre à fes Trouipes d'actendre les Mahomérans sans faire le moindre bruit ni aucun mouvement. Cependant les Mahométans firent leur irruption, & détacherent mille Fantassins & trois cens Chevaux avec ordre d'aller surprendre Quésada. Pour pénétrere infau'à cette Place, il falloit que ceux-ci-passassem par quelques défilés, & entre des haies de jardins & d'héritages, où Loup d'Acuña s'étoir caché avec son monde. Quand ils furent donc arrivés, que plusieurs des Cavaliers eurent mispied à terre, & qu'ils se furent presque tous engagés dans ces passages étroits, Loup d'Acuña les prit par derriere, & les charges avec tant d'ardeur & de promptitude; que: tout troubles & effraies ils laisserent tomber leurs armes desmains, & ne penserent qu'à suir, en sorte que les Chrétiens tuoient ou faisoient prisonniers ceux qu'ils vouloient. Cer événement enhardit tellement les femmes, qu'étant sorties de la Place, elles prirent les lances des morts, & poursuivirent les autres; il y en eut même une qui sit elle seule: prisonniers sept Mahométuns qu'elle trouva cachés. Les Ennemis eurent deux cens hommes tués, et cinq cens prisonniers, & on leur prit trois cens Chevaux, sans qu'il en coûtât la vie à un seul Chrétien, ni qu'on eût donné le tems. au gros de l'Armée Mahométanne de les secourir (A). L'Archevêque de Toléde voïant que le Roi Don Hen-

1470 Lettre de ri n'avoit point encore répondu à son Député ni à ceux des Roi Don Honri

de Toléde au Princes Don Ferdinand & Doña Isabelle, kui écrivit une longue Lettre, par laquelle il lui représentoit les maux affreux dont la Castille étoit assligée, & le conjuroir de s'appliquer, comme il le devoit, à y remédier, & non pas à les. irriter, & les rendre plus grands; mais cette Lettre n'eut-Le Roi de aucun effet (B). Comme le Cardinal d'Albi étoit rerourné: si mécontent de son Ambassade de l'année précédente, & que le Grand-Maître de Saint Jacques redoutoit les suites de l'Alliance de la Princesse Doña Isabelle avec le Roi de monarque puisque cette Princesse étoit mariée, il pouvoit demander son frere pour Charles son frere. Don Henri: ils lui dirent à cet effet, que quoique les Fac-

tions turbulentes de Castille eussent été cause que l'on cût

France eft porté demander en mariage la prétendue

<sup>(</sup>A) Diégue Henriquez d'el-

ANNE'S DE

5470.

regardé Doña Jeanne comme bâturde, & que l'on cût reconnu la Princesse Doña Isabelle pour l'héritiere présomptive de la Cousonne de Caftille, la premiere étoir réellement fille légitime, & par conséquent héritiere du Trône; qu'il étoit facile de réparer les fautes qui avoient été commises à cette occasion, & que le tout s'arrangeroit sans peine, surtout quand le Roi Don Henri & les Grands qui lui étoient attachés, seroient soutemes des armes de France. Le Roi Louis, qui souhaitoit d'éloigner son frere, goûta la proposition, & envoïa une personne sans aucun caractere sonder les dispositions du Roi de Castille. Son Envoïé s'étant rendu à Ségovie, où étoit le Roi Don Henri avec l'Archevêque Séville, exposa le sujet de son votage, & le Roi, après avoir pris l'avis du Grand-Maître de Saint Jacques, qui étoit malade à Ocaña, répondit par le conseil de ce Favori, qu'il se préseroit volontiers à tout, & que par conséquent le Roi de France pouvoit lui envoier des Ambassadeurs avec les pouvoirs nécessaires pour régler cette assaire : l'Envoié repartit ensuite (A).

L'Auteur que je cite pour autorité de ce qui précede, Imposure marque encore que le Roi de France sit dire aussi au Roi relevée. Don Henri d'appuier auprès des Princes Chrétiens la demande qu'il vouloit faire d'un Concile contre le Pape; mais il n'en est fait aucune mention, ni dans les Annales Eccléfiadiques, ni dans les Histoires de France; c'est pourquoi je me perfuade que ce n'a été qu'un faux bruit enfanté par

la malice de quelques gens.

De Ségovie le Roi Don Henri passa à Madrid, où il gué- Le Roi Don rit de la fiévre quarte, & le Grand-Maître de Saint Jacques, Henri va à Madrid, donaiant promis d'aller l'y trouver, partit d'Ocaña, & fut reçu ac Escalona du Roi, qui sortit de la Ville, & sit une entrée solemnelle, su Grand-Maitre de S. On y traita du mariage de Doña Jeanne, & des précautions Jacques, ôt mesures qu'il y avoit à prendre à cette occasion. Dans le retourne à même tems mourat à Escalona Louis de Lacerda, qui tenoit Ségovie. cette Place pour le Comte de Médina-Céli. Le Grand-Maître de Saint Jacques jetta les yeur dessus, & la demanda au Roi, qui ne put la refuser à ses instances, quoiqu'il souhaitât fort de la garder pour son plaisir. Bien plus comme les sits de Louis de la Cerda refuserent de la livrer à cet ambi-

ANNE'S DE J. C. 14704

tieux Favori, le Roi fut contraint d'y aller en personne, & de la lui faire remettre, après quoi il s'en retourna. Le Roi alla ensuite de Madrid à Ségovie, & le Grand-Maître des Saint Jacques lui rendit l'Alcazar de cette Ville, dont il donna le Gouvernement à André de Cabréra son Majordome(A).

Castille.

Les Princes Don Ferdinand & Doña Isabelle pénétrerent ces & propo-les desseins du Roi Don Henri, & persuadés que toutes ses stions infruc-tueuses des vues tendoient à les priver de la succession à la Couronne, Princes Don ils lui envoierent une personne par laquelle ils lui firent re-Berdinand & mettre des Lettres, & lui firent dire qu'il devoit se rappelle au Roi de ler ce qu'il avoit juré au mois d'Octobre des années précédentes à los Toros de Guisando; qu'en conséquence ils le conjuroient de ne point fournir une nouvelle occasion aux pernicieux désordres qui avoient déchiré la Monarchie; qu'ils étoient toujours prêts à le servir & lui obéir, & que pour preuve de leur soumission, ils consentoient de remettre leurs différends à la décision de quatre Religieux vertueux & sçavans, qui fussent l'un Bénédictin, un autre Chartreux, le troisième de l'Ordre de Saint Dominique & le quatriéme de celui de Saint François, & en cas de contestation de s'en rapporter au jugement du Comte de Haro, qui ne pouvoit nullement être suspect, attendu son grand âge, sa vertu, sa vie retirée, & ses lumieres profondes; & qu'enfin ils le prioient de ne faire aucun Traité avec la France, jusqu'à ce que tout fût arrangé. Le Roi qui vouloit leur déguiser ses véritables intentions, répondit qu'il attendoit le Grand-Maître de Saint Jacques, & d'autres des principaux Seigneurs du Roïaume, pour donner ordre: à tout (B),

Ils vont à Roi.

Dans le mois de Mai la Princesse Doña Isabelle qui étoit Duéñas, & déja enceinte, craignant quelques mouvemens à Valladofontavec auf-fi peu de suc- lid, passa pour plus grande sûreté à Dueñas avec le Roi de cès de nou-Sicile son mari, qui fit sçavoir à son pere tout ce qui se velles instan-ces auprès du passoit. Le dernier sollicita le Comte de Haro de traverser le mariage qui se ménageoit entre la prétendue fille du Roi Don Henri & le Duc de Guienne, mais le Comte le pria de l'en dispenser, sous prétexte que sa conscience ne lui permettoit pas de se charger de cette commission, parce qu'il avoit reconnu la Princesse Doña Jeanne pour l'héritiere

<sup>(</sup>A) Diéque Henriquez d'el-Cas- (B) Alfonse de Palence. TILLO.

#### D'ESPAGNE. X. PARTIE. Siec. XV.

présomptive de la Couronne (A). On recevoit cependant Anne'e de tous les jours des nouvelles plus sûres, que le Roi de France étoir déterminé d'envoier une Ambassade pour régler le maniage du Duc de Guienne son frere avec la prétendue fille du Roi Don Henri. Sur ces avis le Roi Don Ferdinand & la Princesse Doña Isabelle écrivirent de nouveau au Roi Don Henri le dix-huitiéme jour de Juin, de ne point prêter l'oreille à celui qui ne cherchoit que la destruction de la Monarchie, en y allumant des guerres civiles, uniquement pour des intérêts particuliers; qu'ils lui répétoient ce qu'ils lui avoient mandé précédemment, ne souhaitant que la paix & l'harmonie dans l'Etat, & protestant devant Dieu de tous les maux qui pourroient s'ensuivre; qu'enfin il ne devoit pas les croire dénués d'armes, de Troupes & de Partisans puissans pour défendre leur cause; mais cette Lettre ne sit aucune impression sur l'esprit du Roi, qui étoit entierement résolu de marier sa prétendue fille au Duc de Guienne, L'Amirante écrivit aussi au Roi sur le même sujet une autre Lettre, qui est rapportée par Diégue Henriquez d'el-Castillo & Alfonse de Palenoe.

Don Alfonse d'Aguilar relacha Don Diégue & Don Sanche, Suite de la fils du Comte de Cabra, à condition qu'ils lui rendroient Al-brouillerie cala-Réal ou la Roïale, que ses Ancêtres avoient possédée, Alsonse d'A-& dont le Comte de Cabra s'étoit emparé par ruses & par guilar & le présens. Les deux freres s'y engagerent par serment & même Cabra. par écrit, Don Frédéric Manrique & Louis de Pernia restant pour garants; mais ils n'eurent pas plutôt recouvré la liberté, qu'ils oublierent leur promesse, & que le Maréchal Don Diégue de Cordoue résolut de désier Don Alsonse d'Aguilar, l'accusant de trahison & de persidie, pour l'avoir arrêté lui & son frere, à la faveur de l'amitié & de la confiance, & en demanda la permission au Roi, qui la lui resusa. D'un autre côté Don Alfonse d'Aguilar somma les garants de faire exécuter l'accord, & ceux-ci appellerent en duel le Maréchal, qui répondit que Don Martin de Cordoue son frere, & Don-Diegue de Mendoza iroient se mesurer aves eux. Après plusieurs pourparlers Don Alfonse d'Aguilar accepta aussi le dési, & étant convenu de la maniere & des armes, on ne put s'accorder sur le lieu, parce que le Ma-

J. C.

1470.

Anne's se J. C. 1470.

réchal Don Diégue de Cordone demandait que ce sur en présence du Roi de Grenade, & que Don Alfonse d'Aguilar ne voulut point y consentir, dans la crainte que le Gronadin, usant de quelque supercherie, ne le sit arrêter, à cause de l'érroite siaison qu'il y avoit entre ce Prince & le Comte de Cabra. Au jour marqué Don Diégue de Cordous se rendit à Grenade avec ses armes, & après avoir attendu jusque passée l'heure sixée pour le duel, sans voir paroître Don Alfonse d'Aguilar, il sit toutes les protestations accousumées en pareil cas, suivant l'usage de oc tems, & le Roi de Grenade le déclara brave Chevalier & vainqueur, & Don Alfonse d'Aguilar Traître. Le Maréchal attacha ensuite l'Image de ce Seigneur à la queue de son cheval, & se promona dans le lieu du dési, en le trainant par terre; après quoi il envoia par écrit le récit de tout cet événement aux principales Villes d'Espagne (A).

Surprise de la Forteresse de Simancas par l'Amirante, & de Xiména par le Duc de Médina-Sydonia.

Troubles en Biscaye appailés,

L'Amirante de Castille, aïant rassemblé un Corpe de Troupes, trouva le moien de surprendre de suit la Forteresse de Simancas, & de s'en rendre Maître (B). Le Duc de Médina-Sydonia, qui étoit toujours dans l'Andalousie, s'empara de Xiména (C). En Biscaye les anciennes querelles entre les Mugicas & les Avendaños se rallumerent de nonveau. & occasionnerent de grands massacres, & des dégats considérables dans cette Province. Don Pédre Fernandez de V& lasco, Comte de Haro, qui vivoit retiré à Médina de Pomar, étant mort sur ces entresaites, le Roi Don Henri donna ordre au nouveau Comte Don Pédre Fernandez de Vélasco, d'aller dans cette Province avec ses Troupes y rétablir le calme. Ce Seigneur obéit, & aïant été très-bien recu des Biscayens, il sit des perquisitions, au moien desquelles il trouva que Pierre d'Avendaño & Jean Alfonse de Mugia étoient les principaux Chefs, qui fomentoient le trouble. Pour les en punir, il les bannit de la Province pour toute la vie, leur défendant sous de rigoureuses peines d'y remettre le pied sans une permission expresse du Roi: aïant ensuite châtié plusieurs autres factionx & criminels, il laissa la Biscaye tranquille (D).

CASTILLO. (C) Alfonse de Palence,

<sup>(</sup>A) Alfonse de Palence, Dié-GUE HENRIQUEZ D'EL-CASTILLO, &

<sup>(</sup>D) Diégue Henriquez D'el-(B) Diégue Henriquez d'el- Castillo & Alfonse de Palence.

D'ESPAGNE. X. PARTIE. Siec. XV.

Dans l'Estrémadure la guerre continuoit entre le Grand-Maître d'Alcantara, & le Clavier Don Alfonse de Monroy. Le dernier afant attiré à lui la plupart des Convinendeurs que Guerre entre le Grand Maître maltraireir fort alla avec trois cess Che le Grandle Grand Maître maltraitoit fort, alla avec trois cens Che- Maître d'Alvaux & cinq cens Fantassins, infulter Alcantura. S'étant em cantara & le paré de la Place, il sit le siège du Château où étoient plu-Clavier. sieurs Chevaliers avec un Corps de Troupes pour le Grand-Maître, & se faiste du Pont, afin d'empêcher qu'on ne pût y entrer des vivres. Le Grand-Maître informé de ces événemens, fit au plutôt demander des Troupes à ses amis & Con-Edérés, & aïant rassemblé trois cens Chevaux & deux mille Fantassins, il se mit en Campagne. Arrivé à Zalaméa, il y arrêta le Grand Commendeur Don Diégue de Raudona, qui étoit attaché au Clavier, avec un de ses fils, & les enferma dans le Château de Bienquérencia. Laissant ensuite une bonne Garnison dans le Château, il passa à Coria, où lui arriverent quelques Compagnies tant du Comte d'Albe de Tormes, que de l'Archevêque de Toléde, de l'Amirante &

Cantres, pour l'aider à recouvrer Alcantara.

Don Alfonse de Monroy ne négligea rien de son côté Désaite du promier par pour se mettre en état de saire tête au Grand-Maître; de sorte le dernier. ene le Conne de Plasencia lui envoia deux cens Chevaux: sous les ordres de Pierre d'Ontivéros, & Don Ferdmand! de Monroy son frere, Seigneur de Velvis, lui amena una Corps de Troupes confidérable, de même que Don Ferdinand de Monroy son coufin. Cependant le Grand-Maître aiant réuni toutes les forces, marcha vers Alcantara. Au bruit de son approche Don Alsonse de Monroy sortie, pour le recevoir avec les siennes & les Commendeurs de son partimais reconnoissant qu'il lui étoit insérieur en nombre, it se retrancha proche du Pont dans l'enceinte des digues, & Refaire en terre, du côté par où les gens du Grand-Mante devoient passer, des trous profonds, couverts de branches & de seuilles, pour les saire romber, & pouvoir plus sacilement fes railler en pieces, laissant un passage sur pour ses Troupes. Le Grand-Maître étant arrivé à la vûe de l'ennemi ; donna: ordre au premier Corps de Cavalerie de commoncer l'autaque, mais presque tous les Chevaux enfoncerent & s'abartirent dans les trous que l'on avoir creusés, de maniere que tous les Cavaliers qui tomberent, surent tués ou pris par un' grand nombre de Fantassins que le Clavier avoir posté pre-

Anne'e de J. C. 1470.

che de-là. A la vûe de cette premiere perte, les Troupes du Grand-Maître furent un peu intimidées, mais aïant été excitées & encouragées par les cris de leur Commandant, elles engagerent la Bataille avec celles du Clavier. On montra durant quelques tems beaucoup d'ardeur de part & d'autre, jusqu'à ce qu'enfin les premieres furent contraintes de lâcher pied & d'abandonner le champ de baraille & la victoire au Clavier, qui leur tua trois cens hommes, fit cinq cens prisonniers, & prit trois cens Chevaux. Le Grand-Maître se retira à Coria, avec une blessure au visage, & le Clavier retourna au siège du Château d'Alcantara, qui dura long-tems, malgré tous les efforts de Don Alfonse de Monroy, pour surmonter la vigoureuse résistance des Chevaliers qui défendoient cette Forteresse (A).

Don Alvar de Zuńiga s'empare de Confuégra,

Dans le Roïaume de Toléde il y eut aussi des factions à l'occasion du Prieuré de Saint Jean. Comme le Prince Don Ferdinand avoit donné le Prieuré de Consuégra, lorsqu'il & s'y fornise avoit été proclamé Roi par ses Partisans, à Don Alyar de Zuñiga, fils du Comte de Plasencia, au préjudice de Don Jean de Valençuéla, que le Grand-Maître de Saint Jacques favorisoit, le même Don Alvar mit sur pied, avec le secours de ses parens & amis, un Corps de Troupes suffisant. & emporta de force Consuégra. N'aïant cependant pû s'emparer du Château, où le Grand-Maître de Saint Jacques avoit mis garnison, il prit le parti de bâtir une nouvelle Forteresse, pour pouvoir se maintenir (B),

Lcon.

Autres trou- Il y avoit aussi des troubles dans le Rosaume de Léon, où bles dans le les Comtes de Benaventé & de Lémos étoient en armes à l'occasion de quelques Places. Le Comte de Lune & le Vicomte de Valduerna voulant accorder ces deux Seigneurs, s'assemblerent avec eux à Villalpand; mais dans le tems que l'on traitoit d'accommodement, il s'éleva une nouvelle querelle, & le Comte de Benaventé aïant arrêté le Vicomte de Valduerna, l'envoïa à la Forteresse de cette Ville, & se saisit ensuite ayec ses Troupes de la Ville de Matilla. Commo ce Comte avoit enlevé auparavant à l'Eglise d'Astorga les quartiers de Salas, il fut forcé par les censures du Pape de

<sup>(</sup>A) DIÉGUE HENRIQUEZ D'EL- | dres Militaires. (B) ALFONSE DE PALENCE. CASTILLO, ALFONSE DE PALENCE, BADES & CARO dans l'Histoire des Or-

D'ESPAGNE. X. PARTIE SIEC. XV.

les rendre à Don Garcie de Toléde, son Evêque (A). En Galice les Vassaux de la Comtesse de Sainte Marthe se révol-

terent contr'elle, & la poignarderent (B).

[a. (

L99 (

M15

M2G

M3G

M4G

MSGI.

M7GF

VNNE,E DE

Louis XI. Roi de France, assuré que le Roi Don Henri de la Comdonneroit sa prétendue fille en mariage au Duc de Guien-tesse de Ste ne, envoir en conséquence pour Ambassadeurs en Castille Marthe. le Cardinal d'Albi & le Comte de Boulogne, avec tous les du Roi de pouvoirs & toutes les instructions qui lui parurent nécessaires, France pour de même qu'au Duc de Guienne son frere. Ces deux Am-du Duc de bassadeurs s'étant rendus à Burgos sur la sin de Juillet, sirent Guienne avec sçavoir de-là leur arrivée au Roi Don Henri qui étoit à Mé-la prétendue Roi dina d'el-Campo. Le Roi leur fit dire de venir à cette Ville, Don Henri. & quand ils n'en furent plus qu'à une certaine distance, il alla au devant d'eux les recevoir avec toute sa Cour, & les aïant menés avec lui à Médina d'el-Campo, il les logea & les traita magnifiquement. Il donna ensuite commission au Grand-Maître de Saint Jacques & à l'Archevêque de Séville, de régler avec eux les conditions du mariage de sa prétendue fille avec le Duc de Guienne (C). Alfonse de Palence Entrevue de marque, qu'au mois d'Août le Grand-Maître & l'Amirante Grand-Maître curent une entrevûe, & comme il ne dit rien de plus, on avec l'Amicroit que le premier chercha à attirer le second dans son ranteparti & dans celui du Roi, & que l'Amirante voulut mettre le Grand-Maîrre dans les intérêts des Princes, ce qui fut

sans succès de part & d'autre.

Dans le mois de Septembre il s'éleva à Valladolid une Guerre ciforte querelle entre les anciens Chrétiens & les nouveaux, vile à Vallales uns & les autres prenant les armes. Au bruit de cet événement le Roi Don Ferdinand passa de Duéñas à cette Ville avec trois cens Chevaux, & voulut y rétablir le calme; mais les nouveaux Chrétiens aïant fait dire au Roi Don Henri de les favoriser, ce Monarque rassembla quatorze cens Chevaux, tant du Grand-Maître de Saint Jacques, que de l'Archevêque de Séville, du Comte de Benaventé & d'autres, avec lesquels il partit pour Valladolid. Le Roi Don Ferdinand en eut avis, & voulut rester dans la Place; mais l'Amirante & l'Archevêque de Toléde, persuadés que c'étoit une témérité de prétendre se maintenir dans cette Ville

<sup>(</sup>A) Diéque Henriquez d'el- | Castillo. (C) DIÉGUE HENRIQUEZ D'EL-(b) Diégue Henriquez d'el Castillo, & Alfonse de Palence. Tome VII.

Anne'e de J. C. 1470.

avec si peu de monde, s'y opposerent & l'obligerent de retourner à Duéñas. Immédiatement après arriva le Roi Don Henri avec ses Troupes, & ce Prince aïant établi à Valladolid pour Gouverneur le Comte de Benaventé, à qui il donna les maisons de Jean de Vivéro, repassa bientôt à Mé. dina d'el-Campo (A).

La Princesse Doña Isabelle acfile.

Le deuxième jour d'Octobre la Princesse Doña Isabelle accoucha heureusement à Duéñas d'une fille, à laquelle on couche d'une donna son même nom. Peu après le Roi Don Henri partit pour Ségovie avec toute la Cour, à dessein d'asser de-là à la Vallée de Lozoya célébrer le mariage, qui étoit déja réglé entre sa prétendue fille & le Duc de Guienne. Dans le même tems Rodrigue d'Ulloa & Alvar de Braguemont entrerent avec des Troupes dans Médina d'el Campo, pour affûrer cette Ville au Roi, & arrêter les revenus de la Princesse Doña Isabelle, qui sçachant qu'on en vouloit faire autant à Avila, fit passer Gonçale Chacon à cette derniere Place avec cent cinquante Chevaux (B).

Déclaration prétendue file.

De Ségovie, le Roi Don Henri arant gagné le Jubilé que du Roi en sa- le Pape avoit accordé pour ceux qui visiteroient l'Eglise Cana Jeanne sa thédrale de cette Ville, & contribueroient de leurs aumônes à la faire rebâtir, passa à la Chartreuse du Paular, accompagné de l'Archevêque de Toléde, du Grand-Maître de Saint Jacques, du Duc d'Arévalo, des Comtes de Benaventé, de Valence, de Sainte Marthe & d'autres, & des Ambassadeurs de France. Il avoit fait dire au Marquis de Santillane, qui avoit en sa puissance la Reine & sa fille, de les amener toutes deux un certain jour, pour la conclusion du mariage. S'étant donc lui-même transporté avec toute la Cour au jour marqué, qui fut le vingtième d'Octobre, dans une vaste Plaine de la Vallée de Lozoya, le Marquis de Santillane s'y rendit aussi avec la Reine & sa fille, accompagné de l'Evêque de Siguença & des Comtes de Tendilla & de Corogne ses freres. Le Roi leur sit à tous un accueil très-gracieux, & donna ordre ensuite au Licencié Ciudad-Rodrigo de lire une Déclaration qu'il avoit faite, portant que quoiqu'on eût reconnu l'année précédente la Princesse Doña Isabelle sa sœur pour l'héritiere présomptive de la Couronne, il annuloit le serment que l'on avoit prêté en

consequence, attendu qu'elle n'avoit point rempli les conditions auxquelles on avoir fait alors cette démarche, & qu'en conséquence il enjoignoit à tous les Prélats & Seigneurs, aux Gens de robe & d'épée, aux Cités, Villes & Places de ses Etats & Seigneuries, de proclamer & regarder comme légitime héritiere présomptive des Couronnes de Castille & de Léon, la Princesse Doña Jeanne, fille légirime de lui & de la Reine Doña Jeanne sa femme, voulant qu'on adressat des Lettres à tous les Prélats & Seigneurs absens, aux Cités, Villes & Places de la Monarchie, pour leur faire part de cette résolution & de tout ce qui alloit être fait. Après cette lecture tous ceux qui étoient présens firent serment en faveur de la Princesse Doña Jeanne, à l'exception des Seigneurs de la Maison de Mendoza, qui alléguerent pour raison qu'ils l'avoient déja fait, sans s'être

obligés en rien envers la Princesse Doña Isabelle.

Quand cela fut fait, le Cardinal d'Albi prit serment de Cene Prinla Reine, que la Princesse qui venoit d'être reconnue, étoit cesse est sian-réellement fille du Roi son mari de la Poine l'avent in cée avec le réellement fille du Roi son mari, & la Reine l'aïant juré, il Duc de exigea aussi que le Roi affirmât s'il croïoit être le véritable Guienac. pere de la même Princesse, s'il l'avoit toujours regardée comme sa véritable fille, depuis qu'elle étoit née, & si c'étoit en conséquence de cette persuasion qu'il l'avoit fait reconnoître pour son héritiere présomptive. Après que le Roi eut assûré le tout avec serment, le Cardinal d'Albi & le Comte de Boulogne fiancerent avec beaucoup de folemnité, au son des Trompettes & des Tambours, la Princesse Doña Jeanne, au nom du Duc de Guienne, en vertu des pouvoirs qu'ils avoient de ce Prince. La cérémonie étant sinie, le Roi alla avec la Reine & sa fille coucher au Monastere du Paular, & les autres, soit Ambassadeurs, Seigneurs ou Chevaliers se retirerent dans les Places des environs. Le Roi donna ensuite au Marquis de Santillane les Villes de l'Infantado, qui font Valdé-Olivas, Alcocer & Salméron, & comme elles appartenoient à la Comtesse de San-Estevan, semme de Don Diégue, Marquis de Villéna, fils du Grand-Maître, il donna en échange à celui-ci la Ville de Réquéna, avec les droits du Port, ce qui valoit quatre fois plus que les trois Places cédées.

Le jour suivant les Ambassadeurs partirent pour Ségovie, Furieux ouaccompagnés de quelques Seigneurs; mais il s'éleva tout à-

J. C. 1470.

ANNE'E DE J. C. 1470.

coup un furieux ouragan dans le Port de Malagosto, avec des pluies & des neiges si abondantes, qu'ils coururent plus d'une fois danger de la vie, & qu'il périt quelques perfonnes: événement duquel on tira les présages les plus funestes. Le Roi Don Henri resta trois jours dans le Monastere des Chartreux, & quand le tems sur calme, il passa avec la Reine & fa fille à Ségovie, où on leur fit une récep-

gneurs & Vil-

Lettres du tion solemnelle. Il écrivit de-là à tous les Seigneurs & à Roi aux Sei-toutes les Villes du Roïaume des Lettres signées de lui, de l'Archevêque de Séville, du Grand-Maître de Saint Jacques, & des Comtes de Plasencia, Benaventé & Miranda pour leur donner avis de tout ce qui s'étoit fait dans la Vallée de Lozoya. Enfin les Ambassadeurs de France arant reçu de riches présens du Roi, prirent congé de leurs Majestés Castillanes, & de la Princesse Doña Jeanne, & s'en retournerent, accompagnés jusqu'à Burgos par l'Evêque de Siguença avec une bonne escorte ( A).

Leurs effets.

Les Lettres du Roi Don Henri produissrent différens est fets dans les Etats de Castille : elles furent méprisées des uns, & agrées des autres, chacun se conduisant conformément à son propre goût & à ses inclinations, ce qui causa différents troubles. En Andalousie la Ville de Cordoue s'y conforma, à la persuasion de Don Alfonse d'Aguilar, qui y avoit tout crédit, & qui étoit étroitement lié avec le Grand-Maître de Saint Jacques. Ecija suivit son exemple; mais le Duc de Médina-Sydonia, Don Rodrigue Ponce, Don Pédre Henriquez empêcherent Séville d'en faire de même, restant constamment attachés à la Princesse Doña Isabelle. Xérès en sit autant, de même que la Ville d'Ubéda, parce qu'au mois de Mai le Comte de Parédes avoit assûré celle-ci, aux Princes Don Ferdinand & Doña Isabelle, en se lignant avec le Comte de Cabra, qu'il avoit attiré aussi dans le même parti, comme le Seigneur de San - Estevan d'el - Buerto (B).

De Duénas les Princes Don Ferdinand & Doña Mabelle de la Princes' allerent, pour être plus en sûreté, à Médina de Rio-Séco. fe Dona Isa qui appartenoit à l'Amirante, aïeul du premier, & le Prince veur de son y eut la sièvre dont il guérir en peu de tems. Immédiatement

<sup>(</sup>A) DIEGUE HENRIQUEZ D'EL- | beaucoup d'autres.

CASTILLO, ALFONSE DE PALENCE & (B) ALFONSE DE PALENCEZ.

après la Princesse Doña Isabelle sit un Maniseste, par lequel Anne's de elle exposa tout ce qui s'étoit passé à Guisando, quand elle J. C. avoit été reconnue héritiere présomptive de la Couronne, droit à la ex prouvoit l'injustice qu'on lui avoit faite, en prêtant à Lo-Couronne de zoya serment de sidélité à Doña Jeanne. Elle sinissoit par cassille. exhorter tous les Sujets d'observer le serment qu'on lui avoit sait à Guisando, & ses remontrances n'eurent pas peu d'effet, comme on le verra bientôt (A).

Environ le même tems on trouva dans l'Hermitage de Invention Saint Christophle, proche de Soria, les Corps des glorieux des Corps de Saints Martyrs, Sergius, Baccus, Marcelle & Apuleyus. Martyrs, A l'occasion de cette précieuse découverte Dieu opéra plusieurs miracles, pour constater le mérite de ces Saints, dont on exposa les Reliques dans un lieu décent à la vénération des Fidéles (B). Un Capitaine du Roi Don Henri, appellé Prite de Christophle Bermudès, sçachant qu'il y avoit une foible Gardeux Châteaux par les nison dans le Château de Canal, & que l'on y faisoit mal la Roïalistes. Garde, se jetta tout-à-coup sur cette Place avec ses Troupes, & s'en empara, à la grande mortification de l'Archevêque de Toléde à qui elle appartenoit. Peu après Vasco de Contréras prit aussi la Forteresse de Pérales, & l'Archevêque de Toléde aïant appris ces tristes nouvelles, passa à Alcala, pour solliciter le recouvrement de ces deux Châteaux (C).

Le Comte de Cifuentes envoia de Toléde à la Comtesse: Comptor de Médellin ses deux filles avec une escorte de cent cinquanpour l'enlevement des te Chevaux, sous la conduite de Don Alsonse Ponce & de deux filles de 
Pierre de Grijalva, qui prirent leur route par Guadaloupe. la Comtesse de Médellin retenoit prisonnier Nuño de 
Méxia & un autre Chevalier, tous deux parens des Chaves. 
& des principaux Habitans de Truxillo, qui l'avoient sollicitée plusieurs sois, mais toujours inutilement, de leur rendre la liberté; Doña Elvire de Zuñiga, Comtesse de Bénalcazar, qui étoit mal avec cette Dame, cherchoit de concert avec les Chevaliers de Truxillo une occasion de la morsisser. Sçachant donc que Don Alsonse Ponce menoit à Guadaloupe les deux-silles de la Comtesse de Médellin, ils misrent sur pied un bon Corps de Troupes, tant de Cavalerie;
que d'Infanterie, & en donnerent le commandement à Dons

<sup>(</sup>A) Altonse de Palence.

(B) Loup de Morales dans le (C) Disous Henriquez d'enExte de cette Invention, & le Marty.

Castillo & Altonse de Palence.

François de Zuñiga frere de Doña Elvire, avec commission Anne's DE d'attaquer Don Alfonse en route, & de lui enlever les deux filles de la Comtesse de Médellin, afin d'obliger la mere de relâcher ses deux prisonniers.

Don François de Zuñiga se mit aussi-tôt en campagne, affiégées dans le Monastère & aïant rencontré proche de Guadaloupe Don Alfonse Ponde Guadalou-ce avec les filles de la Comtesse de Médellin, il fondit sur lui tout-à-coup, & tailla l'escorte en pieces, Pierre de Grijalva, Capitaine du Grand-Maître d'Alcantara, aïant été blessé. Les deux Conducteurs se refugierent cependant, quoiqu'avec peine, à la Ville, & emmenerent les deux filles de la Comtesse, avec lesquelles ils furent contraints de s'enfermer dans l'Eglise & le Monastere de Guadaloupe, où les Religieux mirent les deux Demoiselles dans une Chapelle du Cloître, pour qu'elles fussent plus décemment, Zuñiga, & Nuño de Chaves, Chevalier de Truxillo, investirent l'Eglise & le Monastere, en mettant des Gardes aux portes & aux autres endroits. Reconnoissant que les Assiégés s'en inquiétoient peu, parce que les Religieux leur donnoient tout ce dont ils avoient besoin, ils apporterent tous leurs soins pour couper l'eau, & empêcher qu'il n'entrât des vivres dans le Monastere. Les Religieux étant réduits par-là dans une grande détresse, le Prieur sit sçavoir leur situation au Roi Don Henri par deux Exprès, afin qu'il les secourût, & les délivrât de cette oppression.

Diegue d'el-Castillo est commis par fiége.

Le Roi n'eut pas plutôt reçu ces avis, qu'il ordonna au Licencié Diégue Henriquez d'el-Castillo, qui étoit de son le Roi pour Conseil, d'aller promptement à Guadaloupe, avec des poufaire lever le voirs qu'il lui donna, faire lever le siège que l'on avoit mis devant l'Eglise & le Monastere. Diégue Henriquez d'el-Castillo partit sur le champ, & dès qu'il sut arrivé à Guadaloupe, il commanda, sous de rigoureuses peines, aux gens qui étoient autour de l'Eglise de se retirer, & de la laisser libre, ce qui fut aussi-tôt exécuté. Don François de Zuñiga. alla alors le trouver, & lui dit qu'avant son arrivée, Pierre de Grijalva étoit convenu avec lui par écrit, de se remettre - entre ses mains, s'il n'étoit pas secouru dans un certain intervalle de tems, & que puisque le terme fixé étoit expiré, sans qu'il sût venu aucun secours, il demandoit que cet Officier remplit son engagement. Le Licencié en parla à l'instant à Grijalya, & celui-ci consentit d'exécuter l'accord

#### D'ESPAGNE. X. PARTIE. Siec. XV.

à certaines conditions, qui lui furent accordées, & fit sça-Anne'e DE voir à la Comtesse de Médellin le danger où étoient ses 1470.

Nuño de Chaves & les autres de Truxillo, dont l'unique Obstination but étoit d'avoir les filles de la Comtesse, presserent for-des Assétement le Licencié Castillo de les leur livrer conjointement avoir les deux avec Don Alfonse Ponce; mais le Licencié leur répondit Demoiselles. que cela ne lui étoit pas possible, parce qu'outre qu'il faudroit violer l'immunité de l'Eglise, les filles de la Comtesse n'étoient point en âge de faire, ni observer ce qui convenoit en pareil cas. Ceux qui étoient dans l'Eglise, s'ennuïant du siège, complotterent secrettement d'arrêter Don Alfonse Ponce, & de le livrer à ses Ennemis; mais celuici en fut informé par le Licencié Castillo, & offrit par son conseil à Don François de Zuñiga de se constituer son prisonnier, à condition que Zuñiga ne le mettroit point en la puissance de ses Ennemis, qu'il ne lui seroit fait aucun mal en sa personne, & qu'on lui rendroit ses armes, quand on le relâcheroit. Cette Capitulation aïant été signée par Don François de Zuñiga, Don Alfonse Ponce sortit de l'Eglise avec les gens de sa compagnie, & se remit entre les mains de ce Seigneur.

Cependant les Chevaliers de Truxillo insisterent pour Ils les enavoir les filles de la Comtesse de Médellin, & Louis de levent de for-Chaves, qui étoit un des principaux de cette Place, vint tere. même pour appurer la demande. A la fin irrités de la résiftance du Licencié Castillo & du Prieur, avec qui ils eurent de grands débats à cette occasion, ils briserent les portes de l'Eglise, & étant entrés par-là dans le Monastere, ils en enleverent les filles de la Comtesse, qui furent consides à Louis de Chaves, après quoi ils retournerent à Truxillo. L'Eglise de ce Monastere devint par-là comme une Ecurie, & il fallut plusieurs jours pour la nettoïer & la purisier, avant que l'on pût y célébrer les Offices Divins. A l'égard du Licencié Castillo, il retourna rendre compte du tout au

Roi ( A ).

Comme Don Alfonse de Monroy continuoit d'affiéger la Le Comte Forteresse d'Alcantara, le Comte de Coria, frere du Grand-gage la Vil-Maître, alla solliciter le Comte d'Albe de Tormes, oncle le Capita'e de

(A) DIÉGUE HENRIQUEZ D'EL-CASTILLOS

Anne'e DE J. C. 1470. au Comte d'Albe de Tormes, pour secourir Alcantara.

de sa femme, de lui sournir quelques Troupes, pour l'aider à faire lever le siège, & à recouvrer cette premiere Place de l'Ordre. Le Comte d'Albe lui en promit, mais il exigea qu'il se chargeât avec le Grand-Maître son frere de les soudoier. Cette proposition embarrassa un peu le Comte de Coria, qui n'aïant point d'argent, offrit au Comte d'Albe de lui engager une ou plusieurs Places dépendantes de son Comté; mais le second voulut que ce sût la Ville même de Coria avec sa Jurisdiction. Quelque dure que sût cette demande, l'extrême besoin de secours força le Comte de Coria d'y souscrire; c'est pourquoi il céda la Ville & sa Jurisdiction au Comte d'Albe, qui commença aussi-tôt à lever un grand nombre de Troupes tant de Cavalerie que d'Infanterie, en faveur du Grand-Maître \*.

Il n'en tire aucun ayantage,

Don Alfonse de Monroy informé de tous ces préparatifs, rassembla avec les Commendeurs de son Parti toutes les Troupes qu'il put, & sçachant que les Comtes d'Albe & de Coria s'avançoient pour faire lever le siège d'Alcantara, il se mit en campagne à la tête de son Armée, rompit tous les Ponts du Tage & de l'Adalon, par où les Ennemis pouvoient passer, brûla toutes les Barques qui étoient sur ces deux Riquieres, & mit de bons Corps de Troupes à la garde des gués. Quand les Comtes d'Albe & de Coria eurent donc reconnu, à leur arrivée, que tous les passages pour aller à Alcantara, leur étoient sermés, ils prirent le parti de se retirer, & Don Alsonse de Monroy délivré de cette inquiétude, retourna pousser avec vigueur le siège de la Forte-resse (A).

La Com- Doña Léonor Pimentel, Comtesse de Plasencia, qui étoit sesse de Pla- à Arévalo, résolut de retourner dans ses Terres, & se mit risque d'être en route avec trente Chevaux, & plusieurs Bêtes de somme enlevée en chargées. On en eut avis à Avila, & sur le champ Gonroute, & perd chargées. Chacon & Pierre Davila partirent avec cent Che

ses bagages.

(A) Diégue Henriquez p'el-CASTILLO, ALEONSE DE PALENCE, leul le droit d'en disposer, à moins Qu'on ne dise qu'il en avoit donné pou-Rades & d'autres.

\* Mariana yeut que c'ait été le Grand-Maître même d'Alcantara, qui ait engagé Coria au Comte d'Albe; mais il feroit plus vraisemblable que ce sût le Comte son frere, qui étoit Seigneur de sette Ville, & qui en cette qualité avoit

feul le droit d'en disposer, à moins qu'on ne dise qu'il en avoit donné pouvoir au Grand-Maître, ce que l'Auteur ne marque pas. Il affûre aussi que ce sut pour une somme considérable d'argent que le Comte d'Albe prêta. Peut-ètre ce Seigneur sournit-il de l'argent & des Troupes.

vaux pour l'enlever; mais dès qu'ils parurent, son escortela mit dans une Eglise. Ainsi Chacon & Davila n'osant vio-Anne'e DE ler cet asile sacré, se contenterent de piller tous les bagages de la Comtesse, & de les emporter à Avila. Dès qu'ils furent retirés, la Comtesse passa à Plasencia, d'où elle obtint à force de menaces & de promesses, & par ordre de la Princesse Doña Isabelle, la restitution de la meilleure partie de ce qu'on lui avoit pris (A).

1470.

Environ le même tems, Don Jean de Valençuéla, Prieur Le Prieur de Saint Jean, secondé de quelques Troupes, que lui sour-de Saint Jean défait par le nirent le Grand-Maître de Saint Jacques & d'autres, vou-Gouverneur lut tenter de chasser de Consuégra Don Alvar de Zuñiga. de Consué, Au bruit de sa marche, Don George Manrique, qui commandoit dans la Place pour Don Alvar, alla à sa rencontre avec la Garnison, saisant porter l'Infanterie dans des chariots, pour qu'elle ne fût point fatiguée. En sortant d'Ajofrin il rencontra le Corps d'Armée de Valencuéla, & aïant aussi-tôt mis ses Troupes en ordre de Bataille, il l'attaqua & le désit; en sorte qu'il retourna victorieux à l'Alcazar de Consuégra (B). En Castille il y eut cette année une grande chereté de pain, & la monnoie fut extrêmement altérée, ce qui rendit le commerce difficile.

Le Roïaume de Navarre indigné du sacrilége assassinat La Navarre commis en la personne de l'Evêque de Pampelune par le & le Comte Connétable Don Pedre de Péralta, pendant la tenue même contens du des Etats, nomma des Députés pour aller demander au Roi Roi Don Don Jean le châtiment d'un crime si énorme, & de tous Jean. les gens qui avoient ofé y tremper. Dans le même tems le Comte de Foix envoïa aussi vers le Roi Don Jean, pour lui faire pareille demande, l'Evêque d'Oléron, le Grand-Vicaire de Lescar & d'autres. Il le fit encore prier de révoguer toutes les Pensions accordées dans le Roïaume de Navarre. comme préjudiciables au patrimoine de la Couronne, avec les Priviléges de Tudéle; de retirer des Forteresses & Châteaux tous les Castillans qui y étoient, & de le mettre en possession des Duchés de Gandie & de Montblanc, du Comté de Ribagorce, & de la Seigneurie de Balaguer. Le Roi répondit aux Députés de la Navarre, qu'il évoquoit à lui l'affaire du Connétable & de ses complices; ce qui piqua

<sup>(</sup>B) Alfonse de Palence. (A) Alfonse de Palence. Tome VII. M m

fort les Députés, parce que cela étoit contraire aux Privia léges du Roiaume : il se contenta de donner de belles espé-J. C. rances & de bonnes paroles aux Envoiés du Comte de 1470. Foix; Ainsi les uns & les autres s'en retournerent mécontens ( A:)...

Troubles en Dans le tems que le Roi Don Jean ne pensoit qu'à pous-Sardaigne. ser avec vigueur la guerre de Catalogne, il lui survint un grand embarras dans l'Isle de Sardaigne. Don Léonard d'Alagon & d'Arboréa voulut s'emparer du Marquisat d'Oristan a & du Comté de Gociano, comme descendant de cette Maison par sa mere, & Don Nicolas Carros, Viceroi de cette: Isle, s'y opposa fortement, sous prétexte que ces Etats relevoient & faisoient partie des Domaines du Roi. Le premier résolu de faire valoir & soutenir ses droits, leva des Troupes, & marcha contre le Viceroi, qui s'étoit aussi mis encampagne, & qui fut défait & vaincu. Cet échec occasionna de grands maux dans l'Isle, & Don Léonard s'enorgueillit si fort, qu'il refusa l'investiture de ces deux Seigneuries pour cent cinquante mille Ducats. On peut voir dans Zurita tout le reste concernant cette Isle.

Le dix-neuvième jour de Mai le Roi Don Jean tinrà Mon-Etats de Casalegno-à : con les Etats de la Principauté de Catalogne, qui lui accor-Moncon.

da quatre cens Chevaux pour quatre ans (B).

Le Duc de Lorraine retourna en France demander au La guerre Certainent en Roi Louis des Troupes & de l'argent pour la guerre de Ca-Cetalogne. talogne; mais il n'en put rien tirer que des espérances & de belles paroles, à cause des grandes occupations que l'Anglois & le Duc de Bourgogne donnoient au Monarque François \*. De-là vint que la guerre se fit très-foiblement cette année en

Etats d'A-Catalogne. Cependant le Roi Don Jean tint le dernier jour ragon à Sara de Septembre les Etats à Saragosse, où le Roïaume d'Aragoffe. gon lui donna, comme à l'ordinaire des preuves de son zéle; de sorte que l'on mit sur pied quelques Troupes (C).

Don Denis de Portugal & Jean d'Almendariz, passerent Din de Lor avec leurs Troupes au service du Duc de Lorraine, &

(A) ALESON. (B) ZURITA.

Č) Zurita & d'autres.

FERRÉRAS, doit avoir été ici induit en erreur par ses guides, car l'on sçait n'e au Dut de Lorraine des renforts 11470. do Troupes, pour servir sous la con-

duite de Tangué du Chatel, Gouverneur du Roussillon, & donna ordre au : Sire de Charlus, Lieutenant en Languedoc, de lui envoier des vivres & des municions de cette Province. Hist. que le Roi de France envoia certe an- Génér. de Languedo: , Liv. 35. an-

faccagerent une bonne partie du Territoire d'Urgel, sans aucun égard à la reconnoissance & à la foi qu'ils devoient ANNE'S DE à Don Jean, Roi d'Aragon. Peu après mourut à Barcelonne le seizième jour de Décembre le Duc de Lorraine, qui fut tination des Barcelonnois inhumé dans la Cathédrale, sans l'appareil ni la pompe di-rébelles. gne d'un si grand personnage. On dit qu'avant de mourir il avoit fait une courte exhortation aux principaux de Barcelonne, pour les porter à rentrer sous l'obéissance du Roi Don Jean, les affûrant qu'il ne doutoit point que ce Monarque ne leur fit éprouver les effets de sa clémence; mais les Rébelles, quoique confus & troublés, penserent bientôt à lui donner un Successeur. Plusieurs prétendoient que l'on reconnût le fils du feu Duc, & quoique quelques-uns eussent envie de se remettre sous la domination de leur légitime Souverain, d'autres étoient si obstinés, qu'ils aimoient mieux se livrer au Roi de France, que de se ranger à leur devoir. Enfin ils conserverent sur pied quelques Compagnies Italiennes & Françoises, & voulant s'emparer de Cadaques, le Comte de Campo-Basso sur chargé d'aller à cette Place avec quelques Troupes, & de faire en sorte de s'en rendro maître de force, ou par négociation; mais ce Comte trouva tant de résissance, qu'il sut contraint de s'en retourner, sans avoir rien gagné ( A ).

Pendant ce tems-là Don Alfonse, Roi de Portugal, ré- Le Roi de Solut de retourner en Afrique prendre Tanger; mais sur les Portugal arassurances qu'on lui donna que cette entreprise étoit alors me pour passurances qu'on lui donna que cette entreprise étoit alors ser en Assitrès-difficile, il changea de sentiment, & ordonna de faire que. les préparatifs nécessaires pour la conquête d'Arzile. On travailla aussi-tôt à mettre sur pied trente mille hommes, & à équipper un grand nombre de Bâtimens. Comme l'on apprit alors que le Corsaire Facumbrig avoit enlevé dans le canal d'Angleterre douze Vaisseaux Marchands Portugais, le Roi donna ordre que tous les Vaisseaux qu'il y avoit dans. les Ports de son Roïaume, se joignissent à douze de ceux de la Flotte, qui étoient déja en état, pour tirer raison de cette atteinte à la Paix entre le Portugal & l'Angleterre; mais sur la nouvelle que dans les guerres civiles qui déchiroient l'Angleterre, le Roi Henri étoit mort, & qu Edouard, avec qui le Roi de Portugal vivoit en bonne intelligence,

<sup>(</sup>A) Albonse de Palence, Zurita & d'autres.

étoit remonté sur le Trône, il se désista de son projet, & ANNE'E DE ordonna de continuer les préparatifs pour l'Afrique, dans J. C. l'espérance d'obtenir par les voies de douceur la restitution 1470. Mort de Don des Vaisseaux & de toute leur cargaison (A). Le huitième Ferdinand, jour de Septembre Don Ferdinand Duc de Visée, mourut Duc de Vià Sétubal, n'étant âgé que de trente-six ans. Son Corps sut déposé dans le Couvent de Saint François de cette Ville. & ensuite inhumé dans le Monastere des Religieuses de la Conception, que la femme du même Duc avoit fondé (B).

A la faveur des troubles de Castille, le Roi de Grenade

chercha à former quelques entreprises.

Quand Vasco de Contréras se sut emparé de la Forte-L'Archeveque de Tolé resse de Pérales, l'Archevêque de Toléde, à qui elle apde va faire le partenoit, leva einq cens Chevaux, & prépara toutes les Fortereffe de machines de guerre nécessaires pour la recouvrer. Il envoïa aussi une personne vers le Marquis de Santillane, le prier de sa part de lui fournir quelques Troupes, s'il en avoit besoin, & assuré qu'il pouvoit compter sur le secours de ce Seigneur, il donna ordre à trois cens Chevaux d'aller se saisir des passages de Pérales, & partit ensuite en personne d'Alcala de Hénares avec le reste de sa Cavalerie & son Infanterie. Il ne sut pas plutôt devant la Forteresse de Pérales, qu'il la battit si vigoureusement avec l'Artillerie & les autres. machines de guerre, que Vasco de Contréras sur obligé de: s'engager à la lui remettre, s'il n'étoit pas secouru dans huitjours: capitulation à laquelle l'Archevêque consentit, dans l'espérance qu'il seroit difficile de secourir cette Forteresse, à cause de la rigueur de l'Hiver.

Il est contraint de le lever.

Pérales.

Cependant Vasco de Contréras sit sçavoir au Roi Don Henri, qui étoit à Ségovie, l'état où l'Archevêque de Toléde l'avoit réduit, & sur cet avis, le Roi aïant rassemblé: en peu de tems huit cens Lances, tant des siennes que de celles du Grand-Maître de Saint Jacques & d'autres, se rendit promptement à Madrid le huitiéme jour de Janvier. L'Archevêque de Toléde informé de sa diligence, sit dire au Marquis de Santillane de lui envoier le plus de Troupes. qu'il lui seroit possible, mais ce Seigneur s'en excusa. Le Marquis de Santillane travailla néanmoins, de concert avec le Grand-Maître de Saint Jacques, à arranger cette affaire,

<sup>(</sup>A) RUY DE PINA, dans son His-ice Manuscrite. (B) RUY DE PINA, dans son His-toire Manuscrite. toice Manuscrite.

Anne's de J. C.

fans que l'on en vînt à une action. Ils offrirent tous deux à l'Archevêque de Toléde la restitution des Places qu'on lui avoit prises, & lui promirent de faire aggrandir ses Domaines, s'il vouloit s'accommoder avec le Roi, & se déclarer pour lui; mais le Prélat resusa de prêter l'oreille à aucune proposition: il aima même mieux lever le siège & se retirer à Alcala, sçachant qu'il arrivoit tous les jours de nouveaux rensorts au Roi, suivant les ordres qui avoient été expédiés à cer esset (1)

à cet effet (A).

Dans le tems que le Roi Don Henri étoit à Madrid, il Le Roi de s'éleva entre Don Manuel Ponce de Léon, frere de Don pêcheun Rodrigue, Comre d'Arcos, & Don Ferdinand de Vélasco, duel. frere du Comte de Siruéla, une querelle qui aboutit à se défier sur le chemin d'Alcala. Le Roi l'ajant sçu, chargea André de Cabréra d'aller avec une Compagnie de ses Gardes empêcher le duel. Cabréra partit promptement, & dès qu'il eut apperçu les deux Champions les armes à la main, il piqua son cheval, & les autres en firent autant; mais son cheval aïant fait malheureusement un faux pas, le jetta par terre, & les gens qui le suivoient, étant emportés par leurs chevaux, sans pouvoir les retenir, le foulerent aux pieds. de maniere qu'on le crut mort. Le Roi informé de cer événement, monta aussi-tôt à cheval, suivi du Grand-Maître de: Saint Jacques & d'autres Seigneurs, alla lui même empêcher le duel, & fit transporter Cabréra à l'Alcazar, où cet Officier se rétablit peu à peu, à force de médicamens & de bons soins, quoiqu'il fût quelques jours sans sentiment.

Comme le Roi Don Henri s'étoit plaint au Pape, que Deux Bress c'étoient les esprits turbulens de l'Archevêque de Toléde & du Pape conde l'Evêque de Ségovie qui somentoient le trouble dans vêque de Tolén Rosaume, le saint Pere lui envoia deux Bress. Il ordon léde & l'Evênoit par le premier à l'Evêque de Ségovie de comparoître à que de Ségo-Rome dans trois mois; mais celui-là n'eut aucun esser, quoique nous en ignorions la cause. Par le second il enjoignoit à l'Archevêque de Toléde de se ranger sous l'obéissance du Roi, & en cas de resus il donnoit pouvoir de lui saire son procès dans le Conseit du Roi, où l'on admettroir à cet esfet quatre Chanoines de Toléde, avec ordre de lui envoien toutes les informations. Le Roi sit sçavoir l'ordre du Pape à l'Archevêque de Toléde; mais le Prélat toujours opiniâtre;

(A) Diéque Henriquez D'el-Castillo, & Altonse de Palenge.

ANNE'E DE J. C. 1471.

persista à ne pas vouloir s'accommoder avec son Souverain. Voiant donc tant d'obstination, le Monarque envois demander à l'Eglise de Toléde quatre Chanoines, pour faire le procès à l'Archevêque, conformément à ce qui étoit porté par le Bref du Pape. Le Chapitre n'eut pas plutôt reçu l'ordre du Roi, qu'il nomma Don Ferdinand Lopez d'Ayala, frere du Comte de Fuenfalida, Diégue Vadillo, Marc Pérez & Don François de Palence, qui se rendirent à Madrid, virent le Roi, & lui offrirent leurs services. Aïant été tous quatre admis dans le Conseil, le Licencié Antoine Nunez y lut le Bref du Pape, pour les instruire de leur commission, après quoi le Roi, le Grand-Maître de Saint Jacques, l'Evêque de Siguença, le Comte de Haro & tous les autres Ministres appellerent au Pape de toutes les censures que l'Archevêque de Toléde pourroit fulminer.

Le Roi veut né par le de S. Jacques.

Cet appel étant fair, on nomma une personne du Conseil, procès à l'Ar- un Seigneur & un Notaire Apostolique, pour notifier à l'Archeveque de cheveque de quitter les Princes Don Ferdinand & Doña Toléde, & Isabelle, & de rendre au Roi Don Henri l'obeissance qui lui étoit due; mais le Prélat répondit, que le Roi devoit se Grand-Maître souvenir de ce qu'il avoit promis & juré à Cadahalso, & sçavoir qu'il ne leur étoit permis ni à sa Majesté, ni à lui, de contrevenir à cet engagement, par lequel ils étoient tous deux également liés. Quand on eut reçu cette réponse, le Grand-Maître de Saint Jacques n'écoutant que son attachement pour ce Prélat, & son envie de tenir toujours le Roi dans l'inquiétude, persuada au Monarque de ne point emploier les voies de rigueur, & de tâcher de gagner l'Archevêque d'une autre maniere. Ainsi le Roi & le Grand-Maître envoierent proposer au Prélat par le Licencié Diégue Henriquez d'el-Castillo de lui donner trois mille Vassaux, & deux Forteresses pour Louis Carrillo & Loup Vazquez d'Acuña ses deux fils, s'il vouloit se détacher du parti des Princes; mais cette offre ne put ébranler la fermeté de l'Archevêque.

govie,

Il transsére Tant d'opiniatreté irrita extrêmement le Roi; mais le la Cour à Sé-Grand-Maître le radoucit, & lui fit entendre qu'il convencit de renvoier cette affaire à un autre tems, & de passer à Ségovie; c'est pourquoi il ordonna de conduire ses trésors à cette Ville, & de transporter à son Alcazar ceux qu'il avoit dans l'Alcazar de Madrid, ce qui fut exécuté par ses Trésoriers, escortés d'un Détachement de ses Gardes. Le Roi se

# D'ESPAGNE. X. PARTIE. STEC. XV.

rendit ensuite lui même à Ségovie, accompagné du Grand-Maître de Saint Jacques, de l'Evêque de Siguença, du Anne's DE Comre de Haro, & des personnes de son Conseil.

Les Chanoines de Toléde furent extrêmement mortifiés Violence de de l'irrésolution du Roi Don Henri, qui ne sut pas plutôt l'Archeveque

parti, qu'ils se disposerent à s'en retourner. L'Archevêque de Toléde, qui épioir l'occasion de les enlever, sit venir d'Avila Pierre Arias avec quelques Chevaux, & mit des espions pour sçavoir quand ils partitoient pour leur Eglise. Informé de leur départ, il les guerta, mais il n'en put attraper que trois, parce que Don Ferdinand Lopez d'Ayala s'échappa à toute bride, & se résugia dans le Château de Camales. Le Roi, aiant appris cet événement; en fut très-irrité, & ordonna à l'instant aux Capitaines de ses Gardes, d'alleravec un gros de Cavalerie dans les environs d'Alcala, de Madrid & de Toléde, enlever tous les Domestiques & Dépendans de l'Archevêque qu'ils pourroient avoir, soit Ecclésiassiques ou Séculiers. En vertu de cet ordre les Capitaines 3 des Gardes arrêterent Diégue de Guévara, Chanoine de Toléde, & plusieurs autres Domestiques & Dépendans de l'Archevêque, tant Ecclésiastiques que Séculiers, & les mirent en lieu de sûreté. Sur la nouvelle de cette représaille, l'Archevêque de Toléde sit proposer à la Cour de relâcher de part & d'autre les prisonniers que l'on avoit faits, & le Roi y aïant confenti, on leur rendit à tous la liberté (A).

Le Roi avoit abandonné au Comte de Haro les dîmes Troubles en de la Mer de la Seigneurie de Biscaye, sous prétexte, à ce Biscaye. que l'on croit, de faire des préparatifs pour le voiage de sa présendue fille en France, ou pour l'arrivée du Duc de Guienne en Castille. Ce Comte étant allé à Bilbao par son ordre, commença d'user de son pouvoir au de-là de ce que permettoit la liberté scrupuleuse des Biscayens. Par ce procédé il s'aliéna tellement les esprits, que les deux Factions d'Oñez & de Gamboa, suspendant alors leur haine & leur querelle particuliere, chercherent des Partisans pour foutenir & conserver les Privilèges de la Patrie. Pierre d'Avendaño & Jean Alfonse Mogia, Chefs des deux Partis allerent à cet effer trouver le Comte de Tréviño, qui étoit à Carrion, comme un ami puissant & voilin. Ils firent sçavois

ANNE'F DE J. C. 1471.

leur arrivée à ce Comte, qui les rassembla dans le Monastere de Saint-Zoil de la même Ville, & leur persuada par des raisons efficaces d'oublier leurs anciennes animosités, & de réunir tous leurs armes pour la défense de la Patrie.

Les deux Factions se de Mungia.

Après cette entrevûe Pierre d'Avendaño & Jean Alfonse Mogica retournerent en Biscaye, & le Comte de Tréviño taille proche travailla à ramasser les Troupes de ses parens & amis. Les deux premiers afant réuni celles de leurs Partisans, intimiderent si fort le Comte de Haro, qu'il se retira de Bilbao dans ses Terres, & sit demander des Troupes au Ro & au Grand-Maître de Saint Jacques, se fortissant cependant à Victoria, & mettant à Villa-Réal d'Alava quelques Compagnies de Cavalerie & d'Infanterie pour couper les secours aux Biscayens. D'un autre côté le Comte de Tréviño, aïant attiré dans son parti Don Pedre Lopez de Padilla, Grand Sénéchal de Castille, entra en Biscaye à la tête de ses Troupes, joignit ses forces à celles d'Avendano & de Mogica, & passa à Bilbao, où il chatia quelques adhérens du Comte de Haro. Il y eut pendant ce tems-là dans l'Alaya, entre les Troupes du Comte de Haro & celles de Biscaye, quelques rencontres dans lesquelles les premieres eurent le dessus. Encouragé par ces petits avantages le Comte de Haro ne fut pas plutôt renforcé par les Troupes que le Grand-Maître de Saint Jacques lui envoia, & par celles de ses parens & Vassaux, qu'il repassa en Biscaye, & s'avança jusque proche de Berméo. Au bruit de sa marche, le Comte de Tréviño vint à sa rencontre à la tête de ses Troupes & de celles de Biscaye, & les deux Armées se trouvant en présence auprès de Mungia un samedi 27. d'Avril, il se livra une sanglante Bataille. Quoique le Comte de Haro sut supérieur en forces, & eût reaucoup plus de Cavalerie que les Ennemis, outre que celle-ci lui servit peu, à cause du terrein inégal & montagneux, les Troupes du Comte de Tréviño se comporterent avec tant de valeur, qu'elles taillerent en pieces leurs Adversaires, qui laisserent mille hommes étendus sur le champ de bataille, & en eurent beaucoup d'autres faits prisonniers, avec perte de tous leurs bagages; le Comte de Haro eut même bien de la peine à se sauver, avec Don Louis son frere, le Comte de Salinas & d'autres, quoique Diégue Henriquez d'el-Castillo & Garibay disent que les deux derniers furent aussi du nombre des prisonniers. Le Roi

#### D'ESPAGNE. X. PARTIE. SIEC. XV.

Roi Don Henri, qui avoit appris que les deux Comtes se préparoient à se livrer Bataille, étoit parti promptement de Ségovie pour Burgos, afin de l'empêcher; mais aïant appris à son arrivée à cette Ville la déroute du Comte de Haro, il envoia ordre de relâcher tous les prisonniers, de mettre les armes bas, & de cesser toute hostilité (A).

Anne'e de

J. C.

1471.

Le Roi de Castille retourna ensuite à Ségovie, & passa Le Roi donde-là à Castel-Nova, à la persuasion du Grand-Maître de ment Sépul-Saint Jacques. Après son arrivée à cette Place, le Grand-véda au Maître lui demanda Sépulvéda, & le Roi qui étoit entiere- Grand-Maître lui demanda Sépulvéda ment soumis à sa volonté, lui accorda facilement cette Jacques. Ville, & donna ordre aux Habitans de la lui livrer; mais ceux-ci ne jugerent pas à propos d'obéir, parce que Sépulvéda avoit toujours fait partie des Domaines de la Couronne. De-là vint que cette affaire resta en suspens, non toutefois sans inquiétude de la part des Habitans, à cause des artifices du Grand-Maître (B).

Comme tout étoit en combustion sous ce malheureux Il lui ac-Régne, & que les Seigneurs ne cherchoient qu'à s'agran-corde la Villegne, & que les Seigneurs ne cherchoient qu'à s'agran-le d'Alcaraz. dir, le Grand-Maître de Saint Jacques s'étant emparé de la Ville d'Alcaraz, voisine du Marquisat de Villéna, & connoissant l'utilité de cette Place, pria le Roi Don Henri de la lui abandonner avec toute sa jurisdiction, & le Roi y consentit sans hésiter. Le Grand-Maître y mit pour Gouverneur Jean de Haro son parent, qui commença de véxer les Habitans, & qui, pour les contenir dans la dépendance, jetta les fondemens d'une Forteresse, les obligeant d'apporter à leurs frais tous les matériaux pour l'édifice. Ce procédé irrita si fort les Habitans, qu'ils complotterent secrettement de secouer un joug si à charge. Ils solliciterent Don Rodrigue Manrique, Comte de Parédes, zélé Partisan des Princes, qui étoit à Ubéda, de favoriser leur entreprise, & le Comte promit de les seconder avec un bon Corps de Cavalerie, le jour qu'ils indiqueroient.

Quand on fut convenu du jour, les Habitans d'Alcaraz, Les Habiprirent les armes avec tant d'ardeux, que Jean de Haro fut tans se révolcontraint de se retirer dans la partie la plus forte de la Ville, où ils l'assiégerent: peu après arriva Don Rodrigue Manri-

<sup>(</sup>B) Diéque Henriquez D'EL-(A) Diéque Henriquez d'el-CASTILLO, ALFONSE DE PALENCE, CASTILLO. GARIBAY & MARIANA. Tome VII.

Anne's DE J. C. 1471.

que, fils du Comte de Parédes, avec trois cens Chevaux. Jean de Haro réduit dans cette détresse sit promptement sçavoir sa situation au Grand-Maître de Saint Jacques, qui se mit au plutôt en Campagne avec le Marquis de Villéna son fils \* à la tête de huit cens Lances. Henriquez d'et Castillo dit que sur la nouvelle de l'approche du secours, Don Rodrigue Manrique se retira, & que le Grand-Maître s'en retourna, aïant appris que le siège étoit levé; mais Alfonse de Palence assûre, que Jean de Haro se voiant serré de très-près, lia quelques correspondances avec Rodrigue Manrique, lui rappella la parenté qu'il y avoit entr'eux, & entama une négociation de mariage, & que Don Rodrigue Manrique s'étant laissé surprendre, comme un jeune homme sans expérience, remmena ses Troupes. Quoi qu'il en soit, le Grand-Maître de Saint Jacques ôta, en homme prudent, le Gouvernement de la Place à Jean de Haro, de crainte qu'il ne maltraitât les Habitans, & le donna à Martin de Guzman (A).

Villalva prise par le Comte de Benaventé.

Le Comte de Benaventé, aïant mis sur pied un bon Corps de Troupes, emporta de force Villalva, où il prit prisonnier le Grand Mérin Pierre Niño, & y établit Don Pedre

fon frere pour Gouverneur (B).

Don Ferdimand manque de Tordésil-

Le Prince A Tordésillas les Habitans étoient divisés en deux Factions. appellées l'une des Aldéretes, & l'autre des Cépédas, qui de s'emparer tenoient la premiere pour le Roi Don Henri, & la seconde pour les Princes Don Ferdinand & Doña Isabelle. Les Cépédas voulant livrer la Ville aux Princes, envoierent à Rioléco une personne de confiance, pour ménager cette affaire avec l'Amirante & le Prince Don Ferdinand. Là on convint qu'un certain jour l'on enverroit un bon Corps de Cavalerie, & que quand on se seroit emparé de la porte, an moien du stratagême dont je vais bientôt parler, les Troupes entreroient, & l'on se rendroit maître de la Ville, en criant Cépédas. En conséquence de cet accord, l'Amirante aïant disposé la Cavalerie nécessaire, la sit partir au jour marqué sous les ordres de Don Alfonse Henriquez son fils, assisté de Don Henri Henriquez son frere, & le Prince Don Ferdinand se mit aussi en Campagne avec un autre Corps de

Diégue Lopez Pachéco, à qui son pere avoit cédé son Marquilat en 1469.

<sup>(</sup>A) Diégue Henriquez D'el- | scinquième Note sous l'année 1467. Don CASTILLO, & ALPONSE DE PALENCE. (B) Alfonse de Palence.

<sup>\*</sup> C'étoit comme je l'ai dit dans ma | suivant Mariana.

147 I.

Cavalerie, accompagné du Comte de Parédes & d'autres Seigneurs & Chevaliers. Etant tous arrivés avant la pointe Anne's DE du jour proche de Tordésillas, ils posterent leurs Troupes derriere quelques éminences, pour que l'on ne pût pas les appercevoir de la Place. Aïant ensuite chargé de bois à brûler une charrette, ils l'envoïerent à la Ville, dans le tems que l'on ouvroit la porte pour laisser sortir les ouvriers qui alloient aux champs; & les gens déguisés, qui la conduisoient, l'accrocherent en entrant, de maniere que l'essieu s'étant rompu, la charrette & le bois tomberent, embarrasserent la porte, & empêcherent de la refermer. Don Henri Henriquez accourut à l'instant avec vingt-trois hommes des plus déterminés, & se saisit de la porte. Croïant que son frere & le Prince Don Ferdinand ne tarderoient pas d'amener le reste de la Cavalerie, il ne retint avec lui que cinq hommes, pour garder la porte, & envoïa les autres dans la Ville, où ils commencerent aussi-tôt à crier Cépédas, Cépédas; mais Don Alfonse Henriquez & le Prince ne vinrent point au tems qu'ils le devoient. Au mouvement qui se fit alors dans la Ville, les Aldéretes & leurs Partisans prirent les armes, & coururent la plûpart à la Place, où ils livrerent un' rude combat à ceux qui étoient entrés, & les autres à la porte dont on s'étoit emparé. Un des derniers monta sur la porte, & fit avec ses camarades qui étoient en bas, de si fortes décharges sur Don Henri & ses compagnons, que ceux-ci en trop petit nombre pour leur résister, furent contraints de sortir & de se retirer dans la Campagne. Les Aldéretes sermerent aussi-tôt la porte, & ceux qui étoient entrés, n'aïant plus alors aucune espérance d'être secourus, n'eurent point d'autre parti à prendre que de se rendre prisonniers, sans cependant qu'il en fût péri un seul. Dès que le Prince Don Ferdinand eut appris le mauvais succès de cette entreprise, il voulut forcer la Ville avec ses Troupes, mais le Comte de Parédes l'en détourna, en lui représentant qu'il y auroit de la témérité. Il se contenta donc d'envoier redemander poliment aux Aldéretes les prisonniers qu'ils avoient faits, & qui étoient Garcie Manrique, Don Frédéric Manrique fils du Comte de Parédes, Jean de Tobar, Jean Arméric & Pierre Sesse, Aragonnois, les menaçant, en cas de refus, de saccager tout ce qu'ils avoient dans la campagne. Les Aldéretes s'excuserent de ce qu'ils avoient sait, disant obligeam-

Nnij

ANNE'S DE J. G. 1471.

ment qu'ils avoient cru que c'étoient des gens de la Faction des Cépédas leurs ennemis, & non des personnes au service de son Altesse, & que pour preuve de leur bonne soi, ils consentoient avec plaisir de les relâcher, comme ils le firent sur le champ; de sorte que le Prince & Don Alsonse Henriquez s'en retournerent avec tout leur monde. Le Roi Don Henri informé de cet événement, dépêcha aussi-tôt de Burgos un ordre aux Habitans de Tordésillas de tenir sous bonne garde les gens qu'ils avoient pris; mais les Habitans se justifierent de leur avoir rendu la liberté, par la nécessité de conserver leurs propres biens \*(A).

Guerre cina d'el Cam-50°

Dans le même tems il y eut à Médina d'el-Campo une vile à Médi cruelle guerre civile. Les Mercados & les Bullinos, qui divisoient la Ville, se battirent durant quatre jours les uns contre les autres avec tant d'acharnement, que plusieurs furent tués. Egalement emporté par la fureur, ils appellerent de part & d'autre à leur secours les amis qu'ils avoient à Arévalo, Olmédo, Avila, Valladolid, & Zamora. Aiant ainsi rassemblé dans la Ville plus de quinze cens Chevaux & huitmille Fantassins, ils recommencerent un combat qui dura. plusieurs jours, sans discontinuer ni jour ni nuit, aux cris confus des vieillards, des femmes & des enfans, & dans lequel plusieurs maisons furent pillées & brûlées. Fatigués à la fin, & touchés des dégats qu'ils avoient faits, ils mirent bas les armes, & se pacifierent, à la persuasion de quelques: personnes de poids & vertueuses (B).

Stratageme du Grand-Maître de S. affürer de Toléde.

Le Grand-Maître de Saint Jacques souhaitoit fort d'avoir dans ses intérêts les principales Villes de la Nouvelle Castil-Jacques pour le, & sur-tout celle de Toléde, afin de s'en servir dans l'occasion. Pour s'assûrer de la derniere il emploïa l'Evêque de Badajoz, qui, après la mont de Doña Marie de Silva sa sœur, semme de Don Pedre d'Ayala, Comte de Fuensalida, proposa à son beau-frere de recevoir dans la Ville le Comte de Cifuentes & Don Jean de Rivéra son oncle, qui avoient été contraints de s'en absenter, l'assûrant que le Comte de Cifuentes épouseroit Doña Léonore \*\* d'Ayala sa fille.

<sup>(</sup>A) Alfonse de Palence: (B) Alfonse de Palence. \* Tout cet événement est omis par Mariana, & par ceux qui ont jugé à propos de le prendre pour guide.

<sup>\*\*</sup> Mariana l'appelle Béatrix, après lui avoir néanmoins donné quelques lignes auparavant le même nom que FERRÉRAS.

### D'ESPAGNE. X. PARTIE. Siec. XV.

J. C.

1471.

Le Roi Don Henri eut connoissance de ce Traité, & fit Anne's D. dire à Don Pedre Lopez d'Ayala de prendre bien garde à ce qu'il faisoit, & de ne se point laisser tromper, lui mandant en même tems tout le but qu'on se proposoit, & le prévenant que le Comte de Cifuentes & Don Jean de Rivéra ne tarderoient pas à le chasser de la Ville, s'il les y recevoit.

Malgré ces avis, Don Pedre Lopez d'Ayala, passa ou- Troubles tre, & donna entrée au Comte de Cifuentes & à Don Jean dans cette de Rivéra, mais peu de tems après il s'éleva entr'eux de si fortes contestations, qu'ils prirent les armes avec leurs Partisans, en vinrent aux mains, & mirent en combustion toute la Ville, où il ne fut plus question que de meurtres, de: pillage, de désordre. Le Roi apprit cette nouvelle à Ségovie, & passa austi-tôt à Madrid, à dessein d'aller à Toléde étouffer de si grands troubles, mais d'autres raisons furent cause qu'il y envoia l'Evêque de Burgos & Diégue d'el-Castillo avec ordre d'y rétablir le calme. Ces deux Commissaires étant arrivés dans le tems que les deux Factions d'Ayala & de Silva étoient sur le point d'engager un nouveau combar, les forcerent par ordre du Roi, sous de rigoureuses peines, à déposer les armes, & à se pacifier. Peu après le Roi Don Henri se rendit en personne à Toléde, & pour complaire au Grand-Maître de Saint Jacques, il ôta le Gouvernement de la Ville à Don Pedre Lopez d'Ayala, & le donna! au Licencié Garcie Lopez de Madrid, qui étoit de son Conseil, avec le titre d'Assistant. Ainsi Don Pedre Lopez quitta l'Alcazar, & sortit de Toléde, & le Roi retourna à Madrid (A).

De-là le Roi Don Henri repassa Ségovie, où il sit un ac- Le Roi de cueil très-favorable au Duc d'Albe, qui vint lui baiser la main. Castille veut Comme l'on sçavoit déja que Charles, Duc de Guienne, les Princes avoit renoncé au Traité de Mariage avec Doña Jeanne, Don l'erdique le Roi de Castille regardoit comme sa fille, soit à cau-nand & Dosa se de l'incertitude de l'état de sa prétendue, ou parce qu'il sortir du lui parut qu'il convenoit mieux à ses vûes d'épouser la fille Roiaume. du Duc de Bourgogne; le Roi Don Henri résolut de chasser de Castille par la voie des armes, les Princes Don Ferdinand & Doña Isabelle, persuadé que tant qu'ils y seroient in

<sup>(</sup>A) Diégue Henriquez d'el- l'Histoire de Tolède.
Castillo, Alcocer, & Pissa deces d'ille in le 1, anna Espiral (1)

Anne'e de J. C. 1471.

il ne pourroit jamais assûrer à Doña Jeanne la succession au Trône. Il convoqua à cet effet les Seigneurs de son parti; & leur ordonna de venir le servir avec leurs Troupes; après quoi il alla à Coca voir l'Archevêque de Séville, laiffant. la Reine: & sa fille dans l'Alcazar de Ségovie, sous la garde du Comte d'Uruéña & d'André de Cabréra. Quand il fut dans cette Ville, le Grand-Maître de Saint Jacques, qui vouloit sur tout ménager ses intérêts & ses avantages auprès de celui qui épouseroit la Princesse Doña Jeanne, sit entendre au Roi par le canal de l'Archevêque de Séville, que vouloir chasser de Castille, les Princes Don Ferdinand & Doña Isabelle, c'étoit un parti trop violent, qui occasionneroit dans ses Etats une guerre sanglante, parce que les Princes avoient pour eux non-seulement des Seigneurs, mais des Villes, des Cités & même des Provinces entieres, ce qui les rendoit puissans; & qu'en cette considération il croïoit qu'on devoit emploier d'autres voies pour parvenir au but qu'il souhaitoit, sans avoir recours à un expédient si préjudiciable & funeste à ses Sujets. Le Roi goûta les raisons de l'Archevêque, & expédia sur le champ un ordre à tous les Seigneurs ses Partisans de rester chez eux (A).

Réduction de la Forte-cantara, continua le siège de cette Forteresse, & le poussa Altonse de Monroy.

tara par Donavec tant de vigueur, que Ferdinand Mogica & d'autres Chevaliers, qui défendoient la Place pour le Grand-Maître, furent contraints de la rendre faute de vivres; par-là Monroy resta Maître de la Ville, de la principale Maison de l'Ordre & de la Forteresse d'Alcantara. A la faveur des démêlés qu'il y avoit entre lui & le Grand-Maître, Doña Léonor Pimentel, Comtesse de Plasencia, obtint du Pape la Grande-Maîtrise pour Don Jean de Zuñiga son sils. Hors d'état d'en mettre celui-ci en possession, tant que Don Alfonse de Monroy auroit la Ville & le Château d'Alcantara, elle fit sommer plusieurs fois le Clavier de se désaisir de l'un & l'autre, en vertu de la Bulle pour la Grande Maîtrise. Don Alfonse de Monroy ajant toujours resusé de le faire sous differens prétextes, dont le principal fut qu'il ne pouvoit se mettre à couvert du ressentiment du Grand-Maître dans aucun autre endroit que dans cette Forteresse, elle alla à Bel-

En Estrémadure, Don Alfonse de Monroy, Clavier d'Al-

<sup>(</sup>A) Diéque Henriquez d'el-Castillo.

### D'ESPAGNE. X. PARTIE. SIEC. XV. 287

vis voir Don Ferdinand de Monroy, Seigneur de cette Anne's DE Ville, d'Almaraz & de Déléytosa, & le solliciter de l'aider à recouvrer Alcantara, parce qu'elle sçavoit que c'étoit le plus grand ennemi du Clavier, quoique son frere. Elle convint donc d'assigner à Don Ferdinand deux millions de Maravédis de rente sur ses Vassaux dans la Terre de Plasencia, & Don Ferdinand s'obligea de la seconder avec ses Troupes, & fit dire au Grand-Maître de lui envoïer les siennes.

J. C.

1471.

Après cet accord la Comtesse de Plasencia mit sur pied six Ce Seicens Lances & mille Fantassins, & les sit marcher vers Al gneur est constant de cantara sous la conduite de Pierre d'Ontivéros, qui sut s'en désaiss. bientôt joint par Don Ferdinand de Monroy à la tête de ses Troupes. Le Clavier, qui n'avoit avec lui que peu de monde, parce qu'il en avoit beaucoup perdu durant le long siège de la Forteresse, commença à craindre que le Grand-Maître n'envoiat aussi les siennes. Dans cette appréhension, il prit le parti, après plusieurs pourparlers, de faire avec la Comtesse un accommodement, qui fut, de mettre la Ville & la Forteresse comme en dépôt, entre les mains de Don Ferdinand de Monroy son frere, à condition qu'il auroit la liberté d'entrer dans la Forteresse toutes fois & quantes il le voudroit, avec quatre Domestiques & sans armes. Don Ferdinand fon frere jura d'observer la capitulation & donna même pour sûreté un de ses fils en otage au Clavier, qui content de ces assurances, livra le Château & la Ville d'Alcantara (A).

· Cette année prirent origine les affreux troubles de Séville, Stratagéme qui ont duré très-longtems, & ont extrêmement farigué cette du Grand-Ville & les Places des environs. Don Jean de Guzman, Jacques pour Duc de Médina-Sydonia, & Don Jean Ponce de Léon, exciter du Comte d'Arcos, y avoient vécu dans une parfaite union, & ville. s'étoient toujours opposé de concert aux efforts que le Grand-Maître avoit faits pour avoir cette Ville dans ses intérêts. Ces deux Seigneurs étant morts, furent remplacés, le premier par Don Henri de Guzman son fils, & le second aussi par son fils Don Rodrigue Ponce de Léon, deux jeunes gens qui commencerent à se regarder avec jalousie. Le Grand-Maître de Saint Jacques crut devoir saisir cette occasion

<sup>(</sup>A) Albonse of Palence, Ra- dres Militaires.
DES & CARO, dans l'Histoire des Or-

Anné's de J. C. 1471.

pour parvenir à ses fins, & forma en conséquence le projet de marier Doña Béatrix sa fille avec le nouveau Comte d'Arcos, quoique ce Seigneur fût déja fiancé avec Doña Béatrix Marmoléjo, fille de Pierre Fernandez Marmoléjo, Seigneur de Torrijos. Il chargea Pierre d'Avellanéda de ménager cette affaire, & d'offrir au Comte le Titre de Marquis & la Seigneurie de Cadiz, dont son pere s'étoit emparé, ne doutant pas de l'éblouir par ces avantages, & de parvenir par ce moien à balancer le crédit du Duc de Médina-Sydonia, & même à se rendre maître de Séville.

Don Ro-Pierre d'Avellanéda n'eut pas plutôt entamé la négociadrigue Ponce de Léon, que le Comte également flatté de trouver son aggrande Léon. Comte d'Ar-dissement, & d'acquérir un aussi puissant Protecteur, que le cos, devenu Grand-Maître de Saint Jacques, accepta l'offre, & envoïa & Marquis de ses pouvoirs pour épouser en son nom Doña Béatrix fille Cadiz, favo-du Grand-Maître, qui obtint du Roi pour lui la Seigneurie rise son des-du Grand-Maître, qui obtint du Roi pour lui la Seigneurie fein.

de Cadiz avec le Titre de Marquis, que nous lui donnerons désormais. Le mariage étant conclu, le Grand-Maître commença de faire usage de ses artifices, en conseillant au Marquis de Cadiz son gendre de rompre tout commerce avec le Duc de Médina-Sydonia, & de faire en sorte de gagner la populace, afin de chasser le Duc de la Ville, au moindre tumulte qui s'y éleveroit, avec le secours de toute la Cavalerie de Carmone, d'Ossuna & de Moron, sur laquelle il pouvoit compter. Ces conseils furent saissa avec ardeur par le nouveau Marquis de Cadiz, qui travailla secret--tement à faire dans sa maison un amas d'armes de toute espece, & qui se rendit protecteur de tous les Bandits & gens sans aveu. Non content de ces démarches, il tâcha encore avec le même secret de s'assurer de l'appui des Sahavédras & de tous leurs parens, ainsi que de plusieurs des principaux Gentilshommes de Xérez de la Frontiere, & il tint trois cens Chevaux prêts, pour s'en servir dans le besoin (A).

Mort du Successeur.

A Rome mourut le vingt-cinq de Juillet le Pape Paul II. Pape Paul II. & le neuf d'Août suivant on élut en sa place le Cardinal François de la Rouere, qui prit le nom de Sixte IV. Le nouveau Pape voulant signaler le commencement de son Pontificat, par quelque expédition éclatante, résolut d'assembler une puissante Armée contre les Turcs, & nomma

à cet effet quatre Légats, dont l'un, appellé Don Rodrigue. de Borgia, qui étoit Cardinal & Vice-Chancelier, eut ordre de venir en Espagne solliciter tous les secours possi-

bles pour une si sainte guerre (A).

Comme le Marquis de Cadiz étoit entiérement disposé drigue de Borà chasser de Séville le Duc de Médina-Sydonia; en atten- gia, Légat en Espagne. dant qu'il eût des forces suffisantes pour tenter ouvertement Commenune si grande entreprise, il mit avec ruse des Garnisons à cemens des Constantine, Alanis & Arroche, & tâcha de s'emparer des Séville. portes de Coria & du Cimetiére, afin de pouvoir recevoir par-là avec sûreté les secours. Ses Partisans aïant pris le nom de Ponce, tous ceux qui étoient attachés au Duc de Médina-Sydonia, adopterent pareillement le nom de Guzman. Il ne tarda pas à s'élever entre les deux Factions quelques légers démêlés, qui furent le prélude de plusieurs autres querelles bien plus considérables; car les Ponces protégés par le Marquis, commettoient impunément toutes sortes de crimes, & eurent même l'audace, sur la fin du mois de Juillet, d'insulter les Domestiques de Don Pedre de Guzman, Gouverneur de la Ville, qui étoit au lit malade de la goute, & de les poursuivre à grands coups d'épée jusque dans la cour du Gouvernement, vomissant mille invectives contre Don Pedre de Guzman & Don Alfonse son fils.

A cette nouvelle toute la Ville fut bientôt en combuftion, & les deux Partis aïant couru aux armes, on se battit tions des Guzmans & avec acharmement dans les rues & les places, qui furent des Ponces en baignées de sang & couvertes de corps morts; mais com- viennent aux me les Guzmans étoient en plus grand nombre, les Ponces jugerent à la fin à propos de se retirer dans des endroits sûrs, principalement quand ils eurent appris que le Duc de Médina-Sydonia venoit au secours de ses Partisans avec un Corps de Cavalerie. Alors le Marquis de Cadiz envoia sur les huit heures du soir demander au Duc de Médina-Sydonia un sauf-conduit, pour s'aboucher avec lui, & le Duc le lui aïant accordé, ils se virent, & convinrent de faire cesser le tumulte, à condition qu'ils se promeneroient ensemble par 1a Ville le jour suivant, afin d'étouffer le seu de cer incendie.

Le lendemain le Marquis de Cadiz alla trouver, quoiqu'un Suite de peu tard, le Duc de Médina-Sydonia, & tous deux parcou-civile guerre

(A) Alfonse de Palence, Chacon, Raynaldus. Tome VII.

147I.

Anne'e de J. C. 1471.

rurent la Ville, calmant par tout les esprits; mais ce ne suit qu'une démarche simulée de la part du premier, parce qu'il lui étoit arrivé le marin de Marchéna un renfort considérable. S'étant retirés, chacun chez soi, pour diner, le Marquis sit prendre les armes, dans le tems de la méridienne, aux Troupes qu'il avoit chez lui, & sur-tout à ceux qui avoient eu querelle la veille avec les Domestiques du Gouverneur, & leur dit d'aller au Gouvernement passer au fil de l'épée tous les Domestiques & Officiers de Justice ou autres qu'ils trouveroient à la porte & en dedans, sous prétexte que Don Pedre de Guzman avoit menacé de punir l'insulte qui avoir été faite à ses gens. Tous ces Ponces coururent aussitôt à la maison du Gouverneur, & l'assaillirent tout-à-coup. Les Domestiques & les autres qui étoient à la porte, quoique pris au dépourvû, se mirent en devoir de se désendre; mais ils furent contraints de le retirer peu à peu en dedans, jusqu'à ce que quantité de personnes étant accournes aux eris, & entrées par une fausse porte & par dessus les murs. pour secourir le Gouverneur, ils réprimerent l'audace des Aggresseurs qui pillerent les maisons voisines. Au mêmeinstant on sonna la cloche de Saint Jacques, pour faire sçavoir dans la Ville ce qui se passoit, de sorte que tout sur de nouveau en combustion, & que les Partisans des Ponces & des Guzmans recommencerent dans les rues & les places une guerre sanglante. Il y eut plusieurs personnes tuées ou blessées de part & d'autre, fans que l'on pût pacifier lesesprits; quoique Don Ferdinand de Cérézuela, Prieur des-Chartreux, qui étoit un homme d'une grande vertu & trèsrespectable, sit à cet effet tout ce qu'il put, de même que d'autres Religieux & Eeclésiaftiques.

Le Due de Médina-Sydonia informé de cette nouvelle: ontle dessous, émeute, monta à cheval à la sollicitation de sa semme, & aiant parcouru les quartiers où il étoit aimé, il rassembla beaucoup de monde, & vola ensuite avec sept cens Chevaux au secours de ceux qui faisoient tête aux Partisans du Marquis de Cadiz. Les derniers commencerent alors à se battre en retraite, & étant proche de la Paroisse de Saint Marc, ils eurent beaucoup à souffrir de la part de quelquesuns de leurs Adversaires qui s'étoient logés dans la Tour de cette Eglise. Furieux d'être si maltraités, ils mirent le feu aux Portes de l'Eglile, & les flammes aïant bientôt gagné

les voutes & les toits, toute l'Eglise sut embrasée, sans que ce oruel incendie respectat même le Tabernacie où étoit le Saint Sacrement, de maniere que plusieurs personnes y perdirent misérablement la vie. On sonna aussi-tôt toutes les cloches de la Ville, & à ce tocsin général il accourut de toutes parts un grand nombre de Citoïens, qui excités par le Duc de Médina-Sydonia, Don Pedre Henriquez, Don Pedre de Zuñiga & d'autres Seigneurs, forcerent le Marquis de Cadiz de se réfugier avec ses gens aux Collations de Sainte Catherine & de Saint Roman, où il se retrancha pour être en sûreté la nuit.

MHE'E DE J. C. 1471.

Le lendemain matin les Guzman & les Habitans de Séville reprirem les armes, & allerent investir l'Hôtel du Marquis quis de Cadiz est contraint de Cadiz, qui se voiant assailli par une si grande multitude, de s'ensuir à sit usage, pour l'écarrer, de l'Artillerie dont il avoit garni Alcala de sa maison. S'étant ouvert un passage, au moïen d'un seu con-Guadayra. tinuel, il sortit à la tête de deux cens Chevaux par la porte du Cimetière, & passa promptement à Alcala de Guadayra, où il sut reçu, le dernier jour de Juillet, par Ferdinand Arias de Sahavédra son beau-frere, sans que le Duc de Médina-Sydonia se sût mis en devoir de s'opposer à sa fuite avec la Cavalerie qu'il avoit, quoiqu'on l'en eût averti. Des que le Marquis fut hors de Séville, la Populace pilla toutes les maisons de ses Partisans, & les réduissrent en cendres. Zusuga dit qu'il y en eut quinze cens de brûlées, du nombre desquelles sur l'Hôrel même du Marquis, où l'on trouva une si grande provision de grains, quoique l'année est été très-stérile, que le Peuple eut de quoi se soulager : Atfonfe de Palence marque aufsi que les femmes même prirent part au pillage.

Le Marquis de Cadiz ne fut pas plutôt arrivé à Alcala de n ce rend Guadayra, qu'il convoqua les Troupes de ses Domaines & Maire de Xérez de la de ceux de son beau-pere, avec celles de Carmone, d'E-Fronzère. cija & de Moron, & que Louis de Pernia, Alcayde d'Offuna, & d'autres Seigneurs s'empresserent de venir le seconder. Aiant ainsi rassemblé un bon Corps d'Armée, il alla se présenter devant Séville, & après avoir sait avertir secrettement le grand nombre de Partifans qu'il avoit à Xérez de la Frontière, il rebroussa chèmin, & passa à Utréra, où il y avoit pour Gouverneur un neveu de son beau-frere, appellé comme celui-ci Ferdinand Arias de Sahayédra. Sur la nouvelle qu'il

Anne's de J. C. 1471.

étoit dans cette Place, le Sénéchal Don Pedre Henriquez, & Don Pedre de Zuñiga, presserent le Duc de Médina-Sydonia de pourvoir au plutôt à la sûreté de Xérez, en y envoïant des Troupes; mais le Duc négligea de le faire. Cependant le Marquis actif & rusé sortit d'Utréra avec ses gens à nuit fermante, & se rendit à Xérez à la pointe du jour par des routes détournées. Ses Partisans lui aïant aussi-tôt ouvert les portes, il entra avec son monde dans la Ville, pendant que tous ceux qui tenoient pour le Duc de Médina-Sydonia, étoient encore au lit, & fit forcer & piller les maisons des derniers, sans épargner même celles des plus pauvres & des plus innocens. Cela arriva le quatriéme jour d'Août. Le Marquis envoïa au Château de Marchéna les principaux de ses adversaires, qu'il avoit arrêtés, & mit leurs femmes sous bonne garde, ou les chassa de la Ville.

Le Duc de te Place.

On ne tarda pas à donner avis au Duc de Médina-Sydo-Médina - Sy- nia du départ du Marquis de Cadiz pour Xérez, & ce Duc trop tard du dépêcha fur le champ, à la follicitation du Sénéchal & de secours à cet- Don Pedre de Zuniga, Don Alfonse de Guzman son oncle, avec trois cens Chevaux, & des Lettres pour les Gouverneurs de Médina-Sydonia, San-Lucar de Barraméda, Lébrija, Xiména & Gibraltar, pour leur ordonner de ramasser le plus de Troupes qu'ils pourroient, & de voler au secours de Xérez. Tous ces Gouverneurs s'empresserent d'obeir au Duc, & les premiers qui allerent joindre Don Alfonse, aïant rencontré quelques Chevaux du Marquis de Cadiz extrêmement harassés & fatigués, les défirent facilement, & prirent prisonnier Léonel Ponce, frere du Marquis; mais comme Don Alfonse apprit à Lébija, que le Marquis s'étoit déja emparé de Xérez, l'on ne passa pas outre.

Le Roi ap-

Le Grand-Maître de Saint Jacques sçachant ce que le prouve & au- Marquis son gendre avoit fait, tira du Roi des Lettres-Paquis de Cadiz, tentes, par lesquelles sa Majesté approuva toute la conduite de ce jeune Seigneur, & hui délégua toute son autorité dans ces quarriers. Il lui envoia aussi Doña Béatria sa fille avec une bonne escorte, & persuada au Roi, qu'il étoit nécessaire de partir pour l'Andalousie, afin d'appaiser des troubles si préjudiciables à cette Province, quoique son unique but fût de favoriser son gendre contre le Duc de Médina-Sydoma

## D'ESPAGNE. X. PARTIE. SIEC. XV.

Comme le Roi Don Henri avoit perdu toute espérance de marier sa prétendue fille au Duc de Guienne, le Grand-Anne's DE Maître de Saint Jacques lui fit naître l'idée de l'offrir à Don Alfonse, Roi de Portugal. Le Monarque Castillan de-mander une puta en conséquence une personne à ce Prince, pour lui entrevue au dire de sa part qu'il souhaitoit sort de s'aboucher avec lui; Roi de Pormais le Député arriva à Lisbonne dans le tems que le Roi Don Alfonse étoit déja embarqué sur sa Flotte pour l'Afrique. Cependant le Roi de Portugal étant retourné à terre, répondit, qu'il ne pouvoit alors satisfaire les désirs du Roi Don Henri, & qu'à son retour d'Afrique, où il alloit faire quelque expédition, il auroit l'entrevûe qu'on lui propofoit.

Le Marquis de Cadiz, qui ne pouvoit rester tranquille, Le Duc de travailla à mettre un grand nombre de Troupes sur pied, Médina-Sydomia & le pour se venger du Duc de Médina-Sydonia & de ses Adhé-Marquis de rens; & sur cette nouvelle le Duc se pourvût aussi de Trou-Cadiz sont sur le point pes, & Don Alfonse de Cardénas, Grand Commendeur de d'en venir à Léon, lui amena plus de trois cens Chevaux. Quand le une Bataille. Marquis fut en forces, il laissa à Xérez Gonçale de Sahavédra, & passa à Alcala de Guadayra, ce qui sit que les Sévillanois prirent tous les armes, souhaitant fort d'en venir aux mains. Le jour suivant il se présents devant Séville avec quinze cens Chevaux & trois mille Fantassins. Dès qu'on l'eut apperçu de la Ville, le Duc de Médina-Sydonia fortit à la tête de treize cens Chevaux, & de dix mille hommes d'Infanterie, chargeant du commandement & de la difposition des Troupes le Grand Commendeur Don Alfonse. de Cardenas, qui les mit aussi-tôt en ordre de Bataille. Dons Pedre de Zurliga s'avança avec quelques Chevaux, & arang engagé une legere escarmouche, il reconnut que les Enne. mis n'étoient pas bien forts. Delà vint que l'Infanterie de Séville, commença de crier pour qu'on la menar à l'Enne. mi, mais Don Alfonse de Cardénas qui enzignoit de déplaire an Grand Mairre, & de l'avoir pour ennemi, la contint, & évita la Bataisse:

Les deux Armées étant roujours en présence, il sur ques-ils se reil tion de décider laquelle décamperoit la premiere. Il y eur rent & font une Trève. à ce sujer plusieurs pourparlers, & l'on convint à la fin, que puisque le Marquis étoit venu le premier, il devoir aussi. faine. le premier retraite. Ainsi le Marquis s'en retourne,

ANNE'S DE J. C. 1471.

& Louis de Pernia un de ses meilleurs Généraux, avoua que ce Seigneur avoit été très-heureux ce jour-là, de ce qu'on n'en était pas venu aux mains, parce qu'il auroit été infailliblement battu. Les Sévillanois rentrerent ensuite dans leur Ville, & persuadés qu'ils avoient laissé échapper l'occasion de défaire le Marquis de Cadiz, par la faute de Don Alfonse de Cardénas, ils dirent publiquement mille impertinences de ce Commendeur, qui prit de-là prétexte pour retirer ses Troupes de Séville & retourner chez lui, afin de ne pas indisposer contre lui le Grand-Maître de Saint Jacques. Peu de jours après le Duc & le Marquis sirent par la médiation de quelques personnes zélées, une Tréve qui devoit durer jusqu'à la fin de l'année (A).

Le Roi de Pendant ce tems-là Don Alfonse, Roi de Portugal, pen-Portugal se foit à continuer ses Conquêtes en Afrique, à la faveur de ter la guerre la guerre entre le Chérife & Muley Xéque. S'étant bien assuré de la situation où étoit la Ville d'Arzile, qui appartenoit au dernier, il n'eut pas plutôt mis en état sa Flotte, qui étoit de trois cens Voiles, tant Vaisseaux que Galéres & autres Bâtimens plus petits, & sur laquelle il y avoit trente mille hommes, qu'il s'embarqua avec le Prince Don Jean, le Come de Marialva, celui de Monsanto & plusieurs autres Seigneurs de la premiere distinction, après avoir nommé Régente du Roiaume, pendant son abscence, l'Infante Doña Jeanne sa fille, dont la capacité & la vertu rassiroient sur la défiance que sa jeunesse auroit pû occasionner.

Il y paffe zile

Le Roi de Portugal sorit donc de la Barre de Lisbonne. en personne, & mit à la Voile le treizieure jour d'Août. Il eur en route quête d'Ar- un mauvais tems, qui ne l'empêche pas néanmoins d'arriver avec sa Flotte à la vûe d'Arzile, pendant que Muley Xéque étoir avec ses meilleures Troupes au siège de Fez. Aiant fait le Débarquement, quoiqu'avec quelque difficulté, tant à cause de l'agitation de la Mer, que des bancs de sable qui étoient dans l'endroit où l'on avoit mouille, & qui furenc cause qu'il périt phiseurs personnés & Barques, le vingt du shême mois il artaqua la Place, & la battit si vigoureufement durant trois jours avec l'Artillerie, qu'il renversa deux pans de la muraille. Les Habitans effrarés & consternés à cette vûe, arborerent le yingt-quatre au matin une.

<sup>(</sup>A) Alfonse de Palence, Diécus Henriquez Dies-Castillo, & Zuniga.

Banniere blanche sur une Tour, pour demander à parlementer, & Don Alvar'de Castro l'aïant apperçue, sit signe Anne's DE que l'on pouvoir venir. Un des principaux Maures de la 1471. Ville soriit aussi-tôt, & dit que l'Alcayde désiroit de capituler avec le Roi, & de lui livrer la Place. Le Roi accorda à cet effet toute sûreté; mais pendant que l'on étoit en négociation, quelques Capitaines & Soldats fâchés de ce qu'on leur ôtoit des mains le pillage, entrerent sans ordre par la bréche. Les Maures accoururent à l'instant, mais les Portugais firent de si grands prodiges de valeur, que quoiqu'il en pérît quelques-uns, ils faciliterent aux autres l'entrée. A cette nouvelle toute l'Armée s'ébranla, & les uns ziant escaladé la muraille, pendant que d'autres passoient par la bréche, on ouvrit les portes au Roi, qui entra avec le reste des Troupes. Comme les Maures étoient assaillis. de toutes parts, ils se retirerent les uns à la Mosquée, &. les autres au Château. Le Roi alla attaquer les premiers, qui se désendirent en désespérés, jusqu'à ce que les portes de la Mosquée aïant été enfin enfoncées, ils furent presque tous passés au fil de l'épée, à l'exception des femmes & des enfans.

Devenus Maîtres de la Mosquée, les Portugais appliquerent des échelles contre la muraille du Château, & monterent avec tant de résolution & de promptitude, qu'ils descendirent de l'autre côté dans la Place d'Armes, avec les Maures qui abandonnoient la muraille pour se réfugier dans les Tours. Là il se livra un rude combat de part & d'autre, & pendant que l'on en étoit aux mains, quelques: Portugais s'étant détachés, allerent briser la porte du Château, en forte que le Roi & le Prince entrerent. On fit alors main basse sur tous les Maures qui combattoient, & oeux, qui étoient dans la principale Tour se rendirent. Deux mille Mahométans furent tués & cinq mille faits prisonniers; mais cette victoire ne laissa pas que de coûter cher aux Portugais, qui perdirent plusieurs personnes de marque, & entre autres le Comte de Marialva à l'attaque de la Mosquée, & le Comte de Monsanto à la réduction du Château; le butin fut estimé huir cens mille Ducats. Le Roi sit consaorer la grande Mosquée en Eglise, & arma Chevalier le Prince Don Jean son fils, sur le cadavre du Comte de Marialva, en lui disant qu'il souhaitoit que Dieu le rendit aussi:

digne Chevalier, que l'avoit été le désunt qu'il voioit sous ses yeux. Au nombre des prisonniers se trouverent deux J. C. femmes de Muley Xéque avec leurs filles \*. 1471.

La Ville de Tanger a lemême sort.

Sur la nouvelle de la prise d'Arzile par le Roi de Portugal, les Habitans de Tanger furent tellement saisis de fraïeur & de crainte, que prenant tout-à-coup leurs femmes & leurs enfans avec les effets qu'ils purent emporter, ils laisserent la Ville déserte. Dès que le Roi le sçut, il alla à cette Ville avec son Armée, & y étant entré le vingt-neuvième jour d'Août, il fit ériger la grande Mosquée en Eglise, où il résolut d'établir un Evêque. Quand Muley Xéque eut appris que le Roi Don Alfonse assiégeoit Arzile, ce Prince Mahométan se mit en marche avec un Corps de Troupes pour venir au secours, mais aïant trouvé la Place déja prise, il sit une Tréve de quelque tems avec le Roi, & retourna au siége

tugal dans les Etats.

Retour du de Fez. Le Roi donna le Gouvernement d'Arzile à Don Roi, de Por-Henri de Ménézès, Comte de Valence, & celui de Tanger à Rodrigue Mello, & laissant de bonnes Garnisons dans ces deux Places, il se rembarqua pour le Portugal, où il arriva le dix-septiéme jour de Septembre, à la grande satisfaction de ses Sujets. En mémoire de l'heureux succès qu'il avoit eu, il offrit à la Sainte Vierge, dans un Monastere proche d'Evora, sa Statue équestre, qui étoit d'argent (A).

Le Roi de Castille part pour aller s'aboucher avec lui.

Le Roi Don Henri instruit des troubles de Séville, & du retour du Roi de Portugal dans son Roïaume, passa à Madrid, à dessein d'aller s'aboucher avec ce Prince. Aïant mandé de-là l'Evêque de Siguença, qui mécontent de ce que le Roi ne sollicitoit pas pour lui auprès du Pape un Chapeau de Cardinal, refusa de venir, il se disposa pour son entrevûe avec le Roi de Portugal, & partit accompagné du Grand-Maître de Saint Jacques & de l'Evêque de Burgos, emmenant avec lui la Reine, & sa fille, qu'il laissa pour plus grande sûreté dans la Forteresse d'Escasona. Il passa de cette Forteresse au Monastere de Guadaloupe, & après y

(A) Altonse de Palence, Liv. Dy. Chap. 7. BERNALDEZ dans l'Histoire des Rois Catholiques, MARMOL, Liv. 2. Chap. 39. & plus amplement au Tom 2. Liv. 4. feuil. 117. VASCON-CELLOS & d'autres.

\* Monsieur de la Cléde dit deux fils . & Monfieur de la Neufville deux enfans, sans en déterminer le Sexe. Du l'suivante.

reste l'un de ces Historiens de Portugal avance d'un an la prise d'Arzile, & l'autre la place de même que Franceas, avec qui Mariana s'accorde aussi sur ce point, quoique sans faire aucune mention des femmes & enfans de Muley Xéque, qui furent faits prisonniers. Voiez ma derniere Note sous l'année

### D'ESPAGNE. X. PARTIE. SIEC. XV. 297

avoir visité l'Eglise de Notre-Dame, à laquelle il étoit très-dévot, il se rendit à Truxillo, où il sit un accueil trèsfavorable au Comte de Plasencia, qui vint lui baiser la main. Il alla ensuite à Badajoz, & le Comte de Féria n'ayant pas voulu l'y recevoir, il fut contraint de loger dans les Fauxbourgs.

1471.

Don Alfonse, Roi de Portugal, qui étoit prévenu pour Entrevue de l'entrevûe avec le Roi Don Henri, s'étant aussi rendu à ces deux Yelves, les deux Monarques s'aboucherent sur la Frontière des deux Roïaumes. Le Roi Don Henri, & le Grand-Maître de Saint Jacques, qui avoit vû auparavant le Roi de Portugal à Yelves, offrirent en mariage à ce Prince la Princesse Doña Jeanne avec la succession au Trône de Castille; mais le Roi de Portugal se désiant du Grand-Maître, dont il n'ignoroit pas les artifices, ne voulut point accepter la proposition, quoiqu'ils s'efforçassent de sa lui faire aggréer, en s'engageant de lui donner plusieurs Villes & Places d'importance, pour sûreté qu'il hériteroit de la Couronne: au moien de son refus, le Roi de Castille & le Grand-Maître de Saint Jacques se retirerent peu satisfaits.

Le Roi Don Henri ne voulant pas s'exposer à essuier en- Le Roi de core à Badajoz de la part du Comee de Féria un refus de Castille passe dans le Roiaulogement, passa à Mérida, & sut de-là se récréer dans les me de Jain. Terres du Comte de Plasencia, après quoi il se rendit à Cordoue, dans l'intention d'aller à Séville. Il fut reçu à Cordoue avec de grandes acclamations & réjouissances; mais le Duc de Médina-Sydonia craignant son arrivée à Séville, se pourvût de deux mille Chevaux, & mit de bonnes Gardes aux portes, & de fortes Garnisons dans les Arsenaux & les Châteaux de la Ville. Au bruit de ces préparatifs, le Roi craignit quelque trahison, & ne voulut point passer à Séville; c'est pourquoi aïant envoié la Reine à Toléde, il alla dans le Roiaume de Jaën, sous prétexte d'appaiser quelques troubles, & de reconcilier le Grand-Maître de Calatrava avec le Connétable Don Michel Luc, qui rerenoit Jaën & quelques Places de la Grande-Maîtrise de Calatrava. Le Roi arriva à Andujar avec le Grand-Maître de Saint Jacques, qui en avoit gagné quelques Habitans. Pierre d'Escabias qui commandoit dans sa Ville & dans la Forteresse, n'aïant voulu lui permettre d'entrer qu'avec Tome VII.

Anne's de J. C. 1471.

peu de monde, le Roi lui dit, à la sollicitation du Grand-Maitre, de lui remettre l'une & l'autre; mais Escabias lui répondit que son attachement à son service ne lui permettoit pas de le faire. Escabias ajouta aussi qu'il étoit de la derniere injustice de vouloir ôter les Gouvernemens à des gens qui mériteroient au contraire d'être comblés de bienfaits en récompense de tout ce qu'ils avoient souffert par zéle pour ses intérêts. & il lui conseilla en outre de faire attention que le Grand-Maître de Saint Jacques, dont il suivoit aveuglément la volonté, étoit cause qu'on le haissoit dans tout le Rosaume. Après ce refus, le Roi fortit d'Andujar, & alla avec le Grand-Maître se délasser quelques jours à Baéna (A).

L'Archevé-

Pendant que le Roi Don Henri étoit allé dans l'Estrémade veut tirer dure, l'Archevêque de Toléde jugeant que les Princes n'éde Médina de toient pas bien en la puissance de l'Amirante, parce que leur Prince Don parri ne se fortissoit pas, & que l'assection des Peuples pour Ferdinand & eux se ralentissoit, leur envoia d'Alcala de Hénares à Riola Princesse séco Tello de Buen-Dia, Archidiacre de Toléde, pour leur Dona Habeldire de sa part de lui faire sçavoir s'ils vouloient sortir de ce misérable état, & qu'il leur en faciliteroit le moien, sans qu'ils s'inquiétassent de rien, parce qu'ils devoient comprendre combien il leur importoit de gagner les Peuples, & de se faire des Partisans & des amis. A ce message les Princes répondirent, qu'ils sçavoient tout ce qu'ils devoient à l'Archevêque, qui étoit le principal appui de leur fortune. comme l'expérience l'avoit montré, & que quoiqu'ils souhaitassent fort de sortir de Médina de Rioséco, ils n'avoient pas voulu l'emploier, dans la crainte des grandes dépenfes qu'ils lui occasionneroient; mais que puisqu'il consentoit de les faire, ils quitteroient volontiers leur sejour, s'il vouloit se rendre à Duéñas.

Il tient con-

L'Archevêque de Toléde reçut cette réponse à Alcala de seil à ce sujet. Hénares, & comme le Comte de Parédes, Don Gomez Manrique frere de ce Comte, & l'Evêque de Carthagêne étoient alors avec lui, il les confulta & ses principaux Domestiques, sur ce qu'il devoit saire dans cette conjoncture. Les opinions furent partagées: le Comte de Parédes & son frere furent d'avis que l'Archevêque allât tirer les Princes de Rioséco, & que pour diminuer les dépenses, leurs Altesses

<sup>(</sup>A) Diéque Henriquez d'el-Castillo, & Albonse de Palence.

passassent à Parédes, ou dans une autre Place, où l'on pourvoiroit à celles qui seroient nécessaires, sans que l'Archevêque de Toléde en sût chargé. Les Domestiques du Prélat sourinrent au contraire qu'il ne convenoit nullement à leur Maître de former cette entroprise, tant à cause des dépenses qu'elle ne manqueroit pas d'occasionner, que parce qu'il étoit déja très-endetté, & sans argent pour lever les Troupes dont on auroit besoin en pareil cas.

A la vûe de cette opposition, l'Archevêque de Todéde Il part pour prit de lui-même son parti, & résolut de faciliter aux Prin-de son proces leur sortie de Médina de Rioséco. Aïant à cet esset em- jet. prunté de l'argent, il mit sur pied trois cens cinquante Chevaux de Troupes choisses, & envoïa dire au Roi que les Princes l'aïant mandé, il alloit s'approcher de Toléde, pour scavoir de-là ce qu'ils lui vouloient; mais qu'il pouvoit être affûré que son voiage seroit utile à tout l'Etat, & que l'on ne feroit rien qui pût lui déplaire. Le Comte de Parédes étant ensuite parti pour Ubéda, qu'il tenoit au nom des Princes, le Prélat sortit d'Alcala de Hénares, & se mit en marche avec ses Troupes, sans attendre la réponse du Roi. Arrivé à Buytrago, il dépêcha de là secrettement un Courier

J. C.

1471.

Quand l'Archevêque fut à Dueñas, & scut que les Prin- Les Princes ces n'étoient plus à Médina de Rioséco, il commença de dre à Duénas. concevoir quelque défiance; mais les Princes n'aiant pas tardé de retourner à cette Place, résolurent d'aller le joindre. Don Alfonse, sils aîné de l'Amirante, sit en vain tout ce qu'il put pour les retenir sous dissérens prétextes; les Princes reconnoissant les obligations qu'ils avoient à l'Aschevêque, prirent la route de Ducins. Le Prélat alla les recevoir à moitie chemin, & s'étant apperçu, après leur arrivée à cette Ville, que la Princesse Dona Isabelle ne regardoit pas de bon œil ceux qui étoient venus avec lui, il s'en tint offensé, & fut sur le point de s'en retourner.

aux Princes pour leur donner avis de son voïage, & ceuxci sortirent de Médina de Rioséco, sous prétexte d'aller dans le Roïaume de Léon, où plusieurs Villes les attendoient pour se déclarer en leur faveur, comme elles le si-

rent.

L'Amirante ne tatda pass d'être instruit du mégontente. Ils passent ment de l'Archevêque, & voulant le radoucir, il lui écrivit la nouvelle une Lettre d'amitié & de confiance, par laquelle il lui mar- Castille

ANNE'E DE J. C. 547 P.

qua que l'on ne pouvoit se dispenser de dissimuler le manque d'attention dans une semme, & qu'il seroit charmé de s'aboucher avec lui dans la Tour de Mormojon. Le Prélat étant calmé par cette Lettre & par les bons offices de l'Evêque do Coria & de ses freres, on commença à traiter de l'endroit où il convenoit que les Princes fissent leur séjour. On proposa la Ville de Simancas, mais la Princesse qui étoit résolue de suivre en tout & par-tout l'Archevêque, ne voulut point y aller; c'est pourquoi ils passerent avec lui dans la Nouvelle Castille. Dans le même tems les Habitans de Sépulvéda convintent secrettement avec les Princes de leur livrer leur Ville, parce qu'ils craignoient que le Roi Don Henri ne les forçat de la remettre au Grand-Maitre de Saint Jacques. Peu après que la Princesse Doña Isabelle sut arrivée dans la Nouvelle Castille, elle envoira, étant à Tordélaguna, cent cinquante Chevaux à Sépulvéda, sous les ordres de Bertrand de Guévarra & de Pierre d'Avila, qui en chasserent les Habitans que le Grand Maître avoit gagnés, -& lui affûrerent cette Ville. Pendant que l'on faisoit cette expédition, la Princesse & l'Archevêque tâcherent d'attirer dans leur parti la Famille de Mendoza, à la faveur de la pro--ximité d'Alcala avec Guadalajara (A).

Guerre insestine à Sé-Tille-

Quoiqu'à Séville les principaux Seigneurs sussent dans les intérêts de l'Infant Don Alfonse, un grand nombre d'Habitans étoient restés sidéles au Roi Don Henri. De-là vint que le troisséme jour de Mars, il y eut une batterie de quelques sues contre d'autres, les unes tenant pour le Roi, & les autres pour l'Infant. Cette guerre intestine dura quatre heures, jusqu'à ce que les Combattans surent séparés par l'autorité du Duc de Médina-Sydonia, & de Don Rodrigue Ponce de Léon, Comte d'Arcos, qui eut un Domestique tué d'un coup d'arquebuse. Les Partisans du Rois avoient à leur tête, Alfonse Ortiz, qui étoit un des vingtquatre Gentilshommes de la Ville, Ferdinand de Médina. Pierre Alvarez d'Algaba, & d'autres Genrilshommes (B). Retour dir Le Roi Don Henri retourna de Baéza avec le Grand-

Roi à Tekde, & mort de Do- & le Grand-Maître partit de-là pour Ségovie, fur la nouna Marie de velle que Dona Marie de Portocarrero sa semme étois **temme** du

(A) Alsonse de Palence, Liv. | (B) Zuniga dans les annales de Sé. Chap. z. | ville, an 14715 16. Chap. z.

Maître de Saint Jacques à Toléde, où étoit la Reine.

## D'ESPAGNE. X. PARTIE. SIEC: XV.

dangereusement malade. Diégue Henriquez d'el - Castillo ANNE'E DE rapporte, que cette Dame conseilla à son mari de faire attention à l'état où le Roi l'avoit mis; de considéres Grand-Maile mauvais usage qu'il avoit fait de ses faveurs; de mettre des tre de Saine bornes à sa cupidité & à son ambition, qui le rendoient Jacques. odieux à Dieu & aux hommes; & de restituer ce qu'il avoit usurpé injustement, parce qu'il devoit paroître au Jugement dernier, & que sa mort étoit proche : il ajoute que le Grand-Maître la remercia de ses sages avis, & lui promit de les suivre. Deux jours après Doña Marie mourut, & reçut la sépulture dans le Monastere du Perral. Alfonse de Palence décrit ceci d'une autre maniere; mais comme cela s'est passé à Ségovie, Castillo doit lui être préséré.

Mahomet Alboacen, Roi de Grenade, informé de la fruption division qui régnoit sur les Frontières du Roïaume de Jaën ; tans de Gre-

& du peu de soin avec lequel elles étoient gardées, & en-nade/str les courage d'ailleurs par certaines alliances qu'il avoit contrac-chrétiens tées, mit sur pied trois mille Chevaux, & un grand nombre de Fantassins, & donna ordre à un brave Capitaine de faire à leur tête une incursion du côté d'Alcala la Roiale, d'Almorchon & d'Alcandere. Le Général obéit, & pénérra si avant

qu'un Dimanche 29. de Septembre, jour de Saint Michel

il attaqua avant la pointe du jour deux Places, l'une appel-16e Saint Jacques, & l'autre la Higuéra de Martos, à une lieuë de Porcuna, lesquelles surent pillées & brûlées par les Mahométans qui égorgerent plus de cinq cens personnes. Ces Barbares arant ensoncé les portes de l'Eglise, où plusieurs Chrétiens s'étoient réfugiés, massacrerent un Prêtre qui étoir habillé pour dire la Messe, & un autre Religieux, avec tant de cruauté, que l'on ne reconnoissoit plus les cadavres; ils maltrairerent auss les Images respectables de Notre Seigneur Jesus-Christ & de sa très-Sainte Mere; & de tous les Chrétiens qu'il y avoit dans les deux Places.

ment aux fers, & emmenerent plus de trois cens perfonnes, tant hommes que femmes & enfans, avec rous les Bestiaux au'ils trouverent : événemens dont le Connérable Don Michel Lue donna avis au Pape le 15. d'Octobre (A).

il n'en échappa à leur fureur que quelques-uns, qui se retrancherent dans la Tout de l'Eglise de la Higuéra. Ils mi-

(A) La Chapaique du Connétable [ L'Histoire de Jaon-DOM Mallel Luc . & XIMENA dans |

Anne'e de J. C. 1471.

Tant de cruauté pénétra le Roi Don Henri, qui résolut sur le champ de donner au Roi de Grenade tout lieu de s'en repentir. Pour cer effet il ordonna au Marquis de Ca-Le Marquis de Cadiz la diz, qui avoit une Treve avec le Duc de Médina-Sydonia, d'entrer dans le Rojaume de Grenade à la tête de ses Troupes, &t de venger l'irruption des Mahométans dans celui de Jaen. Le Marquis aïant aussi-tôt formé un bon Corps d'Armée, se mit en Campagne, & prit par surprise Cardéla, où il' fit captifs un grand nombre d'hommes, de femmes & d'enfans; mais comme en sien retournant, il ne laissa dans cette Place qu'une foible Garnison, les Mahomérans ne tarderent pas à la recouver (A').

Suite de la guerrre de Catalogne, Roi d'Aragon.

A Barcelonne le Duc de Lorraine étant mort, on fut partagé sur le choix d'un Prince pour pouvoir se maintenir dans a succes du la révolte, quelques-uns voulent que l'on se mit sous la domination de la France, quoique Nicolas, fils aîné du feu Duc de Lorraine, eût pris le vain titre de Roi d'Aragon. Cependant le Roi Don Jean, afant rendu la liberté au Comte de Pailhars, afin de l'attacher à son service par cette saveur, & d'encourager par cet exemple les autres Rébelles à remrer dans le dovoir, ressembla ses Troupes, & alla assièger Girone, dont les Habitans lui ouvrirent les portes, & se soumirent, partie par crainte, partie par les conseils de l'Evêque de cette Ville & de son frere. Plusieurs Seigneurs des environs vinrent dans cette occasion lui rendre l'obéisfance, & l'exemple de Girone fut suivi d'Ostalric, du Comté de Cabréra, de plusieurs Places & Châteaux, & de presque tout l'Ampourdan (B).

Ce Prince grand danger, Péralada.

Encouragé par de si heureux succès, le Roi Don Jean se remit en campagne, & prit Torellas. Passant de-là avec au siège de son Armée à Roses, on raconte qu'il lui apparut dans une nuit un Soldat mort, qui lui dit de ne pas s'approcher de cette Place, mais que le Roi méprisa l'avis comme un songe ou une illusion, continua sa marche, & attaqua Roses, qui fut bientôt rendue. Après la réduction de cette Place, il alla assiéger Péralada. Une nuit qu'il dormoir dans sa Tente, le Comte de Campo-Baso vint à la pointe du jour avec cinq cens Lances & un Bataillon d'Infanterie choisie, & aïant forcé les Sentinelles & les Gardes, il marcha droit à

<sup>(</sup>A) Diégue Henriquez D'EL- (B) Zurita, & Abarca-Castillo, & d'autres.

## D'ESPAGNE. X. PARTIE. SIEC. XV.

la Tente du Roi à dessein de l'enlever, ou de le tuer; mais Don Alfonse d'Aragon fils du Roi, Jean de Gamboa, Biscayen, Louis de Mudarra, Castillan, & Scipion Patéla, Sicilien, accoururent au bruit avec quelques Troupes, & arrêterent Campo-Baso, quoiqu'aux dépens de leur sang & de plusieurs blessures. Pendant que ces braves Guerriers combattoient si glorieusement pour sauver leur Prince, le Roi monta à cheval en chemise & s'ensuit à Figuéras; & comme toute l'Armée étoit déja sous les armes, Campo-Baso sit sa retraite en bon ordre. Le Roi revint au siége le jour suivant, & prenant avec lui ses meilleures Troupes, il marcha contre Campo-Baso, qui craignant d'être désait,

s'éloigna & se retira dans des endroits plus sûrs (A).

Les Habitans de Perpignan, & sur-tout Bernard & Guil- Perpignan, laume Dolms, Pierre Ortafa, Vives & d'autres Seigneurs le livre à lui. de la premiere Noblesse de cette Ville, qui étoient tous rebutés des véxations & mauvais traitemens de la Garnison Françoise, sçachant le Roi Don Jean si proche avec son Armée, lui firent dire que s'il vouloit venir à la tête de ses Troupes, ils égorgeroient la Garnison & lui livreroient la Place. Cette offre aiant été acceptée du Roi, ils prirent les armes au jour marqué, & firent main basse sur la plûpart des François, à l'exception de ceux qui furent assez heuteux pour pouvoir se retirer & se renfermer dans le Château. Le Roi arriva dans le même tems avec ses Troupes, ainsi qu'il Pavoit promis, & étant entré dans la Ville, il battit le Château; mais comme il ne pouvoit s'arrêter, & que le Château étoir fort, il se contenta de rétablir les murailles, & de faire un nouveau fossé, pour empêcher que le secours François, qui approchoit, ne put entrer; \* il retourna ensuite au siège de Péralada, qui ne tarda pas à se rendre. Le Vicomté Péralada se de Rocaberti & la plûpart des autres Places de l'Ampour-l'Ampour-l'Ampourdan se soumireur aussi (B).

Anne'e de

J. C.

1471.

(A) MITORSE DE PALEMEN, Liv. | Lavoit donnés contre lui su Duc de Lou-15. Chap. 9. ZURITA.

raine, au préjudice des Traités qu'ils avoient ensemble , & dont l'infractions réciproque occasionna une guerre opimatre entre les deux Puissances, comme on le verrà dans la suite. Du reste cer événement me paroît déplacé. J'en produirai hoarrailons dans ma'iepiteme:

<sup>(</sup>B) ZURITA, ABARGA, & d'autres.

\* Fammérnes ne nous dit point pourquoi le Roi d'Aragon acceptal avec tant de facilité la proposition des Habitans de Perpignan; mais il n'y a pas f de doute que ce n'ait ou pour le venger des secours que le Roi de France | Note sons l'année 1473.

Il ne restoit donc presque plus que Barcelonne, Chef de la

Anne's de J. C. 1471. Barcelonne battues,

rébellion. Le Roi délivré des inquiétudes que le reste de la Catalogne auroit pû lui donner, ne s'occupa plus que du est bloquée, soin de réduire cette Ville. Il chargea Don Alfonse d'Ara-& ses Troupes gon son fils, & le Comte de Prades d'aller avec quelques Troupes la bloquer, & lui couper les vivres. Ces deux Généraux s'acquitterent si bien de la commission, qu'il n'entroit plus de vivres dans cette Place, & que l'on ne pouvoit en sortir sans être contraint de se retirer en mauvais état, au moien des fréquentes escarmouches. Les Barcelonnois souffroient beaucoup de cette manœuvre, & pour la faire cesser Jacques Galéore, Don Denis de Portugal & d'autres Généraux fortirent avec les Troupes qu'ils avoient fous leurs ordres, & marcherent contre Don Alfonse d'Aragon & le Comte de Prades, qui étoient campés proche de Véses. Don Alfonse en aïant été averti se prépara à les bien recevoir, & mit l'Armée en ordre de Bataille. Il plaça à l'aile droite le Comte de Prades, à la gauche Don Martin de Lanuza, & dans le centre Gilles de Hérida, & Jean d'Embrun avec l'élite de la Cavalerie, laissant en réserve les autres Toupes sous les ordres du Châtelain d'Amposta, pour soutenir l'endroit qui auroit besoin de secours. En cet état l'on en vint aux mains, & quoiqu'au premier choc les Barcelonnois lâchassent pied & prissent la fuite pour la plûpart, quatre mille tinrent ferme, & se battirent avec résolution, mais aïant été enveloppés de tous côtés, ils furent presque tous tués ou faits prisonniers. Jacques Galéote & Don Denis de Portugal furent du nombre des derniers, & la Ville de Barcelonne perdit son Etendard. Cette Bataille se donna le cinquième jour de Novembre (A).

Buites de la Cet événement consterna fort les Barcelonnois, mais il viftoire. ne fut pas capable de fléchir leur obstination, quoiqu'après la victoire Don Alfonse d'Aragon s'étant approché de Granolles avec ses Troupes, cette Place se soumit; le Châtelain d'Amposta emporta aussi de force Espolla, & le Comte de Prades battit le Comte de Campo-Baso & ses Italiens (B).

Avant ces glorieuses expéditions le Comte & la Com-Traité d'accommode-ment entre le tesse de Foix pressoient fortement le Roi d'Aragon de châ-Roi Don Jean tier le Connétable de Navarre pour l'assassin commis en la

<sup>. (</sup>A) Albonse de Palence. 1 (B) ZURITA.

# D'ESPAGNE. X. PARTIE. Siec. XV.

personne de l'Evêque de Pampelune, & de faire avec eux Anne's De un bon accord, pour le bon Gouvernement du Roïaume. Vaincu à la fin par leurs instances réstérées, le Roi Don 1471. Jean laissa le commandement des Troupes à Don Alfonse & la Comtes. son fils, & se rendit dans le mois de Mai à Olité, où la se de Foix, Comtesse de Foix, Doña Léonore sa fille, l'attendoit avec Roiaume de la principale Noblesse du Rosaume de Navarre. Là après Navarre. plusieurs Conférences on dressa treize Articles, qui portoient ce qui suit: Que le Roi Don Jean seroit reconnu pour Roi toute sa vie: Que lui & ses Successeurs maintiendroient les Priviléges du Roïaume: Que les trois Etats rendroient hommage & feroient serment de fidélité à la Princesse Doña Léonore & au Comte de Foix son mari: Que ceux-ci seroient Gouverneurs perpétuels du Roiaume, excepté quand le Roi s'y trouveroit : Que le Roi & les Princes jureroient de ne point aliéner le Royaume de Navarre : Qu'il seroit accordé une amnistie générale pour tout ce qui s'étoit fait jusqu'alors, & qu'on annuleroit toutes les sentences & procédures, rétablissant un chacun dans ses biens & dignités: Que tout ce qui avoit été aliené, soit Villes, Châteaux, biens en fonds ou Charges, depuis la prise de Morillo jusqu'alors, seroit rendu aux premiers possesseurs dans le terme de sept mois: Que toutes les donations faites pendant ce tems par le Roi & les Princes, seroient nulles: Qu'on décideroir en justice réglée les différends du Comte de Lérin, de Don Jean de Beaumont & de Charles d'Artiédra avec le Connétable Don Pedre de Péralta: Que ces Seigneurs seroient tenus de venir dans douze jours rendre l'obéissance au Roi & aux Princes: Qu'en cas qu'ils y manquassent on procéderoit contr'eux, & on les traiteroit comme des Rébelles: Qu'on relâcheroit les Prisonniers, & qu'il y auroit une Tréve générale \*.

Jean de San - Jordi, Secrétaire du Roi, publia cet ac- Les Beaucommodement le 30. de Mai, & le Roi & sa fille en jure-monts en sont rent l'observation de même que tous les autres, entre les mains de l'Evêque d'Oléron; la Comtesse s'obligeant d'en faire faire autant à son mari dans douze jours. Mais cette

Tome VII.

<sup>\*</sup> Mariana veut que cet accommodement ait été fait l'année précédente, non pas par le Roi d'Aragon, & la Comtesse Dona Léonore sa fille en

Anne's DE J. C. 1471.

voie que l'on avoit jugée la plus convenable pour la tranquillité du Roïaume, fournit occasion à de nouveaux troubles, parce que les Beaumonts se persuaderent que l'arrangement étoit entierement contraire à leurs intérêts, & favorable en tout aux Agramonts. Cependant la Comtesse de Foix chercha à s'aboucher avec le Comte de Lérin & Charles d'Artiédra, & les aïant vûs à Rochefort, elle les pressa de se ranger sous son obéissance, leur représentant qu'il n'y avoit point de plus juste expédient pour terminer seurs contestations, que de s'en rapporter au jugement de gens sçavans, sans passion, & craignant Dieu; mais le Comte de Lérin demanda du tems pour répondre, & s'en alla à Lumbier avec Charles d'Artiédra (A).

Le Maré-

La Comtesse de Foix voulant aller à Pampesune, & mechal Don Pe- ner avec elle le Maréchal Don Pedre de Navarre, en prédre de Navar-ze projette de vint le Comte de Lérin qui y étoit, & les Echevins de la g'emparer de Ville. Quoique ceux-cr lui répondissent qu'elle seroit bien reçue, mais qu'ils la prioient de ne pas venir avec le Maréchal, elle persista dans sa résolution, malgré toutes les instances qu'ils purent lui faire à ce sujet. De-là vint que le Comre de Lérin soriit de la Ville, laissant Don Philippe son frere pour y commander en sa place. Le Maréchal profita de cette conjoncture pour faire avec les Agramonts qui vivoient à Pampelune, & sur-tout avec un Echevin, nommé Nicolas Ugarra, un Traité secret, suivant lequel celui-ci s'engagea de lui donner une porte de la Ville, se jour qu'on lui alligneroit.

Il en forme Pentreprise.

Le Maréchal qui étoit à Tafalla avec un gros Escadron de Cavalerie, avertit les Agramonts, & se mit en marche. Arrivé vers le milieu de la nuit à la porte qu'Ugarra lui avoit assignée, il attendit quelque tems pour qu'on la lui ouvrit; mais ses Troupes impatientes de ne voir paroître personne, se mirent en devoir de l'enfoncer. Le Domestique d'un Fournier, qui avoit sa demeure proche de la porte, entendit le bruit, éveilla son Maître, & lui en donna avis-Celui-ci se leva sur le champ, & aïant reconnu ce que c'étoit, il courut en informer Don Philippe de Beaumont, qui fit aussi-tôt battre le réveil, & sonner la Cloche de Saint Firmin; de sorte qu'en très-peu de tems Don Philippe cut un grand nombre de gens armés.

(A) GARIBAY, Tom. 3. des Rois de Navarre, Aléson.

Cependant Ugarra avoit déja ouvert la porte aux Troupes du Maréchal, qui étoient entrées & s'avançoient par la rue de la Cordonnerie, où Don Philippe les rencontra. Il se livra dans cette rue un rude & sanglant combat, mais com-heureux sort, me Don Philippe avoit avec lui tant de monde, & que par les fenêtres on accabloit aussi les Troupes du Maréchal, celui-ci se trouva coupé de tous côtés, sans pouvoir reculer. Les gens du Maréchal commencerent alors à perdre courage, & il se retira lui-même avec une poignée de monde vers la Maison de la monnoie; mais Don Philippe, qui le cherchoit à la tête d'un Corps de Troupes, étant survenu, le Maréchal fut tué avec ceux qui l'accompagnoient. Dès que cette nouvelle se sur répandue, la psûpart de ceux qui étoient venus avec le Maréchal, s'enfuirent par la rue de Saint Nicolas, & plusieurs Agramonts prirent le même parti. Dans la fureur où l'on étoit, on fit par-tout une exacte perquisition, & tous ceux qui étoient restés dans la Ville & que l'on attrapa, perdirent la vie à la potence, ou par le fer. La Comtesse de Foix fut très-touchée de cet événement, & du triste sort du Maréchal, & en aïant donné avis au Roi Don Jean son pere, elle déclara par son ordre, le Comte de Lérin & tous ses Fauteurs coupables du crime de Lése-Majesté. Voulant aussi les traiter en conséquence, elle manda le Comte de Foix son mari, & leva des Troupes pour couper court par le fer & le sang à des désordres si affreux (A).

Quand le Roi de Portugal eut refusé d'épouser Doña Jeanne, Don Jean Pachéco, Grand-Maître de Saint Jac-Maître de S. ques, projetta de la marier avec l'Infant Don Henri, fils Jacques veut de l'Infant Don Henri qui avoit possédé la Grande-Maîtri- princesse Dose de Saint Jacques, & de Doña Béatrix Pimentel, sœur na Jeanne du Comte de Benaventé, lequel vivoit dans les Etats d'A-avec l'Infant ragon & de Catalogne auprès de Don Jean son oncle, Roi neveu du Roi d'Aragon. Deux raisons lui firent naître cette envie : la pre-d'Aragon. miere, ce sut en considération de ce que ce Prince descendoit en ligne masculine du Sang Roïal de Castille; & la seconde, l'espérance de mieux affermir par-là ses intérêts, & d'empêcher que les Princes Don Ferdinand & Doña Isabelle ne succédassent à la Couronne. Il communiqua son des-

(A) Aléson, qui dans cette occasion doit être préséré à GARIBAY.  $\mathbf{Q} \mathbf{q} \mathbf{i} \mathbf{j}$ 

J. C. 34720

sein au Roi Don Henri, qui l'approuva, & lui dit d'en conférer avec le Comte de Benaventé, & de prendre les mesures qui leur paroîtroient les plus convenables. Le Grand-Maître en parla au Comte, & celui-ci goûta fort le projet, parce qu'il se flattoit aussi d'y ménager ses propres intérêts, arant son neveu sur le Trône de Castille. L'on concerta donc secrettement cette affaire, & l'on convint d'envoier en Catalogne avec le même secret une personne déguisée, pour en faire part à Dona Béatrix Pimentel & à l'Infant Don Henri son fils (A).

Tentative imutile du fur Xerez.

A Séville, la Tréve entre le Duc de Médina-Sydonia & le Marquis de Cadiz étant expirée, le premier mit sur pied I uc de Mé-huit mille Fantassins & deux mille sept cens Chevaux, à dessem de recouvrer Xérez, où étoit le second, & où plusieurs personnes avoient promis secrettement de prendre les armes en sa faveur, des qu'il paroîtroit. Le Duc partit de Séville à cet effet avec ses Troupes, & alla à Lérida & de-là à San-Lucar, afin de prendre dans ces Places les renforts qu'il avoit fait préparer. Sur la nouvelle de sa marche. le Marquis qui étoit actif & susé, rassembla huit cens Chevaux, relégua dans les Fauxbourgs de Xérez les femmes & enfans de ceux qui lui étoient suspects, mettant leurs biens fous bonne garde, publia que des qu'il verroit le Duc à portée, il lui sivreroit Bataille, & commença de donner les ordres & d'assigner les postes pour la désense. Pendant ce tems-là le Duc, arant son Armée en ordre, alla à petites journées se présenter devant Xérez. Dès qu'il fut arrivé, le Marquis sortit de la Ville par une fausse-porte avec deux cens Chevaux, & rentra après avoir reconnu l'état des forces ennemies. Le Duc s'approcha plus près de la Place, dans l'espérance que les Partisans qu'il y avoit, prendroient les armes, comme ils le lui avoient promis, ou que le Marquis sortiroit à la tête de ses Troupes pour le combartre, ainsi qu'il en avoit fait courir le bruit. Il se retrancha devant le Fauxbourg de Saint Michel, mais n'entendant aucuri mouvement dans la Ville, & ne voïant point paroître le Marquis, il retourna avec ses Troupes à San-Lucar, & de-là à Séville, au grand regret de tous ses Partisans qui désapprouverent sa nonchalance, & la dépense que l'on avoit

faite si inutilement. Quelques personnes qui avoient envie de voir cesser de si grands troubles, s'entremirent d'accommodement & ménagerent entre le Duc & le Marquis une Treve jusqu'au 10. d'Avril, afin de chercher pendant ce lui & le Martems-là un moren de les accorder (A).

Don Alfon-

Le Grand-Maître d'Alcantara connoissant l'artifice & les diz. forces du Clavier Don Alfonse de Monroy, & persuadé ce de Monque la Comtesse de Plasencia ne cherchoit qu'à s'emparer roy reprend de la Grande-Maîtrise, envoia vers le Clavier une personne, pour lui proposer d'oublier leurs anciennes animosités, & de faire ensemble une union stable; mais le Clavier qui avoit d'autres vûes, se contenta de lui donner de belles paroles. Cependant Don Alfonse de Monroy voulant recouvrer la Forteresse & la Ville d'Alcantara, lia des intrigues secrettes avec quelques-uns de ceux qui étoient dans la Place, & y mit des armes. Après ces précautions, comme il avoit la liberté d'entrer dans la Forteresse avec quatre Domestiques toutes les sois qu'il le vouloit, il y alla accompagné de quatre hommes déterminés & vigoureux, un jour que son frere étoit sorti. Dès qu'il y sut, ses gens prirent les armes qui étoient cachées, & secondés des Soldats qu'il avoit gagnés, ils fondirent avec tant de hardiesse & d'intrépidité sur la Garnison, qu'elle sut obligée de leur abandonner la Forteresse. Etant par-là devenu maître une seconde fois d'Alcantara, le Clavier le fit aussi-tôt sçavoir à ses amis & Partisans, qu'il avoit déja prévenus, & qui accoururent sur le champ avec des Troupes, pour lui en assûrer la possession; ce qui chagrina sort la Comtesse de Plasencia, & Don Ferdinand de Monroy (B).

Le Duc de Bourgogne voulant fortifier son parti, en cas Ambassade qu'il ne s'accommodât pas avec le Roi de France, envoia du Duc de Bourgogne en Espagne un Ambassadeur afin de renouveller son allian- au Ros d'Ace avec Don Jean, Roi d'Aragon, & le Prince Don Fer-ragon, & au Prince Don dinand fon fils. Celui-ci étoit allé en Catalogne voir son Ferdinand. pere, pour lui communiquer différences affaires, & lui offrir de l'aider à surmonter l'obstination des Barcelonnois. L'Ambassadeur passa par la Vieille Castille, & sut saluer la Princesse Doña Isabelle, qui étoit à Alcala de Hénares, où l'Archevêque de Tolede lui sit & à toute sa suite une

<sup>(</sup>A) ALPONSE DE PALENCE, RA- | DES & CARO dans l'Histoire des Ordres (B) Albonse de Palence, Ra- | Militaires,

magnifique réception, au nom de la Princesse. Après avoir été bien fêté & traité dans cette Place, il partit pour la Ca-1472. talogne, asin d'aller trouver le Roi Don Jean & le Prince Don Ferdinand (A).

Guerre ci- Quand la Trêve entre le Duc de Médina Sydonia & le Marvile à Carmo quis de Cadiz fut sur sa sin, Louis de Godoy, qui tenoit à Carmone deux Forteresses pour le Grand-Maître de Saint Jacques, entreprit de s'emparer de celle qu'occupoit. Gomez Mendez de Soro-Mayor, qui étoit confédéré avec Séville & le Duc de Médina-Sydonia; ce qui faisoit que les Habitans formoient deux Factions, l'une pour Séville & le Duc, & l'autre pour le Grand-Maître de Saint Jacques & le Marquis de Cadiz. Aïant garni à cet effet les Églises de gens armés, il se saisit avec un autre Corps de Troupes, des rues & du Fauxbourg du côté de Séville, & commença d'inquiéter & véxer fortement les Partisans des Sévillanois & du Duc; mais les Troupes que Gomez Mendez avoit avec lui, firent quelques sorties de la Forteresse, & eurent avec celles de Louis de Godoy différens chocs, dans lesquels il y eut du sang répandu, & plusieurs personnes tuées.

Partifans.

On apprir bientôt à Séville la détresse où étoit la Fortelanois sesou-resse que Gomez Mendez de Soto-Mayor avoit à Carmone, & sur lé champ la Ville & le Duc de Médina-Sydonia mirent sur pied sept cens Chevaux & un bon nombre d'Arquebusiers pour la secourir. Godoy en aïant eu avis, sit dire au Marquis de Cadiz, à Louis de Pernia & à Péréa, de venir promptement avec leurs Troupes le seconder. Le Marquis partit sans différer avec Don Manuel Ponce, à la tête de deux cens Chevaux & d'autant de Fantassins, qui furent tirés d'Arcos & de Marchéna, & entra dans Carmone, où fe rendirent aussi Louis de Pernia & Péréa avec les Troupes d'Ecija & de Moron. Scachant que celles de Séville approchoient, ils se logerent dans les Tours des Eglises, se posterent dans la partie la plus élevée de la Ville & aux coins des rues, & firent un retranchement de pierres autour de la Forteresse de Gomez Mendez. Cependant les Troupes de Séville s'avancerent, & celles de Godoy commencerent à se moquer d'elles; mais les Sévillanois piqués du point

<sup>(</sup>A) Alfonse de Palence, (A) Alfonse de Palence.

\* Quoique Ferreras rapporte ici lient, comme on le verra dans la set événement, il paroit incertain du suivante.

### D'ESPAGNE. X. PARTIE. Siec. XV. 311

Thomneur, attaquerent avec vigueur les ennemis & combattirent avec tant de résolution, sans aucun égard à l'avantage du poste, que quelques-uns commandés par Don Gaston de Castro, insulterent le retranchement, le forcerent & le détruissrent, obligeant les Troupes qui étoient derriere en grand nombre, de se retirer & d'aller jetter la terreur chez les autres. Au même instant Louis de Pernia se présenta à la tête de ses Troupes, & sit des prodiges de valeur pour arrêter la fureur des Sévillanois, mais un jeune Soldat l'aïant couché en joue, le tua d'un coup d'Arquebuse le vingtfixième jour de Mars.

Après la mort de ce brave Chevalier les Troupes de Go- Ils retourdoy commencerent à perdre courage, & celles de Sévil-nent victole combattirent dans les rues & les Places avec tout l'achar-rieux. nement possible, de maniere que les ennemis contraints de Lâcher pied, ne penserent plus qu'à s'échapper, les uns abandonnant leurs chevaux & se retirant dans les Eglises, & les autres montant à cheval & sortant de la Ville. Ce combat dura tout le jour, & les Sévillanois sirent cent trente Chevaux prisonniers sur les Troupes de Moron, d'Ossuna & de Marchéna. Le lendemain ils chasserent des Eglises les gens qui y étoient, sans laisser à Godoy autre chose que ses deux Forteresses; après quoi ils retournement à leur Ville, chargés de dépouilles, & joieux de la victoire dont le Duc néanmoins ne sçut pas profiter. Lorsqu'ils furent partis, Louis de Godoy fit tout le mal qu'il put, à ceux qui les avoient savorisés, & s'empara de nouveau des Tours des Eglises (A).

A Toléde le Comte de Cifuentes, Don Jean de Rivéra Troubles à & d'autres, résolus de se rendre maîtres de la Place, ramas-Toléde. serent quelques Troupes, & étant allé à la maison de l'Assistant Garcie Lopez de Madrid, ils arrêterent cet Officier, s'emparerent ensuite des portes de la Ville & du Pont de Saint Martin, & assiegerent aussi-tôt l'Alcazar, pour obliger l'Alcayde de le leur livrer. Pendant que l'Alcayde faisoit une vigoureuse réfistance, Don Jean de Morales, Archidiacre de Guadalajara, & Don François de Palence, Prieur d'Arroche, indignés d'un pareil attentar, exciterent le Peuple contre le Comte & ses Partisans. Il s'assembla aussi un grand nombre de personnes, qui s'étant sais de l'Eglise

ANNE'E DE

J. C.

147.20

J. C. 1472.

Cathédrale & de sa Tour, s'y retrancherent. Les Maté chaux Pérafan de Rivéra, & Ferdinand de Ribadénéyra accoururent pareillement avec beaucoup d'autres gens armés, & aïant consulté l'Archidiacre & le Prieur sur ce qu'ils devoient faire, il fut décidé que l'on enverroit dire au Comte de Cifuentes de relâcher l'Assistant, de lever le siège de l'Alcazar, & de rendre les portes de la Ville & le Pont de Saint Martin, s'il ne vouloit pas qu'on l'y contraignît par la voie des armes. Le Comte de Cifuentes reçut ce message, & fit ce que l'on exigeoit, redoutant la multitude de monde que l'Archidiacre & le Ptieur avoient ameutée.

Le calme y est rétabli.

Sur la nouvelle de ces troubles, le Grand-Maître de Saint Jacques se transporta promptement à Toléde, & pour prévenir qu'il ne s'y en allumât de nouveaux, il chassa de la Ville le Comte de Cifuentes, Don Jean de Rivéra, Pierre Lopez de Zuñiga, Arias de Silva & Pierre Gomez Barroso; au moien de quoi les Chanoines & les deux Maréchaux laisserent libre l'Eglise Cathédrale, & se retirerent à leurs maisons. Lorsque tout fut tranquille, le Roi Don Henri se rendit aussi à Toléde, & comme la Ville étoit assligée d'une espéce de maladie épidémique, il logea dans le Couvent de la Sisla; mais content d'avoir fait remettre l'Alcazar & le Pont d'Alcantara au Grand-Maître de Saint Jacques, il retourna à Madrid, sans avoir châtié personne. Le Grand-Maître qui souhaitoit fort d'avoir cette Ville à sa dévotion, se ligua avec Don Pedre Lopez d'Ayala, connoissant que ce Seigneur y avoit un grand crédit, & résolut de l'y faire rentrer, & de lui confier l'Alçazar & le Pont d'Alcantara; après avoir pris toutefois la précaution, pour empêcher qu'il ne s'élevat à cette occasion quelque trouble, d'engager le Roi d'ordonner au Maréchal Ferdinand de Ribadénéyra de sortir de la Ville; ce que le Maréchal fit à l'instant.

Il s'y allume guerre,

Le Doien de Toléde, l'Archidiacre de Guadalajara & le une nouvelle Prieur d'Arroche fusent très-mécontens de l'ordre que le Roi avoit eu la foiblesse de donner. Persuadés que le Grand-Maître ne le lui avoit suggéré que par un effet de sa politique ambitieuse, ils engagerent le Maréchal de revenir à Toléde, & aïant rassemblé leurs parens & amis, ils allerent sommer Don Pedre Lopez d'Ayala d'en sortir. Le dernier trop foible pour leur résister, prit le parti de se conformer à leur volonté, & d'abandonner au Doien & à ses Compa-

gnons

### D'ESPAGNE. X. PARTIE. Siec. XV. 313

gnons l'Alcazar, les ponts & les portes de la Ville, qu'ils garderent quelques jours, donnant avis de tout au Roi, qui témoigna leur en sçavoir gré. Don Pedre Lopez vivement piqué de cette insulte, voulut s'en venger, & s'étant ligué à cet effet avec le Comte de Cifuentes & les autres Bannis de Toléde, ils firent tous de concert avec leurs Troupes le plus de mal qu'ils purent aux Citoïens, empêchant qu'il n'entrât des vivres dans la Ville. A la vûe de cette manœuvre, les Tolédains sortirent armés, & étant allés à Fuensalida, ils l'emporterent de force, mirent le feu à toutes les maisons, & s'en retournerent, après en avoir fait autant à Guadamur. Pour s'en venger, Don Pedre Lopez d'Ayala & ses Alliés menerent leurs Troupes à Burgillos & dans d'autres endroits des environs de Toléde, où les Citoïens avoient leurs biens, & porterent par-tout la désolation; en sorte que les dégats furent réciproques (A).

Le Roi Don Henri fut à peine de retour à Madrid, qu'il Autre trous s'éleva un autre trouble à Ségovie. François de Torres, vie. Echevin de cette Ville & homme riche, ameuta contre le Corrégidor les Habitans du grand Fauxbourg, & le Corrégidor aïant alors armé d'autres gens, on en vint aux mains, & il se commit plusieurs meurtres & désordres. Pour réprimer cette audace, le Roi passa à Ségovie, y sit faire d'exactes perquisitions, & donna ordre d'arrêter les Auteurs du soulevement, qui furent bannis de la Ville, après quelques

iours de prison (B).

De Toléde, le Grand-Maître de Saint Jacques, s'étoit Le Grandretiré à sa Ville d'Escalona. Faisant là réflexion qu'il étoit Jacques veut haï dans tout le Roïaume, & prenant d'ailleurs beaucoup s'attacher les d'ombrage du départ du Prince Don Ferdinand pour la Catalogne, il pensa à se faire de nouveaux appuis. Comme les Mendozas formoient une des plus puissantes Maisons de Castille, il jetta les yeux sur eux, & envoia dire en conséquence au Marquis de Santillane, qu'il souhaitoit fort de le voir, lui & ses parens, pour une affaire qui les intéressoit tous. Le Marquis en donna avis à ses parens, qui consentirent à l'entrevûe, & le firent sçavoir au Grand-Maître, pour qu'il leur assignat l'endroit, où ils devoient se

J. C. 14724

Tome VII.

<sup>(</sup>A) Diéque Henriquez d'el-Cas- (B) Diéque Henriquez d'el-TILLO, ALCOCER, & PISSA, dans Histoire de Toléde.

rendre, & qui fut suivant Castillo, entre Ségovie & Pédra-

J. C. F472. avec cux.

Anne'e de

L'Archevêque de Toléde informé de l'accord, soupçon-Il s'abouche na que de cette entrevûe il ne pouvoit rien résulter de savorable pour les Princes Don Ferdinand & Doña Isabelle. Dans cette pensée il envoïa l'Evêque de Coria, comme parent du Comte de Haro, avec des instructions sur ce qu'il. devoit faire. Il' se trouva donc à l'entrevûe l'Evêque de Siguença, Don Laurent son frere, Comte de Coruña, le Comte de Médina-Céli, le Comte de Haro, Don Pedre de Vélasco, & l'Evêque de Palence pour le Duc d'Albuquerque son frere. Ceux-ci s'y rendirent pour tous les Mendozas, & le Grand-Maître de Saint Jacques y étant venue avec l'Evêque son neveu, leur représenta, que comme ils tenoient tous des bienfaits du Roi Don Henri la meilleure partie de leurs Domaines, en récompense de leur zéle pour assurer la Couronne à Doña Jeanne qui passoit pour la fille de ce Monarque, & qu'il y avoit fort à craindre que les, Princes Don Ferdinand & Doña Isabelle ne voulussent les en dépouiller, s'ils montoient sur le Trône, il étoit à propos, pour prévenir ce malheur, de s'unir & se liguer tous ensemble.

Ligue conriage du Haro,

Tous ceux qui étoient présens, jugerent que la proposieux, & ma tion convenoit fort à leurs intérêts, & quoique l'Evêque de Coria voulût empêcher la Confédération, ce fut inuti-Grand-Maî-tre avec Do- lement. Ainsi ils se liguerent réciproquement, s'engageant na Marie de de se seconder les uns les autres avec leurs Troupes & Vélasco, fille leurs biens, pour leur propre conservation. Pour donner plus de force à la nouvelle Alliance, le Grand-Maître qui étoit libre, témoigna qu'il auroit très-souhaité d'en resserrer les nœuds par un mariage avec quelque Demoiselle de la Maison de Mendoza; & comme il n'y avoit dans cette Famille personne qu'on pût lui donner pour semme, l'on convint qu'il épouseroit la fille du Comte de Haro. Ne voulant point perdre de tems pour cette derniere affaire, il fut encore arrêté, par ordre du Roi, que le Comte de Haro & sa femme iroient & meneroient promptement leur fille Doña Marie de Vélasco à Péñasiel, qui appartenoit au Comte d'Uruéña neveu du Grand-Maître, afin que l'on y célébrât au plutôt le mariage. Le Comte de Haro n'y manqua pas, & le Grand-Maître s'étant rendu à Péñafiel au jour marqué, avec le Roi Don Henri, & un grand nombre de

## D'ESPAGNE. X. PARTIE. Siec. XV. 315

Seigneurs, le mariage se fit avec beaucoup de magnificence, & d'ostentation. Quand on eut fini les réjouissances qui Anne's DE en furent la suite, le Roi retourna à Ségovie, & le Grand-Maître alla le joindre peu de jours après, laissant sa femme à Peñafiel (A).

1472.

Don Rodrigue de Borgia, Cardinal, Légat du Pape Arrivée en dans les Roïaumes de Castille & d'Aragon, débarqua à Va-Espagne du Cardinal lence le vingtiéme jour de Juin, aïant à sa suite quelques Don Rodri-Prélats Italiens, & fut reçu avec de grands témoignages de que de Borjoie. Etant parti de Valence pour aller trouver le Roi Don du Pape. Jean, il rencontra à Tarragone le Prince Don Ferdinand, Roi de Sicile, qui étoit venu au devant de lui. Il s'aboucha avec lui dans cette Ville, & lui remit la Dispense pour Son mariage avec la Princesse Doña Isabelle, qui étoit passée à Tordélaguna, à cause de quelques siévres épidémiques qui couroient à Alcala. La Dispense étoit adressée à l'Archevêque de Toléde, & avoit été expédiée le premier jour de Décembre de l'année précédente \* (B).

Pendant ce tems-là le Comte de Benaventé s'étoit em- Différent paré de Carrion, le Comte de Salinas de Sainte Gadée, qui événemen à appartenoit au Sénéchal Pierre Lopez de Padilla, & l'Archevêque de Séville voulut en faire autant d'Olmédo & de Madrigal, mais il ne put réussit par la vive résistance des Habitans. En Andalousie la guerre se ralluma plus que jamais entre le Duc de Médina-Sydonia & le Marquis de Cadiz. Le Duc étoit aussi mécontent des Mendozas, parce qu'ils s'étoient ligués à son insçu avec le Grand-Maître de Saint Jacques, au préjudice de la Confédération qu'ils avoient ensemble; c'est pourquoi il leur écrivit à ce sujet une Lettre assez vive, à laquelle les Mendozas répondirent, en alléguant différentes excuses. S'étant mis en campagne à la tête de ses Troupes, il recouvra Alanis & Luque, pendant que Don Pedre Henriquez, Commandant de la Frontière, prit Tempul, sur le Territoire de Xérès, d'où il incommodoit fort le Marquis de Cadiz (C).

(B) Alfonse de Palence, & ZURITA.

point de Dispense en main, comme j'en ai prévenu dans ma sixiéme Note sou l'année 1469. En effet si le Pape Paul II. en avoit accordé une, pourquoi Sixte IV. en auroit-il expédié une se-

<sup>(</sup>A) Diégue Henriquez d'el-Castillo, & Alfonse de Palence.

<sup>(</sup>C) ALFONSE DE PALENCE. \* C'est ici que l'on trouve la preuve que l'Archevéque de Toléde n'avoit l

Anne's DE J. C. 1472. Stratagême d'un Soldat.

Le Duc de Médina-Sydonia avoit pour Favori un grand flatteur, appellé Gomez de Léon, qui ne sçavoit nullement l'art de faire la guerre. Louis de Godoy qui occupoit à Carmone la Forteresse de la Reine, souhairoit ardemment de venger la mort de Louis de Pernia; & un de ses Soldats, homme méchant & rusé, le sçachant, lui dit que s'il vouloit, il offriroit à ce Favori du Duc de lui donner entrée dans la Forteresse, pour s'en emparer, & que si la proposition étoit acceptée, comme il n'en doutoit pas, on pourroit faire main basse sur toutes les Troupes que le Duc enverroit. Godoy aïant approuvé le stratagême & permis au Soldat de le mettre en usage, celui-ci sit sçavoir à Gomez de Léon qu'il avoit à lui parler pour une affaire qui intéressoit le service du Duc son Maître. Flatté de cet avis, Gomez s'aboucha avec le Soldat, qui après lui avoir allégué différents sujets de plainte contre Louis de Godoy, lui offrit de l'introduire dans la Forteresse de la Reme, afin qu'il s'en saisst.

Son fucees.

Gomez de Léon accepta le parti, & rendit compte de l'accord au Duc de Médina-Sydonia, qui crut la chose trop légérement. Le Duc fit aufli-tôt préparer deux cens Chevaux bien équippés, pour les envoier à Carmone, & voulant masquer leur destination, il en donna le Commandement à Gonçale de Cordoue, avec ordre de prendre la route d'Almodovar, dont il tenoit la Forteresse, & de les remettre ensuite à Gomez de Léon. Gonçale de Cordoucobéit exactement, & Gomez de Léon étant parti au milieu de la nuit pour Carmone, se rendit par des chemins détournés proche de cette Place avant la pointe du jour . & sit mettre pied à terre à ses gens derriere une éminence qui les cachoit. Le rusé Soldat, qui sçavoit le tems auque! Gomez de Léon devoit arriver avec son monde, en avertir Louis de Godoy, pour qu'il tînt ses Troupes en état, & lorsque tout sut disposé, il sit les signaux dont il étoit convenu avec Gomez de Léon. Celui-ci fit aussi-tôt approches quelques hommes avec des échelles, pour escalader la muraille, & après qu'elles eurent été jettées, il en monta un; qui fur le champ égorgé. Huit autres eurent le même sort successivement, mais le dixiéme aïant entendu dans la Forteresse, lorsqu'il montoit, le cliquetis des armes, & aïant compris. la trahison à cet indice, se jetta en bas, & courus en informer ses camarades; ce qui fit que Gomez de Léon s'en retourna avec ses gens (A).

Don Jean, Roi d'Aragon, continuoit la réduction de l'Ampourdan, où il y avoit peu de Places qui ne lui fussent sou-d'Aragon mises, asin d'avoir toute cette Province sous sa domination. acheve de Pour en favoriser la révolte, le Roi de France avoit dans soumettre le Roussillon einq eens Lances & quelques Compagnies dan, d'Infanterie sous les ordres d'Antoine de Lou, qui s'avança jusqu'à Castellon d'Ampurias, où il sut joint par le Comte de Campo-Baso avec d'autres Capitaines & des Troupes Italiennes. Les deux Armées resterent vingt jours à la vûe l'une de l'autre, & il y eut plusieurs escarmouches entre la Cavalerie; mais comme Guillaume Dolms, Pierre Ortasa & Wies faisoient dans le Roussillon une vive guerre aux François, ceux-ci & les Italiens repasserent les Montagnes pour aller défendre cette Province. Dès qu'ils furent partis, le Roi Don Jean assiégea Castellon d'Ampurias, qui ne tarda pas à se rendre, de même que toutes les autres Places & Forteresses, qui restoient à soumettre dans l'Ampourdan (B).

Il n'y avoit plus à réduire en Catalogne que la Ville obs- Il assiége tinée de Barcelonne; c'est pourquoi le Roi Don Jean aïant Barcelonne. rassemblé ses Troupes, & donné ordre à Bernard de Vilamarin d'aller avec la Flotte se poster devant cette Place, il en commença le siège par mer & par terre. Le Roi logea ses Troupes à Pédralvas, à Valdoncellas, dans le Monastere de Sainte Marie de Jesus, & dans les Tours voisines. & Vilamarin investit Barcelonne par mer avec vingt Galéres & seize Vaisseaux. Ainsi le Roi serra la Ville de maniere que la famine s'y fit bientôt sentir. Pendant qu'il faifoit ce siège, arriva à son Camp le Prince Don Ferdinand son fils, qui étoit parti d'Alcala de Hénares, comme je l'ai déja dir, Don Ferdi-pour aller le voir, lui communiquer le mariage que l'on va le voir, tramoit en Castille entre l'Infant Don Henri son cousin, & la prétendue fille du Roi Don Henri, afin de l'empêcher à tems, conférer avec lui sur d'autres affaires, & l'aider à soumettre Barcelonne. Le Roi le reçut avec une tendresse vraiment paternelle, & après avoir appris ce qui l'amenoit, il fut d'avis que l'on dissimulat alors ce qui concernoit le mariage de l'Infant Don Henri, parce qu'il ne croioit pas que cet In-

<sup>(</sup>A) Alfonse de Palence.

(B) Alfonse de Palence, & Zu-

fant à qui il tenoit lieu de pere, fit jamais rien sans sa parti-ANNEE

cipation (A). J. C.

1472.

gnc.

Ce fut sur ces entrefaites qu'arriverent en Catalogne les Tarragone le Ambaffadeurs du Duc de Bourgogne, auxquels le Roi Don Il recoit à Légat, & les Jean envoïa ordre de s'arrêter à Lérida. Le Cardinal de Bor-Ambana-deurs du Duc gia, Légat du Pape, débarqua aussi à Valence, comme je de Bourgo- l'ai dit, dans le même tems, & donna aussi-tôt avis de son arrivée au Roi Don Jean qui étoit devant Barcelonne, où le Légat avoit dessein d'aller le voir; & le Roi lui sit dire de se rendre à Tarragone. Le Légat passa à cette Ville, où le Prince Don Ferdinand étant allé le recevoir, eut avec lui quelques conférences, & le pria de soutenir ses intérêts en Castille; ce que le Légat promit de faire avec tout le plaisir possible. Le Prince sit dire ensuite à son pere de venir à Tarragone, s'il le pouvoit, afin d'y traiter de toutes les affaires avec le Légat, & le Roi ne pouvant s'absenter du siège de Barcelonne, ordonna que le Légat & les Ambassadeurs de Bourgogne passassent à Saint Culgat; mais les derniers se rendirent, par ordre du Prince, le dix-neuviéme jour d'Août à Tarragone, où ils eurent une réception telle qu'ils pouvoient la souhaiter.

çois & les lonne,

Les Fran- Le Seigneur de Lou n'eut pas plutôt appris dans le Roufsillon l'état où étoit Barcelonne, qu'il envoir par mer queltent inutile- ques Troupes pour secourir la Place, & René Duc de Lorment de se-raine, voulut aussi en faire autant par le canal des Génois; courir Barce-mais ce fut toujours inutilement, par l'activité & les soins de Vilamarin, qui assiégeoit la Ville par mer; de sorte que les Assiégés souffroient extrêmement. Louis, Roi de France, sollicita pareillement la Comtesse de Foix de donner passage aux Troupes qu'il vouloit envoïer en Aragon pour faire lever le siège de Barcelonne au Roi son pere; mais la Comtesse, qui craignoit un Ennemi si fin & si puissant, s'en excufa d'une maniere polie (B).

Le Légat partit de Tarragone pour aller voir le Roi rrouver au siège le Roi Don Jean, & arriva le vingtieme jour d'Août à Ville-Frand'Aragon, & che, où l'Archevêque de Tarragone l'accompagna pour sa passe ensuite à sûreté avec quelques Compagnies de Gendarmes. Il sut Torrole. très-bien reçu du Roi, & tout le Camp sit les démonstrations accoutumées en pareil cas. Le Roi le logea dans le

Palais de Bélesguart, & conféra avec lui en peu de jours Anne's DE sur toutes les affaires, dont la principale étoit d'assûrer à Don Ferdinand son fils la succession au Trône de Castille. Pour tâcher de réduire les Barcelonnois à la raison, le Légat les somma de le recevoir dans leur Ville, & de lui donner l'obédience, mais ceux-ci n'en voulurent rien faire; c'est pourquoi aïant pris congé du Roi, il se remit en route le quatre de Septembre, afin de se trouver le dix à Tortose avec le Prince Don Ferdinand & l'Archevêque de Saragosse frere de ce Prince.

J. C.

34720

Pendant que le Légat étoit alle voir le Roi d'Aragon, le Retour du Prince Don Ferdinand paffa à Valence, où il arriva le sept Ferdinand en du même mois. S'y étant abouché avec l'Evêque de Si-Castille. guença, & aïant appris des nouvelles plus sûres touchant le mariage de l'Infant Don Henri, il fut rejoindre le Roi son pere, & le Légat retourna à Valence. Le Prince justement alsarmé, vouloit que l'on s'assûrât de la personne de l'Infant Don Henri, qui étoit dans l'Ampourdan; mais Doña Béatrix Pimentel, mere de l'Infant, aïant appris son inquiérude, sit en sorte de se justifier auprès du Roi d'Aragon, avec qui elle étoit à Pédralvas, & le Monarque ne voulut point consentir à la demande de son fils, dans la pensée que ce n'étoit qu'un artifice de la part du Grand-Maître de Saint Jacques. Don Ferdinand prit donc congé de son pere, & revint en Castille. Comme il apprit, en passant par Yta, que le Grand-Maître de Saint Jacques étoit à Guadalajara avec les Mendozas, il alla à Tordélaguna, où étoit la Princesse Doña Isabelle, la Dispense étant déja fulminée (A).

Les Ambassadeurs du Duc de Bourgogne passerent sur les Galéres du Roi Don Jean à la plage de Barcelonne, où lement d'aiils furent très-bien reçus. Après la confirmation des an-le Roid'Araciennes Alliances, ils agiterent le point concernant l'obé-gon & le Ducdience du nouveau Pape, parce que ni leur Maître, ni le ge Bourgo Roi d'Angleterre, ni le Roi Don Jean ne la lui avoit rendue. Sçachant que le Seigneur de Lou étoit à Barcelonne avec des Troupes Françoises, ils s'aboucherent avec lui, & le solliciterent inutilement de quitter le parti du Roi de France. ils demanderent aussi à entrer dans Barcelonne, à dessein de persuader aux Habitans de se soumettre; mais

ANNE'E DE J. C. 1472.

ceux-ci resuserent de les recevoir, & ne voulurent pas meme leur députer quelques personnes pour leur parler, par un effet de la politique du Bâtard de Calabre, qui commandoit dans la Place pour le Duc René de Lorraine. Ainsi les Ambassadeurs prirent du Roi leur Audience de Congé(A).

L'Evêque tille,

Quelques jours après que le Cardinal Légat fut en Espagne; de Siguença il sit sçavoir son arrivée à Don Henri, Roi de Castille, pour ce, par ordre avoir la permission d'entrer dans ses Etats, & d'y exercer du Roi Don sa Légation. Le Roi apprit cette nouvelle avec plaisir, & plimenter le donna ordre à l'Evêque de Siguença, par le conseil du Légat, qui Grand-Maître de Saint Jacques & d'autres, d'aller le complimenter de sa part sur sa bienvenue ; dans cette occasion le Roi & le Grand-Maître flatterent le même Prélat de l'espérance d'avoir le Chapeau. L'Evêque aïant donc fait tous les préparatifs nécessaires pour son voiage, se mit en route, accompagné de plusieurs de ses parens, & avec une nombreuse suite. Quand il sur à Valence, le Prince Don Ferdinand l'y vit, & le sollicita de soutenir sa cause, lui & ses parens, pour la succession au Trône. Le Légat appuia fortement la demande du Prince, & l'Evêque s'y étant engagé pour lui & pour ses parens, le Légat lui promit d'emploier avec le même zéle ses bons offices auprès du Pape, pour lui procurer le Chapeau qu'il souhaitoit. N'aïant plus rien à faire en Aragon, le Légat partit pour la Castille, accompagné de l'Evêque, qui le sit passer par les Places du Grand-Maître, où ils furent très-bien traités par ordre du dernier.

Arrivee & drid,

Comme le Légat approchoit de Madrid, le Roi chargea réception du Diégue Henriquez-d'el Castillo, qui étoit de son Conseil, son Premier-Aumônier & son Historiographe, de tout préparer pour sa réception & son logement. Au jour marqué, le Roi alla avec tous les Seigneurs de sa Cour au devant du Légat sur la route d'Alcala, & l'aïant rencontré, ils se firent réciproquement les politesses convenables, & vinrent ensemble jusqu'à la Porte de Madrid, où ils étoient attendus par un grand nombre d'Ecclésiastiques & de Religieux en ordre de Procession, avec les Croix des Paroisses, plusieurs personnes portant des Pluviaux très-riches, & l'Evê-

#### D'ESPAGNE. X. PARTIE. Siec. XV.

que d'Astorga étant à leur tête en habits pontificaux avec ses Anne's DE Assistans. Les Echevins de la Ville avoient un Dais magnisique, sur lequel les Armes du Pape étoient brodées. Après que l'on eut adoré la Croix, la Procession se mit en marche, le Légat étant sous le Dais avec le Roi, le premier à droite & le second à gauche. Ils arriverent en cet ordre à la Paroisse de Saint Jacques, où le Légat donna la Bénédictions à ceux qui étoient présens, & accorda des indulgences. Le Roi le conduisit ensuite jusqu'à la porte de son logement qui étoit attenant à l'Eglise, après quoi ils se séparerent.

J. C. 1477.

Quatre jours après le Roi Don Henri, assisté des Sei- Son augneurs & Officiers de sa Maison, donna audience au Légat de Castille. dans l'Eglise du Monastere de Saint Jérôme. Le Légat lui aïant alors présenté le Bref de sa Légation, lui exposa en peu de mots que les motifs pour lesquels le Pape l'avoit envoïé dans les Roïaumes d'Espagne, c'étoit afin de remédier au besoin de toute la Chrétienté, que la puissance formidable du Turc cherchoir à détruire; de remettre en vigueur la Discipline Eccléssastique; de procurer le bien des Couronnes d'Espagne, & de conférer avec sa Majesté sur plusieurs affaires qui concernoient le Saint Siège, & la Monarchie Castillane. Le Roi répondit qu'il sçavoit grand gré au Pape de sa bonne intention, & promit de l'obliger en tout ce qu'il pourroit. Il commit ensuite Diégue Henriquez d'el-Castillo, son Historiographe, pour traiter, en son nom, avec le Légat, les affaires dont celui-ci étoit chargé. Après cette audience, le Légat dépêcha au Pape un Courier, à la sollicitation du Roi, avec des Lettres de lui, du même Monarque & de plusieurs Seigneurs, pour lui rendre compte de tout & demander en même tems le Chapeau

jusqu'après les Fêtes de Noël (A). Le Roi Don Jean continuoir cependant le siège de Barce- Suite du lonne. Souhaitant ardemment d'avoir cette Ville sans effu-fiége de Barsion de sang, il sit proposer aux Habitans par quelques personnes, de se soumettre de bon gré, leur promettant de confirmer tous leurs droits & Priviléges, d'oublier entierement leur révolte, & les crimes qui en avoient été la suite,

pour l'Evêque de Siguença: il resta à Madrid avec le Roi,

<sup>(</sup> A) Diéque Henriquez d'el-Castillo. Tome VII.

Anne's de J. C. 347.2.

de conserver un chacun dans ses biens & Dignités, & de leur rendre à tous fon estime, de même que s'ils ne lui eusfent manqué en rien; mais les Barcelonnois parurent fourds à toutes ces offres, & principalement le Comte de Pailhars. quoiqu'il ent reçu l'année derniere une preuve authentique de sa clémence. Malgré tant d'endurcissemens, le Roi toujours bon, ne se rebuta pas. Fâché de voir qu'en prenant la Ville de force, il falloit nécessairement que ses Sujets en souffrissent, il leur écrivit encore, pour les exhorter à se zendre, une Lettre pleine de douceur & de tendresse, da-. tée de Pédralvas le sixième jour d'Octobre, par laquelle il leur réitéroit les mêmes offres, protestant contre eux de tous les dommages qui s'ensuivroient de la réduction de la Place par la violence des armes. Zurita rapporte en entier toute cette Lettre, qui est réellement digne d'un si grand Prince.

consent de se foumettre.

Il y avoit à Barcelonne un Ecclésiastique, qui étoit en grande vénération à cause de sa vertu, & qui pénétré de l'état où la Ville étoit réduite, s'efforça de persuader à tous les Habirans de prendre le parti de la soumission, offrant d'être leur médiateur auprès du Roi, de qui il s'engagea d'obtenir les conditions les plus avantageuses qu'ils pussent souhaiter. Les Barcelonnois commencerent alors à s'adoucir. & lui donnerent ordre d'aller trouver le Roi. En conséquence le digne Ecclésiastique porta au Roi le dixiéme jour d'Octobre les articles que la Ville lui donna, touchant les intérêts de quelques particuliers, lesquels pouvoient fournir matiere à quelque nouveau trouble. Le Roi donna ordre que la Ville envoiat ses Députés, pour régler & arranger tout avec les personnes qu'il nommeroit, de maniere que tout se fit, pour le plus grand avantage des Habitans.

Macapitule. Cela fut exécuté, & le dix-septiéme jour d'Octobre la reddition de la Ville sur arrêtée aux conditions suivantes : I°. Que le Roi déclareroit que tout ce que cette Ville avoir fair, durant tout le tems de la guerre, ne dérogeoir ni ne préjudicioit en rien à sa sidélité, à cause du juste motif qu'elle avoir eu de prendre les armes, & qu'ainsi tous les Habitans-servient déglarés bons & fidéles Sujers : II°. Qu'il Broir accordé une amnissie générale, sans que l'on pût procéder, ni civilement, ni criminellement contre qui que ce fir, pour tout ce qui s'étoit passé jusqu'alors: III. Que-Fon donneroit à Don Jean de Calabre, fils du Duc Jean de

Lorraine, un Passe-port & Sauf-conduit pour se retirer par Anne's DE Mer ou par Terre, en tel lieu qu'il jugeroit à propos, avec toutes ses Troupes, armes & munitions, de même qu'à tous les Officiers Etrangers, qui étoient venus servir les Barcelonnois dans cette Guerre: IVo. Que le Roi confirmeroit de nouveau les Priviléges, immunités, usages & constitutions de la Ville, les Decrets du Conseil, les Priviléges de la Table, & les impositions que la Députation Générale avoit faites pour acquitter quelques dettes: V°. Qu'on rendroit à Barcelonne les Villes, Places & Châteaux qu'elle avoit avant la mort du Prince Don Carlos: VIº. Que chacun seroit rétabli dans ses Biens & Domaines.

J. C. 14734

Le Roi consentit à tous ces articles; mais il excepta le Le Roi d'A Comte de Pailhars, & déclara qu'on restitueroit tout à ceux ragon y fait son entrée, & qui étoient dans la Catalogne, s'ils venoient dans un mois confirme les se ranger sous son obéissance, & à ceux qui n'y étoient pas, la Ville. en venant tout au plus tard dans un an. Il jura la capitulation, & les Barcelonnois exigerent qu'elle fût encore jurée par le Prince Don Ferdinand, Don Alfonse d'Aragon & les autres fils du Roi, par les Etats d'Aragon, de Valence & de Majorque, & par les Prélats & Grands Seigneurs qui seroient indiqués; ils demanderent aussi qu'il fût permis à ceux qui ne voudroient pas rendre l'obéissance au Roi, de se retirer où ils jugeroient à propos avec leurs biens, en leur accordant un an pour opter. Ainsi le Comte de Pailhars se sauva, & Don Jean de Calabre & le Seigneur de Lou fortirent avec leurs Troupes. Les Conseillers allerent ensuite porter au Roi publiquement les Cless de la Ville, que Louis Setanti, le premier de tous, lui présenta, en lui faifant un pent discours dans lequel il déplora le miserable état où la Ville s'étoit réduite, & le remercia de sa grande douceur & clémence. Le jour suivant le Roi entra, accompagné de toute sa Cour, par la porte de Saint Antoine, tous les Habitans faisant connoître leur joie par leur concours & leurs acclamations, & le lendemain 22. du même mois d'Octobre, il confirma dans le grand Salon du Palais, les Priviléges, confitutions & Ordonnances, de la même manique que les Rois ses prédécesseurs avoient fait.

Le Prince Don Ferdinand étoit encore à Valence, quand Autres évéon y apprit la réduction de Barcelonne, & comme le Car-nemens qui en furent la dinal Légat & l'Evêque de Siguença s'y trouvoient aussi, suite.

\$fij

Ann'ee de J. C. 1472.

il alla avec eux, & suivi de la Noblesse & du Peuple de la Ville, à l'Eglise Cathédrale, en rendre graces à Dieu; après quoi il partit pour la Castille. Dans le courant du mois de Novembre différens Seigneurs & Chevaliers vinrent se ranger à leur devoir, en rendant au Roi Don Jean l'hommage qu'ils lui devoient, & lui faisant serment de sidélité. On concerta ensuite le mariage de l'Infant Don Frédéric, second fils de Don Ferdinand, Roi de Naples, avec l'Infante Doña Jeanne, fille du Roi Don Jean, & fœur du Prince Don Ferdinand; ce qui fit que le Roi envoia à Naples un Gentilhomme Catalan, nommé Guillaume de San-Clemente ou Saint-Clement. On régla encore plusieurs autres mariages entre la Maison d'Aragon & d'autres Seigneurs. d'Italie, d'où vint qu'il y eut à Naples de grandes Fêtes (A).

'Aragon⊾

Il y eut pendant ce tems-là de furieuses divisions en Aragon entre Don Ximéne d'Urréa & Don Jean de Lune, d'une part, & Moise d'Altarriba, Seigneur de Huerto, & le Seigneur de Vallarias, de l'autre. Toute la Noblesse étoit en armes, & partagée, tenant pour les uns ou pour les autres, & les deux partis mirent sur pied chacun plus de douze cens Chevaux. L'Archevêque de Saragosse qui étoit Viceroi d'Aragon ne trouva pas d'autre moien pour dissiper cet orage, que d'ordonner aux Villes & Places de rappeller leurs Procureurs qui s'étoient assemblés afin d'accorder une certaine assise pour le siège de Barcelonne. Quoique le Prince Don Ferdinand leur eût aussi imposé à tous une Tréve, elle ne fut pas plutôt finie, qu'ils rassemblerent de nouveau des Troupes, & se posterent les uns & les autres à la vûe de Ricla. Les Députés d'Aragon tâcherent d'empêcher les deux Factions d'en venir aux mains, en faisant à cet effet des sommations juridiques aux principaux Chess, & enfin Don Artal d'Alagon leur enjoignit une Tréve de fix mois, à laquelle toutes les parties interessées consentirent (B).

Le Roi d'Aen Sicile.

D'un autre côté les Vénitiens firent de vives instances auragon envoie près du Roi d'Aragon, pour qu'il entrât dans la Ligue con-Sardaigne & tre le Turc, en qualité de Souverain de la Sicile; mais ce Prince s'en excusa, sous prétexte de la guerre qu'il avoit fur les bras, de celle qu'il craignoit de la part du Roi de France, & des grandes dépenses qui l'avoient épuisé pendant dix années qu'il avoir été obligé d'avoir les armes à la

(A) ZURITA.

AL (B) ZURITA.

main. Cependant après la réduction de Barcelonne, il sit partir une Flotte pour la Sardaigne & la Sicile; pour la Sardaigne avec cent Chevaux, à dessein de punir Don Léonard d'Alagon d'avoir usurpé, sans sa permission, les Domaines de Don Salvador d'Arboréa fononcle, Marquis d'Oristan, & Comte de Gociano, après la mort de ce Seigneur, & d'avoir aussi favorisé & entretenu des liaisons avec les Rébelles de Barcelonne. Don Ferdinand, Roi de Naples, s'étoit entremis d'accommoder Don Léonard d'Alagon avec le Roi d'Aragon son oncle, & de l'engager à se ranger sous l'obéissance de ce Monarque, & à la fix Don Léonard y aïant consenti à certaines conditions qu'il mit par écrit, le Roi Don Jean accepta les conditions, autant qu'elles ne préjudicieroient en rien au Droit de la Souveraineté, ce qui tarda quelque tems à être exécuté (A).

J. C.

1472.

En Navarre, la Comtesse de Foix tint les Etats à Osite, pour recouvrer les Villes & Places dont les Factions des Affaires de Beaumonts & des Agramonts s'étoient emparés, sur-tour Navarre. Sancta-Cara, Caparrolo & Milagro. On lui accorda le don qu'elle demandoit afin de la mettre en état de lever des Troupes, mais à condition que ces Places ne pourroient jamais être aliénées de la Couronne. Elle donna ordre ensuite que les Troupes allassent faire le siège de Milagro, & comme les Habitans de cette Place souhaitoient fort de: fecouer le joug pesant qu'on leur avoit imposé, ils en faciliterent le recouvrement. Le Comte de Lérin voïant que toutes les armes du Royaume se tournoient contre lui, commença d'avoir de grandes inquiétudes, & chercha de toutes parts des Troupes pour se désendre. La Comtesse des Foix informée de tous les mouvemens qu'il se donnoit, fit dire à son mari de venir avec des forces l'aider à détruire les pernicieuses Factions de ce Roïaume. Dès que le Comre de Foix eut reçu ces avis, il assembla quelques Régi- Mort: dia mens, & passa avec eux les Pyrenées; mais la mort l'enleva \* Comte de

(A) ZURITA.

Après la mort de ce Comte, Mariana nous affure que Dona Leonore sa veuve, gagnée ou forcée par les sollicitations pressantes du Roi de France, remit entre les mains de ce Prince toutes les Places fortes du Rosaume de Navarre, parce qu on lui fit entendre que c'étoit le moien le plus affuré pour li is ma fixième Note.

conserver la Couronne à ses petits-fils. qui étoient les neveux de Sa Majesté. Très-Chrétienne. Il n'en est cependant rien dit dans les Histoires de France ni dans celle de Languedoc, & il semble même que l'on trouve des preuves, du contraire en l'année 1476. commeje l'observerai alors dans ma cinquiéme: Don Alfonse, Roi de Portugal, aïant en sa puissance

de ce monde dans le mois de Juillet, à l'âge de cinquant te ans. On transporta son corps à la Ville d'Orthez en Bearn, J. C, 1472, où il fut inhumé dans l'Eglise des Peres Dominicains (A).

de Saint Fer-deux femmes & une fille de Muley Xéque, qui s'étoit défant de Por ja emparé de Fez, résolut de s'en servir pour obtenir par la tugal, est ra-voie de l'échange le Corps du Saint Infant Don Ferdinand, cheté, & ap-voie de l'échange le Corps du Saint Infant Don Ferdinand, porté d'Affi- que l'on n'avoit jamais pû ravoir, quelque offres qu'on eût que à Lisbon-faites. Il envoïa Diégue de Bayros en faire la proposition à Muley, & celui-ci l'aïant acceptée, le Roi Don Alfonse fit conduire à Arzile les deux femmes & la fille de ce Prince Mahométan. \* Diégue de Bayros reçut à Fez le coffre où étoient les os du Saint Infant, & Muley Belfaza, fils de Muley Xéque, vint avec lui à Arzile recevoir les trois prisonnieres. Quand l'échange sut fait, ils accompagnerent tous deux le cossre, chacun avec sa clef, jusqu'à Lisbonne, où il fut reçu du Roi Don Alfonse & de toute la Cour en procession solemnelle. Les Saintes Reliques furent sur le champ portées dans le même ordre au Monastere du Sauveur, où on les placa, jusqu'à ce qu'on les transferât dans la fuite au Couvent de la Bataille (B). On reconnoît par-là combien les Bollandistes se sont trompés, en parlant au cinquiéme jour de Juin de la Translation du Corps du Saint Infant,

Cette année le Roi Don Alfonse sit une Maison au Prin-Le Roi de Portugal fait ce Don Jean son fils & à la Princesse Doña Léonore sa brue; ce qui ne s'étoit jamais pratiqué jusqu'alors (C). an Prince Don Jean.

> (A) BERTRAND ELIE dans l'Hictoire des Comtes de Foix. Aléson dans l'Histoire de Navarre,

(B) Goes, dans la Chronique du Prince Don Jean, Chap. 34, MARMOL

(C) Goes dans la Chronique du

Prince Don Jean.

\* Je ne sçais pourquoi Ferréras ne parle plus ici que d'une fille de Muley Xéque, après avoir marqué l'année précédente, que les Portugais en avoient fait plusieurs prisonnieres, quand ils s'é-toient emparce d'Arzile. Il auroit bien dû au moins nous aptrendre ce que devinrent les autres. Monsieur de la Neufville, qui fait mention de deux enfans, dit qu'on les échangea avec les l

deux femmes de Muley Xéque contre le corps du Saint Infant Don Ferdinand de Porrtugal, Au contraire Mr. de la Cléde prétend que l'on n'en rendit qu'un pour ravoir ces précieuses Reliques, & que l'autre, ne fut remis à son pere, qu'après avoir été élevé à Lisbonne, où l'on prit grand soin de son éducation, ce qui fit que les Maures l'appellerent Mahomet le Portugais. Telle est l'opposition entre ces trois Historiens modernes. Je me contente de l'exposer, faute d'être à portée d'éclaircir la vérité. l'ajouterai seulement que cela ne les empêche pas d'être tous trois contraires à Mariana, qui prétend sous l'année 1473, que les os du Bienheureux Infant furent enlevés par un Maure de la Ville de Fez, & apportés en Portugal.

Le Cardinal Légat ajant convoqué avec le consentement du Roi, le Clergé de Castille, chaque Cathédrale députa une Digniré & un Chanoine, & au jour marqué il se rendit avec le Roi à Ségovie, lieu marqué pour l'Assemblée, où du Clergé de le Légar logea dans le Palais Episcopal. Dans la premiere Castille à séance le Cardinal sit à tous les Assistans un Discours ordre du Lépar lequel il commença par exposer que ce qui avoit dé-gat. terminé le Pape à l'envoier en Espagne, c'étoit la crainte du danger dont la Religion & les Provinces de la Chrétienté pouvoient être menacées, de la part de la puisfance formidable du Grand-Turc, qui après s'êrre emparé de l'Empire d'Orient, paroissoit vouloir encore envahir tout ce que comprenoit celui d'Occident. Il ajoûta ensuite, que puisqu'on ne pouvoit repousser la violence des armes, que par les armes, par des Armées ou des Flottes, le besoin commun de l'Eglise demandoit, que toutes les Eglises contribuassent pour des sins si indispensables, sur-tout dans une occasion où l'on avoit tant sujer d'être alarmé. Enfin il conclut par dire, qu'il ne pouvoit douter que les Eglises d'Espagne qui se piquoient d'être si bonnes Catholiques, ne fournissent tous les moiens qui leur seroient possibles pour le succès d'une si sainre entreprise. Quand il eur fini de parler, les Assistans répondirent qu'une affaire de cette amportance exigeoit que l'on y réfléchîr.

Les Députés des Eglises délibérerent sur la proposition Elle accordu Légat, & quoique les opinions fussent d'abord parta- de au Papeun Subfide pour gées, ils convintent à la fin de donner le subside qu'on de-la guerre conmandoir, à condition que le Pape accorderoit aux Chanoi-tre le Turc. nes deux Canonicats, qui seroient conférés l'un à un Théologien, & l'autre à un Docteur en Droit, chargés d'enseigner ces deux Sciences; & le Légat y aiant consenti, au nom du Pape, l'Assemblée se sépara. Plusieurs Eglises qui étoienr attachées aux Princes Don Ferdinand & Doña Isa-Belle, ne voulurent point y envoier leurs Députés; ce qui-Ar que l'Evêque de Coria tourmenta le Légat pour qu'il se transportat à Valladolid, sous prétexte d'avoir à lui communiquer plusieurs affaires très importantes pour le bien & la tranquillité de la Monarchie. Le Légat en parla au Roi Don Henri, qui lui dit de n'écouter aucune proposition de la part des Séditieux. Ainsi le Légat fortit de Ségovie, & ajant vaque durant quelques jours à plusieurs affaires Ecolé-

Anne's de J. C. 1473. tourne en Aragon

siastiques, il passa par Alcala, pour voir les Princes Dont Ferdinand & Doña Isabelle, & l'Archevêque de Toléde qui lui sit une réception magnisique. S'y étant arrêté queldu Pape re ques jours, il alla à Guadalajara, où le Marquis de Santillane & ses freres le reçurent très-bien & le sêterent beaucoup; il prit de-là quelques jours après la route d'Aragon, pour se rendre ensuite à Valence (A).

Don Henri, Infant d'Aragon, tille pour sa Jeanne.

Comme le Grand-Maître de Saint Jacques avoit tramé le mariage de l'Infant Don Henri avec Doña Jeanne, que le passe en Cas- Roi Don Henri regardoit comme sa fille; l'Infant ébloui de l'espérance de monter sur le Trône de Castille, & croïant epouler 12 Princesse Do-follement avoir pour lui les Grands, & les Députés des Villes, méprisa & abandonna tout ce qu'il avoit en Catalogne & en Valence, & vint avec sa mere au commencement de Février à Réquéna, où il resta quelques jours. Le Roi Don Henri ne le sçut pas plutôt dans cette Place, qu'il lui envoia des équipages magnifiques, avec une vaisselle d'argent superbe, un lit & tout ce qui étoit nécessaire pour son voïage. Il conféra ensuite sur son arrivée avec le Grand-Maître de Saint Jacques, qui députa sur le champ deux Gentilshommes de sa Maison vers l'Infant, pour l'amener avec sa Mere à Garci-Muñoz, où ils devoient rester jusqu'à ce qu'ils fussent mandés par le Roi.

Il fait éclater for orgueil.

Les Gentilshommes du Grand-Maître s'étant rendus à Réquéna, commencerent d'expérimenter la veine gloire de l'Infant Don Henri, dans ses actions & ses paroles. Ce Prince non content de leur donner sa main à baiser, de même qu'à d'autres Seigneurs qui allerent lui faire leur Cour ; & le complimenter sur sa bonne arrivée, comme s'il avoir déja été reconnu héritier présomptif de la Couronne de Castille, parla avec beaucoup de hauteur des Grands du Royaume, & avec quelque mépris du Prince Don Ferdinand, disant qu'il seroit charmé de pouvoir mettre sin à tous les troubles de Castille en se battant avec lui seul à seul, & que volontiers il lui donneroit la Ville de Toléde, pour qu'il acceptât le dési : rodomontade que l'on rapporta au Prince Don Ferdinand, qui la méprisa comme elle le meritoit (B).

(A) Diégue Henriquez d'el-Cas-(B) DIEGUE HERMAN, CASTILLO, & ALFONSE DE PALENCE. TILLO, & COLMENARES dans l'Hifsoire de Ségovie.

Sous

Sous prétexte de faire venir d'Escalona à l'Alcazar de Anne's DE Madrid la Reine Doña Jeanne & sa sille, le Grand-Maître de Saint Jacques demanda au Roi le Gouvernement du même Alcazar, qui étoit confié à André de Cabréra, & Maître de S. celui-ci fut forcé d'obéir au Roi, après avoir fait néan-Jacques obmoins tout son possible pour s'en désendre, connoissant l'in-l'Alcazar de tention du Grand-Maître. Quand il fut en possession de l'Al-Madrid. cazar & de la Ville de Madrid, il pressa le Roi de lui donner l'Alcazar & la Ville de Ségovie, parce qu'il avoit envie d'avoir en sa puissance les principales forces & Villes de Castille, pour conserver dans quelque occasion qui se présentât, tout ce que la violence de son ambition lui avoit procuré; mais André de Cabréra, qui avoit le Gouvernement de cet Alcazar, sit sçavoir à sa Princesse Doña Isabelle, le dessein & l'intention du Grand-Maître, & convint avec Doña Béatrix de Bobadilla sa femme de resuser constamment de se désaisir de cette Forteresse. Cabréra éluda en conséquence sous différens prétextes de se conformer aux ordres du Roi, & garda l'Alcazar & les portes de la Ville; ce qui indisposa fort le Grand-Maître contre lui (A).

A Cordoue, l'Évêque n'étant pas vû d'assez bon œil pour L'Evêque de résister à la violence de Don Alsonse d'Aguilar, qui avoit Cordoue presque toute la Ville pour lui, sut contraint d'en sortir. contraint de de Les anciens Chrétiens regardoient aussi avec envie & cha- son siège. grin les richesses l'opulence des nouveaux. De-là vint Souleve-qu'il s'éleva une furieuse tempête contre les derniers. Un doue contre jour que les Confreres de la Charité faisoient une Proces-les nouveaux sion, un Forgeron qui étoit le plus considéré d'entre eux Chrétiens. à cause de sa serveur, aïant remarqué qu'une jeune fille d'un nouveau Converti avoit jetté un peu d'eau sur le Dais, sous lequel on portoit la représentation de Notre-Dame, & croïant, soit par erreur ou par malice, que c'étoient des urinaux qu'elle avoit vuidés exprès par mépris pour la Sainte Image, commença à s'écrier: » Souffrira-t-on chez des , Chrétiens que l'on fasse une pareille insulte à la Religion? Elle ne peut être vengée que dans le sang de ce Conver-, ti, & qu'en réduisant en cendres sa maison. » A ces mots tous les autres Confreres s'animerent, & transportés de colere, ils mirent le feu à la maison du nouveau Chrétien, d'où l'eau étoit partie.

(A) Diéque Henriquez d'el-Catillo, Tome VII.

Il se trouva proche de-là un Gentilhomme de la Ville 1 Anne'e de appellé Torré-Blanca, qui voulut contenir les Séditieux, J. C. en les exhortant à se tranquilliser; mais quoiqu'il fût unicelui qui en versellement aimé, on se jetta sur lui, & on le blessa sans sut l'auteur, aucun égard. Un grand nombre de personnes, tant de la Noblesse que du Peuple accoururent aussi tôt au secours de Torré-Blanca, & il se livra alors un rude & sanglant combat, jusqu'à ce que le Forgeron & ses Compagnons surent à la fin forces de se retirer à l'Eglise de Saint François. Don Alfonse d'Aguilar informé du tumulte, vint, bien accompagné & armé l'appaiser, & étant allé à Saint François, il attira adroitement hors de l'Eglise le Forgeron, & le perça sur le champ d'un coup de lance, en sorte qu'on emporta cet homme à demi mort chez lui. A la vue de ce trouble les Convertis commencerent a fermer leurs portes dans leur Quartier, à cacher leurs effets les plus précieux, & à se munir d'armes

grands trou-

pour se défendre.

Les anciens Chrétiens & gens du vulgaire coururent à sonne de plus la maison du Forgeron, & quelques-uns plus méchans que les autres publierent que le Forgeron étoit ressuscité à & avoit dit à ceux qui s'étoient trouvés présens, qu'il n'y avoit que le massacre & le pillage des Convertis, qui pussent venger l'offense faite à la Religion, & son injuste mort: imposture qui ameuta aussi-tôt toute la Populace. A cette nouvelle Don Alfonse d'Aguilar se rendit une seconde fois dans le même lieu avec un Corps de Cavalerie, à dessein de dissiper cette canaille; mais celleci furiense & excitée par l'appas du pillage, lui manqua de respect. Quoiqu'il sût secondé de Pierre d'Aguayo, Gentilhomme de la Ville, qui voulut aussi désendre les pauvres Convertis, la Populace effrénée les força l'un & l'autre. à coup de pierres, de fléches & de lances, de se retirer dans le vieux Château, où quelques Convertis eurent pareillement le bonheur de se résugier avec ce qu'ils purent emporter. Les Mutins ne trouvant donc plus d'obstacle à leur fureur, pillerent les maisons des Convertis, y mirent le feu, & égorgerent inhumainement, sans distinction d'àge ni de sexe, tous ceux qu'ils purent attraper, quoique les derniers eussent barricade les rues. Enfin il n'y eut point de violence à laquelle on ne se portât contre ces malheureux Convertis, jusque là qu'un des Séditieux youlant ôter la chemise à une jeune fille, après lui avoir pris ses habits, la coupa par devant avec un couteau, pour aller plus vîte, & fendit en même temps le ventre & l'estomac de cette misérable.

Cette émeute arriva le 14. de Mars, & dura deux jours. Les nou-On assure que Dieu la permit, en punition de ce que les veaux Con-Convertis étoient pour la plûpart Apostats, ne prosessant itaires en disque de nom la Religion Chrétienne. Pendant cet horrible férens encarnage, plusieurs d'entre eux trouverent le moïen de sortir de la Ville, pour aller chercher asile ailleurs, & quelques-uns furent volés sur les chemins sans aucune pirié. Ceux qui arriverent à Palma, furent reçus avec bonté de Louis de Portocarréro, qui en étoit Seigneur; mais le mauvais exemple de Cordone sit que l'on traita les Convertis avec la même barbarie à Montoro, Adamuz, Bujalance, Rambla, Sancta-Ella, & dans d'autres Places des environs de cette Ville. On leur auroit fait encore un pareil traitement à Baéna, si le Comte de Cabra ne les en avoit garantis; à Ecija & à Xérez, Isans le Marquis de Cadiz & Don Frédéric; & à Séville, si l'on n'avoit été retenu par le Duc de Médina-Sydonia & d'autres Seigneurs.

A Almodovar-d'el Campo de Calatrava, les gens qui Châtiment cultivoient les héritages, ôterent aussi la vie à quelques de quelques Sédinieux. Convertis; mais Don Rodéric Giron, Grand-Maître de Calatrava, punit le crime, en faisant pendre ceux qui l'avoient commis.

Peu de tems auparavant on avoit tué sur la Côte de Portugal, proche de Sétubal, une Baleine monstrueuse, qui monstrueuse poursuivant un Vaisseau qu'elle sit enfin perir, étoit restée Côte de Porengravée sur le rivage. Elle avoit deux cens pas de long sur mgal. cent de large, & aux deux côtés trois cens nageoires visà-vis les unes des autres: ses yeux étoient plus grands qu'un crible ordinaire, & à seize palmes de distance. On en tira une si grande quantité de graisse, que les gens de la Côte en furent enrichis. A cette occasion les Convertis Judaisans se persuaderent suivant une fausse tradition de quelques-uns de leurs Rabins, que la venue du Messic étoit proche, parce qu'ils prenoient cette. Baleine pour Léviathan, dernier présage de sa venue; mais après s'être ainsi flattés durant quelque tems, ces pauvres aveugles eurent la douleur d'être détrompés (A).

(B) ALFONSE DE PALBECE.

VNNE,E DP J. C, 1473. Irruption Roianme de Jaco

mort du Connétable

Lus.

Don Michel

Les Mahométans de Grenade entrerent dans le Royaume de Jaën avec deux mille Chevaux & quinze mille Fantassins, & désolerent les campagnes d'Ubéda & de Baéza. des Mahome A cette nouvelle le Connétable Don Michel Luc rassemrans dans le bla cinquens Chevaux & huit mille Fantassins, & alla attendre les Barbares dans un défilé proche de la Guardia pour recouvrer le butin; mais reconnoissant la supériorité des Ennemis; qui avoient à leur tête leur Roi Aboali \*; il les laissa passer: ce: qui mécontenta fort les Chrétiens qui Sédition à s'étoient joims à lui. Il y avoir à Jaën un grand nombre de Jaën contre riches Convertis, & le Peuple instruit de ce qui s'étoir pasles nouveaux ses nouveaux Converis, & sé à Cordoue, se mit en devoir de leur faire le même parti. Pour leur faciliter le moien de se fauver, Goncale Mésia se saisit de quelques Tours, & Quésada aïant sait prendre les armes aux Troupes du Connétable de qui il étoit parent par alliance, entreprit de réprimer les Mutins. Comme ceux-ci étoient extrêmement achatnés, Quésada emploia la violence pour les faire rentrer dans le devoir : mais la Populace se défendir de maniere qu'il sur tué, & les autres forcés de se retirer. Les Sédirieux s'aban donnant alors à toute leur fureur, coururent à l'Eglise Cathédrale, & un d'oux lâcha au Connétable, qui entendoit la Messe,

Suite de Cecouble.

Mars.

Doña Thérese de Torres, semme du Connétable, ne -scut pas plutôt le triste sort de son mari, qu'elle se réfugia. & se renferma dans le Château avec Don Nicolas & Don: Ferdinand ses beaux freres, Commendeurs de Montizon & d'Oréja. Cependant le Peuple mutiné non content de ce qu'il avoit fair dans la Ville, passa à Torré-el-Campo, & après y avoir égorgé Jean de Marruécos, sa semme, ses. enfans & ses domestiques, & s'être emparé de tous leurs: effets, il retourna à la Ville, & en attaqua les Forteresses,

un coup d'arbaletre si bien ajusté, qu'il le renversa mort. Après dette action facrilège, ils fortirent, & commencerent à piller les maisons des Convertis, & à faire main basse sur tous ces misérables, sans aucun égard, ni à l'âge, ni au séxe. Ce soulévement se sit le vingt-deuxième jour de

<sup>\*</sup> Pourquoi Ferrénas appelle-t-fl te ce qu'il faut croire, parce qu'on nemainfi le Roi de Grenade? Albohacen de voit pas qu'il ait cesté de regner avant qui il a déja parlé sous différens nome, l'année 1482. avoit-il encore selui-ci ? C'est sans dou-

à dessein de les piller, mais cette hardiesse coûta la vie à plusieurs des Séditieux. Don Pedre Giron, Grand-Maître d'Alcantara, informé de cette sédition, assembla promptement un Corps de Troupes pour voler au secours de Doña Thérese, & peut-être dans l'intention de s'emparer de la Ville pour son oncle. Dans le même tems le Duc de Médina-Sydonia envoïa dire aux freres du Connétable qu'il ne tarderoit pas à les secourir avec des Troupes, afin que le Grand-Maître de Saint Jacques ne pût pas s'emparer de cette Place. Le Comte de Cabra voulut se rendre maître de Locubin, mais il changea bientôt de dessein, par envie de favoriser aussi Doña Thérese de Torres; ce qui sit que les Habitans de Jaën effraiés se tranquilliserent, & les freres du Connétable garderent le Gouvernement de la Ville. On traita de même à Andujar les Convertis; & le Roi Don Henri aïant appris la mort du Connétable, donna cette de Haro fair

charge au Comte de Haro, & celle de Chancelier à l'Evê- & l'Evêque de

que de Siguença (A).

A Séville, la division continuoit toujours entre le Duc Chancelier. de Médina-Sydonia & le Marquis de Cadiz. Le dernier re- de Cadiz. connoissant la nonchalance du Duc, résolut en homme rusé s'empare d'Arde s'emparer d'Alanis, où il scavoit qu'il n'y avoit point de Garnison. Aïant donc mis à cet effet des Troupes sur pied. il chargea de cette expédition Christophle Mosquéra, qui étoit très-connu des Habitans, & avoit de gros biens dans ce quartier-là. Pierre de Nadal, Alcayde de la Forteresse, en eut avis, & le sit sçavoir au Duc, le pressant sortement de lui envoïer des Troupes; & comme le Duc ne parut pas: s'en inquiéter, l'Alcayde alla à Séville, sans laisser plus de: deux hommes dans la Forteresse, lui signifier de vive voix le danger pressant où étoit la Place. Le Duc sui promit alors. de le fecourir avec un Corps de Troupes, & lui dit de s'enretourner, mais Christophle Mosquera aïant appris l'absence de l'Alcayde, partit avec son monde, & se saisit d'Alanis. où les Habitans le reçurent avec plaisir, à l'exception de quelques-uns en très-petit nombre...

Séville sut très sensible à cette perte, & il s'y éleva de On tient grands cris, parce que dans une année si stérile l'on coupoir ville à cette de ce côté-là le transport des grains, & de plusieurs autres occasion.

Anne's DE J. C. 1473.

Anne'e de J. C. 1473.

choses nécessaires à la Ville, & que d'ailleurs le Marquis empêchoir d'Alcala de Guadayra qu'on ne tirât rien de Carmone ni d'Ecija, & de Constantine, qu'il ne vînt aucun soulagement de Cordoue. A cette vûe la Ville s'assembla pour délibérer sur ce qu'il y avoit à faire. Plusieurs surent d'avis que l'on envoiat à Cazalla trois cens Chevaux, pour assûrer le chemin de l'Estrémadure, & détruire les biens des Habitans d'Alanis; mais ils furent contredits par un Echevin prudent & expérimenté, qui soutint que la vengeance qu'on vouloit tirer des Habitans d'Alanis, ne seroit d'aucun reméde pour les maux qu'on souffroit à Séville, & que l'expédient qu'on proposoit, ne serviroit nullement à procurer les secours dont on avoit besoin; parce qu'aucun homme prudent ne se hazarderoit à amener des grains ni des marchandises à la Ville, sçachant qu'il devoit passer au milieu de tant de Soldats; ce même homme ajouta ensuite que tant que le Marquis de Cadiz auroit en sa puissance la Forteresse d'Alanis, il se trouveroit toujours à Cazorla, à Pédrosa & dans les autres Places des environs, où il avoit quelques Partisans, des gens qui fourniroient à ses besoins, & l'aideroient à la garder; enfin il conclut, que le feul parti qu'il y eût à prendre, c'étoit de rassembler promptement des Troupes, & de faire en sorte de reprendre Alanis.

Cet avis prévalut, & le Duc de Médina-Sydonia leva en Médina-Sy-donia va af consequence quinze cens Chevaux & six mille Fantassins. Géger Alanis Quand ils furent en état, le Duc prit l'Etendard de la Ville, & laissant une bonne Garnison dans la Place, & des Gardes sûres aux portes, & sa femme avec son fils dans la maison de l'Assemblée pour plus grande marque de confiance, il partit le vingt-troisième jour de Janvier muni d'Artillerie, & accompagné de la principale Noblesse, à dessein d'aller recouvrer Alanis. Comme le chemin droit étoit montueux & rude, il en prit un autre plus commode pour le transport de l'Artillerie. Iñigo Salcédo, s'étant emparé à moitié chemin d'un petit Château ruiné, d'où les Ennemis auroient pû tirer de grands avantages, s'ils en avoient été maîtres, tant pour la conservation d'Alanis, que pour empêcher qu'on ne portât des provisions à la Ville, le fit rétablir. Immédiatement après le Duc se rendit devant Alanis, qu'il attaqua par quatre endroits, aïant placé d'un côté Don Pedre de Zuñiga, au plus fort Don Ferdinand de Ribadénéyra,

D'ESPAGNE. X. PARTIE. SIEC. XV.

& d'un autre Don Pedre Henriquez, Sénéchal de l'Anda-Anne's DE lousie.

Mosquéra, comptant sur le secours que le Marquis de Cadiz lui avoit promis, fortifia la Ville d'un bon fossé, d'u-quis de Cadiz ne estacade & de tout ce qu'il crut nécessaire pour la dé-tente inutilefense, après quoi il sit sçavoir au Marquis l'état où il se ment de faire trouvoit. Sur cette nouvelle le Marquis ramassa sept cens Chevaux, & voulant obliger le Duc de lever le siège, il lia des intrigues secrettes avec quelques Sévillanois, afin d'avoir entrée dans leur Ville; mais ceux-ci furent découverts & pendus au haut de la muraille, où leurs corps resterent attachés. Ce coup aïant manqué, le Marquis sortit d'Alcala de Guadayra avec ses Troupes, & s'approcha de Séville en bon ordre jusqu'au gué des Palissades, ou de las Estacas; mais voiant les Habitans bien sur leurs gardes, il s'éloigna à dessein d'aller piller Aljaba, qui avoit pour Seigneur Don Jean de Guzman, ami du Duc de Médina-Sydonia. Don Jean de Guzman prévenu de son intention, posta un bon Régiment de Cavalerie & un grand nombre de Fantassins dans les olivets, par où le Marquis devoit passer, & celuici en aïant eu vent, & aïant aussi appris que la Ville de Séville envoroit un puissant secours à Don Jean de Guzman, détacha deux cens Chevaux, avec ordre de courir la partie la plus haute des olivets, & d'enlever tous les Sévilfanois qu'ils rencontreroient; mais ce fut sans aucun succès: le Détachement fatigué d'avoir marché toute la nuit, arriva dans le bas proche de Séville, où les Habitans auroient pû le surprendre, s'ils n'en avoient été détournés par Rodrigue de Rivéra, homme qui sçavoit jouer à deux fins.

Cependant le Duc de Médina-Sydonia continuoit le sié- Réduction ge d'Alanis, & le Marquis de Cadiz alla à Alcala d'el Rio de la Place. où il commença à faire répandre le bruit que les Troupes. d'Ecija & de Cordoue venoient le joindre pour secourir les Assiégés, & qu'il avoit aussi des liaisons dans Séville, le tout à dessein d'intriguer le Duc, & de l'engager à lever le siège. Ces nouvelles donnerent en effet de l'inquiétude au Duc, mais il sur bientôt tranquillisé, sçachant que ce qu'on disoit des Troupes de Cordoue & d'Ecija, étoit faux, & que Séville étoit en sûreté par la vigilance de ses Echevins & de ses Habitans. Le cinquieme jour de Février le Duc sit sa derniere approche de la Ville, & quoique les Assiégés mon-

Anne'e de J. C. 1473.

trassent beaucoup de valeur, ses Troupes l'assaillirent avec tant de résolution, qu'après bien du sang répandu de part & d'autre, ils emporterent la Place de force, firent main basse dans les rues sur un grand nombre d'Ennemis, & oblis gerent les autres de se renfermer dans la Forteresse avec Christophle de Mosquéra. Les Troupes de Fuenté-Obéjuna, qui étoient venues servir le Marquis, obtinrent par la médiation de quelques Seigneurs, la permission de retoumer chez elles, sans qu'il leur fût fait aucun mal; & ceux qui étoient dans la Forteresse, furent contraints de se rendre à la discrétion du Duc, qui sit pendre tous les Habitans qu'il y trouva, & retint prisonnier Mosquéra, à qui il sit un bon traitement.

Le Marquis de Cadiz s'en

D'un autre côté le Marquis de Cadiz ne cessoit de se dédommage, présenter devant Séville, pour voir s'il ne pourroit point y exciter quelque trouble, & reconnoissant que cette manœuvre ne servoit à rien, il résolut de s'emparer du Pont de Guadayra, afin d'incommoder la Ville. Aïant fait venir de l'Artillerie & d'autres machines de guerre d'Alcala de Guadayra, il attaqua la Tour du Pont, où étoit pour Séville Pierre de Montes d'Oca avec quatre Soldats seulement. Ceux-ci, quoiqu'en si petit nombre tinrent bon tant qu'ils purent, dans l'espérance d'être secourus; mais à la fin toutes les Fortifications étant détruites par l'Artillerie; Pierre de Montes d'Oca convint avec le Marquis de se rendre son prisonnier, en laissant la liberté à ses quatre Compagnons; ce qui fut exécuté.

11 n'ose comde Médina-Sydonia

Le Duc de Médina-Sydonia ne sçut pas plutôt le Marbattre le Due quis maître de la Tour & du Pont, qu'il prit la résolution de marcher contre lui avec ses Troupes, pour lui livrer bataille, & punir les Habitans d'Alcala de Guadayra. Il donna avis à Séville de son intention, & on lui envoïa de cette Place de gros renforts, de sorte que quand il parut à la vûe d'Alcala de Guadayra, il avoit vingt-mille Fantassins, & dix-huit cens Chevaux. Là il rangea son Armée en ordre de bataille dans la Plaine, attendant que les Ennemis sortissent de la Place pour le combattre; mais le Marquis de Cadiz, après avoir bien pourvû à la sûreté de la Ville, donna ordre que tout le monde restât tranquille; ainsi le Duc aïant tenu longtems ses Troupes sous les armes, sans voir paroître personne, décampa & rentra dans Séville la nuit suivante (A).

(A) Alfonse de Palence.

Sur la nouvelle que le Roi Don Henri pensoit à faire ve-Anne's DE hir l'Infant Don Henri, pour le marier avec la Princesse Doña Jeanne sa prétendue fille, les Princes Don Ferdinand Celui-ci so & Doña Isabelle travaillerent à fortifier leur parti, en met-ligue avec les tant dans leurs intérêts les principaux Seigneurs. Ils envoïe-Princes Don rent en conséquence à Séville le Docteur Quadra, un des Dona Mabel, plus fameux Jurisconsultes de son tems, avec d'amples pou-le. voirs de leur part & de celle de l'Archevêque de Toléde, pour renouveller leur ancienne alliance avec cette Ville & le Duc de Médina-Sydonia, qui étoient ennemis déclarés du Grand-Maître de Saint Jacques. Quadra étant arrivé à Séville dans le tems que le Duc étoit allé recouvrer Alanis, communiqua l'affaire dont il étoit chargé, à Alfonse de Palence, conformément à l'ordre qu'il en avoit du Prince & de l'Archevêque. Lorsque le Duc sut de retour d'Alanis à Séville, ils allerent ensemble trouver ce Seigneur, qui leur sit un accueil des plus gracieux, & qui, après avoir vû les pouvoirs du Docteur Quadra, resserra par une nouvelle confédération les nœuds de celle qu'il avoit déja avec les Princes. Comme le Duc étoit alors très-mécontent de ce que la Maison de Mendoza s'étoit liguée avec le Grand-Maîtro de Saint Jacques, sans sa participation, & sans aucun égard aux Traités qu'elle avoit avec lui, il se trouva bien plus disposé à accepter la proposition; & pour assûrer les Princes de son attachement, il sit partir une personne avec le Docteur Quadra, qui retourna aussi-tôt leur rendre compte de tout, de même qu'à l'Archevêque de Toléde ( A ).

Le Marquis de Cadiz piqué de la perte d'Alanis, tâchoit Suite de la avec quelques Compagnies de Cavalerie de faire d'Alcala le Duc de de Guadayra tout le mal possible à Séville, empêchant les Médina-Sydo-Etrangers d'y aller commercer, & qu'aucun Habitant n'en quis de Can · sortit pour passer ailleurs; en sorte que l'on souffroit extrê-diz. mement dans la Ville. Pour y remédier, la Ville forma un Régiment de Cavalerie, qui fut chargé de pourvoir à la sûreté des chemins, & de punir les Habitans d'Alcala de Guadayra, & le Duc en donna le commandement à Don Pedre & Don Alfonse de Guzman, deux de ses freres, qui étoient très-aimés des Sévillanois. Ces deux Seigneurs commencerent à faire beaucoup de mal aux Habitans d'Alcala

(A) Alfonse de Palenge Tome VII,

11:5

Anne'e de J. C. 1473.

de Guadayra, d'où vint que le Marquis de Cadiz irrité cherchoit avec empressement l'occasion de se venger. Le dernier afant sou par les espions qu'il avoit à Séville, que les deux freres du Duc devoient faire le huit de Mars une sortie du côté d'Alcala de Guadayra, envoïa demander des Troupes à Xérez, Carmone, Moron & Ossuna, & recommanda de les lui amener avec tant de précaution, que ses ennemis n'en scussent rien; cet ordre sut ponduellement exécuté, & il entra la nuit suivante dans Alcala de Guadayra quatre cens Chevaux & un grand nombre de Fantassins.

Deux freres

Au jour marqué les deux freres du Duc se leverent avant du premier l'Aurore, & sortirent de la Ville à la tête de cent Chevaux, & Don Pedre de Zuñiga le sçachant, sit sceller trois cens Chevaux qu'il avoit, & alla au plutôt avec eux les joindre. Ils reconnurent la Campagne, & n'aïant point rencontré ceux qu'ils cherchoient, ils allerent dîner & se reposer à Marchénilla, qui appartenoir à Don Alfonse de Vélasco leur ami. Dans le même tems un Berger vint à Séville, avertir le Duc qu'il avoit vû entrer dans Alcala de Guadayra plus de quatre cens Chevaux & beaucoup d'Infanterie; mais Rodrigue de Rivéra détourna le Duc de le croire, en disant que cela ne paroissoit nullement fondé, & qu'il y avoit à craindre que ce ne fût un stratagême de la part des ennemis: peu après un autre homme apporta au Duc un pareil avis, auquel on n'eut pas plus d'égard.

Ils perdent D vie.

Cependant le Marquis de Cadiz, informé que les deux freres du Duc de Médina-Sydonia étoient passés, alla les attendre au retour avec ses Troupes, & leur dressa une embuscade, plaçant soixante & dix Chevaux sur une éminence, pour être vûs, & derriere, tout le reste de la Cavalerie avec l'Infanterie. Après avoir dîné & s'être délassés, les deux freres du Duc & Don Pedre Zuñiga remonterent à cheval, & reprirent la route de Séville. Ils apperçurent en marche sur l'éminence les soixante & dix Chevaux d'Alcala de Guadayra, & sans faire aucune réfléxion, ni reconnoître s'il n'y avoit pas plus de monde qu'ils n'en voioient, ils fondirent fur eux tout-à-coup, & en tuerent & blesserent quelquesuns au premier choc; mais les Troupes qui étoient embusquées, s'étant aussitôt avancées, ils furent accablés par la multitude, & contraints de succomber. Don Pedre de Guzman perdit la vie d'un coup de lance qu'il reçut à la bou-

## D'ESPAGNE. X. PARTIE. Siec. XV.

che, & Don Alfonse de Guzman son frere d'un coup de sabre, qui lui fendit la tête en deux. Beaucoup d'autres périrent avec eux, & Don Pedre de Zuñiga n'évita le même fort, qu'en prenant la fuite avec ceux qui purent s'échapper. Cette triste nouvelle sur promptement portée à Séville, & l'on fit sur le champ sortir un bon nombre de Troupes pour secourir les Fuiards. Il s'éleva un cri universel dans toute la Ville, & l'on emporta les corps des deux Freres du Duc à Alcala de Guadayra, d'où ils furent renvoïés, à la sollicitation de Pierre de Montes d'Oca, au Duc de Médina-Sydonia, qui les sit enterrer à Séville dans le Monastere de saint Isidore, qui étoit de son patronage. Alsonse de Palence ajoûte quelqu'autres circonstances moins importantes, que je passe sous silence (A).

Don Alfonse de Fonséca, Archevêque de Séville, mou- Mort de Dost rut cette année à Coca, sans qu'il m'ait été possible de sça-Alsonse de voir quel jour. Le Chapitre de cette Eglise en arant été in-Fonséea, Archevêque de formé, élut pour Prélat en sa place, Don Fredéric de Guz-Séville. man, frere consanguin du Duc de Médina-Sydonia. Le Roi On en nom-Den Hanni & las Princes Den Fordinand & Desa Ichelle me deux pour Don Henri & les Princes Don Ferdinand & Doña Isabelle le remplacere solliciterent aussi auprès du Pape ce Siége Archiépiscopal, pour Don Pedre Gonçalez de Mendoza; mais le Pape fit la fourde oreille à leur demande, & le conféra au Cardinal Riazio son neveu; & qui sit que le Roi désendit de laisser prendre possession à ce Cardinal, sous prétexte de sa quali-

té d'Etranger, & ordonna de mettre les revenus en régie (B).

Le Roi Don Henri touché des maux que les Habitans de Dispositions Toléde, & les Seigneurs qui étoient hors de la Place, se du Roi pour faisoient réciproquement, leur imposa à tous une Trève, Ville de Tou & afin de les pacifier, il mit dans la Ville pour Assistant le léde. Commendeur Bamba, permit à Don Pedre Lopez d'Ayala d'y rentrer, & donna voix délibérative dans les Assemblées de Ville au Doren de l'Eglise. Tous les Habitans désirant la paix & la tranquillité de la Ville, Don Alvar Perez de Guzman, Don Pedre Lopez d'Ayala, & les autres Echevins & hommes droits, s'assemblerent avec l'Assistant, & firent serment, entre ses mains le vingt-quatriéme jour d'Avril, d'être en tout & pour tout dévoués au service de Dieu & du Roi, & de faire tous leurs efforts pour y maintenir toujours

(A) Le même Alfonsa de Palen- (B) Zuniga dans les Annales de E, Zuniga & d'autres. CE, ZUNIGA & d'auties.

1473.

Anne'e J. C. 3473·

la Ville, sans souffrir aucune violence ni injustice; mais malgré cette démarche, comme les Seigneurs qui étoient chasfés de la Ville, cherchoient à y rentrer, & avoient pour eux quelques Habitans, il y eut à cette occasion plusieurs émeutes, sans que les Bannis pussent obtenir cette année ce qu'ils: fouhaitoient, l'Assistant, le Doïen, le Prieur d'Aroche & Pierre Arias s'y opposant toujours, quoiqu'aux dépens de quelques combats & choes de part & d'autre (A).

Henri.

Le Grand- Voiant que le parti des Princes Don Ferdinand & Dons Maître de S. Isabelle grossissis de jour en jour, le Roi Don Henri résoche de le dis- lut de faire venir l'Infant Don Henri d'Aragon, pour lui faisuader de ma-re épouser sa prétendue fille; c'est pourquoi il lui envoïa Jeanne avec ordre de se rendre à Madrid. Le Grand-Maître s'efforçoit l'Infant Don cependant de le détourner d'effectuer ce mariage, pour deux raisons; la premiere, dans la crainte de perdre la meilleure partie de ses Domaines, qui avoit appartenu au pere de l'Infant Don Henri, & la seconde, parce qu'aïant eu le Comte de Benaventé pour Concurrent à la Grande-Maîtrise de Saint-Jacques, il appréhendoit qu'avec l'appui de Doña Béatrix Pimentel & de l'Infant, ce Seigneur ne lui intentâr un procès. Ce Conseil paroissoit très-dur au Roi; sur-tout après l'ordre qu'il avoit envoié à l'Infant de venir; mais le Grand-Maître qui sçavoit les effets que pouvoit produire le retard, lui persuada de faire dire à l'Infant de s'arrêter à Xétafe.

Ses conseils a cet effet.

L'Infant Don Henri étant arrivé à cette Place, en infort ma le Roi Don Henri, qui étoit à Madrid, & qui lui envoia dire de s'avancer jusqu'à moitié chemin, pour s'aboucher avec lui. On se rendit de part & d'autre au lieu marqué, & après les cérémonies accourumées & un court entretien le Roi, qui étoit venu avec le Grand-Maître, s'en retourna. & renvoia l'Infant à Xétafe, lui disant d'y rester jusqu'à nouvel ordre. En chemin le Roi & le Grand-Maître parserent du mariage, & le second dit au premier, que dans les conjonctures présentes il ne convenoit pas de faire épouser l'Infant à fa fille, parce que le parti des Princes Don Ferdinand & Dona Isabelle étant si fort, il ne trouvoit aucun moien de le balancer en faveur de l'Infant; il ajoûta qu'il lui paroissoit bien plus à propos de la marier à quelque Roi en état de se faire

<sup>(</sup>A) ALCOCER dans l'Histoire de Toléde, Liv. J. Chap. 114. & d'autre.

J. C.

14734

redouter, & de lui affûrer la succession à la Couronne, & qu'à ce défaut il falloit pour dissiper au plutôt les Partisans des Princes, mettre promptement sur pied une puissante Armée, tirer à cet effet de grosses sommes des trésors que le Roi avoit dans l'Alcazar de Ségovie, & lui donner à lui-même le Gouvernement de cette Forteresse. Enfin le Grand-Maître conseilla au Roi de donner ordre, en attendant, à l'Infant Don Henri & à sa mere, de passer à la Forteresse d'Odon, sons prétexte d'envoier demander la Dispense pourle mariage: le Roi suivit le dernier avis (A).

Le Roi se désiant néanmoins du Conseil du Grand-Maître L'Eveque de Saint Jacques, manda l'Evêque de Siguença, & André de Siguença, André de André de de Cabréra, afin de conférer avec eux sur cette affaire. Etant Cabréra en venus tous deux, l'Evêque de Siguença exposa au Roi les donnent de grands inconvéniens qu'il y auroit à craindre, s'il s'allumoit Rois de nouveau une guerre civile dans les Etats de Castille, où la plûpart des Seigneurs, Villes & Places étoient si fort dévoués aux Princes par haine pour le Grand-Maître de Saint-Jacques, & lui fit appréhender, qu'étant abandonné du plus grand nombre de ses Sujets, il n'eût lui-même le malheur de se voir détroner. André de Cabréra allégua d'autres raisons pour lesquelles il ne convenoit pas de livrer au Grand-Maître. de Saint Jacques l'Alcazar de Ségovie, & résolu de ne s'enpoint désaisir, il retourna à cette Ville, doù il sit sçavoir à a Princesse Doña Isabelle ce qui se passoit.

Redoutant toujours les Princes, & se désiant de l'Insant Strangome Don Henri, le Grand-Maître de Saint Jacques cherchoit à Maître de Saint Jacques cherchoit de Saint evoir en sa puissance les principales forces de Castille, pour Jacques pour gen servir dans l'occasion, en cas que la fortune parût vouloir avoir l'Alcalui devenir contraire. Il avoit deja l'Alcazar de Madrid, & vie. il'ambitionnoit fort celui de Ségovie. Fâché de n'avoir pû encore obtenir le dernier, il imagina de se le procurer par le moien d'un Echevin de la même Ville, son Confident, appellé Diégue de Tapia, en l'engageant, à force de promesles, d'exciter contre les nouveaux Convertis une sédition à la fayeur de laquelle il sit en sorte de s'emparer de l'Alcazar. Diégue de Tapia aveuglé par les offres du Grand-Maître. parla à ses amis, à d'autres qui lui étoient affectionnés, & à plusieurs mécontens d'André de Cabréra; & comptant

que le Marquis le seconderoit ayec ses Troupes, il gagna ANNE'E DE le menu Peuple par l'espérance du pillage des Convertis, & J. C. convint que le Dimanche seizième jour de Mai, tous les 1473. gens du complot sortiroient de chez eux armés l'après midi, au son de la cloche de la Paroisse de Saint Pierre de los Picos, en criant: Que l'on massacre les Convertis,

André de Cabréra Commanéchoner,

Cette affaire ne fut pas tenue si secrette, qu'elle ne parvînt à la connoissance d'André de Cabréra, qui se pourvut dant de la de bonnes Troupes, & avertit les Convertis de se munit. Place, le fait d'armes; ce qu'ils firent. Au jour marqué, on sonna l'après midi la cloche dont on étoit convenu, & à ce signal les Conjurés sortirent en si grand nombre, que les petites Places de Saint Martin, Saint Michel, Saint Jean, Sainte Colombe & Sainte Eulalie furent couvertes de gens armés. Ils commencerent par se mettre en devoir de forcer & piller les maisons des Convertis, mais ceux-ci qui étoient prévenus leur opposerent une vive résistance. Dans le même tems, André de Cabréra sortit de l'Alcazar avec ses Troupes, & alla d'abord à la Place de Saint Michel, où il dissipa les mutins, qui y étoient, au moien du massacre de quelques-uns. Il passa de-là à celle de Sainte Colombe, où beaucoup d'autres gens se rejoignirent à lui, & ceux de la place de Sainte Eulalie étant accourus au secours de leurs camarades, il se livra un sanglant combat, dans lequel Diégue de Tapia sut tué d'un coup de fléche. Enfin les Mutins furent vaincus, aux dépens de la vie d'un grand nombre de personnes, comme il arrive ordinairement dans les guerres civiles. Le Grand-Maître déchu par-là de toutes ses espérances, s'en alla à l'instant à Escalona. J'omets plusieurs circonstances, que rapportent Colmenares, Alfonse de Palence & d'autres.

On apprit bientôt au Roi Don Henri cette sédition, & le tablit le cal-Monarque s'étant rendu promptement à Ségovie, accompa-me à Ségovie, & Don gné de l'Evêque de Siguença & d'autres, y rétablit le calme; Pedre Gon-après quoi il retourna à Madrid. Pendant qu'il étoit dans calez, Evê-cette Ville, Don Pedre Gonçalez, Evêque de Siguença, guença, est reçut la nouvelle que le Pape l'avoit créé Cardinal à la procréé Cardimotion qu'il avoit faite le septiéme jour de Mai; ce qui rénal, jouit fort le Roi, & encore plus tous les parens du Pré-

lat (A),

<sup>(</sup>A) Diégue Henriquez d'el Cas-[ Doza & d'autres-tillo, Chacon, Salazar de Men-[

Le Grand-Maître de Saint Jacques toujours prévenu contre Infant Don Henri, envoïa en grand secret en Portugal une ANNE'E DE personne de confiance, solliciter le Roi Don Alfonse d'épouser l'Infante Doña Jeanne, s'engageant de mettre les choses démarches du au point que le mariage de cette Princesse avec l'Infant Don Grand-Maître Henri n'eût pas lieu; & il paroît que le Roi Don Alfonse se de Saint Jacfaissa gagner & travailla en conséquence à amasser de grosses du Roi de fommes d'argent, sous prétexte de vouloir continuer la guer-Portugal, re d'Afrique. Dans le même tems le Grand-Maître chercha épouser la à s'emparer de Toléde, au moien de certaines liaisons secret-Princesse Dotes avec quelques Habitans; mais le Doien, & le Prieur ses tentad'Arroche en aïant eu vent; il s'éleva une grande émeute tives inutiles dans la Ville, où le Roi Don Henri se transporta aussi-tôt, sur la Ville le Grand-Maître s'y rendant aussi d'Escalona avec le Marquis de Villéna son fils. Quand le calme fut rétabli dans la Place, le Roi passa à Ségovie, & le Grand-Maître alla à Peñafiel voir sa femme. Plusieurs Seigneurs tels que l'Evêque de Siguença, le Marquis de Villéna & d'autres entrerent à Ségovie avec le Roi. Pendant que la Cour y étoit, le Arrivée de Chapeau de Cardinal arriva à l'Evêque de Siguença, & pour Chapeau de le recevoir avec plus de faste, André de Cabréra sortit à l'Evêque de cheval avec toute la Noblesse de la Ville, & l'aïant mis au Siguença, bout d'une pique, il le porta ainsi depuis la porte de Sé-me le Cargovie jusqu'à l'Eglise Cathédrale, où le Roi & l'Evêque l'at-dinal d'Esparendoient. Toute la cérémonie se fit avec beaucoup de ma-gnex gnificence, & le Roi ordonna que le nouveau Cardinal fût appellé le Cardinal d'Espagne \* (A).

Doña Béatrix Pimentel & l'Infant Don Henri son sils Mécontent voïant que l'on disséroit la conclusion du mariage avec l'In-tement de l'Infant Don fante Doña Jeanne, & comprenant que c'étoit le Grand-Henri, de sa Maître de Saint Jacques qui en étoit cause, donna avis de mere & du tout au Comte de Benaventé. Celui-ci alla sur le champ à naventé son Ségovie, se plaignit au Roi Don Henri du procédé que oucles

(A) Diégue Henriquez d'el-Castillo, Alfonse de Palence, Colménares, Salazar de Mendoza & d'autres.

[Cardinal Linfant: Cela a dépendu des diverses occasions qui ont déterminé les Rois à l'accorder. Le Cardinal Ximénez est un des der-

\* Il y a encore eu pluseurs Cardinaux Castillans qui ont porté ce titre; mais nul Aragonnois. Ce n'a point été dans la pron à la qualité qu'on l'a donné, car des fils de Roi ne l'ont pas eu, témoin l'illustre Prince Don Louis, qui est apparent voiez mée 1478.

pellé aujourd'hui le Cardinal Infant; Cela a dépendu des diverses occasions qui ont déterminé les Rois à l'accorder. Le Cardinal Ximénez est un des derniers qui l'ont porté. Le Pape avoir nommé l'Evêque de Siguença Cardinal dans la promotion du 7. de Mai, à laquelle un autre Espagnol eut encorepart. Voiez ma derniere Note sous l'année 1478, ANNE'E DE J. C. 1473.

Ŕ.

l'on tenoit avec l'Infant son neveu, & parla également a ce sujet avec chaleur sur le compte du Grand-Maître, parce qu'il sçavoit que le dernier étoit le mobile de tout. Le Roi s'efforça de radoucir le Comte, en lui disant qu'il devoit tenir les Etats à Sainte Marie de Niéva pour cette affaire, & pour d'autres importantes à la Monarchie, & que par conséquent Doña Béatrix sa sœur & l'Infant n'avoient qu'à se rendre d'Odon à cette Place (A).

Convocation des Etats

Il y avoit quelques jours que plusieurs personnes avoient Sainte Ma représenté au Roi Don Henri les maux que l'Etat souffroit gie de Niéva, par l'insolence avec laquelle les Seigneurs traitoient leurs Vassaux, & les chargeoient de tributs, & on l'avoit en même-tems pressé d'y remédier, de même qu'à plusieurs autres choses préjudiciables. Le Roi avoit convoqué en conséquence les Etats à Sainte Marie de Niéva, se proposant de les sonder en même tems sur le mariage de sa prétenduc fille avec l'Infant Don Henri. Au tems marqué pour la tenue des Etats, cet enfant & Doña Béatrix Pimentel sa mere passerent à Sainte Marie de Niéva, où se rendirent aussi les Députés des Villes. Le Grand-Maître de Saint Jacques alla de Peñafiel à Ségovie pour accompagner le Roi; mais comme le Comte de Benaventé eut avec lui quelques paroles très-vives, touchant les obstacles que le Grand-Maître apportoit au mariage de l'Infant, neveu du Comte, avec la prétendue fille du Roi Don Henri, il alla seul à Sainte Marie de Niéva, afin d'éviter de nouvelles querelles.

Réglemens qui y furent faits

Dès que le Roi Don Henri se fut aussi transporté à cette Ville, on sit l'ouverture des Etats, & le Roi y aiant exposé le besoin où il étoit, & l'envie qu'il avoit de faire cesser les maux que le Roïaume souffroit, on lui représenta tout ce qui sembloit exiger du reméde. Comme les revenus de la Couronne étoient extrêmement altérés, le Roi révoqua toutes les donations faites depuis dix ans; mais cette disposition ne fut pas trop bien exécutée, à cause du grand nombre & de la puissance des Intéressés. Il annula aussi toutes les Confréries ou Congrégations formées depuis dix ans, parce que n'aiant point été faites dans la vûe qu'il convenoit, mais uniquement pour des intérêts temporels, elles donnoient occasion à des scandales, & il défendit que l'on en établit

ANNE'E.DE J. C.

de nouvelles sans sa permission, & celle de l'Ordinaire Eccléssaftique: il conserva seulement celles qui étoient sondées pour la sûreté des Places & des chemins, contre les Bandits & les Voleurs; leur promettant même son appui & sa protection. Enfin il ôta tous les Tributs de passages, de péages & d'autres de cette espèce, que les Seigneurs avoient imposés dans leure Places & Terres, sans qu'il les y eût autorisés. On termina ainsi les Etats, après qu'ils eurent toutefois accordé un don gratuit considérable au Roi, qui retourna à Ségovie (A). Comme je n'ai pû avoir les délibérations de ces Etats, j'ignore si le Roi y parla de ce qui

concernoit le mariage de sa prétendue fille. Les Habitans d'Aranda de Duéro, Place qui appartenoit Pierre de à la Reine Doña Jeanne, rebutés des mauvais traitemens & pris prisonqu'ils éprouvoient de la part des Gouverneurs & de quel-nier par les ques-uns des plus puissans d'entr'eux, étoient disposés à se-Habitans d'Acouer le joug de la tyrannie, & à se livrer aux Princes, Duéro, comme Sépulvéda avoit fait. Plusieurs Seigneurs des environs favorisoient le Gouverneur & ses adhérens, mais il n'y en avoit aucun qui fit plus de mal aux Habitans que Pierre de Zuñiga. Un jour que celui-ci n'étoit pas loin de la Ville avec ses Troupes, les Habitans qui ne respirosent que la vengeance, mirent sur pied quelque peu de Cavalerie & d'Infanterie, & sortirent sierement pour le combattre. Quoiqu'on les eut prévenus qu'ils lui étoient inférieurs en force, il ne l'eurent pas plutôt joint, que sans s'inquiéter de la dis-

oserent leur résister, & sirent Pierre de Zuñiga prisonnier, Les autres s'étant sauvés comme ils purent. Contens de cette expédition les Vainqueurs retournerent Ceux-ci lichez eux; mais prévoïant qu'ils pourroient en revanche avoir vient leur de la la

proportion, ils fondirent sur lui, comme des furieux, & des désespérés, culbuterent & massacrerent tous ceux qui

beaucoup à souffrir, tant de la part du Roi & de la Reine, Princesse Doque de celle des autres Seigneurs leurs ennemis, ils concer-na Mabelle. terent de se livrer aux Princes, afin d'avoir leur appui. Instruits que le Prince Don Ferdinand étoit dans les Roiaumes d'Aragon, ils s'adresserent à la Princesse Doña Isabelle, qui étoit à Talamanque avec l'Archevêque de Toléde. La Princesse conféra avec le Prélat sur la maniere d'assûres cette

<sup>(</sup>A) DIÉGUE HENRIQUEZ D'EL-CASTILLO, & COLMÉNARES. Х× Tome VII.

ANNE'E DE J. C. **\$473**\*

Ville, & l'Archevêque donna ordre à Don Diégue de Roxas, qui étoit à Gumiel d'Izan, de se jetter dans Aranda avec le plus de Troupes qu'il pourroit; ce que Don Diégue exécuta ponctuellement. Le Comte de Miranda fut très-sensible à cette nouvelle, mais sur-tout le Grand-Maître de Saint Jacques, qui voroit avec chagrin le parti des Princes se fortisser de jour en jour. De-là vint que se second se ménagea une entrevue à Cuellar avec le Duc d'Albuquerque, afin de prendre ensemble des mesures pour la sûreté de leurs Domaines, parce qu'étant tous deux Créatures du Roi Don Henri, ils craignoient également la modération des graces que ce Monarque leur avoit prodiguées.

Après se l'être assûré, le Grand-Maître de Saint Jacques

Acharnement du

Grand-Mai- retourna à Ségovie; & comme il reconnoissoit dans le Rois me de Saint Don Henri de l'inclination pour sa prétendue fille, il vou-Jacques pour lut avoir de sa main même l'Alcazar de cette Ville. Il pressa zar de Ségo-donc de nouveau le Roi, d'ordonner à André de Cabréra de: le lui remettre, sous prétexte que pour assûrer à la Princesse Doña Jeanne la succession au Trône, en la mariant avec l'Infant Don Henri, il falloit tirer de grosses sommes de cer Alcazar, asin de préparer des armes & des Troupes, parcequ'il étoit impossible de réussir autrement, à cause de l'affection que tant de Seigneurs & de Villes avoient pour les Princes: il ajoûta encore que pour appurer davantage le droit de Doña Jeanne, il étoit nécessaire de déclarer & faire approuver le mariage dans les Etats Généraux; qu'il n'y avoit point de Place, où il convînt mieux de les affembler qu'à Ségovie; & qu'il étoit à propos pour leur sûreté de donner ordre à Cabréra de livrer les portes de Saint Jean & de Saint Martin au Marquis de Santillane, qui les garderoit fous son

Andre deserment. Le Roi, pour qui les discours du Grand-Maître Cabréra refu-étoient des oracles qu'il suivoit aveuglément, ordonna ausmettre cette si-tôt à André de Cabréra de remettre l'Alcazar à ce Fayo-Fortereffe, ri; mais Cabréra, qui pénétroit dans les artifices du Grand-

Maître, différa sous différens prétextes d'obéir, sans manquer cependant de respect au Roi; le tout dans l'intention de ne point se désaisir de cette Forteresse, en homme, qui étoit dévoué aux intérêts des Princes, & qui sçavoit que le Grand-Maître étoit leur plus grand ennemi-

Ses repré- Le Roi Don Henri avoit cependant quelqu'estime pour celles de Do-André de Cabréra, & alloit de tems-en-tems à l'Alcazar. Un D'ESPAGNE. X. PARTIE. SIE C. XV.

jour qu'il y étoit, Doña Béatrix de Babadilla, femme de Cabréra, & Dame de la Princesse Doña Isabelle, lui repré- Anne's de senta le danger qu'il y auroit de livrer les portes de la Ville 1473. au Marquis de Santillane, qui étoit allié au Grand-Maître, na Béatrix de Bobadilla au dont les intentions devoient être suspectes, quoiqu'on ne les Roi. pénétrât pas; & qu'ainsi, c'étoit à lui à prendre garde à ce qu'il feroit, parce que s'il réfléchissoit, comme il convenoit, il reconnoîtroit que le Grand-Maître n'avoit jamais cherché que ses propres intérêts, leur sacrissant la dignité du Trône & le bien de la Monarchie. Ces remontrances calmerent un peu le Roi, & dans d'autres conversations que Cabréra & sa femme eurent avec lui, ils se hazarderent une fois à lui parler de la maniere suivante. » Il n'est pas pos-, sible que votre Majesté ignore les calamités & les troubles , que ses Etats ont soufferts, depuis qu'elle s'est aveuglément conformée à la volonté de Don Jean Pachéco, ,, Grand-Maître de Saint Jacques, qui ne s'est servi de sa fa-, veur, que pour aggrandir ses propres Domaines, & aug-" menter nos maux. Elle peut se rappeller combien de fois , il a eu la témérité de déploïer ses Drapeaux contre vos , Etendards; qu'à Avila il eut la hardiesse de vous ôter la " Couronne, en mettant le Sceptre entre les mains de l'In-,, fant votre frere; & que ce Prince étant mort, presque su-, bitement, il osa encore solliciter la Princesse Dona Isa-" belle votre sœur de prendre en main l'autorité & le Gou-», vernement, qu'elle refusa généreusement, par envie de », vous voir régner. Les difgraces & les infortunes que votre " Majesté & la Monarchie ont éprouvées par sa perfidie, 20 depuis l'engagement que vous avez pris à los Toros de 29 Guisando, sont trop récentes pour que vous puissiez les , avoir oubliées. Vous ne pouvez ouvrir les yeux sur sa " conduite, sans être persuadé que vous devez sermer l'o-2) reille à ses conseils, & sans reconnoître que si vous êtes » encore aujourd'hui assis sur le Trône, vous en avez l'o-,, bligation à la Princesse votre sœur, que vos Sujets regar-, dent comme votre légitime héritière. Par conséquent c'est n tromper votre Majesté que de chercher à la détourner d'en-» tretenir avec une si digne sœur toute la bonne correspon-», dance à laquelle vous êtes obligé; outre que cette Prin-, cesse étant aimée de tant de Seigneurs, Villes & Pla-, ces, il suivroit de-là infailliblement une guerre funeste à

J. C. \$473·

HANNE'S DE ,, l'Etat, & dangereuse pour vous. De si puissantes considér " rations nous font prendre aujourd'hui la liberté d'exhorter " votre Majesté à avoir pour sa fœur & pour le Prince Don " Ferdinand son mari, des égards convenables, afin de régner " en paix & tranquillité, & de ne point ajoûter de nouveaux maux à ceux dont vos Etats ont été si long tems affligés.

Ce discours sit quelqu'impression sur le Roi Don Henri; sa semme pro-jettent de sai- qui ne parur pas éloigné de saire ce qu'on lui disoit. Le re venir la voiant dans une st bonne disposition, Cabréra & sa femme Princesse Do-imaginerent de mettre la Princesse & le Roi à portée de se sa sabelle à maginerent de mettre la Princesse & le Roi à portée de se PAlcazar de voir, dans la persuasion que la Princesse acheveroit par sa prudence de déterminer le Roi son frere, à donner aux affaires un ordre convenable, à lui assûrer la succession au Trône, & à procurer la tranquillité à l'Etat. Ils projetterent en conséquence d'attirer à l'Aleazar la Princesse Doña Isabelle, què éroit à Aranda avec l'Archevêque de Toléde, & ils communiquerent leur idée au Cardinal Mendoza & au Comte de Benaventé. Ces deux-ci qui s'étoient déja déclarés secrettement avec eux en faveur des Princes, gouterent fort le projet, mais sur-tour le second parce qu'il étoit vivement piqué de ce que le Grand-Maître de Saint Jacques avoit dégouté le Roi du mariage de sa prétendue fille avec l'Infant Don Henri neveu du même Comte de Benaventé, & cherchoit à faire épouser à Doña Jeanne le Roi de Portugal. Toute la difficulté fut de trouver le moien d'informer la Princesse de cetre affaire.

Ils Fy deperminent.

Alfonse de Palence dit qu'André de Cabréra emploïa à cet effet son ami Alfonse de Quintanilla, par lequel il sit dire à la Princesse de venir à Ségovie, & qu'il la recevroit dans l'Alcazar avec quelques Troupes; convenant qu'elle lui donneroit Moya, où il étoit né, quoique Don Jean Fernandez de Hérédia, Seigneur Aragonnois, occupâr cette Place avec une bonne Garnison, parce que le Roi Don Henri en avoit voulu faire présent au Grand-Maître de Saint Jacques. Pour ôter toute défiance à la Princesse & à l'Archevêque de Toléde, qui craignirent vraisemblablement quelque tromperie dans cette négociation, & pour assûrer la premiere que l'on n'avoit en vûo que de la servir, Doña Béatrix de Bobadilla monta sur une mule, déguisée en païsanne, & se rendit à Aranda sans suite & sans être connue. Elle y sut trèsbien reçue de la Princesse, à qui elle sit part de la résolution.

ANNE'E DE

J. C.

1473.

que son mari & elle avoient prise par envie de l'obliger: elle lui marqua ensuite le jour qu'il convenoit qu'elle vînt à Ségovie, les gens qu'elle devoit amener avec elle, & Fendroit & l'heure où elle se trouveroit; & après que l'Archevêque de Toléde eut tout approuvé, & se suit chargé de tous les préparatifs, elle retourna à Ségovie de la même manière qu'elle étoit venue, sans que personne le sçût (A).

Pendant que Don Jean Pachéco, Grand-Maître de Saint Arrivée de Jacques, étoit à Pénafiel avec sa femme, le Marquis de la Princesse à Villena son fils, alla par son ordre à Ségovie faire sa Courresse. au Roi, & s'informer de ce qui s'y passoit. Les Fêtes de Noël arriverent, & André de Cabréra aiant fait avertir la Princesse le 27. de Décembre, elle vint à Ségovie à la pointe du jour \*, accompagnée de l'Archevêque de Toléde, & du nombre de gens dont on étoit convenu. Cabréra & la Bobadilla l'aïant introduite dans l'Alcazar par une fausse porre, le Comte de Benaventé & le même Cabréra monterent aussi-tôt à cheval, pour courir apprendre son arrivée au Roi, qui chassoit à Valsain, avant que la nouvelle en sût répandue dans la Ville. Ils dirent au Roi que la Princesse étoit dans l'Alcazar, & que la feule envie de le voir, & conférer avec lui sur des affaires qui concernoient le bien commun de la Monarchie, auquel il devoir être si fort intéressé,. étoit ce qui l'avoit amené. Enfin ils ajoûterenr tant d'autres choses, que le Roi jugea à propos de retourner avec eux.

Le Marquis de Villéna, qui avoit pris son logement le Roi son dans un Monastere, ne scut pas plutôt la Princesse dans fiere a une entrevue avec l'Alcazar, qu'il monta à Cheval, & s'ensuit à toute bride à elle. Ayllon, dans la crainte d'être arrêté. Cependant le Comte de Benaventé & Cabréra, qui avoient ramené le Roi, laisserent ce Prince dans son Palais; mais après le diner, ils léprincipale sin qu'elle s'étoit proposée dans son voïage. Le Roi se laissa gagner, & alla à l'Alcazar avec eux & d'autres Seigneurs. Dès que la Princesse en su informée, elle sonit jusque dans la Cour pour le recevoir, & après s'être tous deux embrassés tendrement au premier abord, ils entrerent ensemble dans une Salle, Là étant seuls, la Princesse dit au

<sup>(</sup>A) Die sur Henriquez d'el-Castillo & Alfonse de Palence. Mariana vent que ç'ait été au com-

Anne's de J. C. 1473. Roi son frere, que son amour pour lui & l'envie de le voir, étoient ce qui l'avoit principalement déterminée de venir à cette Ville, parce qu'outre qu'il étoit son Seigneur, son Roi, & son pere, puisqu'à cause de sa tendre jeunesse, elle n'en avoit jamais comu aucun autre, il étoit encore son unique frere, & le seul en qui elle pût aimer le même sang qui couloit dans ses veines; qu'elle venoit lui demander pardon, si elle l'avoit offensé en quelque chose; qu'elle souhaitoit avec ardeur d'avoir ses bonnes graces, & désiroit sur-tout son repos & sa félicité; qu'il n'y avoit rien qui pût la flatter davantage, que la satisfaction de lui témoigner son obéissance; que s'il étoit fâché contre elle, à cause de son mariage avec le Prince Don Ferdinand, elle le prioit de lui pardonner, puisqu'il étoit si accoutumé à user de clémence envers ceux qui l'avoient même le plus offensé; qu'il ne pouvoit d'ailleurs ignorer, ce qu'elle lui avoit écrit à ce sujet, avant la conclusion de son mariage; & que si elle avoit contracté cette alliance, ç'avoit été par le conseil des principaux Seigneurs & des premieres Villes de la Monarchie, parce qu'elle ne pouvoit faire un choix ni plus décent ni plus convenable pour conserver l'éclat de la Couronne & du sang Roïal de Castille. Elle ajoûta ensuite que le seul moien d'assûrer la tranquillité de l'Etat, c'étoit d'éloigner de lui ceux qui l'écartoient du chemin de la vérité & de la justice, en suçant le sang le plus pur de la Monarchie; d'avoir toujours présent à l'esprit qu'il l'avoit déclarée & reconnue, avec les Seigneurs & les Peuples, pour son héritiere présomptive à la Couronne, & de ne point souffrir que l'on donnât la moindre atteinte à cette disposition, qui seroit toujours dans le Roïaume la base d'une paix stable & solide, & lui procure zoit à lui-même un Régne tranquille, tel qu'elle le lui souhaitoit durant un grand nombre d'années. Le Roi écouta tranquillement sa prudente sœur, lui témoigna le plaisir qu'il avoit eu de la voir, promit de répondre à tout ce qu'elle lui avoit dit, & retourna ensuite à son Palais, après lui avoir donné des marques de tendresse, toute la Ville célébrant cette réconciliation apparente entre le frere & la sœur (A).

Ils se pro- Colmenares assûre que le Roi se retira si content de la menent ensemble public. Princesse Doña Isabelle, qu'il retourna la voir le lende-

main, & resta à souper avec elle, & que sa sœur sçut si Anne'e DE bien le caresser, qu'il ordonna que le jour suivant ils se promeneroient en public par la Ville, afin que personne 1473. ne pût douter qu'ils ne fussent unis, d'accord, & en parfai-les rues de te amitié. Voïant le train que prenoient les affaires, la Prin-Ségovie. cesse donna avis de tout au Prince Don Ferdinand, qui étoit à Turuégano avec l'Evêque de Ségovie, de retour de son voïage d'Aragon, dans lequel il avoit été très-sêté par le Comte de Médina-Céli, & logé à Almazan par Don Pedre de Mendoza, Seigneur de cette Ville: elle Lui manda en même tems de venir promptement à Ségovie, parce que sa présence y étoit nécessaire, l'assûrant qu'à tout événement, il seroir en sureté dans l'Alcazar, tant par la situation de certe Forteresse, que par le nombre de Troupes. qu'elle y avoir. Le jour suivant le Roi s'étant rendu à l'Alcazar avec tous les principaux de sa Cour, la Princesse Doña Isabelle fortit, & montée sur un magnifique Cheval que le Roi son frere tenoit par la bride, pour lui saire plus d'honneur, elle se promena dans les rues de la Ville, avec tant de satisfaction de la part des Habitans, que l'on n'y a jamais vû un jour plus joieux, tout le monde se promettant de cette nnion une félicité assûrée (A).

A la vûe des grands abus & désordres que le tems avoit Concile introduits, Don Alfonse Carrillo, Archevêque de Tolé-Provincial de Toléde, tenus de, convoqua ses Sustragans à la Ville d'Aranda, afin de à Aranda. les réprimer par les Decrets d'un Concile Provincial. Sur fon invitation se rendirent à cette Ville, Don Jean d'Arias, Evêque de Ségovie; Don Diégue de Mendoza, Evêque de Palence; Diégue Gonçalez, Chanoine de Jaën, pour FEvêque de la même Ville; Nuño Alvarez, Chantre de Cuença, au nom de l'Evêque de cette Eglise; Jean Goncalez d'Avila, Chanoine d'Osma, pour son Evêque; Nuno Gonçalez, premier Chapelain de l'Eglise de Siguença,. pour son Prélat, & d'autres, qui, après plusieurs Sessions, dresserent vingt-neuf Canons \*, qu'ils publierent enfin avec

(A) COLMÉNARES.

\* Mariana qui n'a pû profiter des trayaux du Cardinal d'Aguirre, mais que son Traducteur auroit été en état de rectifier ici avec ee secours, n'en mer que quatre, dont le dernier fait connoitre l'ignorance où étoient alors les Prêtres en Espagne, puisqu'il porte une

Idefense de donner des Cures, ni d'autres Benefices considérables, qu'on appelle Dignités dans les Cathédrales & les Collégiales, à personne qui ne sçut la Grammaire. Il ne s'accorde pasnon plus avec Ferréras sur le jour de leur publication.

toute la solemnité convenable le cinquième jour de Dés Anne's de cembre (A). J. C.

1473. Les Con-

Pendant que toutes ces choses se passoient en Castille 3 vertis perse-les Convertis qui étoient sortis de Cordoue & des autres cutés veulent Places de l'Andalousse, souhaitoient de fixer leur demeurs s'établir à Gi-dans quelque lieu sûr, pour n'être pas exposés tous les jours à la persécution. Un d'eux nommé Pierre de Herréra, homme d'age, d'une prestance respectable, sensé, bien partagé du côté des mœurs, fort accrédité parmi ses Confreres, & qui avoit été très-estimé à Cordoue de Don Alfonse d'Aguilar, passa de Palma, où il s'étoir retiré, à Séville, & demanda au Duc de Médina-Sydonia, au nom de tous les autres, la permission de s'établir à Gibraltar, où ils lui païcroient des contributions considérables, à condition qu'il leur donneroit le Gouvernement & le Commandement de la Forteresse. Le Duc, aveuglé par l'avarice & la cupidité, y consentit, & sur cette nouvelle, les Convertis qui étoient à Palma, vinrent à Séville pour confirmer & affûrer l'accord. On eut vont de ce Traité dans la Ville, & les amis du Duc s'efforcerent de lui persuader de le rompre, à cause du danger qu'il y auroit de mettre entre les mains d'Hetréra & de ses Camarades une Forteresse de cette importance, qu'ils pourroient facilement livrer aux Mahométans, ou à ceux qu'ils voudroient.

Als font de nouveau maltraités.

Malgré tout ce que l'on put dire, le Duc de Médina Sydonia persistoit dans sa résolution, sous prétexte de commisération pour ces misérables; mais le Peuple en aiant eu connoissance, commença de se mutiner, & de se déchaîner contre les Convertis, méditant de les traiter de même, qu'ils l'avoient été à Cordoue; ce qui fit que pour les garantir de sa fureur, le Duc leur ordonna de retourner à Palma. Les Convertis repartirent sur le champ, & à peu de distance de la Ville, ils furent assaillis, maltraités & dépouillés, par les gens qui travailloient dans la Campagne; de sorte qu'en cet état ils rentrerent dans Palma, à l'exception d'un qui craignant d'être tué, se jetta dans la Riviere de Guadalquivir, & ne reparut plus.

A la vûe de cette persécution les Convertis & les Juifs de Coux de Sérille se pré-Séville projetterent de passer en Flandres, ou en Italie, ou

D'ESPAGNE. X. PARTIE. SIEC. XV. à Niebla, ou à Gibraltar, afin d'y vivre en sûreté sous la protection du Duc de Médina-Sydonia. En attendant ils se retirerent dans un Quartier séparé de la Ville, cachant ce cantionnent qu'ils avoient de plus précieux, & prirent à leur solde, contre la pour les garder, trois cens Chevaux & environ cinq mille persecution. Fantassins, sous prétexte que le Duc levoit ces Troupes pour la guerre qu'il avoit avec le Marquis de Cadiz: par ce moien ils jouirent d'un peu de tranquillité (A).

Le Comte de Cabra, qui étoit en mésintelligence avec Petite guer-Don Alfonse d'Aguilar, leva secrettement des Troupes, se re entre le mit en campagne & surprit tout à coup Almodovar, Place Cabra, & Forte par sa situation, d'où il pouvoit fort incommoder les Don Alsons Cordouois. Don Alfonse d'Aguilar au désespoir de cette d'Aguilar. perte, rassembla promptement un grand nombre de Chevaux & de Fantassins, & alla se présenter devant Almodovar, défiant le Comte de Cabra de venir en rase campagne; mais le Comte resta tranquille dans la Ville, comprenant que sa sortie ne pouvoit lui être d'aucune utilité; ce qui donna lieu de croire qu'il avoit intention d'y faire son séjour. La prise de cette Place & le procédé du Comte de Cabra donnerent lieu à d'autres hostilités de moindre importance entre Don Gonçale Fernandez, frere du Comte, l'Evêque de Cordoue, & Don Alfonse d'Aguilar, & quoique le Roi Don Henri envoiat George de Médina, pour arranger ces différens, ce fut sans aucun succès (B).

A la sollicitation du Grand-Maître de Saint Jacques, le Quelque Marquis de Cadiz, son gendre, arma dans la Baïe de Ca-Barques de Cadiz vont diz quelques Barques pour inquiéter le Duc de Médina- en course Sydonia son ennemi ; & après les avoir bien garnies de dans le Gua-Troupes & de tout ce qui étoit nécessaire, il leur ordonna d'aller secrettement à San-Lucar de Barraméda enlevertout ce qu'elles trouveroient dans le Port, leur promettant de se rendre dans le même tems à cette Place par terre, avec cinq cens Chevaux & un bon Corps d'Infanteric. Les Barques de Cadiz obéirent, & étant entrées tout à coup dans le Port de San-Lucar, elles se saissrent de tous les peries Bâtimens qui y étoient, & s'emparerent de tout avec d'autant plus de facilité, que les Habitans n'étoient nullement sur leurs gardes. Enhardies par le succès de leur expédi-

Anne'e de J. C. 1473.

tion, elles remonterent plus avant le Guadalquivir, & aïant rencontré quelques petits Vaisseaux que l'on avoit mis là pour plus grande fûreté, elles les aborderent, les prirent, firent prisonniers tous les gens qui y étoient, & pillerent tout ce qui s'y trouva.

Elles font

Comme les Cadiziens avoient épargné quelques grands presque tou- Vaisseaux, qui étoient à l'entrée du Port, Diégue de Vilpar les Habi- lalan, Gouverneur de San-Lucar, & homme de valeur, y tans de San- fit embarquer promptement & dans d'autres Bâtimens de différente grandeur, un grand nombre de gens de terre & de mer, bien armés, & alla attendre les Ennemis au retour, occupant la Rivière d'un bord à l'autre, afin qu'aucune Barque ne pût échapper. Dès que ceux-ci parurent, on les atraqua, & quoiqu'ils fussent soutenus du Marquis de Cadiz par terre, on en fit un horrible carnage, on recouvra tout le butin, & on leur prit la plûpart de leurs Barques, en sorte qu'il n'y en eut que très peu qui eurent le bonheur de se sauver, & de retourner à Cadiz. Après ce funeste événement, le Marquis passa à Xérez de la Frontière (A).

Echec que La Cavalerie que le Marquis de Cadiz entretenoit pour eçoit le Mar- la garde d'Alcala de Guadayra, s'enhardit tellement, que de la part des se présentant tous les jours à la vûe de Séville, personne ne pouvoit sortie des portes, ni s'éloigner, même à peu de distance, sans crainte d'être arrêté & dépouillé. Elle faifoit cette manœuvre si souvent & avec tant de facilité, que les Sévillanois, lassés de voir que les Bestiaux ni rien autre chose n'étoit en sûreté dans la Campagne, commencesent à se plaindre, de ce qu'on ne remédioir point à ce mal, quoiqu'on le pûr au moien de la Cavalerie qui étoit dans la Place. Pour les appaiser, la Ville donna ordre que ses Chevaux sortissent en bon état au milieu de la nuit, & s'embusquassent par pelotons dans différens endroits, afin d'envelopper la Cavalerie d'Alcala de Guadayra. Cet ordre fut exécuté ponctuellement deux nuits de suite, mais sans succès. A la troisiéme les Chevaux de Séville étant en grand filence dans leurs postes, ceux d'Alcala de Guadayra vinsent à la pointe du jour, & les Sévillanois resterent tranquilles, jusqu'à ce que les Ennemis fussent dans l'endroit eù ils les vouloient. Dès qu'ils les jugerent assez avancés,

D'ESPAGNE. X. PARTIE. Siec. XV.

rent plusieurs, les autres s'étant échappés à toute bride, ANNE'S DE Comme ils purent. Les Sévillanois sirent trente prisonniers, qu'ils amenerent à la Ville, & surent dans la suite un peu

moins inquiétés (A). Cependant le Duc de Médina-Sydonia & le Marquis de Médina-Sy-Cadiz ne pensoient, de même que leurs Partisans, qu'à se donia est mal faire tout le mal possible. Le Duc avoit pour Gouverneur gardée. à Médina-Sydonia, & pour Alcayde du Château & de la Forteresse, Barthelemi Basurto, homme avare, sier, luxurieux & tyran, de la violence duquel la femme la plus qualissée & la plus respectable n'étoit point à l'abri, non plus que l'homme qui avoit le plus de probité. Basurto entiérement livré à ses débauches, n'entretenoit point une Garnison suffisante dans la Forteresse, & permettoit à deux prisonniers d'Arcos, qui y étoient enfermés, de parler à qui ils vouloient. Un de ceux-ci profitant de la liberté qu'ils avoient, fit sçavoir secrettement à Pierre de Véra, Gouverneur d'Arcos, le mauvais état où étoit cette Forteresse, & aves quelle facilité il pourroit s'en emparer, parce que de nuit il n'y restoit qu'un vieillard, quelques jeunes gens

Pierre de Véra communiqua cette nouvelle au Marquis Onen donde Cadiz, qui étoit à Xerez de la Frontiéte, & le dernier ne avis au lui ordonna de s'assurer de la verité de ce qu'on lui avoit Cadiz. dit, & de lui donner avis de ce qu'il auroit appris, afin de préparer tout pour la prise de la Forteresse & de la Ville, persuadé qu'il ne pouvoit causer au Duc son ennemi un chagrin plus cuisant. A cela se joignit que Bernardin Yanez qui avoit été Alcayde de Cardéla pour le Marquis, & qui étoit alors à Lopéra, Place dans le voisinage de Médina-Sydonia, s'étant approché plusieurs fois de cette Forteresse pendant l'Hyver, dans des nuits obscures, pour examiner si l'on ne pourroit pas l'escalader, avoit souvent reconnu qu'il n'y avoit que peu de monde, ou même personne; mais que l'on ne pouvoit s'en emparer à cause du nombre de chiens que l'on y nourrissoit, & qui n'auroienr pas manqué de découvrir l'entreprise.

La mere de Barthelemi Basurto lassée de voir que son Ce Seigneur sils sortoit de nuit de la Forteresse, pour aller coucher avec s'en emparer.

& des femmes.

Anne's de J. C. ses Maîtresses, & que toutes ses sages remontrances ne faifoient aucune impression sur ce ceeur libertin, fit tuer tous les chiens en qui il mettoir sa consiance, afin de l'obliger à ne plus découcher. Bernardin Yañez continuoit cependant de reconnoître la Forteresse, & n'entendant plus les chiens, il s'approcha de plus près, & reconnut le peu de foin avec lequel on y faisoit la garde. Pour mieux s'assûrer du fait, la nuit suivante il jetta une échelle, & étant entrédans la Forteresse, sans avoir été découvert, il ne lui resta plus aucun doute. Il rendit au Marquis de Cadiz un compte exact de tout ceci, & le Marquis aiant mandé Don Diégue son stere, & Pierre de Véra, leur donna de bonnes. Troupes, outre environ cinq cens Chevaux que Pierre de Véra mit sur pied, sous prétexte d'une irruption que l'on vouloit faire dans le Roiaume de Grenade. Don Diégue partit de Xérez la nuit de Noël avec son monde, & aïant pris sa route par les montagnes pour n'être point apperçu, & pour cacher sa marche, il arriva devant Médina-Sydonia la nuit du 27. de Décembre, qui étoit très-obscure, pendant qu'il négeoit. Aïant été joint aussi-tôt par Pierre de-Véra, qui lui amena ses Troupes avec toutes les machines nécessaires, il donna ordre à cet Officier de suivre avec cent Fantassins Bernardin Yañez, & d'escalader la Forteresse, & il resta avec le reste de l'Infanterie. & la Cavalerie pour les secourir & seconder.

Succès de satte entreprile.

Bernardin Yañez s'approcha de la Forteresse avec le Détachement, & à la faveur de l'obscurité de la nuit, on jetta les échelles, & quatre ou cinq l'antassins monterent sans être découverts. Comme la Sentinelle se trouva proched'eux, sans qu'elle les eût apperçus, ils la saissrent, & la forcerent de se taire, en lui mettant l'épée sous la gorge., avec menace d'une prompte mort, si elle poussoit le moindre cri. Tous leurs Compagnons étant montés, deux Soldats conduisirent la Sentinelle à la principale Tour, & lui dirent de crier que l'on eût à venir ouvrir à l'Alçayde. La Sentinelle obéit, & deux Pages descendirent aussi-tôt, & ouvrirent la porte. A l'instant les deux Soldats entrerent fuivis de plusieurs autres, qui s'assurerent des deux Pages. & les menacerent de les tuer, s'ils ne leur donnoient toutes. les Cless de la Forteresse, ou ne leur disoient où elles étoient. Aïant obtenu par-là celles que ces deux jeunes gens.

## D'ESPAGNE. X. PARTIE. Siec. XV. 337

avoient, & scu où étoient les autres, Pierre de Véra s'empara de la Forteresse, & sit ouvrir la fausse porte, par où Anne's DE entrerent toutes les Troupes qui étoient dehors.

Toute cette expédition se fit, sans que la mere, la femme, Le Gouverles enfans ni les Esclaves de Barthelemi Basurto en eussent la Forteresse connoissance; & quand on fut maître de la Forteresse, Pierre reste au Marde Véra les enferma tous dans une Salle, & Don Diégue Pon-quisce dépêcha un Courier au Marquis son frere, pour apprendre l'heureuse réussite de l'entreprise. On ne tarda pas à entendre dans la Ville le bruit & la voix de ceux qui s'étoiens emparés de la Forteresse, & Barthelemi Basurto s'étant levé promptement, courut & appella au secours les Habitans, qui ne branlerent point, à cause de la haine qu'ils luis portoient. Soixante hommes cependant de ceux qui estimoient le Duc, s'étant joint à lui, Basurto alla à la Forreresse; mais au premier choe qu'il eut avec les Troupes qui en sortirent, il reçut à la boucheun coup de lance, qui pass sa de l'autre côté & le renversa mort, après quoi les autres fe retirerent. Sur la nouvelle de cette acquisition, le Marquis de Cadiz fit sonner les cloches à Xérez, & se rendir aussi-tôt avec quatre cens Chevaux à Médina-Sydonia, où il sut reçu des Habitans, qui vinrent au devant de lui. Il donna tous les biens de Basurto, qui étoient considérables, à Pierre de Véra, en dédommagement de ceux qu'il avoir pérdus à la prise de Xiména. Il sit aussi Martin de Véra, frere de cette Officier, Alcayde de la Forteresse, qu'il donna! ordre de fortifier avec de grandes palissades & des fossés profonds, & y aïant mis une bonne Garnison avec toutes. fortes de munitions, il: y établit pour administrer la Justice: François de Véra, Jurat de Xérez, & s'en retourna-Tel-Le fur la malheureuse sin de Barthelemi Basurto, pour servir de leçon à la postérité. Le Duc de Médina-Sydonia,, qui avoit eu un avis confus des intentions du Marquis de: Cadiz, avoit rassemblé beaucoup de Troupes, à desseins d'en empêcher l'exécution; mais comme il apprit lorsqu'il se fut mis en campagne, que la Fortéresse étoit déja en la puissance de son ennemi, il se retira à Séville (A).

Après que Don Alfonse de Monroy se sur emparé une Don Alsons seconde sois de la Forteresse d'Alcantara, au commence se de Monroy

<sup>(</sup>A) Alfonse De Palence, dans l'Histoire Latine & Castillanne,

ANNE'E DE J. C. 1473. élu Grand-

ment de cette année ou sur la fin de la précédente \*, il manda tous les Commendeurs de sa faction. Ceux-ci qui formoient le plus grand nombre, s'étant promptement ren-Maitre d'Al-dus au Couvent & à la Forteresse d'Alcantara, s'assemblecantara par rent de concert pour l'élire Grand-Maître. Ils, commencerent les Commen-à cet effet par faire à Don Gomez de Cacéres & Solis, andeurs ses Par-à cet effet par faire à Don Gomez de Cacéres & Solis, andeurs ses par-à cet effet par faire à Don Gomez de Cacéres & Solis, andeurs ses par-à cet effet par faire à Don Gomez de Cacéres & Solis, andeurs ses par-à cet effet par faire à Don Gomez de Cacéres & Solis, andeurs ses par-à cet effet par faire à Don Gomez de Cacéres & Solis, andeurs ses par-à cet effet par faire à Don Gomez de Cacéres & Solis, andeurs ses par-à cet effet par faire à Don Gomez de Cacéres & Solis, andeurs ses par-à cet effet par faire à Don Gomez de Cacéres & Solis, andeurs ses par-à cet effet par faire à Don Gomez de Cacéres & Solis, andeurs ses par-à cet effet par faire à Don Gomez de Cacéres & Solis, andeurs ses par-à cet effet par faire à Don Gomez de Cacéres & Solis, andeurs ses par-à cet effet par faire à Don Gomez de Cacéres & Solis, andeurs ses par-à cet effet par faire à Don Gomez de Cacéres & Solis, andeurs ses par-à cet effet par faire à Don Gomez de Cacéres & Solis, andeurs ses par-à cet effet par faire à de Cacéres & Solis ses par-à cet effet par faire à cet effe cien Grand-Maître, plusieurs imputations, en conséquence desquelles ils le déclarerent déchu & privé de la Grande-Maîtrise; & quand ils lui eurent ainsi fait son procès, ils élurent en sa place Don Alfonse de Monroy, qui recouvra bientôt par la voie des armes toutes les Forteresses de l'Ordre, à l'exception de Magazéla, que François de Solis occupoir, & de Bienquérencia, où étoit Diégue de Cacéres. Le Grand-Maître Don Gomez ne sçut pas plutôt ce qui s'étoit fait à Alcala, qu'il se ligua de nouveau avec le Grand-Maître de Saint Jacques, & les Comtes de Plasencia, d'Albe & de Médellin, qui lui envoïerent beaucoup de Troupes, avec lesquelles il passa à Magazéla, pour faire de-là la guerre à Don Alfonse de Monroy. Le dernier en aïant eu avis, mit la Forteresse d'Alcantara en bon état, y laissa pour Gouverneur le Commendeur Aldana, & alla avec trois cens Lances & cinq cens Fantassins se jetter dans le Château de Montanches, qu'il avoit enlevé à l'Ordre de Saint Jacques. De-là il fit dire à Don Ferdinand de Monroy son cousin de le secourir avec quelques Troupes, lui promettant deux Commenderies pour ses deux fils; & Don Fer-

Mort de dinand lui amena sept cens Chevaux & cent Fantassins. Sur de Cacéres & ces entrefaites le Grand-Maître Don Gomez mourut à Ma-Solis, verita-gazéla, sans que les Historiens des Ordres Militaires nous ble Grand-Maître de cet marquent, ni le jour, ni le mois, ce qui rend la Chronologie Ordre.

confuse à l'égard de ces événemens.

Doña Léonore Pimentel, Comtesse de Plasencia, qui Nouvelle élection de étoit convenu peu auparavant avec le Grand-Maître Don Don Alfonse Gomez, qu'il abdiqueroit la Grande-Maîtrise en saveur de de Monroy pour le rem-Don Jean de Zuniga fils de cette Dame, voiant les troubles qu'il y avoit dans l'Ordre, demanda au Roi la permission de solliciter auprès du Pape cette Dignité pour son fils,

ticularité pour le tems; mais j'ai cru ne devoir conserver que celle-ci, & supprimer tout le reste, comme une

<sup>\*</sup> Ferréras raconte encore ici cet | événement tout entier, & presque dans les mêmes termes que sous l'année précédente, en ajoutant seulement la par- répétition inntile.

& envoïa ensuite une personne à Rome avec son agrément-Anne'e de Après la mort de Don Gomez, Don Alfonse de Monroy, voulant s'affermir dans la Grande-Maîtrise, convoqua de nouveau les Commendeurs, pour procéder une seconde fois à l'élection, afin d'ôter tout lieu de contester, si la précédente étoit valide ou non. La plûpart se rendirent à son invitation, & lui donnerent leur voix, confirmant tout ce qui avoit été fait dans le dernier Chapitre d'Alcantara contre Don Gomez, & en faveur de Don Alfonse, qui après avoir été ainsi élu canoniquement, se rangea du côté des Princes Don Ferdinand & Doña Isabelle. Cependant la Comtesse de Plasencia obtint de Rome la Bulle pour la Grande-Maîtrise; mais quoique son fils fût armé Chevalier & recomu Grand-Maître par quelques Commendeurs qu'elle avoit gagnés, Don Alfonse de Monroy, & les autres Commendeurs en appellerent comme d'abus, & le Grand-Maître élu resta en possession \*(A).

Les Habitans de Perpignan & d'Elne, lassés & rebutés Perpignant du Gouvernement François, complotterent en grand se- & Elne seeret d'égorger la Garnison, & de se remettre sous la domi- jong de Franmation de Don Jean, Roi d'Aragon, leur ancien Maître. ce, & rentrent Ils députerent à cet effet vers le Monarque Aragonnois une sous la domi-nation du Rois personne de confiance pour concerter cette affaire avec lui, d'Aragon. & le Roi accepta l'offre, & promit d'aller avec des Troupes les seconder, & favoriser leur liberté & leur résolution. Dès qu'ils eurent reçu cette réponse, ils firent sçavoir au Roi le jour qu'ils avoient fixé pour secouer le joug des Francois, & sur cer avis, le Roi prépara de bonnes Troupes & se mit en marche. Le Roi passa les Pyrenées, & s'étan, approché de l'une & l'autre Place, il fit avertir les uns & les autres au jour marqué qu'il étoit arrivé avec ses Troupes. Les Habitans de Perpignan encouragés par cette nouvelle, prirent les armes, & donnerent rout-à-coup sur la Garnison, qui fut passée au fil de l'épée. Ceux d'Elne s'emparerent du Château, & fecondés d'un gros Détachement que le Roi Leur envoia à tems, fous les ordres de l'Archevêque de Saragosse son fils, ils firent main basse sur tous les François

J. C. .

1473.

vier d'Alcantara, sam que l'on en sçache an juste la raison, comme je l'obferve dans ma fixième Note sous cette annee.

<sup>(</sup>A) Altonse DE Palence, Ra-BES & CARO.

<sup>\*</sup> Quoique Don Alfonse de Monroy gardat alors la Grande-Makrise, Feragrae ne l'appelle en 1495, que Cla-li li

qu'ils purent attraper, & dont il ne se sauva qu'un très-pe-ANNE'E DE tit nombre \*. J. C.

1473. Le dernier assiége le Chiteau.

A Perpignan tous les François furent égorgés & massa: sortifie Perpi-crés, à l'exception de ceux qui eurent le bonheur de se régnan, & en fugier dans le Château. Le Roi Don Jean entra aussi-tôt dans la Ville aux acclamations & à la joie des Habitans. Persuadé que Louis, Roi de France, chercheroit à recouvrer cette Place, il fit faire un fossé très-profond autour du Château, pour empêcher de sortir les François qui y étoient, & rétablit les murailles, en faisant des Terreplains & des Palissades, le mieux qu'il sut possible, pour la sûreté du dehors. Non content de toutes ces précautions, il dressa ses batteries & son Artillerie contre le Château, & sit un seu si vis & si continuel, qu'il ruina une grande partie des Fortifications. Pendant ce tems-là il détacha un Corps de Troupes, qui soumit Colibre, Argiles, Canet & d'autres Places du Roussillon que les François occupoient.

Le Roi de France veut recouvrer ceue Place.

Le Roi de France aïant appris ces pertes, y fut très-sensible, & comme la guerre qu'il avoit alors avec le Duc de Bourgogne lui donnoit beaucoup d'occupation, & ne lui permettoit pas de se venger sur le champ, il chercha à s'accommoder avec ce Duc, afin de porter toutes ses forces dans le Roussillon. Etant parvenu à ménager une Tréve entre lui & le Duc de Bourgogne, il chargea Philippe son beau-frere, Duc de Savoye \*\* d'aller avec trente mille hommes, tant d'Infanterie que de Cavalerie, & de bons Généraux, reprendre Perpignan. A cette nouvelle le Roi Don Jean sit

\* FERRÉRAS a déja dit sous l'année; 1471. que la Ville de Perpignan secoua le joug des François, & se rangea sous la domination du Roi d'Aragon, & quoiqu'on ne voie point dans l'Histoire qu'elle soit rentrée ni de gré ni de sorce, sous l'obéiffance du Roi de France, il parle ici d'une seconde révolte. D'où vien: donc cette répétition? Pour moi je me perkiade que des deux révolutions L'on ne doit en faire & en admettre qu'une, qui appartient réellement à la pré sente année 1473. Le filence des His soriens François, qui ne sont aucune mention de la premiere, tandis qu'ils s'accordent tous à marquer la seconde, semble en être une preuve convaincance. Car pourquoi auroient-ils tous omic un événement de ces importance? Pour-

quoi aucun d'eux n'auroit-il raconté de quelle maniere le Roi de France avoit recouvré la Ville de Perpignan, quand elle se révolta contre lui en 1473. D'ailleurs les deux événemens, tels que Fenréras les rapporte, sont accompagnés de circonstances si semblables, qu'elles suffisent seules pour autoriser le semiment que j'embrasse. Le Lecteur pourra en juger par lui-même.

\*\* Quoi qu'en dise ici Ferreras Philippe n'étoit pas encore Duc de Savoye. Il ne le devint que plus de vingtdeux ans après, c'est-à-dire l'an 1496. quand Charles II. son petit neveu, qui possédoit ce Duché, sut mort. On trouvera son vérimble Titre dans la No-

te luivante.

## D'ESPAGNE. X. PARTIE. Size. XV. 361

thre aux Aragonnois, Catalans & Valenciens, de lui envoier Anne's DE le plus de Troupes & de municions de guerre & de bouche qu'ils pourroient. On n'ignoroit point à Perpignan les grands préparatifs du Roi de France pour assiéger cette Place, & l'on y craignoit fort de voir les Ennemis dans le tems que l'on y penseroit le moins. De-là vint que Don Alfonse d'Aragon, les Comtes de Cardone & de Prades, le Châtelain d'Amposta, & les autres Généraux qui étoient avec le Roi Don Jean, s'efforcerent de persuader à ce Prince de sortir de la Ville, & de ne point s'exposer aux rigueurs & aux dangers d'un siège, où il couroit risque de perdre la vie ou la liberté, si la fortune étoit contraire, ce qui auroit été pour tout l'Etat un malheur inexprimable; l'assurant qu'il pouvoit se reposer sur eux du soin de désendre la Place, & qu'elle ne tomberoit point en la puissance de l'Ennemi, tant qu'ils auroient une goutte de sang dans leurs veines.

J. C.

1473-

Ces Seigneurs alleguerent au Roi ces raisons & d'autres Celui d'A-Temblables pour le détourner d'attendre qu'il fût assiégé ragon promet dans cette Ville, mais le Roi qui avoit remarqué, que sur le en personne. bruit des grands préparatifs du Roi de France, la constance des Habitans vacilloit, se persuada que sa présence étoit nécessaire pour la fixer. Ainsi il résolut de rester constamment dans la Place, & voulant relever le courage des Citorens, il les assembla dans l'Eglise Cathédrale, où il leur fit un Discours, par lequel il les exhorta à se bien désendre, à la vûe des rigoureux châtimens qu'ils éprouveroient de la part des Troupes Françoises, qui ne manqueroient pas de chercher à satisfaire le courroux de leur Monarque, dont ils avoient secoué le joug, & leur déclara que pour leur prouver son estime, il faisoit un serment solemnel de ne les point abandonner pendant tout le tems que dureroit le siège, & de partager avec eux les travaux & la fortune.

Un tel discours remplit d'admiration les Habitans, & ré- ses princiveilla leur courage, de maniere qu'ils résolurent tous de ne paux Généraux s'enserrien épargner pour une vigoureuse résistance. Presque dans ment dans la le même tems le Roi reçut quelques Troupes de Catalo-Place avec gne, plusieurs Seigneurs de Valence se rendirent auprès de Iui, & Ximéne Gordo lui amena deux cens Chevaux du Roïaume d'Aragon. Enfin le Roi avoit avec lui dans cette Ville Don Alfonse d'Aragon son fils, le Comte de Cardone, celui de Prades, le Châtelain d'Amposta, Ferdinand

Tome VIL

ANNE'E DE J. C.

1473. L'Archevêque de Sarade la défense d'Elne.

çois assiégent Perpignan.

de Rébollédo, les deux Armendariz freres, & d'autres braves Généraux. A Elne étoit l'Archevêque de Saragosse avec trois cens Chevaux d'élite, outre la Garnison (A).

Enfin arriva Philippe de Savoye, Comte de Baugé \*, gosse chargé Général de l'Armée de France, avec de bons Lieutenans-Généraux & Officiers, un grand nombre de Machines de Les Fran-guerre, & une Armée de quarante mille hommes. Il mit aussi-tôt le siège devant Pemignan, battit vigoureusement la Place, & la serra de plus près qu'il lui fut possible; mais le Roi monté sur un cheval, & convert de ses armes, donnoit des ordres par tout, faisant beaucoup plus que l'on n'auroit dû attendre de son grand âge, & rendit inutiles les efforts des Ennemis. La nouvelle que le Roi étoit assiégé par les François se répandir bientôt dans la Catalogne, l'Aragon & la Valence; & tous ses fidéles Sujets s'exciterent les uns les autres à mettre tout en œuvre pour le tirer de danger. Les Catalans comprenant que toute la Noblesse prendroit part à cette entreprise, si else avoir à sa tête le Prince Don Ferdinand, firent une Députation à ce Prince, pour lui porter cette nouvelle. Les Députés firent diligence; mais comme la combustion étoit en Castille, & les intérêts du Prince en grand danger, Don Ferdinand craignit que sa présence ne sût nécessaire dans ce Rojaume. Cependant après avoir pris conseil de la Princesse sa femme & de l'Archevêque de Toléde sur ce qu'il devoit saire, il sut décidé qu'il préséreroit à toute autre considération de voler au secours du Roi son pere, puisque le besoin étoir si pressant.

Le Prince Don Ferdi.

Cette résolution prise, le Prince Don Ferdinand: mand va en qui n'avoit ni argent ni Troupes, s'adressa à l'Amirante son Aragon pour aïeul, & aux Seigneurs de fon parti, pour avoir l'un & l'audélivrer cette tre ; mais ceux-ci promirent beaucoup & tinrent peu. L'A-Ville, & le tre ; mais ceux-ci promirent beaucoup & tinrent peu. L'A-Roi Don Jean mirante son aïeul lui fournir cependant cent Lances, & l'Archevêque de Toléde deux cens. Le Prince en aïant ainsi ramassé environ cinq cens, prir congé de la Princesse sa femme, qu'il laissa à Talamanque, & de l'Archevêque. de Tolede, & se rendit le troisième jour de Mai à Saragosse, où il se mit à la tête de la principale Noblesse d'Ara-

BITA, ABARCA & d'autres.

<sup>(</sup>A) Alronsa de Palence, Zu-| la Seigneurie, mais Philippe prit celui de Comte de Bresse, qu'il garda jusqu'en "Louis I. son pere, Duc de Savoye, 1496. qu'il hérita du Duhé de Savini avoir donné ce Titre en 1460, avec

## D'ESPAGNE. X. PARTIE. SIEC. XV. 363

gon, & de quelques Troupes que l'on avoit levées. Il partit de-là le vingt-cinq du même mois pour Barcelonne, où ANNE'E DE toutes les forces devoient se réunir pour secourir Perpignan; & dès qu'il fut dans cette Ville, la Noblesse de Catalogne s'y rassembla, & le Roïaume de Valence lui envoïa trois cens Chevaux (A).

Cependant le siège de Perpignan tiroit en longueur par La Place la vive résistance des Assiégés, & par la sage conduite & court risque l'expérience du Roi Don Jean. Il s'y passa plusieurs évé-par trabison.

nemens dignes de mémoire, que les Historiens François touchent légérement, comme c'est assez l'ordinaire à tout Ecrivain, quand ils ne sont pas favorables à sa Nation. Dans une occasion les François aïant gagné un Habitant, qui consentit de les introduire dans la Ville par une mine qu'il y avoit sous sa maison, commencerent à passer par-là; mais on s'en apperçut, & on courut à eux si promptement, que de tous ceux qui étoient entrés, il ne resta pas un homme en vie; les autres jugerent à propos de se retirer. Don Pedre de Péralta, Connétable de Navarre, destrant fort de passer à Perpignan, afin d'y servir le Roi Don Jean, imagina un firatagême pour traverser l'Armée des Assiègeans. Comptant sur la facilité avec laquelle il parloit la Langue Françoise, il s'habilla en Religieux Franciscain, & alla en cet état hardiment à leur Camp, dont il reconnut soigneusement toute la position. Là un jour que l'on sit une sortie de la Place, & que les François se mirent en devoir de la repousser, il trouva le moien de joindre les Perpignanois, sous prétexte de secourir les Combattans qui tomboient, ou étoient blessés, & entra avec eux lorsqu'ils se retiroient; ce qui réjouit fort le Roi Don Jean.

Une autre fois les François voulurent escalader de nuit la Adion vimuraille, à la faveur de l'obscurité, & étoient déja presque goureuse d'un en haut, lorsqu'un Sentinelle, homme de peu de mine, mais brave, s'en appercut. Celui-ci courut aussi tôt au premier qui montoit, & après l'avoir tué, il se battit contre les autres avec tant de valeur, qu'il les arrêta. Aïant dans le même rems donné l'allarme par ses cris, les Aragonnois vinrent promptement à son secours, & forcerent les François de se désister de leur entreprise. Le soin avec lequel

<sup>(</sup>A) ALFONSE DE PALENCE, & ZURITA.

ANNE'E DE J. C. 1473.

Déroute d'un Détaohement. Brançois,

les Assiégeans gardoient toutes les avenues de la Place, sit que l'on eut quelquefois beaucoup à souffrir dans la Ville du manque de vivres, parce qu'on ne pouvoir en faire entrer, que par ruse & stratagême, ou qu'à force ouverte. Dans une occasion l'Archevêque de Saragosse en prépara à Elne une grande quantité, & sit sçavoir à Perpignan le jour que l'on devoit sortir pour les recevoir, indiquant l'heure & le lieu, afin qu'ils pussent entrer sûrement. Après que l'on sur prévenu de part & d'autre, le Convoi partit d'Elne, bien escorté; mais le Général François, qui en sur informé. donna ordre au Seigneur de Lau & au Sénéchal de Beaucaire d'aller avec un gros Détachement le surprendre & l'enlever. Ces deux Officiers obéirent; mais les Troupes que Le Roi Don Jean avoit envoiées pour recevoir & assûrer le Convoi, étant arrivées sur ces entrefaites, mirent les François entre elles & l'Escorre d'Elne, & les chargerent si vigoureusement, qu'elles en tuerent & blesserent un grand nombre, & défirent entiérement les autres, qui furent forcés de regagner promptement leur Camp. L'on fit aussi sur eux plusieurs prisonniers, parmi lesquels se trouverent le Seigneur de Lau, & le Sénéchal de Beaucaire, & au moren de cette déroute des ennemis, le Convoi entra dans la Place.

Affiégeans.

Action hon-.. On faisoit de Perpignan de fréquentes sorties; mais les seuse de quel deux freres Bertrand & Jean d'Almendariz, étoient ceux qui incommodoient le plus les Assiègeans, ne cessant avec leurs Compagnies de Cavalerie de les harceler, & de leur. enlever tout ce qu'ils trouvoient sur leur passage. Les François extrêmement irrités, fouhaitoient avec ardeur de s'en venger, & les Almendariz, au contraire encouragés par leur heureux succès, en devenoient plus hardis. Jean d'Almendariz s'avança donc un jour témérairement avec trois Chevaux jusqu'à la porte même de leur Camp, & sur à l'instant enveloppé par les ennemis. Aïant fait alors pour se dégager, tout ce que l'on pouvoit attendre de sa valeur. & voiant que tous ses efforts étoient inutiles, il se rendit prisonnier; mais ceux qui l'entouroient, & qui souhaitoient de l'avoir en leur pouvoir, lui ôterent la vie sans, aucune considération. Le Roi regretta fort ce brave Officier, & fut sur-tout indigné de l'avoir perdu de cette maniere.

Pour venger sa mort & user de représailles, le Roi Don-Les Généraux François Jean ordonna de tuer tous les Prisonniers François qui

Etoient dans la Place, & l'on avoit déja commencé d'obéir, Anne's DE lorsque les Généraux du Roi de France en aïant eu avis, envoïerent vers le Monarque Castillan une personne de faction au Roi considération, le prier de révoquer l'ordre qu'il avoit don d'Aragon. né, & d'excuser la faure que l'on avoit commise. L'Envoié étant entré dans la Place avec la permission du Roi, lui dit que Jean d'Almendariz avoit été tué tumultueusement & inconfidérément par quelques Soldats, sans ordre de leurs Officiers; qu'il n'étoit pas juste que des François, qui s'étoient rendus prisonniers de bonne foi, & suivant les Loix de la guerre entre des Chrétiens, parassent de la vie une action dont ils étoient innocens; qu'on feroit en sorte de découvrir les principaux Auteurs de la mort de ce Seigneur, & qu'ils seroient châties sévérement; qu'en cette considération il le supplioit de suspendre son ordre, pour qu'il ne fût pas dit que la guerre se faisoir entre de si grands Princes. de même qu'entre des Barbares. Cette satisfaction calma le Roi, qui donna un contre-ordre, & congédia l'Envoié.

Pendant ce tems là le Prince Don Ferdinand, aiant rafsemblé à Barcelonne, pour secourir son pere, sept mille nand fait le-Fantassins & treize cens Chevaux, toutes Troupes d'élite, ver le siège. partit à leur tête le vingt-deuxième jour de Juin pour le Roussillon, accompagné de toute la Noblesse. Il passa les Pyrenées par Mançanéra, malgré la violence des vents qui furent terribles, & les bagages étant passés heureusement, il sit avertir secrettement le Roi son pere de se tenir prêt. En descendant les Pyrenées, on commença à découvrir le Camp des François; mais ceux-ci sçachant: l'approche du Prince, son intention & ses forces, & considérant combient ils avoient perdu de monde, tant dans les combats & lés. choes, que d'une maladie épidémique dont l'Armée étoir affligée, no crurent pas devoir l'attendre. Ainsi ils mirent le feu à leurs logemens, & se retirerent vers Salses, Place: qui leur appartenoit. Le Roi Don Jean étonné de voir le Camp des Ennemis tout en seu, l'envoir reconnoître, & l'on y trouva un grand nombre de malades, les uns en fort: mauvais état & à demi-brûlés, & les autres qui n'avoient: pû suivre l'Armée \*...

\*Avant la levée du fiége le Roi d'A-ragon détacha, pour faire diversion, un Corps de Troupes, qui courut les Pais de Sauli & de Fenouilledes, & mérale de Languedoc.

ANNE'E DE 1473.

Le Prince Don Ferdinand arrivé proche d'Elne, s'avança vers Perpignan en ordre de Bataille, & le Roi son pere étant aussi sorti avec ses Troupes, ils marcherent tous deux Il est joint à la rencontre l'un de l'autre, avec une égale satisfaction de ton pere pro-la retraite des François. Quand ils ne furent plus qu'à une che de Perpi-petite distance, les Seigneurs qui les accompagnoient se détacherent & prirent les devans, pour aller baiser la main, les uns au Roi, & les autres au Prince. Le dernier aborda son pere & lui baisa la main, & le pere joieux & satisfait embrassa & serra tendrement son fils entre ses bras, toutes les Troupes se félicitant réciproquement, & faisant de grands éloges de la constance du pere dans un âge si avancé, & du zéle ardent du fils pour son pere, dans le tems que les affaires de la succession au Trône de Castille étoient dans le plus grand danger. Je me persuade aussi que toute la gloire que s'est acquis dans la suite le Roi Catholique Don Ferdinand, a été la récompense d'une si belle action, asin d'apprendre aux Princes à avoir toujours pour leurs peres un extrême amour & un respect parfait.

Le pere & le fils entrerent dans Perpignan, où ils furent Le Prince marche à reçus des Habitans avec de grandes acclamations. Cependant comme les Ennemis n'étoient pas loin, le Prince Don lui présente inuillement la Ferdinand sortit le jour suivant avec toutes les Troupes, & Bataille.

alla les chercher pour les combattre. Les François qui étoient répandus dans les environs, abandonnerent leurs postes, & tâcherent de rejoindre le gros de leur Armée; mais on en rencontra plusieurs, qui surent tués ou faits prisonniers. Le Prince Don Ferdinand s'approcha en bon ordre des Ennemis, qui étoient bien retranchés, & qui resterent dans leur Camp, sans vouloir accepter la Bataille. Il n'y eur que Don Denis de Portugal, qui étant passé au service des François après avoir été attaché au Roi Don Jean, fortit avec son Régiment de Cuirassiers pour escarmoucher, mais on le chargea si vigoureusement, qu'il fut contraint de se retirer avec perte.

Sufpension

Le Prince Don Ferdinand voïant que les Ennemis ne d'armes entre vouloient point en venir aux mains, & qu'il auroit été trop & les Aragon dangereux de les attaquer dans leurs quartiers, remena ses Troupes à Perpignan, & entreprit de réduire le Château. Dans le même tems les Généraux François députerent au Roi un d'entre eux, pour traiter d'une Suspension d'armes.

D'ESPAGNE. X. PARTIE. SIEC. XV.

dans la crainte que quand ils levroient le piquet & se retireroient, le Monarque & le Prince Don Ferdinand son fils ne donnassent avec leurs Troupes sur leur arriere-garde, & ne les forçassent d'engager la Bataille. Le Roi écouta favorablement la proposition, & le Comte de Cabra aïant été chargé de régler la Trève avec les François, en sit une qui devoit durer depuis le 14. de Juillet jusqu'au 10. d'Octobre \* ( A ).

J. C.

A la faveur de cet accord, le Roi Don Jean crut devoir Retour du donner quelque repos à ses Troupes satiguées, & s'occu-Ferdinand à per à faire les préparatifs nécessaires pour le tems de l'expi-Barcelonne. ration de la Tréve. Comprenant aussi que toute son Armée lui conteroit considérablement à entretenir, il licencia les Troupes qui lui étoient venues d'Aragon, de Valence & de Catalogne, & ne garda qu'un Corps de Cavalorie & d'Infanterie choisse. Enfin le Prince Don Ferdinand sons fils, dont la présence étoir nécessaire en Castille, prir congé de lui, & passa à Barcelonne avec les Castillans qui l'avoient accompagné.

On ne peur croire combien le Roi de France sut courrou- Le Roi de ce, quand il sçut la levée du siège de Perpignan, & que France annusoutes les Places de ce Territoire s'étoient rangées sous & renvoie as-Pobéissance du Roi d'Aragon. Il ôta le Commandement à sièger Perpila plûpart des Généraux, leur reprochant d'être mous & peu attentiss; il déclara la Tréve nulle, pour avoir été saise sans son consentement; il recruta ses Troupes, & aïant choisi ses meilleurs Officiers, il leur ordonna d'aller avec

elles asséger de nouveau Perpignan.

Le Prince Don Ferdinand apprir à Barcelonne les desseins du Roi de France, après avoir deja congédié une bon-ragon s'obstine partie des Troupes qu'il avoir amenées. Justement allars dans la Place. mé pour son pere, il le sit prier de sortir au plutôt de Perpignan, & de venir mettre sa personne en sureté, parce que e étoir ce qui importoir le plus, aiant sur-tout tant d'habiles Généraux, sur la sidélité & l'expérience desquels il pouvoir

(A) Alfonse de Palence, Liv. 18. Chap. 6. & 7. ZURITA, ABARCA & d'autres.

\* On convint de cette Trève avec Philippe de Savoye, qui étoit Lieutemant du Roi de France en Roussillon & Cendagne. C'est ce qu'on voit dans l'nal d'Albi.

l'HistoireGénérale de L'anguedoc, qui n'en fixe la durée que jusqu'au 1. d'Octobre, & où l'on marque, que l'Armée Françoise qui avoit sait le siège de Perpignan, étoit commandée, non par Phi-lippe de Savoye, mais par le Cardin

YNNR,E DE J. C. 1473.

- : 4

fe reposer pour la défense de cette Place. Quoique le Ros lui sçûr grand gré de son attention, ce généreux Monarque aheurté à conserver Perpignan & le reste de son Territoire qui s'étoit livré à lui avec consiance, manda à son fils de lui envoier le plus de Troupes, de vivres & de munitions qu'il pourroit, & de n'avoir pour tout le reste aucune inquiétude. Sur cette réponse le Prince Don Ferdinand sit passer à Perpignan toute la Cavalerie qu'il avoit, & l'Infanterie qu'il put ramasser.

en recommencent le niége, & le levent une feconde fois.

Les François Louis, Roi de France, fir donc de nouveau partir ses Troupes pour le siège de Perpignan, & afin de leur faciliter la réussite, il donna ordre aux Sénéchaux d'Armagnac, d'Aures & de Comminges de faire en même tems une irruption du côté de Ribagorce avec quinze cens Chevaux & cinq mille Fantassins. Sa grosse Armée assiégea Perpignan \*; mais les Habitans soutenus des Troupes qui étoient dans la Place pour la défendre, firent tant de vigoureuses sorties, que les François furent encore forcés de lever honteusement le siège, qui leur coûta beaucoup de monde. Alfonse de Palence raconte d'une autre maniere cet événement. Il dit que le Roi de France envoir assiéger cette Place par trente mille hommes, mais que le bruit s'étant répandu, au commencement du siège, que toutes les Places du Pais qu'ils avoient laissées derriere, s'étoient foulevées & unies, ils prirent le parti de se retirer vers Narbonne, dans la crainte de manquer de vivres & dêtre coupés, & laisserent dans un lieu voisin toutes les machines de guerre qu'ils ne purent emporter, lesquelles surent amenées à Perpignan par ordre du Roi Don Jean pour marque de la Victoire.

Tout un Corps de leurs Troupes nier.

Les Sénéchaux entrerent cependant à la tête de leurs Troupes dans le Comté de Ribagorce, prirent deux Châest sait prison-teaux, firent beaucoup de prisonniers, & enleverent quanrité de Bostiaux. Don Alfonse d'Aragon informé de cette diversion rassembla promptement sept à huit cens Fantassins & un gros de Cavalerie, & aïant été joint par un grand nombre de Paisans, qui connoissoient parfaitement toutes les gorges & tous les défilés du Païs, il harcela si vivement les Ennemis par ces routes, qu'après leur avoir tué

<sup>\*</sup> Ce fut avant la fin du même mois aussi tot rompue que conclue. L'Hift. de Juillet, dans lequel on avoit fait la Générale de Languedoc. Trève, qui fut par consequent presque

beaucoup de monde dans différentes occasions, il les enfer-Anne's DE ma enfin le quatorzième jour de Septembre dans un Détroit, où il falloit qu'ils perdissent la vie, ou qu'ils se rendissent prisonniers. Les trois Sénéchaux, & les Seigneurs de Mont-Aigu, Mauleon, Tabide, & Favre prirent le dernier parti, de même que le Bâtard de Labadan & les autres Capitaines & Officiers; en sorte qu'on recouvra tous les pri-Conniers & le butin (A).

Ces deux événemens firent comprendre au Roi de France qu'il n'étoit pas facile alors de recouvrer Perpignan; clue entre les s'est pour quoi remettant cette expédition à un autre tems. Rois de Franc'est pourquoi remettant cette expédition à un autre tems, ce & d'Ansil envoïa une personne vers le Roi d'Aragon, avec ordre de gon. traiter d'accommodement. Le Roi Don Jean reçut l'Envoié, & nomma Don Jean de Cordoue pour régler les articles de la Paix, qui fut faite \* à condition, que le Roi de France livreroit à celui d'Aragon toutes les Places qu'il avoit dans le Roussillon & la Cerdagne; que le Roi d'Aragon donneroit au Roi de France trente mille Couronnes pour le païement des Troupes qu'il avoit reçues de lui dans la guerre contre Barcelonne; & que le mariage du Dauphin avec l'Infante Doña Isabelle, fille du Prince Don Ferdinand, & de Doña Isabelle, Princesse de Castille, seroit le sceau de la Paix. Après que le Traité eut été signé de part Resour & & d'autre, le Roi Don Jean laissa à Perpignan un Gouver-entrée triomneur & des Troupes, & passa à Barcelonne; où il fut reçu dernier à Barde la Ville en espéce de triomphe. Il y entra dans un Car-celonne. rosse tiré par quatre chevaux blancs, & fut reçu sous un riche dais par la principale Noblesse de la Ville. L'Evêque vint au devant de lui à la tête du Clergé jusqu'à la porte de Sainte Marthe, où le Roi descendit de Carrosse, & adora 1a Croix que l'Evêque portoit. De-là le Roi fut conduit sous le dais en procession à l'Eglise Cathédrale, où l'on rendit graces à Dieu des heureux succès qu'il avoit eus. Il alla ensuite au Palais Episcopal, dans lequel on lui avoit préparé son logement, & il y eut cette nuit & les suivantes de grandes réjouissances (B).

Pour mieux assurer le Roi d'Aragon de la bonne foi du Difficultés Traité de Paix, le Roi de France envoïa Don Pedre Roca- for un article du Traité de

J. C.

1473÷

<sup>(</sup>A) ZURITA, ABARCA & d'autres. | [vant l'Histoire Générale de Langue-(B) ZURITA, ABARCA & d'autres. \* Dans le mois de Septembre, sui-

ANNE'E DE J. C. 1473.

berti, qui étoit prisonnier, demander que la convention de mariage entre le Dauphin & l'Infante Doña Isabelle, sût ratissée par les Princes Don Ferdinand & Doña Isabelle, pere & mere de l'Infante; mais cette affaire souffrit quelque difficulté, à cause de la ligue que ces Princes avoient faite avec les Ducs.

Le Prince de Bourgogne & de Bretagne: Le Prince Don Ferdinand pon Ferdi parcourut quelques Villes de Valence & d'Aragon, où ils en Castille. pourvût au bon Gouvernement, en l'absence & au désaut du Roi son pere; après quoi il retourna en Castille, comme je

l'ai marqué précédemment (A).

voit le Roi:

Sur l'invitation de la Princesse Doña Isabelle, le Prince-Le Prince Don Ferdinand vint à Ségovie, & étant entré dans le tems. nand vient à que le Roi Don Henri étoit avec sa sœur, il salua poliment Ségovie, & y le Roi, qui le reçut d'un air fatisfait, tous les Seigneurs qui Don Henri, étoient présens, s'efforçant de les porter tous trois à l'union. pour le bien de l'Etat. Quand ils se furent séparés, plusieurs Seigneurs insinuerent au Roi, qu'il seroit à propos de donner un témoignage public de la bonne harmonie qui venoit de s'établir entre lui, sa sœur & son beau-frere. Le Rois y consentit, & le jour de l'Epiphanie il se transporta à l'Alcazar, d'où il alla publiquement, à l'Eglise Cathédrale avec le Prince & la Princesse entendre la Messe, à la grande satisfaction de toute la Ville.

In dinent miemble & avec la Princesse Dona Habelle.

Après la Messe ils retournerent avec une nombreuse suite: à l'Alcazar, où l'Alcayde André de Cabréra leur sit servir une table splendide, à laquelle ils mangerent tous trois enfemble. Colmenares écrit que le Comte de Ribadéo eut l'honneur de dîner avec eux, en vertu du Privilége de sa Maison. quoique j'aie peine à le croire, parce que je ne vois pas qu'il soit parlé de lui dans tout le cours de ces événemens. Au fortir de table Cabréra leur donna un concert charmant 😹 qui les amufa toute l'après-midi; mais sur le soir il prit au Roi une si grande douleur de côté, que l'on sut obligé de le porter au Palais dans une Chaise. Le Roi souffrit beaucoup. & il se trouva assez de gens qui dirent qu'on l'avoit empoisonné au dîner. Pendant tout le tems de sa maladie, les Princes allerent le voir assiduement, & l'on fit dans toutes les Eglises & tous les Monasteres des prieres continuelles pour sa santé. Enfin à force de soins de la part des Méde-

Le Roi combe malade, & refte infirme.

cins il fut tiré de danger, quoiqu'il lui restât une grande foi-Anne'e DE blesse d'estomac, & l'incommodité de jetter un peu de sang par les unines (A).

Durant sa maladie les Princes Don Ferdinand & Doña Il resuse de la Isabelle le firent solliciter par quelques personnes, de déclarer sa seur pour ver la Princesse sa sœur sa légitime héritiere aux Etats de Cas-son héritiere tille; mais le Roi éluda toujours sous différens prétextes de au Trône. consentir à cette proposition. Le Grand-Maître de Saint Jac-Ligue entre ques n'eut pas plutôt appris que le Prince Don Ferdinand Maître de S. étoit à Ségovie, qu'il fit dire au Comte de Haro son beau-Jacques & le pere de venir promptement, & sans différer, à Penafiel, querque. & dès que ce Comte sut arrivé, ils allerent ensemble à Cuellar s'aboucher avec le Duc d'Albuquerque; parce que comme ils ne devoient leurs Domaines qu'à la prodigalité du Roi, ils craignoient d'en être dépouillés en tout ou en partie, si les Princes Don Ferdinand & Doña Isabelle succédoient à la Couronne. Cette appréhension engagea le Grand-Maître & le Duc d'Albuquerque, qui avoient été ennemis jusqu'alors, à se réconcilier & à se liguer ensemble: ils déciderent même qu'il falloit pour leurs intérêts chasser les Princes de Ségovie, & de tous les Etats de la Monarchie.

Le Grand-Maître étant resté chargé de ménager cette sollicitaaffaire, ne cessoit plus d'écrire au Roi Don Henri, quand tions du prece Prince sut convalescent, & de lui faire remettre par ses du Roi en sa-Confidens des Lettres dans lesquelles il l'exhortoit à ne ja-veur de la mais abandonner sa fille, & à ne pas déclarer la Princesse na Jeanne-Doña Isabelle pour son héritiere, l'assurant qu'il avoit déja fort avancé le mariage de Doña Jeanne avec Don Alfonse, Roi de Portugal. On traitoir cependant en grand secret Le Conseil dans le Conseil du Roi l'affaire de la succession au Trône, du Roi est & Doña Jeanne avoit pour elle le Grand-Maître de Saint Doña Isabel-Jacques, le Comte de Benaventé, le Duc d'Albuquerque, le & elle. quoiqu'absens, & le Licencié Cuidad-Rodrigo; mais le Cardinal Mendoza, le Comte de Haro, André de Cabréra, Rodéric d'Ulloa, & le Licencié Madrid étoient, quoiqu'en secret, attachés à la Princesse Doña Isabelle, & sur-tout l'Archevêque de Toléde qui faisoit ouvertement auprès du Roi les derniers efforts en sa faveur (B).

<sup>(</sup>B) DIÉGUE HENRIQUEZ D'EL-(A) Differ Heriquez D'el-Castileo, Alfonse de Palence, CASTILLO. & Colménares.

ANNE'S DE J. C. 1474. Le Grand-Maître de S.

Comme les discours & les artifices du Grand-Maître de Saint Jacques faisoient tant d'impression sur l'esprit du Roi Don Henri, il sut facile à l'un & à l'autre de concerter secrettement entr'eux, que le Roi logeroit des Troupes dans Jacques con-les Tours des Eglises de Ségovie, & que le Grand-Maître vient avec le furvenant dans le même tems avec un Corps considérable. les Princes, de Cavalerie, s'empareroit de l'Alcazar, où l'on arrêteroit la Princesse Doña Isabelle, le Prince son mari, André de Cabréra & la Bobadilla; mais par une permission du Ciel, le complot parvint à la connoissance des Princes & de Cabréra, ce qui sir que le dernier redoubla ses soins pour la garde & la sûreté de l'Alcazar. A la vûe cependant du dan-Don Ferdi-nand son de Segovie, à la sollicitation de sa femme & d'autres, sous prétexte d'aller à Turuégano voir Don Alfonse Henriquez son Oncle, Amirante de Cassille, qui étoit venu à cette Place avec deux cens Lances à dessein de passer à Ségovie ; la Princesse Doña Habelle restant constamment dans l'Alcazar, malgré les orages qui paroissoient la menacer.

Il y retourne

Le Prince

Ségovie.

Le Prince Don Ferdinand séjourna peu à Turuégano: il à Passe ensui- passa avec: l'Amirante & l'Evêque de Ségovie à Sépulvéda. Il avoit envie de faire amener à cette Place l'Infante: Doña Isabello fa fille qui étoit à Aranda, lorsqu'il apprix qu'elle cousoit risque d'être enlevée par le Grand-Maître de Saint Jacques, que quelques Habitans d'Aranda s'étoient engagés d'introduire dans leur Ville avec cinq cens Lances. Cette nouvelle acheva de le déterminer, & le sit partir promptement pour Aranda, d'où il conduisit lui-même sa fille à Sépulveda. L'aïant ensuite transsérée à Avila, pour qu'elle fûr encore moins exposée, il reprit la route de Tunuégano, dans l'intention de retourner à Ségovie voir la Princesse sa femme. L'Amirante & l'Evêque Don-Jeans Arias s'opposerent: à sa résolution, & voiant qu'ils ne pouvoient l'en détourner, ils en écrivirent à l'Archevêque de Toléde, qui répondir que le Prince ne courroit aueun risque dans cette Ville durant trois jours. Ainsi le Prince alla à Ségovie, & y vir sa semme, l'Archevêque de Toléde & les autres de son parti; mais au troisiéme jour il retourna à Turuégano, d'où il fut à Avila: pendant ce tems-là le Cardinal Mendoza & l'Archevêque de

#### D'ESPAGNE. X. PARTIE. Siec XV. 373

Toléde commencerent à se lier plus étroitement d'amitié (A).

J. C.

Anne'e de

Cependant l'Archevêque de Toléde s'apperçut que les 1474.
Princes Don Ferdinand & Doña Isabelle avoit moins de 1 Archevêque de Tolé. confiance en lui que dans le Cardinal Mendoza, & piqué de mécontent de cette présérence, il écrivit au Roi d'Aragon une Lettre de lui & de la Princesse Dopar laquelle, après lui avoir exposétout ce qu'il avoit sait na Isbelle. pour obliger & servir les Princes, & le peu de reconnoissance & de sécompense qu'il en avoit eu, il le prioit de trouver bon qu'il se tînt dans la suite pour exemt de les seconder, comme il s'y étoit obligé par le passé. Il sit porter cette Lettre par Enciso, un de ses Domestiques, & le Roi Don-Jean ne l'eur pas plutôt reçue, qu'il dépêcha vers l'Archevêque Pierre Munez Cabéça de Vaca, pour le rassûrer entierement par les plus grands témoignages de confiance. Ce-Prince lui manda entr'autres choses, qu'il le rendoir l'arbitre d'un accommodement avec le Grand-Maître de Saint Jacques; qu'il pouvoit traiter avec le Roi & les autres Seigneurs, comme il le jugeroit à propos, pour assurer aux. Princes la succession à la Couronne, & que pour sûreté de L'exécution de tout ce qu'il régleroit, il étoit prêt de mettre: Téruel, Maguelonne & Borja entre les mains des personnes dont on conviendroit; mais toutes ces démarches surent inutiles, parce que les desseins du Grand-Maître de Saint Jacques étoient bien différens (B).

Dans le tems le plus favorable des troubles du Rosaume, Les Habis-le Comte de Benaventé s'étoit emparé de la Ville de Car-rion veulent: rion, d'où sont sorties plusieurs illustres Familles de Castille:, se soustraire & comme il étoit gendre du Grand-Maître de Saint Jac- de la dépense du ques, le Roi toujours facile sa lui donna par complaisance Come de Bopour son favori. Voulant se l'assurer le Comte sit élever une naventé. Forteresse à la grande douleur des Habitans, qui outre le: chagrin de voir leur Ville démembrée des Domaines de la Couronne, avoient beaucoup à souffrir de la part des Domestiques de toute espece, qu'il avoit dans la Place, & quii commettoient toute sorte d'extorsions. Rebutés de tant de violences, les Habitans résolurent de secouer le joug d'uni fi dur esclavage, & communiquerent secrettement leur intention au Comte de Tréviño, qui étoit proche de la dans

J. C. nombre de ses Ancêtres enterrés dans cette Ville. Le Comte de Tréviño promit de les seconder, à condition qu'ils
l'introduiroient dans la Place, & rassembla en conséquence ses Troupes & celles de ses amis & alliés, faisant avertir
ses oncles les Comtes de Castañéda & d'Ossorne, qui le joignirent les premiers avec les leurs.

Le Comte de Trévino les sesonde.

Quand le Comte de Trévino eut ainsi formé un bon Corps d'Infanterie & de Cavalerie, il entra dans Carrion les premiers jours de Février, & les Habitans s'étant joints à lui, les Domestiques du Comte de Benaventé se rensermerent dans la Forteresse avec quelques Troupes. Il les assiégea & battit vigoureusement le Château, mais les Assiégés se défendirent de même, & envoïerent demander du secours au Comte leur Maître. Le Comte de Trévino comprenant que le Comte de Benaventé ne manqueroit pas de faire tous les efforts possibles pour les délivrer, & se maintenir en possession de la Ville, sit prier le Prince Don Ferdinand de le secourir avec des Troupes pour cette expédition, comme son Altesse le lui avoit promis. Il demanda aussi des renforts au Marquis de Santillane & au Comte de Parédes son oncle, invitant pareillement tous ses amis à venir le seconder. Dans le même tems les Comtes de Castañéda & d'Ossorne ses oncles commencerent à le soupçonner de ne chercher à enlever Carrion au Comte de Benaventé que dans l'intention de garder cette Ville, & de-là vint qu'ils voulurent se retirer; mais le Comte de Trévino qui se douta de leur pensée, les rassura, en leur protestant qu'il n'avoit d'autre but que d'empêcher que cette Ville ne restât en la puissance du Comte de Benaventé, & de faire en sorte qu'elle sût réunie à la Couronne, comme elle l'étoit auparavant; il le leur jura même foi de Chevalier, dans le Monastere de Saint Zoil.

L'Amirante Le Prince Don Ferdinand aïant reçu à Tumblo l'avis du tente inutilement de dé-Comte de Tréviño, passa aussi tôt à Avila, & voulut se mertourner le tre en marche sur le champ avec ses Troupes, pour le proprince de le téger, par reconnoissance de ce qu'à son entrée en Castille,
c'avoir été ce Seigneur qui lui avoit offert le premier ses
services. L'Amirante qui souhaitoit de le voir neutre, en considération de ce que le Comte de Benaventé étoit son parent, s'efforça de l'en détourner, en tâchant de lui persuader

#### D'ESPAGNE. X. PARTIE. Siec. XV. 375°

Paller avec lui à Rioféco; mais le Prince afant reçu sur ces Anne's DE entrefaites une Lettre de l'Archeveque de Toléde, qui lui recommandoir les intérêts du Comte de Tréviño, partit à l'instant avec sept cens Lances. Le Comte de Parédes vint aussi de l'Andalousse, & arrivé à Parédes, il invita de nouveau le Prince Don Ferdinand de seçourir son neveu; mais quoique le Prince voulût passer aussi-tôt à Carrion, il fut rerenu par l'Amirante à Médina de Rioséco, ce qui ne l'empêcha pas cependant de mener à la fin ses Troupes à Duéñas afin d'êrre plus à portée de favoriser le Comte de Trévi-No (A).

J. C.

Des que le Comte de Benaventé eut appris le siège de la Procédé ins-Forteresse des Carrion, il alla de Ségovie dans ses domaines sultant du le le Comte de Belever des Troupes pour la secourir. Il reçut dans le même naventé à l'étems une Lettre du Marquis de Santillane, qui lui mandoit gard du Marde cesser ses extorsions à l'égard des Habitans de Carrion, tillane, parce qu'il avoit parmi eux des parens, & que cette Ville avoit donné le jour aux Seigneurs de la Véga ses Ancêtres, & de discontinuer de bâtir la Forteresse, à laquelle il faisoir travailler, pour ne plus causer d'inquiétude aux Habitans, qui se persuadoient qu'il vouloit par là les tenir dans une servitude continuelle. A la lecture de cette Lettre le Comte de Benaventé s'emporta, & répondit avec hauteur au Marquis de Santillane, que la Ville de Carrion lui appartenoir. qu'en qualité de Seigneur il prétendoit y faire ce qu'il jugeroit à propos; & que s'il y avoit quelques-uns de ses Ancêtres enterrés, il les feroit exhumer, & lui enverroit les osdans un Cabas, pour qu'il leur donnât la Sépulture dans le Couvent de Saint François de Guadalajara.

Le Marquis de Santillane for si fort irrité de cette répon- Le dernier se, qu'il résolut d'épouser la cause des Habitans de Carrion se met en deavec autant de chaleur que si c'avoit été la sienne propre. Il venger. leva à cet effet le plus de Troupes qu'il put, & fit dire à tous. ses parens de lui en sournir autant qu'il leur seroit possible. Arant bientôr été joint par les Comtes de Corogne, Dons Jean & Don Pedre Hurrado ses freres, par ceux de Médina-Céli & de Haro, & par le Duc d'Albuquerque en cons fidération de leurs étroites alliances & de leur parenté, il forma un Corps de Troupes excellentes, avec lequel il se

mir en marche:

(A) ALTORSE DE PALERCE.

ANNE'E DE J. C. 1474. Le Roi ·

Cependant le Comte de Benaventé aïant rassemblé ses Troupes, & été renforcé de celles que lui envoierent le Grand-Maître de Saint Jacques son beau-pere, le Comte de passe à Palen- Castro & d'autres Seigneurs, établit son quartier à Villalon, ce, à dessein dans la résolution de faire lever le siège de la Forteresse. Le de les empê-Roi Don Henri qui n'avoit pas cru que cette affaire seroit cher d'en venir à une Ba-poussée si avant, n'eut pas plutôt appris à Ségovie que le Marquis de Santillane étoit parti pour Carrion avec sa Maison, ses Alliés & ses amis, à dessein de livrer bataille au Comte de Benaventé, qui étoit de son côté disposé à l'accepter, qu'il se rendit promptement à Palence accompagné du Cardinal Mendoza & du Grand-Maître de Saint Jacques. afin d'empêcher que de si grands Seigneurs n'en vinssent à une action, dont les suites ne pouvoient manquer d'être très-mauvaises.

Arrivée du Marquis de Carrion.

Dans le même tems le Marquis de Santillane arriva avec Santillane à toutes ses Troupes au siège de la Forteresse de Carrion. Il y fut très-bien reçu des Comtes de Tréviño, Parédes, Ossorne, & Castañéda, dont le premier renouvella la protestation, comme Chevalier, qu'il ne s'étoit jamais proposé dans cette occasion de s'emparer de Carrion pour lui, mais seulement de délivrer cette Place de la domination du Comte de Benaventé, en faveur de la Couronne, des biens de la quelle elle faisoit partie précédemment.

Ce Seigneur & le chent l'un contre l'au-

dozes.

Le Comte de Benaventé, qui étoit déterminé de faire le-Comte de Be ver le siège, sit sortir ses Troupes de Villalon, & se mit en naventé mar-marche à leur tête. Au bruit de son approche, le Marquis de Santillane alla avec les siennes à sa rencontre dans la réfolution de le combattre. Le Roi Don Henri, informé de leurs mouvemens, chargea aussi-tôt le Cardinal Mendoza, & le Grand-Maître de Saint Jacques d'aller empêcher ces Le Prince Seigneurs d'en venir aux mains. Sur ces entrefaites le Prince Don Ferdinand étant arrivé de Duénas avec son Etendard & che les Men-ses sept cens Lances, envoïa dire au Marquis de Santillane de compter sur son assistance, & de lui faire sçavoir quel poste il vouloit qu'il occupât dans l'ordre de Bataille; mais le Marquis & ses Alliés lui firent réponse, qu'ils étoient pénétrés de reconnoissance de son aftention; que sans l'exposer à aucun danger, ils avoient assez de Troupes pour faire tête au Comte de Benaventé; qu'ainsi ils le supplioient de rester tranquille avec les siennes, & de se conserver pour la succellion

#### D'ESPAGNE. X. PARTIE. Siec. XV.

cession à la Couronne. Par cette action le Prince Don Fer-Anne's DE dinand sçut gagner l'illustre Maison de Mendoza. Mes Criti-J. C. ques blâmeront peut-être cette remarque; mais il n'y a que 1474.

des ingrats qui puissent désaprouver la reconnoissance.

Pendant que cela se passoit, le Cardinal Mendoza & le Le Roi pa-Grand-Maître de Saint Jacques alloient d'une Armée à l'au-quis de Santre, sollicitant un accommodement entre le Comte de Be-tillane & le naventé & le Marquis de Santillane; mais le dernier répon-Comte de Benaventé, dit durement au Cardinal son frere, montra de la désiance qui lui rend au Grand-Maître de Saint Jacques, & leur déclara à l'un Carrion pour Magaña. & à l'autre, qu'il ne se désisteroit point de son entreprise, à moins que la Ville de Carrion ne restât à la Couronne, comme elle y étoit auparavant, & qu'on ne rasat la Forteresse que le Comte de Benaventé avoit sait construire. Comme il paroissoit très dur au Comte de Benaventé de renoncer à la possession de cette Place, celui-ci aima mieux remettre la décision de la querelle au sort des armes: ainsi le Cardinal & le Grand-Maître firent sçavoir au Roi qu'ils no trouvoient aucun moien de pacifier ces deux Seigneurs, qui étoient même résolus d'en venir à une Bataille. Sur cet avis le Roi se rendit, sans différer, avec ses Gardes entre les deux Armées, & étant arrivé dans le tems que les Trompettes sonnoient la charge, il ordonna au Comte de Benaventé de se retirer, & lui sit offrir par le Cardinal Mendoza, la Ville de Magaña qui appartenoit au Cardinal, en échange de celle de Carrion, afin que la derniere restât à la Couronne, & que la Forteresse sût démolie. Le Comte accepta ce parti, & le Marquis de Santillane, content d'avoir obtenu ce qu'il vouloit, se calma. Carrion demeura par-là à la Couzonne & l'on en rafa la Forteresse. Le Prince Don Ferdinand fe retira avec ses Troupes, avant que le Marquis de Santillane eût pû lui parler; & le Roi aïant donné ordre à ces Seigneurs de licencier leurs Troupes, partit avec le Cardinal Mendoza, le Grand-Maître de Saint Jacques & le Comte de Benaventé pour Valladolid, d'où îl passa à Ségovie (A).

Durant la querelle au sujet de Carrion, le Prince Don Arrivée en Ferdinand apprit qu'il étoit arrivé par mor en Biscaye des Espagne des Ambassa-Ambassadeurs de Charles, Duc de Bourgogne, qui ve-deurs du Duc noient renouveller l'alliance avec lui, avec le Roi d'Ara-de Bourgo-

<sup>(</sup>A) Diégue Henriquez d'el- | Garibay, Salazar de Mendoza & Castillo, Albonse de Palence, | Cautice. Tame VII. Вьь

ANNE'E DE J. C. 14740-

gon son pere, & le Roi de Portugal. Il avoit envie de les recevoir à Palence, qui étoit à la disposition de l'Amirante son oncle, mais comme il reconnut que ce Seigneur ne vouloir point entrer dans les frais indispensables en pareille occasion, il sit dire au Comte de Buen-Dia de trouver bon qu'il les reçût à Duéñas, qui appartenoit à ce Comte. Quoique le dernier y consentit d'abord avec plaisir, il se montra un peu piqué, quand il scut que le Prince ne s'étoit adressé à lui, que parce que l'Amirante avoit voulu éviter la dépense. De là vint que le Prince résolut d'aller à Médina de Rioséco; mais le Comte de Parédes, qui étoit bien aise. d'empécher tout ressentiment entre ces Seigneurs, engagea. le Prince de recevoir les Ambassadeurs à Duéñas (A).

Entrevûe du Prince Don Ferdinand tillane & le

Quand l'affaire de Carrion fut arrangée, le Marquis de Santillane & le Connétable partirent avec leurs Troupes. avec le Mar- pour retourner chez eux. Rendus à Monçon, ils résolurent quir de San d'aller à Palence, accompagnés seulement de leurs Domes-Connétable, tiques, voir le Prince Don Ferdinand; mais le dernier informé qu'ils étoient dans cette Ville, alla lui-même les. trouver, & arriva à Carrion dans le tems qu'ils en sortoient. Les deux Seigneurs furent extrêmement surpris & flattés d'avoir été ainsi prévenus. Aïant témoigné combien ils étoient pénétrés de cette faveur, ils baiserent la main au Prince, qui les reçut avec des marques d'estime & de bonté; tous ceux qui les accompagnoient, en firent autant. Le Marquis de Santillane & le Connétable eurent avec le Prince une conversation, à la fin de laquelle le premier dit en présence de tout le monde qu'il ne reconnoîtroit jamais d'autre fuccesseur à la Couronne de Castille, que la Princesse Doña Isabelle & le Prince Don Ferdinand son mari, parce qu'il ne doutoit nullement de la justice de leurs droits. Le Connétable aiant fait aussi une pareille protestation, le Prince les remercia de leur zéle, leur promit sa bienveillance, & les quitta ensuite pour aller à Duéñas. Lorsqu'il sut parti, le Marquis & le Connétable passerent à Palence, où ils se séparerent (B).

La Princes.

Au sortir de Palence, le Marquis de Santillane alla avec de Doi a Isa-belle en a une ses gens proche de Ségovie, à dessein de voir la Princesse aurre avec le Dona Isabelle. Comme le Roi étoir alors à Valladolid, la

### D'ESPAGNE. X. PARTIE. Siec. XV. 379

Princesse in dire à ce Seigneur de se rendre à l'Hermitage de Saint Christophle, & qu'ils pourroient s'y aboucher.

Le Marquis ne manqua pas de s'y transporter, & Doña 1474.

Isabelle y étant venue, ils eurent ensemble une consé Santillane.

rence assez longue, dans laquelle le Marquis sit des protestations de service à la Princesse, qui de son côté l'assurate de son estime. Ensin le Marquis aïant baisé la main à la Princesse, & pris congé d'elle, continua sa route, & Doña Isabelle retourna à l'Alcazar (A).

Les Ambassadeurs du Duc de Bourgogne arriverent ce- Le Prince pendant à Duéñas, où le Prince Don Ferdinand leur sit Don Ferdinand reçoit à un accueil très-gracieux. Après qu'ils lui eurent exposé, Duéñas les que le but de leur Ambassade étoit de renouveller l'allian-Ambassa- deurs Bource entre lui & le Duc leur Maître, ils lui dirent qu'ils lui guignons, & apportoient la Toison d'or, & lui aïant ensuite expliqué est fait Cheles obligations de cet Ordre de Chevalerie, le Prince la Toison, reçut avec toute la solemnité possible dans l'Eglise de Sainte Marie de Duéñas. Quand cette cérémonie sut saite, les Ambassadeurs prirent congé du Prince, & passerent en Portugal. Le Prince partit aussi pour Avila, & alla de cette Place voir la Princesse Doña Isabelle sa femme à Ségovie, où il séjourna peu (B).

Pendant ce tems là Pierre de Mendaña, Alcayde de Cas- Les Habitro Nuño pour le Roi, qui l'aimoit fort, quoique ce fût tans de Torun homme de basse naissance, étoit parvenu par ses extor-offrent leur sions & ses pilleries à avoir quatre cens Lances. Avec ces Ville. Troupes il tyrannisoit tous les Peuples de cette Contrée, & s'étoit emparé par surprise de Tordésillas, en vertu d'un ordre du Roi. Il fit construire dans cette derniere Place une Forteresse du côté de la muraille, qui donnoit sur la campagne, & une Tour sur le Pont de la Riviere de Duéro. Comme il en vexoit horriblement les Habitans, ceux-ci s'adresserent secrettement au Prince Don Ferdinand, qui étoit à Duéñas, pour être délivrés de cette tyrannie, & lui firent dire qu'ils étoient disposés à lui livrer leur Ville. Le Prince aïant accepté la proposition, rassembla ses Troupes, & fortit de Ségovie deguisé le dix-huitieme jour de Juillet. A son arrivée à Sainte Marie de Niéva, Guttierre de Cardenas, Pierre d'Avila & d'autres Seigneurs lui amenerene

<sup>(</sup>A) Diégue Henriquez d'el- | toire de Ségovie.

CASTILLO, & COLMÉNARES dans l'His. | (B) Alfonse de Palence.

Bbb i j

ANNE'S DE J. C. #474·

cent cinquante Lances. Il prit de-là la route de Tordéfillas, & rencontra au Couvent de la Méjorada, de l'ordre de: Saint Jerôme, trois cens Lances commandées par le Duc d'Albe, à qui il fit un accueil très obligeant; après quoi il alla joindre les Troupes de l'Amirante son oncle.

Ce Prince Avant que d'entrer dans Tordésillas, le Prince y sit passien empare. ser deux cens Soldats travestis, l'un après l'autre, avec ordre de se tenir cachés dans les maisons de ses Considens. Les Commandant de ce. Détachement étant allé avec sa troupe dans une nuit très-obscure à la maison de Mendaña. y arrêta en peu de tems tous les gens qui y étoient, & alla tout de suite attaquer la Forteresse. Mendaña sortit promptement de celle-ci, & courut à Castro-Nuño querir la Cavalerie & quelque peu d'Infanterie qu'il y avoit, afin de repousser les Assaillans; mais les Habitans s'étant joints à eux la Forteresse sur bien-tôt emportée de force, & l'on y six prisonniers la semme & les enfans de Mendaña, avec tous les autres qui s'y trouverent. Dans le même tems arriva le Prince Don Ferdinand avec ses Troupes, & peu après l'Amirante Don Alfonse Henriquez son oncle, avec les siennes. Comme les Troupes étoient animées, on voulut s'emparer de la Tour du Pont, mais aïant reconnu que cette expédition étoit plus difficile que l'on n'avoit pensé, le Prince donna ordre d'investir la Tour de toutes parts, & chargea de sa réduction l'Amirante son oncle, qui la prit au bout de quelques jours (A).

ette: démarcho.

Plusieurs personnes travailloient pendant ce tems-là à. mécontent de ménager entre le Roi Don Henri & le Prince & la Princesse un accommodement pour lequel on convint d'une. conférence, à laquelle assisteroient le Cardinal de Mendoza, le Grand-Maître de Saint Jacques, le Comte de Parédes, Don Gomez Manrique frere de ce Comte, & Louis d'Acuña, que l'Archevêque de Toléde avoit envoié à cet effet. Il paroît que cette Assemblée se tint à Madrid , où le Roi étoit passé de Ségovie. Le Prince Don Ferdinand. dépêcha à cette Ville un des Officiers de sa Maison, en qui il avoit le plus de confiance, avec ordre de dire de sa part au Roi Don Henri que sa semme & lui se saisoient une loi de lui être entiérement soumis, & que s'il avoit pris. Tordésillas, cette action ne pouvoit lui être que très-agréable, vû l'oppression tyrannique dans laquelle l'Alcayde
de Castro-Nuño tenoit non seulement les Habitans de cetVille, mais tous ceux des Places des environs; ce qui avoit
déterminé le Prince à arrêter tous les gens attachés au service de ce méchant homme, & qui étoient de sa Compagnie. L'Envoré s'acquitta de la commission, mais le Roi en
parut peu satisfait: le Prince alla ensuite voir la Princesse.
Doña Isabelle sa femme à Ségovie, d'où il partit pour l'Aragon, comme je le dirai bientôt (A).

On n'étoit pas plus tranquille en Andalousie qu'en Cas-Alcasa dé tille. Le Duc de Médina-Sydonia piqué de ce que le Mar-Guadayra asquis de Cadiz lui avoit enlevé la Capitale de son Duché, Duc de Médir et qu'on faisoit d'Alcasa de Guadayra quelque mas à Séville, na-Sydonia à la faveur de la proximité des deux Places, résolut de remédier au dernier point. Il se pourvut à cet effet d'une bon-

ne Artillerie, & de toutes les autres machines nécessaires pour battre Alcala de Guadayra, où il y avoit pour Gouverneur Ferdinand Arias, beau-frere du Marquis, & aïant ramassé trois mille Chevaux & huit mille Fantassins, il alla mettre le siège devant la Place. A cette nouvelle le Marquis de Cadiz appella: à son secours ses parens, amis &: alliés, qui ne tarderent pas à lui amener leurs Troupes, en sorte qu'il forma un Corps d'Armée un peu moins fort que celui du Duc, toute la Noblesse de l'Andalousse se divifant & prenant part à cette guerre pour l'un ou pour l'autre. On continuoit cependant le siège d'Alcala; mais le Duo: avoir dans ses Troupes plusieurs Parrisans du Marquis de: Cadiz, qui faisoient sçavoir aux gens de la Place tout ce qui se passoit dans le Camp, & entre autres un nommé Alfonse Perez Martel, en qui le Due avoit beaucoup de confiance.

Le Duc ne faisoit pas moins de cas du Commendeur Punition Mosquéra, de l'Ordre de Saint Jacques, qui étoit en se d'un Traitre. eret entiérement dévoué à Don Jean Pachéco, son Grand-Maître. Mosquéra avoit empêché par ses ruses & ses artisses que l'on ne prît la Ville; & seignant un jour d'avoir été blessé à une main par un Canonier, qui pointoit une piéce d'Artillerie pour la tirer, il renversa par terre cet homme à

ANNE'E DE J. C, 1474.

demi-mort, d'un coup d'épée qu'il lui porta au col. Le Due apprit aussi-tôt cet événement, & comme c'étoit le meilleur Canonnier qu'il eût au siège, il en fut si fort irrité à qu'étant allé sur le champ dans l'endroit où l'action avoit été commise, il tira son épée, & en perça le Commendeur Mosquéra, qui tomba mort à ses pieds; juste récompense de tous les Traîtres. Il se sit quelques mouvemens à l'occasson de la mort du Commendeur; ce qui n'empêcha pas que les Troupes du Duc n'attaquassent vigoureusement le Le Marquis Fauxbourg de Saint Michel Le Marquis de Cadiz instruit marche au se- du danger où étoit la Place, partit promptement de Xérez cours d'Alca-avec ses Troupes pour la secourir. Au bruit de son approche, le Duc tint conseil pour délibérer sur le parti qu'il avoit à prendre dans cette occurrence, & les uns furent d'avis qu'on laissat au siège un nombre de Troupes suffisant. puisque le Duc en avoit plus que le Marquis, & qu'avec le refte on marchât à l'Ennemi; mais d'autres soutinrent qu'il falloit lever le siège, & aller avec toutes les forces combattre le Marquis, afin de s'assurer la victoire, parce qu'après qu'on l'auroit remportée, la réduction d'Alcala de Guaday-

de Médina-Sydonia.

ra seroit bien plus facile. Le Comte Sur la nouvelle de ces troubles de l'Andalousie, le Roi de Tendilla chargé par le envoia Don Yñigo de Mendoza, Comte de Tendilla, Roi de ména- avec un plein pouvoir nout arranger & pacifier le Duc de gerun accom- Médina-Sydonia & le Marquis de Cadiz. Le Comte de entre ce Mar- Tendilla arriva dans le tems que les deux Seigneurs se disquis & le Duc posoient pour la Baraille, & commonça aussi-tôt à traiter d'accommodement, secondé de Don Alfonse de Vélasco. Aucun des deux Seigneurs ennemis ne paroissoit vouloir se prêter aux voies de conciliation, & tous deux cependant la souhaitoient; le Duc de Médina-Sydonia, par envie de ravoir ce qu'il avoit perdu, & le Marquis de Cadiz, parce qu'il comprenoit que s'il ne faisoit pas la restitution à laquelle il avoit à la vérité bien de la peine à se résoudre, il faudroit en venir à une action, où il auroit fort à craindre, à cause du peu d'ardeur de ses Troupes à la vue de la supériorité de celles du Duc, & qu'en différant de terminer la querelle, la folde augmenteroit de jour en jour, & la désertion pourroit se mettre dans son Armée, faute d'argent pour païer le Soldat.

#### D'ESPAGNE. X. PARTIE. Siec. XV. 383

Après différens mouvemens le Comte de Tendilla & Anne's DE Don Alfonse de Vélasco se conduisirent avec tant de prudence, qu'ils déterminerent le Duc & le Marquis à faire un accommodement à l'amiable. L'on convint en consé-la négociaquence que le Duc & le Marquis iroient chacun avec trois tion. Domestiques & sans armes au Château de Machénilla, proche d'Alcala de Guadayra, lequel appartenoit à Don-Alfonse de Vélasco, & qu'outre le Comte de Tendilla & Don Alfonse de Vélasco, on y recevroit encore pour Juges-Arbitres Don Pedre de Solis, Evêque de Cadiz, & Don Frédéric Manrique qui étoit venu avec les Troupes d'Ecija. Ceux-ci terminerent l'affaire en trois jours, & le: sommaire de la Sentence sut, que l'on se déchargeroit réciproquement de tous les dommages qui avoient été faits; qu'on rendroit de part & d'autre aux Propriétaires, tout ce qui seroit en nature; que Médina-Sydonia seroit restituée au Duc, avec tout le reste qui lui appartenoit; que le Marquis pourroit pêcher du Thon proche de Cadiz, & que ces deux Seigneurs vivroient déformais en parfaite inrelligence. Tout ceci fut exécuté, comme les deux Parties s'y étoient engagées, & le Comte de Tendilla en informa le Roi, qui lui sçut grand gré de s'être si bien acquitté de sa commission (A).

Quoiqu'on travaillat à prendre quelque arrangement en- Le Grandtre le Roi Don Henri d'une part, & le Prince Don Fer-Maitre de S. dinand & la Princesse Doña Isabelle de l'autre, on ne put jours opposé rien décider; parce que le Grand-Maître jugeant qu'il se-au Prince roit dangereux pour ses Domaines que le Prince & la nand & 1 la Princesse succédassent à la Couronne, s'y opposoit le plus Princesse Doqu'il pouvoit, & faisoit tous ses efforts pour marier la pré-fia labelle. tendue fille du Roi Don Henri avec Don Alfonse de Porrugal. Ce Seigneur fâché aussi de n'avoir pu obtenir par aucun moien l'Alcazar ni la Ville de Ségovie, résolut de s'en dédommager en se procurant les forces des trois grandes-Maîtrises, afin de se rendre plus rédoutable, & de pouvoir conclure le mariage de Doña Jeanne avec le Roi Don Alfonse. Pour cet effet, comme Don Gomez de Solis, Grand-Maître d'Alcantara, étoir mort, & qu'on retenoit prisonnier Don Alfonse de Monroy, qui avoit été élu en sa plaANNE'E DE ·J. C. 1474.

ce \*, il donna ordre à Alfonse Pachéco, son fils naturel # de s'emparer de la Forteresse de Zalaméa, & des autres Places de la Séréna, & de prendre le Titre de Grand-Maître d'Alcantara, sans aucun égard aux Bulles que le Pape avoit accordées pour cette dignité, en faveur de Don Jean de Zuñiga & Pimentel, fils du Comte & de la Comtesse de Plasencia. Il se flattoit du moins, s'il ne réussissoit pas dans cette entreprise, de tirer du Comte de Plasencia quelque avantage, pour ne pas traverser son fils dans la prétention à la Grande-Maîtrise d'Alcantara.

Il va négole du Roi Don Henri,

Avec toutes ces idées le Grand-Maître de Saint Jacques cier avec le mena le Roi chasser dans les Montagnes de la Adrada, rugal le ma- & obtint que le Duc d'Albuquerque, à qui il avoit comriage de la muniqué tous ses projets, sût de la partie. Le Roi resta prétendue silquelques jours dans ces quartiers à prendre le plaisir de la chasse, & donna au Duc d'Albuquerque la Adrada, & Colménar qu'il voulut qu'on appellât dans la suite Mont-Bertrand, du nom de ce Seigneur. Pendant qu'il s'amusoit ainsi, le Grand-Maître de Saint Jacques passa aux confins de Portugal, pour voir le Roi Don Alfonse, & négocier le mariage de Doña Jeanne, le Roi Don Henri étant convenu auparavant avec cet ambitieux de lui faire présent de la Ville de Truxillo, qu'il avoit déja donnée au Comte de Plasencia, & dont ce dernier n'avoit pû prendre possession, & de s'approcher peu à peu des Frontières de Portugal, afin de régler entièrement les conditions du mariage de sa prétendue fille avec le Roi Don Alfonse, & en même tems de l'Andalousie, à dessein de faire en sorte d'attirer dans son parti les Seigneurs de cette Province, qui étoient pour la plûpart dévoués au Prince Don Ferdinand & à la Prin-.cesse Doña Isabelle ( A ).

Le Roi de Enfin le Grand-Maître de Saint Jacques arriva sur les Portugal ne Confins de Portugal, & s'y aboucha entre Badajoz & Elcepte la pro- vas ou Yelves avec le Roi Don Alfonse, qui s'y étoit renpolition.

> (A) ALFONSE DE PALENCE.
>
> \* L'on n'a point vû dans l'Histoire comment ni par qui le second avoit été pris, & au défaut de connoissances pofitives fur ce point, tout se que l'on peut conjecturer, c'est que le Comte & la Comtesse de Plasencia, qui soutepoient les droits de leur fils son unique

Concurrent à la Grande-Maîtrise d'Alcantara, avoient trouvé le moien de s'affurer de sa personne par ruse ou à force ouverte. Il est fur au reste que fa prison ne fus pas longue, quoiqu'on ignore encore de quelle maniere & en quel tems il en est sorti. Voiez ma qua-I triéme & fixiéme Note lous l'année 1475.

J. C.

£474•

du à sa follicitation. Il exposa amplement au Roi de Portugal tous les avantages qu'il retireroit en épousant sa niéce, puisqu'il acquéroit par-là les Roiaumes de Castille & de Léon, dont il lui seroit facile de s'assûrer l'héritage, du vivant du Roi Don Henri, en réunissant ses forces à celles de ce Prince, qui avoit d'ailleurs pour lui les principaux Seigneurs de la Monarchie. Prenant ensuite prétexte de l'obligation naturelle où devoit être le Roi de Portugal, en qualité d'oncle, de soutenir les intérêts de Doña Jeanne, il s'efforça de lui faire sentir qu'en ce cas il valoit mieux prendre cette Princesse pour sa semme, parce qu'en défendant ses Droits il travailleroit du moins pour lui-même. Il ajoûta encore, pour le déterminer, plusieurs autres raisons que son artifice & sa pénétration lui fuggérerent. Quoique le Roi Don Alfonse connût le caractere du Grand-Maître, & se désiât de ses discours, il ne crut pas devoir rejetter entierement la proposition. Amateur de la gloire, la Couronne de Castille avoit pour lui de puissans attraits; mais comme il comprit que cetre affaire souffriroit de grandes difficultés, il se contenta de dire au Grand-Maître, que quoiqu'il goutât fort le mariage dont il venoit de lui parler, il ne pouvoit lui donner sur le champ une réponse positive, mais qu'il ne tarderoit pas à la lui faire porter (A).

Le Grand Maître retourna rendre compte de tout ce Castille méqu'il avoit fait, au Roi Don Henri, qui ne sut point con-content de tent des délais du Roi de Portugal, sur-tout parce qu'il a réponse avoit reconnu que le Duc de Médina-Sydonia, le Grand-Commendeur de Léon & les autres Seigneurs d'Andalou-sie étoient dévoués au Prince Don Ferdinand & à la Princesse Doña Isabelle. Cependant quoique le mariage avec le Roi de Portugal ne sût pas arrêté, le Grand-Maître pressa le Roi Don Henri d'aller le mettre en possession de Truxillo, & ce Prince qui ne pouvoit lui rien resuser, passa avec lui à cette Ville; il en sollicita sortement les Habitans de recevoir le Grand-Maître pour leur Seigneur; mais Gracian de Sessé, qui tenoit la Forteresse, resusa constamment de la livrer. Le Roi convaincu que tous ses efforts seroient inutiles, & se sentant d'ailleurs un peu indisposé, laissa le

A) Alfonse de Palence, & Rut de Pina Chap. 172.

Teme VII.

Anne's DE J. C.

Grand-Maître dans ces Quartiers, & retourna à Madrid travailler à rétablir sa santé.

1474. Mort de Don Jean Pachéco,

Don Jean Pachéco, Grand-Maître de Saint Jacques, resta à Sansta-Cruz proche de Truxillo, & n'épargna riens pour objenir cette Ville & sa Forteresse. Il sit à cet esset de S. Jacques différentes propositions aux Habitans & à Gracian de Sessé, jusque là qu'il offrit au dernier, s'il vouloit lui remettre la Forteresse, de lui donner Sahélices de los Gallégos \*. Gracian de Sessé se laissa corrompre, & dans le tems qu'on se disposoit de part & d'autre à exécuter l'accord, il survint au . Grand-Maître un abscès dans la gorge, lequel lui ôta l'usage de la langue, & ensuite la vie le quatrième jour d'Octobre. Ce sut là la sin de son ambition, parce que c'est le terme de tous les desirs des Mortels, qui n'étudient pasdans le Livre de l'Eternité. Quelques - uns rapportent certaines circonstances pitoiables de sa mort, mais je les passe sous filence dans la pensée, que comme il a eu tant d'ennemis & d'envieux, elles peuvent bien ne pas avoir toute la certitude que je desire. Ses Favoris & ses Domestiques eacherent sa mort, jusqu'à la cession de la Forteresse de Truxillo. Ils porterent ensuite son corps à Guadaloupe, d'où on le transféra à Ségovie, pour recevoir la fépulture dans le Convent de Sainte Marie d'el-Parral, de l'Ordre de Saint Jerôme, où est son Tombeau (A). Les Historiens portent différens jugemens de sa personne, mais tous s'accordent à marquer que dans tout le cours de fa vie il n'a eu en vûe que ses propres intérêts, & n'a cherché qu'à faire de nouvelles acquisitions, & qu'à agrandir & conferver ses Domaines.

Don Die. - On seur bientôt de toutes parts la most de ce Seigneur. gue Lopez & le Roi en fut très touché seulement par l'extrême affec-Pachéeo son qu'il avoit pour lui, sans faire aucune attention à tous de Villéna, les procédés que ce Favori avoit eus à son égard, ni aux le remplace dans les bon troubles qu'il avoit excités, sous son Régne, pour connes graces du renter sa propte ambition. Comme il vaquoit par sa more une Dignité aussi considérable, que celle de Grand-Maître de Saint Jacques, il se présenta plusieurs Prétendans, qui cabalerent tous chacun de son côté. Don Diégue Lopez

<sup>(</sup>A) Alfonse ne Palence, Dié- | \* C'est ainsi qu'en Langue du Pais OUE HENRIQUEZ D'EL-CASTILLO & on appelle la Ville de Saint Felix en Galica.

Pachéco, Marquis de Villéna, fils du feu Grand-Maître, alla fur le champ à Madrid trouver le Roi, qui le reçut très-bien, le substitua à son pere dans ses bonnes graces, & lui confirma la possession de rous les Domaines que le Grand-Maître son pere avoit laissés. Voulant lui donner encore une plus grande preuve de sa faveur, il envoïa à Rome un Exprès demander pour lui au Pape une Bulle en vertu de laquelle ce nouveau Favori pût aussi succéder à son pere dans la Grande-Maîtrise, comme le dernier Grand-Maître l'avoit souhaité, avant que de mourir.

J. C.

La plûpart des Seigneurs furent très-mécontens de voir Le Cardile Roi favoriser si fort le Marquis de Villéna, quoique d'un & le Connécaractere très différent de son pere, parce qu'il sembloit table parlent par-là que Sa Majessé rendîr la faveur héréditaire; muis le que Roi en sa-Cardinal Mendoza & le Connétable en furent encore plus Princesse De piqués que les autres. Ces deux-ci allerent à Madrid voir na Isabelle. le Roi, & lui rappeller les troubles & les désordres dont le Roiaume avoit été affligé, à l'occasion de la Succession au Trône, & qui avoient été tous somentés par Don Jean Pachéco. Ils ajoûterent ensuite que pour prévenir ceux dont on étoit encore menacé à ce sujet, il falloit qu'il déclarât la Princesse Doña Isabelle sa sœur, son héritiere présomprive à la Couronne'; premierement parce que tous les Sujets de la Monarchie étoient persuadés que Doña Jeanne n'étoit point fa fille, & en second lieu parce que la Princesse sa sœur avoit pour elle la plûpart des Villes & Seigneurs de la Monarchie. Il semble que le Roi prêta un peu l'oreille à la proposition; mais son irrésolution continuelle, son aveugle incrédulité, & la crainte d'êrre deshonoré, furent cause que cette affaire ne sut pas alors confommée (A).

Dans la vacance de la Grande-Maîtrife de Saint Jacques, Prétendam, plusieurs Seigneurs rechercherent cette haute Dignité. Le la Grande-Maîtrise de Saint Jacques, Prétendam, plusieurs Seigneurs rechercherent cette haute Dignité. Le Maîtrise de Saint Jacques, Prétendam, plusieurs Seigneurs rechercherent cette haute Dignité. Duc de Medina-Sydonia y afpira, quoiqu'il ne fût pas de Jacques. l'Ordre, comptant sur ses richesses, sur son crédit, & sur l'amitié qu'il entretenoir avec l'Archevêque de Toléde, que le Roi favorifoit déja beaucoup. Trois autres Seigneurs, qui n'étoient pas non plus de l'Ordre, se présentement en-

<sup>(</sup>A) Alfonse de Palence, & Diéque Henriquez d'et-Castillo. Cccij

HISTOIRE GENERALE

Ann'ee be J. C. 1474-

core sur les rangs. Ce furent le Comte de Benaventé qui avoit déja ambitionné cette Dignité, avant que Don Jean Pachéco en eût été revêtu, & qui avoir eu alors quelque espérance de l'obtenir; le Duc d'Albuquerque, dont le gout pour elle s'étoit en quelque manière reveillé, quoiqu'il se sût déja une sois désissé de sa prétention; & le Marquis de Santillane, uniquement sous prétexte de résormer l'Ordre, & de ce que c'avoir été le Grand-Maître Don Laurent Suarez de Figuéroa son aïeul, qui l'avoit reformé. Mais ceux qui suivirent cette affaire de plus près, & avec le plus de chaleur, furent Don Rodrigue Manrique, Comte de Parédes, qui étoit très-ancien dans l'Ordre, & Commendeur de Ségura, & Don Alfonse de Cardénas . Grand-Commendeur de Léon. Dans le même tems la Princesse Doña Isabelle écrivir à son mari, qui étoit à Barcelonne, de solliciter auprès du Pape l'Administration de la Grande-Maîtrise, parce que cela étoit important dans la Don Rodri- conjoncture présente pour la succession à la Couronne. Ceque Manrie pendant quand la mort de Don Jean Pachéco sut entiéres de Parédes, ment divulguée, le Prieur d'Uclès convoqua à Tarançon. est élu dans à la sollicitation du Comte de Parédes, les Commendeurs de Castille, pour procéder à l'élection; parce qu'Uclès . qui étoit la principale Maison de l'Ordre, & où se faisoient les élections des Grands-Maîtres, étoit occupée par les Troupes du défunt, & à la disposition du Marquis de Villena son fils. Les Commendeurs de Castille s'étant donc rendus à cette Ville, tintent le Chapitre, dans lequel le plus grand nombre de voix fut pour le Comte de Parédes, qui prit en conséquence le titre de Grand-

Et Don Alfonse de Cardénas dans la Province de Léon.

Maître:

Comme le Grand-Maître Don Jean Pachéco étoit mort à Sancta-Cruz de Truxillo, qui étoit de la Province de Léon, où il sembloit, suivant les Constitutions de l'Ordre, que l'on devoit faire l'élection du Successeur, Don Alfonse de Cardénas, Grand-Commendeur de Léon, engagea le Prieur de Saint Marc ou San-Marcos, de convoquer dans. ce Roianme les Commendeurs, afin d'élire un nouveaux Grand-Maîrre. Le Prieur le sit, & les Commendeurs s'étant assemblés en Chapitre, Don Alfonse de Cardénas sur élu-Grand-Maître 2 & dans la suite appellé ainsi dans la Province de Léon; ce qui occasionna un pernicieux Schisme Anna's DE

dans l'Ordre (A).

Le Marquis de Villéna étoit de tous les autres Aspirans à la Grande-Maîtrise, celui qui la recherchoit avec le du Marquis plus d'empressement, tant à l'ombre de l'appui du Roi, de Villena que parce qu'on supposoit que son pere avoit abdiqué en d'Ossorae. sa faveur, avant que de mourir, & avoit même envoié à Rome pour la Bulle. Dès qu'il sçut que le Comte de Parédes avoit été élu Grand-Maître à Uclès \*, il fit demander une entrevûe au Comte d'Ossorne, frere du même Comte de Parédes, qui étoit à Villaréjo de Salvanes, afin de traiter avec lui du moien d'engager le Comte son frere, à se désister de sa prétention à la Grande-Maîtrise, en lui donnant quelque dédommagement. Sur cette proposition, le Comte d'Ossorne projetta de rendre service à son frere, en arrétant le Marquis de Villéna, pour lui faire renoncer à l'espérance de la Grande-Maîtrise, ou pour tirer de lui quelque autre avantage. Dans cette vûe, il fit dire au Marquisde Villéna qu'il l'attendoit, & il prépara en même tems quelques Troupes. Quand il sçut que le Marquis devoit. arriver, il feignit une indisposition, & chargea sa femme d'aller le recevoir; mais le Marquis, qui étoit accompagnéde l'Evêque de Burgos, ne fut pas plutôt entré, qu'on le fit prisonnier, & qu'on le mena sous bonne garde à la Forteresse de Fuentiduéña.

On ne tarda pas d'apporter cette nouvelle au Roi Don. Le Roi s'ins-Henri, qui en sut très-irrité, & qui envoïa dire sur le champ téresse inusià la Comtesse d'Ossorne, qu'il vouloit la voit à Estrémé veur de la ra. Rendus tous deux à cette Place, le Roi pressa fortement liberté du la Comtesse de relâcher le Marquis de Villéna, qui avoit, Marquis. été arrêté par une si noire trahison; mais la Comtesse ne voulut jamais y consentir. Le Roi retourna à Madrid trèsmécontent, & en arrivant à Villaverdé, il fut reçu par l'Archevêque de Toléde. Ce Prélat également piqué de l'emgrisonnement du Marquis, représenta au Roi combien il étoit insultant à la Majesté & à son autorité, que le Comte d'Ossorne eût osé arrêter prisonnier le Marquis de Vil-

J. C. 1474. Détention'

eue Henriquez d'el-Castillo, & Con, suivant ce qu'il a marqué précéMilimies. Militairer &

ANNE'S DE J. C. 1474.

léna, en abusant de sa bonne foi, & qu'on portat l'audace jusqu'à refuser de relâcher ce Seigneur, après qu'il en avoit donné l'ordre: il ajoûta ensuite qu'il falloit obtenir par la force ce que le respect n'avoit pu procurer; qu'ainsi il n'y avoit point d'autre parti à prendre que de s'emparer de Fuentiduéña, afin de rendre la liberté au Marquis; & qu'il iroit à cet effet en faire le siège en personne, ou qu'il y enverroit assez de Troupes pour réduire la Place.

où est le pri-Conmer.

Le Roi Don Henri sçut grand gré à l'Archevêque de Tola Forteresse léde, du zele qu'il montroit pour le Marquis de Villéna, & lui dit de lui envoier ses Troupes, parce qu'il vouloit aller lui-même assiéger Fuentiduéña, & remettre le Marquis en liberté. Il donna ordre aussi de rassembler ses Troupes, & l'Archevêque de Toléde lui aïant fait mener les siennes par Loup d'Acuña son frere, le Roi passa avec elles à Fuentiduéña, quoique sa santé sût très-dérangée, & le tems un peu rude. Des qu'il sut devant la Forteresse, il la battit vigoureusement, & ceux qui la défendoient, ne firent pas une résistance moins vive. Loup d'Acuña entama dans le même tems une négociation avec la Comtesse d'Ossorne, qui étoit dans la Place, & fit dire à cette Dame, que pour concerter & régler entr'eux l'accommodement, il étoit nécessaire qu'ils se vissent. La Comtesse & ceux qui étoient avec elle, jugerent qu'il valoit mieux tirer un parti avantageux, que d'attendre qu'on emportât de force le Château, & de se mettre par-là dans le cas de subir la Loi du Vainqueur; c'est pourquoi elle fortit, & alla accompagnée d'un de ses fils trouver Loup d'Acuña; mais celui-ci usant du même artifice, que l'on avoit emploié à l'égard du Marquis de Villéna, fit arrêter la mere & le fils, & les envoïa à la Forteresse d'Huete; ce qui causa une extrême satisfaction au Roi Don Henri & à l'Archevêque de Toléde.

Elargissequis de Villé-

Le Cardinal Mendoza & le Connétable persuadés que ment du Mar-cet événement pouvoit avoir des suites fâcheuses & troubler la Castille, parce que les parties étoient puissantes & bien alliées, allerent prier le Roi de se prêter à quelque arrangement. Le Roi qui désiroit la liberté du Marquis de Villéna, écouta avec plaisir leur proposition, & les chargea de négocier l'affaire. En conséquence le Cardinal & le Connétable s'entremirent d'accommodement, & l'on convint que le Marquis de Villéna seroit remis en liberté, en

J. C.

1474.

livrant Madéruélo au Comte d'Ossorne, en considération Anne's DE de ce que son pere avoit promis cette Place à ce Seigneur, pour être élevé à la Grande-Maîtrise, & ne la lui avoir pas donnée: ce qui avoit engagé le Comte à arrêter le Marquis; qu'on rendroit pareillement la liberté à la Comtesse d'Ossorne, & que tous les Prisonniers seroient relâchés de part & d'autre. Cet accord aiant été exécuté, le Roi retourna à Madrid, & l'Archevêque de Toléde passa à Alcala (A). Alfonse de Palence, varie dans la principale circonstance, touchant l'emprisonnement du Marquis de Villéna; mais je fuis Diégue Hemiquez d'el-Castillo, parce qu'il étoit plus proche de la personne du Roi.

Dans cette occasion l'Archevêque de Toléde tâcha de Prise de recouvrer la Forteresse de Canales, & aïant fait marcher à Canales par cer esset quelques Troupes, auxquelles la Princesse Doña de Toléde. Mabelle joignit, suivant Zurita, quatre mille hommes d'Infanterie, il ne tarda pas à réussir dans son entreprise (B).

Le Duc de Médina Sydonia comptant sur ses grandes Démarches richesses, s'avisa d'envoier à Rome, par le canal de quel- du Duc de Médina-Sy. ques Génois, une grosse somme d'argent, pour obtenir la donia pour Grande-Maîtrise de Saint Jacques, & députa en outre Al-avoir la fonse de Palence à l'Archevêque de Toléde & au Comte trise de Saint de Parédes, afin de les engager à appuier sa prétention. Jacques. Alfonse de Palence vit l'Archevêque de Toléde, mais il le: trouva porté pour le Marquis de Villéna neveu du même: Prélat. Quoiqu'il apprît aussi dans le même tems que le Comte de Parédes s'intituloit Grand-Maître de Saint-Jacques, il alla le trouver à Mora, & s'acquitter de la commission du Duc. Le Comte de Parédes le reçut, & s'excusai poliment & fous différens prétextes de faire ce que le Duc souhaitoit : ainsi Alfonse de Palence passa de-là à Cuen-6a, pour aller voir Don Jean d'Aragon, & le Prince Don: Ferdinand, de la part du Duc de Médina-Sydonia. Les Convertis de Cordoue & de Séville s'étant accommodés avec le même Duc, furent s'établir à Gibraltar (C).

Il n'est pas possible de s'imaginer combien Louis XI. Roi: Dosa Isade France, sur sensible à la perre du Roussillon; ce qui sur belle, Infansause qu'il résolut de faire les derniers efforts pour recou-promise en

<sup>(</sup>A) Diécue Henriquez d'el-Cap | Castilla (C) ALFONSE DE PALENCE. (B) Diécue HENRIQUEZ DEL-

ANNE'E DE J. C. 1474. mariage au France.

vrer cette Province. Dès le tems de la Tréve qui avoit été faite l'année précédente dans le Roussillon, les Députés de France & d'Aragon avoient traité différentes fois de la Paix, Dauphin de pour sûreté de laquelle on étoit d'abord convenu, que Joachim, Dauphin de France, épouseroit l'Infante Doña Isabelle, fille du Prince Don Ferdinand & de la Princesse Doña Isabelle. Quoique la mere de l'Infante s'it d'abord difficulté de souscrire à cette condition, premierement parce qu'il falloit le consentement des Etats, qu'on ne pouvoit pas assembler facilement, à cause des troubles du tems, & en second lieu, dans la persuasion que cela étoit un peu contraire aux engagemens qui avoient été pris avec le Duc de Bourgogne, elle y consentit à la fin, à la sollicitation du Roi Don Jean d'Aragon son beau-pere, considérant que ce Monarque étoit presque hors d'état de soutenir la guerre contre un ennemi aussi puissant que le Roi de France.

du Roi d'Aragon en France.

Quand la Princesse Doña Isabelle eut donné son consentement pour le premier Article de la Paix entre les Couronnes de France & d'Aragon, le Roi Don Jean nomma. pour en régler toutes les autres conditions, des Ambassadeurs & Ministres qui furent, le Comte de Cardone & le Châtelain d'Amposta, leur donnant d'amples pouvoirs pour tout, & commission de promettre pour la dot de l'Infante, de la part de la Castille, cent mille Pistoles d'or Castillannes, & de celle d'Aragon, cent mille Florins. Le Comte de Cardone & le Châtelain d'Amposta firent en conséquence une nombreuse Maison, qui pouvoit être de quatre cens personnes ou environ, & partirent pour la France le quatriéme jour de Janvier; mais le Roi de France qui n'étoit nullement porté à la Paix, & qui ne cherchoit au contraire qu'à se rendre maître du Roussillon par artifice & par force. donna un ordre secret à ses Ministres d'arrêter les Ambassadeurs, sans leur faire naître aucune désiance, asin de gagner du tems pour l'exécution de ses projets. Ainsi les Ambassadeurs étant arrivés à Montpellier, l'Evêque de Nîmes, qui étoit alors Gouverneur du Languedoc, les retint adroitement quelque tems, jusqu'à ce qu'enfin il les laissa aller à Bourges, pour passer à Paris.

Les Ambassadeurs Aragonnois remarquerent dans le Lan-France fair de guedoc & les endroits voisins du Roussillon, qu'il y avoit grands prépa-lus à de les endroits voisins du Roussillon, qu'il y avoit ratifs de guer-plutôt des apparences de guerre que de paix. On empêchoit le commerce des Sujets du Roi d'Aragon avec les Peuples de cette Province\*, & par tout il n'étoit question que de préparatifs de guerre, de levées de Soldats, d'amas de vivres 1474. & de fortifications de Places, au préjudice du dernier Trai- lui d'Aragon. té qui avoit été fait. Le Comte de Cardone & le Châtelain d'Amposta donnerent avis de tout ceci au Roi Don Jean, & quoique ce Prince pût soupçonner par-là l'intention du Roi de France, il feignit de ne point prendre ombrage de cette nouvelle, soit parce qu'il n'étoit pas en état de se désendre, ou pour ne pas montrer de défiance au Monarque François, ni faire naître un obstacle à la Paix. Après avoir été encore arrêtés quelques jours, les Ambassadeurs se rendirent à Paris au commencement d'Avril.

Dès que le Roi de France scut leur arrivée à cette Capi. Il donne tale de son Rosaume, il écrivit de Senlis où il étoit, le ordre de re-9. du même mois, au Seigneur du Lude, & aux sieurs Daylle les hostilités. & Boffil une Lettre que Pierre Matthieu rapporte dans l'Histoire de ce Roi, Livre 3. pour leur ordonner de s'informer adroitement de leur commission. Le dernier manda au Roi qu'il lui sembloit que ces Ambassadeurs venoient avec l'intention de différer l'accommodement, jusqu'à ce qu'on eût fait la moisson dans le Roussillon; & sur cet avis le Roi, chargea le Seigneur du Lude d'aller aux Frontiéres du Roussillon, où se rendirent aussi par son ordre les Sieurs de Saint Priest & Pauvillet avec cent Lances du Dauphiné, & d'autres Généraux avec trois cens autres, & trois mille Fantassins, & de faire à Narbonne tous les préparatifs nécessaires, pour saccager durant huit ou dix jours la moisson du Roussillon, & affamer Perpignan.

Pendant ce tems-là les Ambassadeurs d'Aragon voïant On tiem que le Roi de France n'étoit pas à Paris, voulurent aller inutilement les la Paris des

\* On apprend de l'Histoire Généra-1 Le de Languedoc que les Ambassadeurs d'Aragon s'en plaignirent à Jean de Bourbon, Evêque du Pui, Lieutenant du Gouverneur de la Province, qui se trouvoit alors à Montpellier, d'où il semble suivre, que s'ils furent alors retenus à dessein dans cette Ville, ce qu'eile ne marque pas, ce dut être par ce Prélat, & non pas par l'Evêque de Nismes, comme le dit FERRÉRAS, qui donne gratuitement à celui-ci le titre de Gouverneur de Languedoc, puis que c'étoit Jean II. Duc de Bourbonnois & d'Auvergne qui avoit ce Gouvernement. Ils requirent l'Evêque du Pui le 20. de Fevrier, de permettre conformément au Traité conclu entre les deux Rois, la liberté du commerce entre le Languedoc & les Comtés de Roussillon & de Cerdagne, où les Officiers du Roi de France venoient de faire défense de porter des vivres ; mais l'Evêque ne donna aucune réponse politive.

ANNE'E DE J. C. 1474. conférences pour la Paix Couronnes.

traiter avec lui l'affaire qui les amenoit, mais on les retint, sous prétexte qu'il falloit un ordre du Roi. Cependant le Monarque François usant toujours de ruse pour parvenir à ses fins, commit des personnes pour entamer avec eux entre les deux la négociation, & promit de s'en tenir à ce qu'ils régleroient ensemble. Les Ambassadeurs & les Ministres eurent plusieurs conférences dans lesquelles les uns s'efforcerent de prouver que le Roi d'Aragon retenoit injustement le Roussillon, suivant le premier Traité & la premiere condition de l'engagement, & les autres, de justifier la possession de ce Comté \*. Quoique les Ambassadeurs missent même tout en œuvre pour dissiper & détruire toutes les naisons des Ministres, comme ceux-ci n'agissoient pas de bonne foi, & ne cherchoient qu'à gagner du tems, conformément aux instructions du Roi, il ne sut pas possible de rien décider. Les Ministres françois cependant rendirent compte de tout à leur Roi, qui envoir ordre de dire aux Ambassadeurs, qu'il falloit, pour faire la Paix, que leur-Souverain parât comptant les trois cens mille écus d'or d'engagement, ou qu'ils donnassent une caution suffisante. pour cette somme, ou que le Roi d'Aragon vendit entiérement le Roussillon; déclaration dont les Ambassadeurs donnerent avis à leur Maître. Zurita rapporte tout au long les raisons que les uns & les autres alléguerent dans ces conférences.

Les- Francois fondent fiilon.

Le Seigneur du Lude aiant rassemblé quatre cens Lances cois tondent le Rou. & quatre mille Fantassins, conformément aux ordres du Roi. son Maitre, pendant que les Ambassadeurs d'Aragon étoient à Paris à traiter de Paix, commença de faire la guerre dans le Roussillon. Il entra dans ce Pais le neuvième jour de Mai, & aïant saccagé toute la moisson, il voulut prendre: Canet par surprise, afin de resserrer Perpignan, & de luis couper les secours; mais la femme du Gouverneur situne si vigoureuse résistance, quoiqu'elle eût peu de monde, que tous les efforts du Seigneur du Lude devinrent:

\* On peut se rappeller qu'en 1461.] & avoit même embrasse la désense de ses ennemis, le Roi d'Aragon prétende France le Roussillon & la Cerdagne, | doit être en droit de reprendre & gazder ces deux Comtés. Ter étoit le sujet. de la contestation entre les deux Puis-

Le Roi d'Aragon avoit engagé au Roi pour avoir de lui des secours contre les Catalans rébelles; mais comme le Roi de France l'avoir abandonné en 1466. | sances.

#### D'ESPAGNE. X. PARTIE. Siec. XV.

inutiles\*. Cette tentarive sut seulement cause que Pierre d'Or-Anne's de tafa se jetta dans Canet le jour suivant avec ses Troupes.

Après ces actes d'hostilités, Don Jean, Roi d'Aragon, ne pouvant plus dissimuler, se disposa à se désendre. Il as-que prend le sembla à Barcelonne les Etats dans lesquels il représenta Roi d'Aral'extrême besoin qu'il avoit de Troupes & d'argent; il dé-gon, pour désendre ce pêcha à Naples un Exprès vers le Roi Don Ferdinand son Comé. neveu, pour lui demander quelques Troupes & du bled, à cause de la diserre de vivres où le Roussillon se trouvoit téduit, & il envoïa pareillement ordre à son Viceroi de Sicile, de lui fournir le plus de secours qu'il pourroit en hommes & en grains. Enfin il fut décidé dans les Etats, que le Roi passeroit à Gironne, pour être plus à portée de désendre le Roussillon (A).

Les Ambassadeurs d'Aragon rebutés de ne trouver dans Le Roi de les Ministres du Roi de France, qu'une entiere contradic-france chertion à leurs demandes, voulurent sortir de Paris, & aller perà Lyon parler au Roi Louis, qui étoit dans cette Ville. Ils firent en conséquence leurs protestations, & dépêchetent des Couriers au Roi Don Jean, mais toutes ces démarches furent inutiles, parce que les Couriers furent arrêtés, les Lettres interceptées & les Ambassadeurs retenus à Paris par ordre du Roi de France. Par-là le Roi Don Jean fut long-tems dans l'inquiétude, & sans recevoir de nouvelles, & le Roi de France profita de cette ignorance pour assurer la conquête du Roussillon. Cependant les Ambassadeurs se plaignirent tant de sois, qu'il étoit contre le Droit des gens de les arrêter, & de leur refuser la permission d'aller voir le Roi de France, qu'après de longs délais, on les laissa enfin sortir de Paris & passer à Lyon. Ils partirent donc pour cette derniere Ville, après avoir reçu ordre du Roi Don Jean de répondre à la proposition du Roi

(A) ZURITA.

\* L'Histoire Générale de Languedoc fait commencer les hostilités dès le mois d'Avril, & faire la tentative sur Canet, par le Seigneur de Laudun, Gouverneur de Dauphiné, le Cardinal d'Albi, Boffil de Juge ou de Judice, & d'autres Capitaines, à la tête de quatorze cens Lances. Parlant aussi, après cette rupture, de la détention des Ambassadeurs d'Aragen, elle marque que le Roi de ! France les aiant fait arrêter, on les conduisit à Lyon & ensuite à Montpellier. On voit & on verra facilement en quoi elle différe de Fernéras, quoique l'un & l'autre citent Zurita. Le Curieux pout lire leur guide pour décider de qui des deux & en quels points il a été suivi le . plus exactement, parce que le peu d'étendue que je puis donner à mes Notes ne me permet pas de saire ici cet examen. .

Anne'e de J. C. 1474.

Louis, qu'à l'égard de la vente du Roussillon, il ne pouvoit détacher ce Comté de la Couronne, à laquelle il étoit uni; & que pour le payement des trois cens mille florins, il consentoit de s'en rapporter à ce qui seroit décidé par des Jurisconsultes entiérement désinteressés.

Onle préme tate.

L'Armée de France aïant été renforcée, campa le quapare à lui fai-torzième jour de Juin entre Bernet & Perpignan; & les Habitans d'Elne, qui avoient une foible Garnison, craignant d'être assiégés, démolirent les dehors de la Ville, afin de pouvoir mieux se défendre. Dans le même tems le Roi Don Jean commença d'avoir la fiévre quarte à Barcelonne, où l'on publia un Edit pour ordonner de prendre les armes à tous ceux qui y étoient obligés, suivant les Loix, en pareilles circonstances. Don Ferdinand, Roi de Naples, envoïa aussi au Roi Don Jean un Régiment de cinq cens Italiens, commandé par Jules de Pissa, à qui le Roi d'Aragon donna ordre d'aller renforcer avec sa troupe la Garnison d'Elne-

est ravitail-

Perpignan On souffroit beaucoup à Perpignan du manque de vivres, & le Roi Don Jean attentif aux besoins de certe Place, envoia deux Vaisseaux chargés de bled, qui se rendirent sur cette Côte. Quelques Galéres Françoises, qui éto ent dans ce parage, se mirent en devoir d'empêcher le Débarquement, mais comme il arriva aussi dans le même tems des Galéres de Sicile, chargées de bled pour Perpignan, celles de France se retirerent. Ainsi les Vaisseaux du Roi & les Galéres de Sicile déchargerent le bled, & Perpignan fut alors ravitaillée.

Mauvais Biccès de 1. Ambaffade mgon...

Lorsque les Ambassadeurs d'Aragon furent arrivés à Lyon, on tint avec eux la même conduite qu'à Paris, quoiqu'ils y du Roi d'A- fussent traités & logés avec plus d'égard. Le Roi ne voulut ni leur donner audience, ni leur permettre de s'en retourner, chargeant des Ministres d'entrer en négociation avec eux & de les amuser; mais les Ambassadeurs connurent bientôr son intention, & firent tant d'instances, que le Roi consentit de les laisser aller. Ils partirent dans le mois de Juillet, sans avoir rien réglé, & arrivés à Montpellier, ils trouverent un ordre du Roi de France, qui les rappelloit; mais comme ils avoient fait sçavoir au Roi leur Maître la maniere dont on agissoit à leur égard, & qu'en conséquence ils en avoient reçu désense de retourner voir le Roi de

France, ils alléguerent quelque excuse. Arant voulu conti-Ann'EB DE nuer leur voiage, ils furent encore arrêtés, jusqu'à ce qu'on leur eût marqué la route qu'ils devoient tenir, à cause de la guerre qui se faisoit dans le Roussillon. Toutes ces circonstances de l'Ambassade sont omises dans les Histoires de France, comme peu glorieuses à Louis XI. mais Alfonse de Palence & le judicieux & sçavant Zurita les af fürent.

J. C.

Le Comte de Pailhars étoit celui qui, pour des intérêts Prile de particuliers, éloignoit le plus le Roi de France de faire la quelques Plasie. Pondont es comp le l'Armée Françoise s'annormé d'Armée par les l'aix. Pendant ce tems-là l'Armée Françoise s'empara d'Ar-Françoise giles, Maurelais & Ceret, où elle mit de bonnes Gamisons pour défendre aux Troupes Aragonnoises & Catalannes l'entrée de ce Païs, & les empêcher de passer à Perpignan. Au bruit de ces expéditions, le Roi Don Jean qui sentoir que son grand âge & ses infirmités ne lui permettoient ni de faire des préparatifs, ni de supporter le poids de cette guerre, manda le Prince Don Ferdinand son fils, pour qu'il tînt les Etats en Aragon, & sollicitât les Troupes nécessaires pour la défense du Roussillon. Zurita dit que l'on étoit alors dans le mois de Juillet.

Le Prince Don Ferdinand n'eut pas plutôt reçu l'ordre Le Princedu Roi son pere, que considérant la situation des affaires Don Ferdide Castille, l'embarras de son pere, l'état où étoit le Rous-conder le Rois fillon, & le danger dont la Catalogne pouvoit être mena-d'Aragon son: cée, consulta la Princesse sa femme & d'autres personnes personnes de confiance, sur le parti qu'il devoit prendre. Sa femme: qui étoit à Ségovie, & qui avoit un cœur mâle, lui conseilla d'aller seconder son pere dans son embarras, comme il y étoit obligé en qualité de fils, & de se reposer sur elle pour les affaires de Castille, auxquelles elle vaqueroit avec tout le soin possible, lui donnant exactement avis de tout. Tous ceux qui pensoient bien, aïant été du même avis, le Prince résolut de passer en Aragon, & partir dans le moisd'Août, après avoir pris congé de la Princesse sa femme. Il alla d'abord à Alcala voir l'Archevêque de Toléde, avec qui il s'arrêta un jour à conférer sur les affaires de Castille, auxquelles il lui recommanda de veiller foigneusement. De-là il. se rendit à Guadalajara, où il sur magnisiquement reçu & traité par le Marquis de Santillanne & les Mendozas. Après

s'y être arrêté deux jours, & avoir mis tous ces Seigneurs Anne'e de J. C. · 1474. Aragon.

entiérement dans ses intérêts, il prit la route de Saragosse. A son arrivée à cette Ville, le Prince trouva les affaires Troubles en d'Aragon dans une très-mauvaise position; parce que le Roi Don Jean aïant fait confisquer en Valence les Domaines & revenus de l'Infant Don Henri son neveu, qui étoit en Castille, les Habitans de Ségovie avoient pris les armes, & s'étoient opposés à l'exécution de l'ordre du Roi. Ceux d'Exérica, voulant retourner à la Couronne, s'étoient révoltés contre François Sérézuéla leur Seigneur, & lui avoient ôté la vie. Le Comte d'Aliaga résolut de venger sa mort comme son parent, & Tuteur de Michel fils du désunt, & aïant assemblé ses parens & amis il entreprit de domter les Rébelles, ce qui occasionna de grandes hostilités. Cependant le Prince assembla les Etats & leur exposa l'embarras où son pere étoit, asin d'en obtenir des Troupes & de l'argent; mais il fallut les prolonger, pour chercher les moiens né-

Le Prince

Comme le Prince souhaitoit fort de voir le Roi son pere pon rerui-nand paffe à & de concerter avec lui ce qui convenoit pour la défense Barcelonne. du Roussillon, il chargea des affaires de ce Roïaume le Gouverneur & Grand-Bailli, & passa ensuite à Barcelonne. où son arrivée causa beaucoup de joie à son pere. Il assembla aussi-tôt un Conseil pour examiner ce qu'on devoit faire dans la présente occurrence de cette guerre, & il sur décidé que le Roi se posteroit à Castellon d'Ampurias avec le plus de Troupes qu'il seroit possible; qu'on mettroit une bonne Garnison à Figuieres; que les Régimens Navarrois & Biscayens iroient à Elne avec quelque Cavalerie pour assûrer cette Place; & que le Prince Don Ferdinand retourneroit à Saragosse presser le secours.

Dona Jeanne, Infante d'Aragon, promise en mariage à Don Ferdinand, Roi de Naples.

Il étoit arrivé de Naples peu auparavant un Ambassadeur du Roi Don Ferdinand, avec ordre de demander en mariage pour le même Roi, ou pour Don Frédéric son fils, l'Infante Doña Jeanne sœur du Prince Don Ferdinand. Le pere & le fils délibérerent sur cette affaire, & le Prince sut d'avis qu'il ne convenoit de marier sa sœur ni à l'un, ni à l'autre, parce que Don Alfonse, Prince de Capoue, devant succéder à la Couronne au Roi Don Ferdinand, l'In-

cessaires à cet effet (A).

ANNE'E DE J. C. 14740

fante Doña Jeanne se trouveroit, après la mort de celui-ci dans un état nullement convenable à sa naissance. Le Roi croïoit au contraire, ne pouvoir refuser sa fille au Roi Don Ferdinand personnellement, tant en considération de la parenté, que par amitié & par reconnoissance des secours qu'il en avoit reçus; outre qu'il y avoit à craindre d'en faire un ennemi, parce que ce Prince pourroit envahir le Roïaume de Sicile, à la faveur des occupations que l'on avoit déja, de la vieillesse du Roi d'Aragon, & des grands embarras que le Prince Don Ferdinand avoit en Castille. Tels étoient les sentimens du pere & du fils, qui convinrent après se les être communiqués, de fonder l'intention de l'Infante. Ils lui en parlerent, & l'Infante surmontant la pudeur naturelle, quand il s'agit de s'expliquer sur un pareil point, leur prouva par plusieurs raisons solides, quoiqu'en montrant une entiere résignation à la volonté de l'un & de l'autre, que dans l'état où étoit son pere, on ne pouvoit mieux faire que de la marier avec le Roi Don Ferdinand. Le Roi Don Jean & le Prince Don Ferdinand érant donc également convaincus de la folidité de tout ce qu'elle leur dit, le mariage fut publié; le Prince Don Ferdinand prit ensuite congé de son pere & Retour du de sa sœur, & retourna à Saragosse assister aux Etats (A).

Sur la fin de Septembre, le Roi de France aheurté à Saragosse. l'exécution de ses projets, envoïa de nouvelles Troupes à France poufl'Armée du Roussillon, dans laquelle se trouverent enfin se son entreneuf cens Lances & dix mille Fantassins, avec beaucoup prise sur les Roussillons. d'Artillerie & de Machines de guerre, outre dix Galéres de Génes & de Savone, & quatre Vaisseaux de guerre qu'il. avoit en mer; de sorte que les Généraux François couperent la communication d'Elne avec Perpignan. Dans le même tems Don Pedre de Péralta, Connétable de Navarre, vint trouver le Roi Don Jean, qui étoit à Gironne, pour lui shire de nouvelles propositions de la part du Roi de France; mais le Roi d'Aragon, qui connoissoit par expérience: combien il devoit se désier du Monarque François, ne voulut point les accepter (B)...

Le Prince Don Ferdinand étant arrivé à Saragosse, soll dit d'un homalicita vivement les Etats d'Aragon de faire les derniers est me du Peuforts pour soutenir le Roi Don Jean dans cette guerre, & en-ple à Sara-

<sup>(</sup>A) Alfonse de Palence, & (B) Zurita-ZURITA.

voia en Valence au même effet Alfonse Carrillo son Secré-Anne's DE taire. Il y avoit à Saragosse un homme du Peuple, appellé J. C. Ximen Gordo, qui avoit tant de crédit dans la Ville, qu'on 1474. goffe, préjune pouvoit rien faire sans son consentement, parce qu'il diciable à avoit eu l'adresse de faire élever ses sils, ses parens & ses Alliés, aux premieres Charges populaires, d'où vient qu'il empêchoit ou faisoit tout ce qu'il vouloit. A la faveur de son appui, ses parens & alliés commettoient sans crainte & impunément, quantité de crimes, jusqu'à avoir l'audace de faire publiquement l'indigne profession de Voleurs de grands chemins, au grand préjudice de la Ville de Saragosse, & de tout le Roïaume.

publiquement.

l'Etat.

De pareils crimes & désordres pénétroient le cœur du mourir par Prince Don Ferdinand. Quoiqu'il souhaitât ardemment d'y Prince Don remédier, il craignoit qu'en emploïant les voies de justice Ferdinand, & ordinaires, il n'eût de la peine à réussir, & qu'il ne s'élevât sont justiciés même quelque grand trouble dans la Ville. Pour parer tous ces inconvéniens, comme les délits étoient authentiques & publics, il résolut de punir sans aucune forme de procès, Ximen Gordo, qui en étoit le principal auteur & fauteur. Cet homme avoit coutume de venir voir le Prince, & le dernier affectoit toujours de lui faire des caresses, afin de lui ôter toute défiance. Quand Ximen Gordo fut donc dans une parfaite sûreté, le Prince lui dit un matin, après lui avoir parlé avec une grande marque de confiance, en allant à la Messe, de monter à une chambre, où on lui communiqueroit une affaire dont il vouloit le charger. Ximen Gordo monta sans hésiter, mais dès qu'il fut entré dans la chambre, on se saissit de lui, & on lui signifia son arrêt de mort, en présence du Bourreau qu'on avoit fait venir, & d'un Prêtre pour le confesser. Il est facile de concevoir quel sut son étonnement. En vain il protesta contre cette violence, en appellant les Loix à son secours, & en alléguant plusieurs services qu'il avoit rendus au Roi, il fut exécuté, & son corps exposé en public, sans que personne os at ouvrir la bouche. On arrêta ensuite ses Complices, qui furent tous justiciés conformément à leurs crimes. Alfonse de Palence met cet événement après que le Prince fut arrivé de Castille à Saragosse, & Zurita, après son retour de Barcelonne à cette Ville.

Eine affiégée par les François,

L'Armée Françoise dans le Roussillon, aïant occupé toutes les avenues, mit le dixième jour de Novembre le siège

devant

Anne'e de J. C. 1474.

devant Elne, où l'on fit une vigoureuse désense. A cette nouvelle le Roi Don Jean envoia pour secourir la Place, 1'Evêque de Gironne & Jean Sarriéra avec un Corps de Cavalerie à Pesquaire; mais ils trouverent les passages si bien gardés, qu'ils ne purent s'acquitter de leur commission. Dans le même tems les Etats d'Aragon promirent au Roi de lui fournir à leur solde trois cens Chevaux-légers & deux cens Lances, & comme le Prince Don Ferdinand, qui venoit d'apprendre la mort du Grand-Maître de Saint Jacques, étoit inquiet de tous les mouvemens qui se faisoient en Castille, & vouloit retourner dans ce Roïaume, ils consentirent que l'Infante Doña Jeanne sa sœur présidat à leur Assemblée, au nom du Roi son pere, ce qui ne s'étoit guéres pratiqué jusqu'alors (A).

Quoique les Habitans d'Elne se désendissent courageusement, l'Armée Françoise sit un seu si vif sur la Place, & les de la Place : serra de si près, que n'aiant aucune espérance de secours, & même sort. étant abandonnés des Italiens, qui formoient une partie de la Garnison, suivant Zurita, ils surent contraints de capituler & de rendre la Ville le cinquieme jour de Décembre \*. La perte de cette Place allarma fort la Catalogne, & l'on tâcha de prendro toutes les précautions possibles pour assûrer Perpignan, & empêcher les progrès des François; mais ceux-ci après s'être rendus Maîtres d'Elne, s'emparerent aufsi de Figuieres, afin de pouvoir soumettre plus facilement la

Wille de Perpignan (B).

J'ai raconté ce qui concerne le Roiaume d'Aragon, La maladie avant la mort de Don Henri, Roi de Castille, pour ne point du Roi de interrompre le fil des événemens à l'égard de leurs Majestés mente. Catholiques Don Ferdinand & Doña Isabelle. Lorsqu'après avoir procuré la liberté au Marquis de Villéna; le Roi Don Henri fut retourné à Madrid, la rigueur du tems & tout ce qu'il avoit souffert, augmenterent ses maux d'estomac & ses douleurs de ventre, en sorte que les vomissemens furent plus continuels, & les selles plus fréquentes. Les Médecins le purgerent, & quoiqu'ensuite il se trouvât mieux, il lui Survint peu de jours après une grande douleur de côté. On

tes des marques d'honneur, auroit la libersé de se retirer où elle voudroit, & emporteroit tous les bagages. Ma-

<sup>(</sup>A) ZURITA.

(B) ZURITA.

Les articles de la Capitulation fu ent que la Garnison sortiroit avec tou- I riana, il car de la constant Tome VII.

Anne's de J. C. 1474. épuisa inutilement l'art de la Médecine pour le guérir. Aulieu de lui procurer du soulagement par les remédes, le malaugmenta de jour en jour jusqu'au point que les Médecins désespérant de sa guérison, dirent aux principaux Seigneurs qui étoient auprès de lui, de l'avertir de son état, asin qu'ilse disposat à mourir en Chrétien, sans oublier qu'il étoit & avoit été Roi.

Son Testament, sa mort & sa sépulture.

Le Cardinal Mendoza, le Comte de Benaventé & le Marquis de Villéna déclarerent au Roi le danger où il étoit; & le Roi ajant ordonné avec une piété Chrétienne de faire venir Pierre Mazuelo, Prieur de Saint Jérôme, il se confessa à lui assez long-tems, & rocut ensuite le Saint Viatique. Le Prieur lui parla de son Testament, & le Roi dit qu'il l'avoit fait devant Jean d'Oviédo son Secrétaire. Alors le Prieur lui demanda, qui il laissoit & déclaroit son héritière à la Couronne, quels étoient ses Exécuteurs Testamentaires,.. & en quel lieu il vouloit être inhumé. Le Roi répondit qu'il. ordonnoit qu'on lui donnât la sépulture dans le Couvent de: Guadaloupe, proche de sa mere; que pour ses Exécureurs. Testamentaires il instituoit le Cardinal Mendoza, les Comtes de Plasencia & de Benaventé, & le Marquis de Villéna. & que pour héritiere il laissoit Doña Jeanne, sa prétendue fille. Enfin ce Monarque étant assisté de quelques Religieux. moutut le douze de Décembre vers le milieu de la nuit \*... Son corps fur déposé avec la pompe convenable dans le Couvent de Saint Jerôme de Madrid, où l'on fit ses obséques. Le Cardinal Mendoza y officia, & le transporta enfuite à Guadaloupe, où il lui sit saire à ses propres dépens. comme Exécuseur Testamentaire, & par reconnoissance des obligations qu'il lui avoit, un Tombeau magnifique. où repose ce Roi, proche du Maître-Autel, du côté de L'Evangile (A). Je n'ai ici aucun égard à ce qu'écrit Alfonse de Palence, pour les faits qui nous sont arrestés par d'autres. monumens de ce tems.

(A) Drieue Henriquez D'EL-MILLO, PULGAR, GARINAY & d'aures. \* Quoique le Traducteur de Mariana laisse en marge l'année 1473, il est sur que son Auseur n'a pas eu desseit de l'indiquer pour celle de la mort de ce Prince, puisqu'il sixo en 1474, comme je l'ai observé dans ma troisseme Note fous l'année 1473, un événement qui l'a nécessairement précédée. Au reste comme Mariana n'en marque ici aucur e déterminément, il n'est pas possible de sçavoir avec certitude sous laquelle il place cet événement. Voiez ma se conde Note sous l'année 1477.

Le Roi Don Henri fut un Prince pieux & Religieux , Anne e de étourdi dans sa jeunesse, mais toujours mol, très-adonné à la chasse, & par conséquent pen appliqué aux affaires. Il ne sout obliger que ceux qui eurent sa confiance, & il ne trait. fut jamais capable de profiter de ses expériences. Toujours entêté de paroître homme, il persista jusqu'à la mort à vouloir passer pour le pere de Doña Jeanne, quoique par différentes actions & en différens tems, il eût fait connoître qu'il ne l'étoit pas. Jamais ferme dans une résolution, il se laissa toujours gouverner par ses Favoris. On osa proclamer sous ses yeux un autre Roi à Avila, & après la mort de celui-ci, il eut l'obligation à sa sœur d'être seul appellé Roi. Son Régne fut rempli de troubles, & comme les maux, qui en réfultent, retombent sur les Sujets, ils furent cause qu'on l'aima peu. Prodigue sans aucunt considération, il détacha & aliena de grands biens de la Couronne, sans pouvoir obtenir des Grands le respect même qu'ils sul devoient. Il sut dans cette vie un malheuteux Rei, en punition de ce que n'étant que Prince, il avoit manqué à son devoir à l'égard de son pere. Enfin sa vie est un grand miroir, où les Souverains peuvent apprendre ce qu'ils doivent éviter, pour régner glorieusement.

1474. Son por-

; . , 

# HISTOIRE GENERALE D'ESPAGNE

AND THE BEE DAD THE

ONZIÉME PARTIE.

## SUITE DU QUINZIÈME SIÈCLE.

OMME l'Archevêque de Toléde se Anna's DE trouvoir à Alcala de Hénares, il sur J. C. bientôt informé de la mort du Roi Don. 1474. Dona Isament, et au même instant il dépêcha belle proclaum Courier au Prince Don Ferdinand mée Reine à pour lui porrer cette nouvelle, avec une conjointe le il l'appelloit Roi de Castille et desment avec le

Léon. Dans le même tems la Princesse. Doña Isabelle en Roi Don Ferdinand,

J. C. 1474.

voia aussi vers son mari Raymond d'Espes, asin de lui donner le même avis, & de le presser de venir dans son Roïaume. Elle sit sur le champ sommer la Ville de Ségovie par Alfonse de Quintanilla & Jean Diaz d'Alcocer, de la reconnoître & proclamer sa Reine; & la Ville répondit qu'elle étoit prête à le faire. On dressa en conséquence le jour suivant 13. de Décembre, Fête de Sainte Lucie, un magnifique Théâtre dans la grande Place, & tout le Corps de Ville s'étant rendu à l'Alcazar avec toute la Noblesse en habits de gala, suivie d'une foule de Peuple, la Princesse sortit vêtue majestueusement, & montée sur une Haquenée richement caparaçonnée; elle fut reçue sous un Dais de brocard par les Echevins, dont deux prirent la bride de son cheval. On la conduisit de cette maniere à la grande Place, aux acclamations de tous les Habitans, & précédée de Guttierre de Cardénas qui portoit l'Epée Roïale nue. Dès qu'elle y fut arrivée, elle mit pied à terre, & étant montée sur le Théâtre, elle s'assit sur un Trône qui étoit élevé de trois marches, afant à fa main droite Guttierre de Cardénas avec l'Epée Roïale. Aussi-tôt un Héraut d'armes proclama à haute & intelligible voix Don Ferdinand & Doña Isabelle Roi & Reine de Castille & de Léon, & on déploia à l'instant pour eux les Etendards, à la joie & à la juste satisfaction de tous les Habitans, puisque ç'a été là le jour qui a donné maissance à la plus grande fédicité de l'Espagne.

Elle rend

Doña Isabelle, proclamée Reine, descendit du Théatre. graces à Dieu & alla avec le même Cortége à l'Eglise Cathédrale, où el-& accorde un le fut reçue de l'Evêque à la tête du Chapitre, avec les André de Ca- cérémonies accoutumées à l'égard d'une Reine. On chanbréra pour lui ta ensuite le Te Denm, & la Reine prosternée à genoux devant le Maître-Autel, rendit graces à la Majesté Divine du bienfait qu'elle venoit de recevoir, & lui demanda ses 1umieres & fa protection pour le Gouvernement & sa plus grande gloire. La Reine retourna de - là à l'Alcazar, qui lui fut remis par André de Cabréra son Alcayde, avec tous les Tréfors qui y étoient. Elle y dîna, & donna à André de Cabréra la Coupe d'or dans laquelle elle avoit bû, déclarant qu'elle vouloit déformais que tous les ans à pareil jour les Rois de Castille envoyassent à ce Seigneur ou

### DESPAGNE. XI. PARTIE. Siec. XV. 407

à ses Descendans la Coupe d'or dans laquelle ils boiroient.

Sur le soir elle passa au Palais, où elle coucha.

Le lendemain elle sit Lire les obséques du seu Roi son frere, & confirma à la Ville ses Priviléges. Peu après ar- Seigneurs riva le Cardinal Mendoza avec le Marquis de Santillane & s'empressent tous ses freres, & ils eurent tous l'honneur de baiser la main de venir la à la Reine, & de l'assûrer de leur entier dévouement à son service. Vinrent ensuite le Connétable Don Pedre Fernandez de Vélasco, le Duc d'Albe, le Comte de Benaventé, le Duc d'Albuquerque. Don Alfonse Henriquez, Amirante de Castille, Don Pedre Manrique, Comte de Tréviño & d'autres Seigneurs en firent de même, ainsi que les Députés de plusieurs Villes. Enfin Don Alfonse Carrillo, Archevêque de Toléde s'étant aussi rendu à Ségovie, y jura sur l'Évangile dans une grande Salle qu'il reconnoissoit Doña Isabelle pour légitime Reine des États de Castille & de Léon, après quoi il lui baisa la main en cette qualité, comme plusieurs autres qui n'avoient pû le faire: jusqu'alors. Pendant tout ce tems la Reine travailla avec une extrême application à donner ordre aux affaires (A).

Dès que le Roi Don Henri sut mort, le Marquis de Le Marquis Villéna pensa à mener Doña Jeanne, prétendue sille de de Villéna de Monarque, à la Forteresse d'Escalona, de crainte qu'el-intérêts de le ne sût pas assez en sûreté dans l'Alcazar de Madrid. Sui Doña Jeanne vant en tout la maxime de son pere, qui avoit toujours remarier au Roi gardé comme contraire à ses intérêts la succession de Do-de Portugal. na Isabelle au Trône, il commença de solliciter sortement le mariage de Doña Jeanne avec le Roi de Portugal. On présume même de ce qu'on verra dans la suite, qu'il enervoia alors à ce Prince le Testament original du Roi Dons Henri, pour le convaincre que Doña Jeanne étoit déclarées fille légitime, & instituée héritiere de la Couronne (B).

Quand on eut appris à Saragosse la mort de Don Hen-Retour de ri, Roi de Castille, le Prince Don Ferdinand prit sur le Don Ferdichamp congé des Etats, & laissant l'Infante Dona Jeanne sille.

fa sœur pour y présider en sa place, il partit de cette Ville le pour la Castille le dix-neuvième jour de Décembre. Arrivé le 24. à Almazan, il y sut logé & traité en Roi par

<sup>(</sup>A) PULGAR, BERNALDEZ, AZ-BONSE DE PALENCE, COLMÉNARES, dans l'Histoire de Ségovie, Chap, 34.

Anne'e de J. C. 1474.

Don Pedre de Mendoża, Seigneur de cette Ville. Etati passé de-là à Berlanga, Osma, Sépulvéda & Turuégano. où il se rendit le 30. du même mois, il recut avis de la Reine sa femme de s'arrêter dans la derniere Place, asin qu'on cût le tems de faire les préparatifs pour son entrée à Ségovie. Pendant son séjour à Turuégano, plusieurs Seigneurs allerent lui baiser la main, & lui faire leur cour (A).

1475. des Rois Catholiques Don Ferdinand & Doña Isabello

Je commence à décrire un Régne sous lequel la Mo-Historiens narchie d'Espagne a été élevée à sa plus haute gloire par les époux Don Ferdinand & Doña Habelle, Roi & Reine de Castille & d'Aragon, lesquels ont aussi eu le bonheur d'avoir un grand nombre d'Historiens, qui ont transmis leurs actions éclarantes à la Possérité & à la Renommée. Les Ecrivains qui sont parvenus à ma connoissance, sont ceux qui suivent, Alfonse de Palence dans son Histoire Latine Manuscrite, jusqu'à la conclusion de la Paix avec le Portugal; Ferdinand d'el-Pulgar jusqu'à la réduction de Grenade; Antoine de Nebrija leur Historiographe; Pierre Martyr Anglerius dans son Livre de Lettres, depuis l'année 1482. Lucius Marineus Siculus: on a les écrits des quatre derniers imprimés. Les autres, dont on a conservé les Ouvrages Manuscrits, sont Tristan de Silva, Alfonse Flores de Salamanque, Pierre Santaréno, Sicilien, Ferdinand de Rivera, Habitant de Baéza, Don Henri Henriquez, Comte d'Albe de Liste, oncle du Roi, Gonçale d'Ayora, le Licencié André Bernaldez, Curé de Los Palacios dans l'Archevêché de Séville, & le Licencié Galindez de Carvajal. C'est d'eux de qui j'emprunterai tout ce que j'écrirai dans les années du glorieux Regne des Rois Catholiques Don Ferdinand & Doña Isabelle \*.

Roi Don Fer-

Tout étant prêt à Ségovie pour la réception du Roi Don dinand à To- Ferdinand, ce Prince s'y rendit de Turuégano le deuxiéme jour de Janvier, & trouva à la porte de Saint Martin le

> (A) Zurita.
> \* De même qu'avant leur avénement an Trône de Castille, ils étoient appellés Princes, de même on les appella Rois, comme l'observe Mr. l'Abbé Lenglet dans sa méthode pour étudier l'Histoire, quand ils eurent hérité de cette Couronne. Tous les Historiens Espagnols, qui depuis ont parlé des deux ensemble, les désignent toujours par

le titre de Rois ou de Rois Catholiques, soit qu'ils les nomment ou non l'ai cru pouvoir me conformer à cet usage, qui s'est introduit sans doute en confidération de ce que Don Ferdinand & Dona Isabelle regnerent conjointement, partageant entre eux le fardeau du Gouvernement, ainsi qu'on le verra dans la suite.

Gorps de Ville & les Grands Seigneurs qui l'attendoient. Anne's DE Aiant alors quitté son habit de deuil, sous sequel il en portoit un autre très-riche, il commença par confirmer les Loix & les Priviléges de cette Ville; après quoi il entra dans la Place sous un Dais magnifique \*, accompagné du Cardinal d'Espagne, de l'Archevêque de Toléde & d'autres Seigneurs, & aux acclamations d'une foule de personnes de tout état. Il fut ainsi conduit au Palais, où la Reine sa femme le reçut comme elle devoit. Dès qu'il y fut arrivé, la Reine & lui confirmerent les principales Charges à ceux qui les possédoient; sçavoir, celles de Chancelier du Sceau de la Pureté au Cardinal Mendoza, de Chancelier du Sceau de plomb au Comte de Castanéda, de Grand-Chambellan & de Connétable au Comte de Haro, de Grands-Trésoriers à Gonçale Chacon & à Guttierre de Cardénas, ainsi des autres, à l'exception de celles qu'avoient le Marquis de Villéna & d'autres qui étoient ligués avec ce Seigneur, jusqu'à ce qu'on eût vû le parti qu'ils prendroient (A).

On commença ensuite à traiter de la forme du Gouverne- Contestament, & cette affaire ne donna pas peu d'embarras. Ceux qui forme du forme du étoient plus particulierement dévoués à la Reine, vouloient Gouverne, que tout se sit par elle & en son nom, comme étant l'héri-ment tiere & la propriétaire de la Monarchie: d'autres au contraire qui soutenoient le parti du Roi, en considération de ce qu'ils lui étoient parens de plus près, prétendoient que le Gouvernement le regardoit lui seul, alléguant pour raison qu'au désaut d'enfant mâle du Roi Don Henri, Ja Couronne appartenoit au Roi Don Ferdinand, en qualité de Prince le plus proche de la ligne : opinion qui étoit fortement appuiée par Alfonse de la Caballéria, un des plus célébres Jurisconsultes de son tems. Plusieurs autres

(A) Pulgar, Alfonse de Pa-Lence, Colménares & d'autres. \* Mariana recule d'un an cet événement, & par conséquent tout ce qui s'est fait ensuite sous la présente année 1475. De là vient qu'on ne peut devi-ner en quelle année il a prétendu mettre la mort du Roi Don Henri IV. parce que s'il l'avoit prétendu fixer en 1474-comme il le devoit, il n'auroit pas mis entre cet événement & le re-Tome VII.

tour du Prince Don Ferdinand à Ségovie, un si grand intervalle de tems qu'on ne pourra jamais concilier avec l'impatience que Don Ferdinand devoit avoir naturellement de prendre possession de la Couronne de Castille, & de se l'affürer. Pour ce qui est de son Traducteur, il continue de mettre en marge l'année 1473. Telle est l'exactitude de l'un & de l'autre pour la Chronologie, ANNE'E DE J. C. 1475.

cherchoient à entretenir la discorde, dans la persuasion que cela convenoit à leurs intérêts. D'un autre côté le Roi étoit extrêmement mécontent de voir qu'on lui disputoit la Souveraineté; mais la Reine qui avoit une grande pénétration pour tout, aiant prouvé à son mari par les Histoires de Castille & de Léon qu'elle étoit héritiere & propriétaire de ces deux Roïaumes, lui fit entendre qu'il ne pouvoit préjudicier en rien à ses Droits, ni à ceux de ses Successeurs, & elle lui offrit de mettre l'affaire en arbitrage, & de s'en tenir à ce qui seroit réglé par des personnes qu'ils

Arbitres.

Cette affaire commettroient de concert à cet effet. Le Roi y consentit, est réglée par & l'on nomma le Cardinal Mendoza & l'Archevêque de Toléde, qui déciderent, après quelques conférences, que le Roi & la Reine gouverneroient également, mettant dans les Lettres & les Dépêches le nom du Roi avant celui de la Reine, qu'on ne se serviroit que d'un même Sceau avec les armes des deux; mais que le Roi ne pourroit rien donner ni aliener de la Couronne, sans le consentement exprès de la Reine, & qu'il n'y auroit que la Reine qui nommeroit les Gouverneurs des Villes, Châteaux & Forteresses de la Monarchie, afin qu'à tout événement les Places lui fussent assurées, & à quiconque lui succéderoit.

Le Roi Don Ferdimand souscrit à tout-

A l'égard des Tributs & de plusieurs autres points on ajoûta encore d'autres modérations, qui déplurent si fort au Roi, qu'il avoit presque sormé la résolution de retourner en Aragon. La Reine qui s'apperçut de son mécontentement, tâcha par ses caresses & sa prudence de l'appaiser, en lui disant que quoiqu'il parût qu'on lui eût adjugé par la Sentence arbitrale un grand nombre de prérogatives, il ne devoit nullement s'en inquiéter, parce qu'étant son Mari, son Seigneur & son Maître, elle seroit toujours soumise à sa volonté, & n'auroit jamais rien de réservé pour lui, tant qu'elle vivroit : elle ajoûta qu'il pouvoit être persuadé, que cet arrangement n'avoit été fait qu'en considération de l'Infante Doña Isabelle leur fille, qui devoit nécessairement, si Dieu ne leur donnoit point d'enfans mâles, être l'héritiere de leurs Couronnes, & épouser un Prince étranger. Le Roi sentit toute la force de ce raisonnement, & également satisfait de la bonne volonté de la Reine, de sa capacité & de son entendement, il voulut que la Décision eût une force entiere; c'est pourquoi ils la signerent

#### D'ESPAGNE. XI. PARTIE. SIEC. XV.

tous deux, assistés du Cardinal Mendoza, du Duc d'Albe, Anne's DE du Duc d'Albuquerque, des Comtes d'Albe de Liste, de Benaventé, de Tréviño & de Lune, avec d'autres Sei-

gneurs & Officiers de la Maison Roïale (A).

Au moien de cette résolution les conversations conti- Application nuelles des Cabalistes cesserent, leurs Majestés aïant désen- la Reine au du de parler davantage de cette affaire. Le Roi & la Reine Gouvernes'appliquerent ensuite tout entiers au Gouvernement, & à ment, l'administration de la Justice. Ils firent punir sévérement les Criminels, en sorte que l'on mit à mort plusieurs Assassins, Scélérats & Voleurs, & que les Peuples commencerent à respirer la sûreté & le repos. Cependant comme le nombre des Criminels étoit exorbitant, à cause des grands désordres des années précédentes, les Rois jugerent à propos d'accorder un pardon général, de crainte qu'ils n'excitassent de nouveaux troubles, & ne se joignissent au Marquis de Villéna, qui levoit des Troupes avec tout le soin possible. Leurs Majestés ne se livrerent pas avec moins d'ardeur au Gouvernement, & le Roi connoissant le grand talent de la Reine Doña Isabelle, lui abandonna les affaires les plus importantes, auxquelles cette Princesse travailla avec tant d'assiduité, qu'elle occupoit les Secrétaires durant plusieurs heures . de nuit (B).

En considération de l'ancienne alliance entre les Rois de Ils envoient Castille & de France, leurs Majestés envoïerent vers le Roi de en France. de France Jean de Lucéna, un des Officiers de leur Maison, pour lui donner avis de leur avénement au Trône de Castille, lui offrir de continuer à maintenir la bonne intelligence réciproque entre les deux Couronnes, & lui demander la restitution du Comté de Roussillon, en lui parant la somme pour laquelle il le tenoit en engagement. Elles chargerent aussi le même Ambassadeur de passer en Angleterre, en Bretagne & en Bourgogne; afin de renouveller l'alliance avec les Souverains de ces Etats. Jean de Lucéna étant donc allé en France, s'acquitta auprès du Roi Louis de la commission dont il étoit chargé, & le Monarque répondit qu'il étoit charmé que les Rois Don Ferdinand & Doña Isabelle eussent succédé à la Couronne de Castille, & qu'il conserveroit avec eux la bonne correspondance qui avoit ré-

(A) Alfonse de Palence, Pul-(B) Pulgar & d'autres. GAR, ZURITA, & d'autres.

Anne'e de J. C. **1475** 

gné entre leurs Prédécesseurs, mais qu'à l'égard du Roussis-lon, il enverroit avec Jean de Lucéna un Jurisconsulte; qui leur prouveroit clairement le juste droit en vertu duquel il le possédoit. Don Jean, Roi d'Aragon, qui connoissoit les artifices du Roi de France, désapprouva fort cette Ambassade, à cause de la personne que l'on avoit choisie pour la remplir, persuadé que pour une affaire de cette importance il falloit emploier un homme de plus de poids & plus intelligent (A).

L'Archevêsontre eux.

L'Archevêque de Toléde ne se conduisoit en tout que que de Tolé-par les conseils de Ferdinand d'Alarcon, qui se donnoit de s'indispose par les conseils de Ferdinand d'Alarcon, qui se donnoit. pour un homme Saint, & pour avoir trouvé le secret de la Pierre Philosophale, ou de faire de l'or, quoique ce ne fur qu'un imposteur, & un vagabond, que le Marquis de Villéna avoit séduit, quand il étoit entré à Ségovie. Ce Prélat, aïant commencé à se piquer de ce que la Reine ne lui avoit pas donné un logement dans le Palais, le fourbe Ferdinand d'Alarcon faisit cette occasion pour lui persuader que leurs Majestés faisoient plus de cas du Cardinal Mendoza que de lui, & mettoient toute leur confiance dans ce Cardinal. L'Archevêque le crut facilement, & s'indisposa davantage contre les Rois Don Ferdinand & Doña Isabelle, persuadé qu'il étoit mieux fondé que tout autre à prétendre aux récompenses & à la confiance, en considération de ses fervices. Dans le même tems il leur demanda quelques Charges dont plusieurs de leurs Domessiques & de ceux du seu Roi Don Henri éroient pourvûs, & les Rois lui aiant répondu qu'ils ne pouvoient les lui accorder, parce qu'il n'étoit pas juste de les ôrer sans aucune raison à des gens qui les avoient bien servis, lui dirent de leur demander toute autre grace, & que sur le champ ils lui donneroient avec plaisir des témoignages de leur reconnoissance.

If fe retire mécontent de La Cour.

Ce refus mécontenta extrêmement le Prélat, & leurs Majestés en aïant été informées, tacherent de le calmer. Le Roi alla même à son logement, satisfaire à sa plainte, en luiprotestant qu'il avoit roujours présentes les grandes obligations qu'il lui avoit de même que la Reine Doña Isabelle sa femme, & que le tems lui justifieroit combien ils en étoient tous deux reconnoissans; mais tout ce discours ne pur appaie

# D'ESPAGNE. XI. PARTIE. SIEC. XV. 413

Ter le courroux turbulent de l'Archevêque, qui sortit de Ségovie le vingtième jour de Janvier, & se retira à Alcala de ANNE'E DE Hénares. La Reine qui connoissoit l'esprit opiniâtre du Prélat, & son crédit, & qui sçavoit qu'il avoit un grand nombre de Partisans, prévit qu'il pourroit leur nuire considérablement à elle & à son mari, s'il leur étoit contraire. Pour prévenir cet inconvénient, en radoucissant le Prélat & tâchant de le faire revenir à la Cour, elle lui députa sur le champ le Duc d'Albe & le Comte de Tréviño; mais ces deux Seigneurs ne purent rien sgagner, non plus que Pierre de Vaca, qui alla aussi le trouver au même effer par ordre du Roi. L'Archevêque se contenta de répondre, que son âge ne lui permettoit pas de s'engager dans tant d'affaires importantes & délicates, & qu'il ne vouloit se reiner, que pour vivre fans embarras, & occupé à remplir fon Ministère; mais comme son esprit turbulent & vindicatif étoit connu de tout le monde, il laissa roujours de l'inquiétude à leurs Majestés ( A ).

Le Roi & la Reine n'ignoroient pas les mouvemens que Demandes exorbitantes Le donnoient le Comte de Plasencia, le Marquis de Villena, du Marquis le Grand-Maître de Calatrava & le Comte d'Uruéna, pour de Villéna, engager le Roi de Portugal à épouser Doña Jeanne, qu'ils pour recondisoient être fille & légitime héritiere du feu Roi Don Hen-Ferdinand & ti, & à venir s'emparer avec leur secours des Roiaumes de Dona Isabel. Castille & de Léon. Voulant dissiper cet orage, s'il étoit souverains.

possible, comme aucun de ces quatre Seigneurs n'époit venu leur rendre hommage, leurs Majestés envoierent vers le Marquis de Villéna, qui étoit encore à Madrid, une personne de confiance, avec ordre de le sommer de se ranger à fon devoir, en lui faisant quelque parti avantageux, parce que c'étoit lui qui excitoit les autres. L'Envoié remplit sa commission; & la réponse que lui sit le Marquis de Villéna. fut, que pour qu'il allât, lui & les autres, baiser la main aux Rois, il falloit le faire Grand-Maître de Saint Jacques. le maintenir dans la possession de tous les Domaines, de toutes les Charges & de tous les revenus dont son pere avoit joui, & lui abandonner les Villes d'Alcaraz, de Truxillo & de Réquéna avec d'autres Places; confirmer à Don Pédre Portocarréro & à Don Alfonse Tellez Giron ses freres

(A) Pulgar, Altonse de Palence, Bernald, Zurita & les autres

\$475·

J. C. 14750. tout ce qu'ils possédoient & leur donner une grosse somme d'argent; confirmer pareillement au Comte de Plasencia le don qui lui avoit été fait d'Arévalo, & lui faire d'autres graces; donner à l'Archevêque de Toléde cinq mille Vaffaux en Castille, & Huéte à Loup Vazquez d'Acuña; accorder encore au dernier d'autres bienfaits, de même qu'à tous les parens de l'Archevêque; & marier Doña Jeanne, déclarée héritiere par le Testament du feu Roi Don Henri, à une personne d'une naissance proportionnée à sa qualité.

eux.

Il cabale & L'Envoié apporta cette réponse aux Rois Don Ferdinand & arme contre Doña Isabelle, qui par envie d'éviter la guerre, lui envoïerent dire, qu'il devoit commencer par remettre Doña Jeanne entre leurs mains; qu'à l'égard de la Grande-Maîtrise de Saint Jacques, il falloit s'adresser au Pape, à cause de la contestation qu'il y avoit déja à ce sujet entre le Comte de Parédes, & Don Affonse de Cardénas, Grand-Commendeur de Léon; & que pour tout le reste, on y pourvoiroit de la maniere la plus convenable, parce qu'il n'étoit pas juste que des Sujets voulussent imposer des Loix à leurs Souverains. Le Marquis de Villéna fut très-mécontent de ce message. & à la persuasion du Licencié Antoine de Ciudad-Réal, que les Rois avoient chassé de la Grande Trésorerie, il sollicita plus fortement le mariage de Doña Jeanne avec le Roi de Portugal, chercha à se ménager différentes ligues, & leva des Troupes (A).

On tient Castille.

Le noi de Portugal aiant reçu le Testament du feu Roi conien en Portugal sur Don Henri, & les Lettres du Marquis de Villéna & des les affaires de Partisans de ce Seigneur, qui lui offroient tous la Couronne des Roiaumes de Castille & de Léon, en épousant Doña Jeanne, communiqua cette proposition au Prince Don Jean son fils & aux principaux Seigneurs de son Roïaume, pour les consulter sur le parti qu'il devoit prendre. Il étoit lui-même extrêmement indécis, parce que si d'un côté il étoit excité par l'ambition d'acquérir des Etats aussi vastes que ceux de Castille & de Léon, principalement sous le prétexte spécieux de protéger sa sœur & sa niéce, il reconnoissoit aussi les grandes difficultés que cette affaire souffroit, faute de pouvoir se procurer toute la sûreté, qui étoit nécessaire de la part de ceux qui l'appelloient & l'invitoient à l'en-

<sup>(</sup>A) Pulgar, Alfonse de Palence, Zurita, & d'autres.

Anne's de J. C. 1475.

treprise. Le Prince Don Jean son fils, qui n'ambitionnoit pas moins la gloire que son pere, & presque tous les Seigneurs à son exemple, conseillerent au Roi d'accepter les offres, puisqu'elles lui étoient faites par de si puissans Seigneurs de Castille, qu'il avoit par lui-même d'excellentes Troupes, & que ses coffres étoient en état de fournir aux frais de cette guerre. Il n'y eut que le Duc de Bragance qui voulut l'en détourner. Il lui représenta que ceux qui le sollicitoient d'épouser Doña Jeanne, qu'ils appelloient alors fille légitime du seu Roi Don Henri, étoient les mêmes qui du vivant de ce Monarque, avoient prétendu qu'elle ne l'étoit pas, prenant de-là occasion de troubler la Cassille, & de proclamer Roi l'Infant Don Alfonse; ce qui étoit une preuve qu'on devoit peu compter sur eux, & qu'ils agissoient plutôt pour leurs propres intérêts, que par principe d'équité. Il appuïa ensuite sur la haine des Castillans pour les Portugais, & sur la certitude qu'on devoit avoir, que les Rois Don Ferdinand & Doña Isabelle ne seroient jamais abandonnés des plus grands Seigneurs de Castille, qui comme leurs parens étoient intéressés à les soutenir, & il s'efforça de faire sentir en outre que les armes d'Aragon & de Navarre étoient à leur disposition. De-là enfin il conclut qu'il n'étoit ni à propos ni honorable pour le Roi de Portugal de s'engager dans cette guerre, ni d'épouser une personne qui passoit dans toute la Castille pour une fille supposée du Roi Don Henri. L'Archevêque de Lisbonne fut du même sentiment, mais s'appercevant que le Roi, le Prince & les autres Seigneurs ne le goutoient pas, il insista fort, pour que du moins on ne prît aucune résolution, jusqu'à ce qu'on eût envoié en Castille une personne intelligente & de constance, sonder les esprits & reconnoître les facultés de ceux qui faisoient la proposition, (A).

Ce dernier avis prévalut, & le Roi résolut en conséquente le Roi de ce d'envoier en Castille Loup d'Albuquerque, son Grand-Portugal en-Voie Loup Chambellan, avec des Lettres & des présens pour l'Arche-d'Albuquer-vêque de Toléde, le Marquis de Villéna, le Comte de que vers les Plasencia & d'autres Seigneurs, lui ordonnant d'apporter un Mémoire signé d'eux, dans lequel ils lui marquassent leurs offres, avec le nombre de Troupes & la quantité d'argent

<sup>(</sup>A) Pulgar, Alfonse de Pa- Nunez & d'autres. Lence, Ruy de Piña, Edouard

pour raison d'intérêts.

Anne'e de J. IC. ¥475.

de Villéna

cabale.

qu'ils pouvoient lui fournir : ainsi Loup d'Albuquerque passa aussi-tôt déguisé en Castille. Ce sut dans ce même tems, qui étoit sur la fin de Janvier, que le Marquis de Villéna voulant mettre Doña Jeanne plus en sûreté, la transféra de l'Alcazar Le Marquis Madrid à la Forteresse d'Escalona. Toujours aheurté à la faire épouser par le Roi de Portugal, il concerta aussi ce mariage avec l'Archevêque de Toléde, le Comte de Pla-1encia, le Grand-Maître de Calatrava & le Comte d'Uruéña ses cousins, & d'autres Seigneurs, sans négliger d'attirer dans cette confédération le Marquis de Cadiz & Don Al-

> fonse d'Aguilar, persuadé que beaucoup d'autres suivroient leur parti en considération de la parenté & de l'affinité, ou

Succès • du voïage de Loup d'Albuquerque.

Loup d'Albuquerque exécuta adroitement & avec soint l'ordre du Roi son Maître, remettant les Lettres & les pré-Tens dont il étoit chargé, & tâchant de s'assûrer des véritables dispositions de l'Archevêque de Toléde, du Grand-Maître de Calatrava, des Comtes de Plasencia & d'Uruéña, du Marquis de Villéna & d'autres Seigneurs. Tous ceux-ci offrirent leurs personnes & leurs biens au Roi de Portugal, s'il époufoit Doña Jeanne, pour l'aider à se mettre en possession des Roiaumes de Castille, fixant chacun en particulier la quantité de Troupes & d'argent sur laquelle le Roi de Portugal pouvoit compter. L'Agent Portugais prit de tout ceci un état par écrit signé d'eux, exigeant toutes les plus grandes affurances qu'il jugea convenables. Il sollicita encore par les Lettres & les présens de son Maître plusieurs autres Seigneurs, du nombre desquels furent le Duc d'Albe & le Duc de Médina-Sydonia; mais n'aïant pû rien gagner fur eux, il retourna en Portugal (A).

Nonvelles près du Roi de Portugal.

Quand Loup d'Albuquerque eut quitté le Marquis de démarches du Villena & sa Cabale, le Marquis envoïa en Portugal, de Villena au- concert avec l'Archevêque de Toléde & les autres, Jean d'Oviédo & le Licencié Antoine Nuñez de Ciudad-Réal avec des Lettres, par lesquelles il pressoit le Roi Don Alfonse d'épouser Doña Jeanne, & de se procurer par ce moien la Couronne de Castille, l'assûrant que l'Archevêque de Toléde, le Comte de Plasencia, le Grand-Maître de Calatrava & le Comte d'Uruéña ses cousins, Don Pedre de

Portocarréro

<sup>(</sup>A) Pulgar, Altonse de Pa- | faz, Zurita & d'autres. Lence, Ruy de Piña, Edouard Nu-

D'ESPAGNE. XI. PARTIE. SIEC. XV.

Portocarrero son frere, le Marquis de Cadiz & Don Alfon-Anne's BE se d'Aguilar ses beaux-freres, les Comtes de Benaventé, Féria & Valence, le Duc d'Albuquerque, Pierre Lopez de Padilla, Sénéchal de Cassille, & beaucoup d'autres Seigneurs lui étoient dévoués & prêts à le seconder; qu'il avoit pour lui les Villes de Burgos, Léon, Toro, Zamora, Sa-Jamanque, Tolede, Madrid, Huete, Alcaraz, Cordoue, Carmone, Xérez, Ecija, Baéza, & un grand nombre d'autres Places, dont les Gouverneurs étoient entrés dans la confédération; qu'ils lui fourniroient cinq mille Lances, beaucoup d'Infanterie, & tout ce qui seroit nécessaire pour l'entretien des Troupes; & que les Rois Don Ferdinand & Doña Isabelle étoient hors d'état de soutenir la guerre, faute d'argent & de Soldats. Jean d'Oviédo & le Licencié Antoine Nuñez de Ciudad-Réal se rendirent presque dans le même tems que Loup d'Albuquerque à Evora, où étoit Le Roi Don Alfonse ( A).

J. C.

44750

Le Roi Don Ferdinand & la Reine Dona Isabelle aïant DonFerditenu conseil à Ségovie, résolurent d'envoier au Roi d'A-nand & Dona Isabelle reragon, qui leur demandoit du secours, cinq cens Chevaux çoivent en & trois cens Fantassins pour la guerre de Perpignan; & le grace l'Indix-neuf de Février, ils sirent un accommodement avec Henri. l'Infant Don Henri, à qui ils rendirent leur amitié & tous les Domaines de son pere : ce qui attacha à leur service le Comte de Benaventé son oncle. Comme ils étoient pleinement instruits de tout ce que le Marquis de Villéna & ses Adhérens tramoient contr'eux, ils dépêcherent vers le Roi de Portugal Vasco de Vivéro, & le Licencié André de Villalon, de leur Conseil, pour le dissuader de former l'enrreprise à laquelle ces esprits brouillons le sollicitoient.

Vasco de Vivéro & le Licencié étant arrivés en Portugal, Remontranreprésenterent au Roi Don Alfonse avec combien peu de ces qu'ils sont faire au Roi fondement il vouloit faire la guerre à leurs Majestés Castil-de Porsugal. lannes; que tout le monde sçavoit que Doña Jeanne ne pouvoit être la fille du Roi Don Henri, à cause de l'impuissance manifeste de ce Prince; que ceux qui le sollicitoient alors sous prétexte qu'elle étoit fille légitime, & déclarée telle par le Testament de ce Monarque, étoient eux-mêmes les témoins les plus sûrs de cette vérité; qu'il devoit

<sup>(</sup>A) Pulgar, Alfonse de Palen- de Gorg. Tome VII.

ANNE'E DE J. C. 3475faire attention que la guerre étant injuste, puisque c'en étoit là la base fondamentale, on lui imputeroit tous les maux qui en résulteroient; qu'il n'y avoir point de fond à faire sur ceux qui l'y invitoient, à cause de leur mauvaise soi, dont ils avoient donné tant de preuves convaincantes sous le Régne de Don Henri; que dans les propositions qu'ils lui faisoient, ils n'avoient en vûe que leurs propres intérêts & leur ambition, craignant d'être dépouillés de ce qu'ils avoient usurpé tyranniquement à la Couronne; & qu'enfin puisqu'il ne pouvoit douter que la Reine Doña Isabelle ne fûr l'héritiere incontestable de la Couronne, il ne devoir point, aïant son Etat florissant & en paix, s'embarquer dans une guerre difficile.

Ils n'ob-

Le Roi Don Alfonse écouta les remontrances, mais siement rien, aïant l'esprit toujours préoccupé d'ambition, & ébloui par l'éclat de la Couronne de Castille, il dit seulement qu'il falloit du tems pour prendre une résolution, & qu'il la fezoit sçavoir. Vasco de Vivero & le Licencié revinrent en Castille avec cette réponse. Les Rois Don Ferdinand & Doña Isabelle n'étant pas contens de cette réponse, renvoïerent vers le Roi de Portugal deux Religieux d'une grande vertu & d'un profond sçavoir, qui étoient, l'un Pierre de Marchéna, de l'ordre de Saint Dominique, & l'autre Alsonse de Saint Cyprien, de l'ordre de Saint François, asin de le détourner de l'injuste guerre qu'il projettoit. Ils firent aussi partir avec eux Diégue Garcie de Hinestrosa, qu'ils adresserent à l'Infante Doña Béatrix, tante de la Reine Doña Isabelle, & aux autres Princes du Sang Roial, pour les engager à seconder les deux Religieux, & à faire changer au Roi Don Alfonse la résolution qu'il sembloir avoir prise; mais toutes ces démarches furent inutiles, quoique les Envoïés missent en œuvre tout ce que dictoient la raison, l'équité, la politique & l'amour de la Paix (A).

Médina-d'el-Campo & Valladolid

De Ségovie leurs Majestés passerent à Médina-d'el-Campo, où le Duc d'Albe & les Habitans les recurent avec de les reçoivent. grands témoignages de fatisfaction : le Duc leur remit la Forteresse. Peu de jours après elles passerent à Valladolid, & y furent reçues avec des acclamations, & route forte de réjouissances, qui durerent plusieurs jours. Elles logerent

<sup>(</sup>A) PULGAR, ALTONSE DE PALENCE & d'autress

#### D'ESPAGNE. XI. PARTIE. Siec. XV.

dans les maisons de Jean de Vivero, & le Comre de Benaventé leur livra la Forteresse qu'il avoit élevée à la porte de Cabézon. Pendant ce tems-là les Rois Don Ferdinand & Doña Isabelle allerent visiter le Couvent de l'Abrojo, afin de recommander aux prieres des Religieux de cette Maison le commencement de leur Régne. Lorsqu'ils furent de retour à Valladolid, deux des Habitans de la Ville d'Alcaraz. qui rebutés du joug & de l'esclavage dans lequel le Marquis de Villéna les tenoit, souhaitoient d'être réunis à la Couronne, comme ils l'étoient précédemment, vinrent en secret prier le Roi de les seconder à cet effet avec des Troupes, quand ils l'avertiroient, ce qui seroit à la premiere occafion favorable (B).

Anne'e de J. C. 14750

Don Alfonse, Roi de Portugal, n'eut pas plutôt reçu à Le Roi de Evora Loup d'Albuquerque avec tous les avis du Marquis prend la réso-de Villéna & de ses Adhérens, de même que Jean d'Ovié-luis Desirable. do & le Licencie Antoine Nuñez leurs Envoies, qu'il af- ser Dona Jeanne, & sembla de nouveau les Seigneurs & Prélats de son Roïaume, de disputer la pour leur faire approuver la résolution qu'il avoit prise d'é-succession au Trône de pouser sa nièce, & de chercher à obtenir par la voie des ar- Castille. mes l'héritage des Etats de Castille, en leur montrant à tous les sûretés qu'il avoit de la part des Seigneurs Castillans. En effet à cette vûe ils applaudirent presque tous à ce qu'il avoit déterminé, & sur-tout le Prince Don Jean. Le Duc de Bragance & d'autres représenterent cependant une seconde fois les inconvéniens que cette affaire souffroit; mais le Roi qui étoit résolu de passer outre n'y eut aucun égard. Ainsi il dépêcha sur le champ Ruy de Sousa vers les Rois Don Ferdinand & Doña Isabelle, pour leur déclarer la guerre, s'ils ne cédoient les Roiaumes de Castille & de Léon: il écrivit en même tems à l'Archevêque de Toléde, au Marquis de Villéna & aux autres Confédérés, de tenir leurs Troupes en état de le seconder, lorsqu'il entreroit en Castille avec les siennes.

Ruy de Sousa étant arrivé à Valladolid dans le mois de 11 déclare Mars s'acquitta de son Ambassade. Il dit aux Rois Don Fer-Don Ferdidinand & Doña Isabelle, que le Roi son Maître voulant nand & Doña épargner le fang & éviter les maux qu'occasionnoit la guer- Isabelle. re, l'avoit chargé de leur signifier, que puisque le Roi Don

Anne'e de J. C. 3475-

dèrniers.

Henri avoir déclaré par son Testament Doña Jeanne, qui étoit la niéce du Roi de Portugal, sa fille légitime, &par conséquent la véritable héritiere de la Couronne de Castille, comme elle l'avoit été reconnue des Seigneurs & Villes de la Monarchie, ils eussent à céder à cette Princesse tous les Roïaumes qu'ils lui retenoient injustement, parce qu'autrement il seroit ensorte de les y cotraindre par la voie des Réponse des armes. Les Rois écouterent la déclaration du Roi de Porrugal, & après avoir tenu conseil avec le Cardinal Mendoza, le Duc d'Albe & d'autres Seigneurs, ils répondirent de concert avec eux, qu'ils étoient très-mortifiés que le Roi Don Alfonse crût avec autant de facilité, ceux qui disoient que Doña Jeanne étoit fille légitime du Roi Don Henri, l'impuissance du dernier aiant été si notoire & si publique, ce qui montroit avec quelle justice ils possédoient la Couronne de Castille; mais que pour obvier aux malheurs que la guerre entraîne après elle, ils consentoient de discuter l'affaire par les voies de justice, devant le Pape, & de s'en tenir à la décission de sa Sainteté. Ils répéterent ensuite tout ce qu'ils avoient fait dire au Roi Don Alfonse par les personnes qui avoient été de leur part en Portugal, & finirent enfin par déclarer que s'il falloit avoir recours aux armes, ils en avoient suffisamment pour la juste désense de leurs Roïaumes, & qu'on imputeroit tous les maux qui seroient la suite de la guerre, à quiconque y auroit fourni matiere injustement. Ruy de Sousa retourna avec cette réponse en Portugal sur la fin de Mars (A'),

Ils tichent en vain de regagner l'Archevêque Toléde.

Sur les Lettres du Roi de Portugal, l'Archevêque de Toléde, le Marquis de Villéna & les autres Confédérés commencerent à lever des Troupes. A cette nouvelle les Rois Don Ferdinand & Doña-Isabelle regardant la guerre comme déclarée, envoierent des personnes de poids vers l'Archevêque de Toléde, pour l'inviter à ne pas effacer les services signalés qu'il leur avoit rendus, par un procédé aulli honteux que celui de manquer à son obligation, en se rangeant du parti de leurs Ennemis, & pour l'assûrer d'une récompense telle qu'il méritoit, s'il continuoit de leur être attaché. On remplit exactement la commission, & on apquia fortement sur les motifs pour lesquels l'Archevêque ne

devoit pas se détacher des intérêts de leurs Majestés; mais ANNE'E DE route la réponse que sit le Prélat, ce sut qu'il n'avoit jamais eu dessein de quitter leur service, & que s'il s'étoit retiré, ce n'avoir été qu'à cause de son grand âge, afin de prendre quelque repos, sans se mêler des affaires publiques, qui donnent tant d'embarras. Les Envoiés rapporterent cette réponse, qui ne satisfit point les Rois, parce que les actions étoient contraires aux paroles; mais l'Archevêque écrivit d'Ucéda à leurs Majestés, pour justifier sa retraire, une longue Lettes de plaintes, en date du 16. d'Avril, par laquelle il faisoit connoître son mécontentement, qu'il avoit même plusieurs fois laissé éclater parmi ses Domestiques, en disant qu'il scauroit forcer la Reine Doña Isabelle de reprendre la

quenouille qu'il lui avoit fait quitter.

A la vûc de l'opiniatreté de l'Archevêque, le Comte de Obstination. Buen-Dia alla en personne avec plusieurs de ses parens & des démésurée de hommes sçavans & religieux, tâcher de le détourner d'a-ce Prélatbandonner le service de leurs Majestés; mais ni ses raisons ni ses instances, ni celles de ceux qui l'accompagnoient, ne purent ébranler l'obstination du Prélat endurci par les conseils d'Alarcon & d'un autre que le Marquis de Villéna avoit bien gagnés. Par cer entêtement l'Archevêque commença de se rendre odieux non-seulement à ses parens, mais à un grand nombre de ses Domestiques & Vassaux. Peu après arriverent Dominique Augustin & Ferdinand de Rébollédo 👵 qui étoient envoiés par le Roi Don Jean d'Aragon vers le même Prélat, avec une Lettre par laquelle ce Monarque lo conjuroit, en considération de l'ancienne amitié qu'il y avoit entr'eux, de ne point cesser de savoriser ses ensans, qui lui étoient réellement redevables de la Couronne; ajoutant que s'ils avoient manqué inconsidérément, comme de jeunes gens, à la reconnoissance qu'ils lui devoient, il lui feroit la satisfaction qu'il voudroit, & le dédommageroit amplement par ses largesses & ses bienfaits, & que comme il n'avoir d'autre envie que de lui complaire, il le prioit de s'aboucher avec lui sur les confins des deux Monarchies, dans tel endroit qu'il jugeroit à propos de lui indiquer, afin de pous voir arranger tout à son gré; mais toutes ces démarches surent inutiles, parce que l'Archevêque se resusa à tout sous différens prétextes (A).

(d) Pulgar, Altonse de Palence, Zurita, & d'autresi-

J. C. 1475.

ANNE'E DE J. C. 1475. .

intérêts de Dona Jean-

Les Rois Don Ferdinand & Doña | Isabelle tache rent aussi de détourner le Marquis de Villena de son entreprise, en lui offrant de lui confirmer tous les Domaines & de Villéna & revenus de son pere, & de solliciter pour lui auprès du Pape les autres Ré-la Grande-Maîtrise de Saint Jacques; mais le Marquis ré-Delles perm-tent dans les pondit que le Message arrivoit trop tard, parce qu'en conséquence de ce qu'ils lui avoient fait dire, il avoit pris un autre engagement: le même Seigneur envoïa sur le champ Doña Jeanne à la Forteresse de Truxillo, avec une escorte de ses Troupes & de celles de l'Archevêque. Leurs Majestés firent de pareilles démarches auprès de plusieurs autres des Confédérés avec le Marquis, mais ils ne réussirent pas mieux. Croïant que le moien d'empêcher la guerre, c'étoit d'avoir Doña Jeanne en leur puissance, les Rois envoïerent Gonçale de Baéza proposer à Pierre de Baéza son frere, qui l'avoit en sa garde pour le Marquis de Villéna, de la leur mettre entre les mains, promettant qu'en reconnoissance de ce service ils lui donneroient quatre millions de rente, quatre mille Vassaux, & Torquémada avec le titre de Comte, & marieroient son fils avec une des filles de l'Amirante; mais Pierre de Baéza, qui avoit été constamment attaché au feu Grand-Maître de Saint Jacques, continua d'être aussi fidéle au Marquis de Villéna son sils. Cet Officier rejetta donc la proposition & les offres; & quoique les Rois lui fissent faire encore de plus grandes promesses par le Licencié Rodrigue Maldonado & Ferdinand Alvarez de Toléde, il répondit de même qu'auparavant (A).

Le Roi d'Aragon tente inutilement le Portugais de la guerre contre la Castille.

Puissances ennemies ar-& d'autres.

Don Jean, Roi d'Aragon, ne négligea pas non plus de solliciter le Roi de Portugal à rester tranquille, & à ne point de détourner entrer en guerre avec la Castille, offrant de l'aider de ses Troupes à faire la conquête de l'Afrique; mais il ne réussit pas mieux que l'on n'avoit fait (B). Alors les Rois Don Ferdinand & Doña Isabelle, persuadés que la guerre étoit iné-Les deux vitable, convoquerent tous les Seigneurs & toutes les Villes de leur parti, leur ordonnant de leur fournir au plutôt leurs ment de part Troupes, & de les rassembler à Valladolid, & travaillerent à amasser de l'argent & à se pourvoir de tout ce qu'il leur falloit pour résister à l'Ennemi. D'un autre côté le Roi de Portugal expédia un ordre à tous les Grands-Seigneurs &

<sup>(</sup>A) Pulgar, Zurita & d'autres. | (B) Zurita.

# D'ESPAGNE. XI. PARTIE. Sizc. XV. 423

Gentilshommes de son Roïaume, de se rendre à Arronches le premier jour de Mai avec leurs Troupes, bien armées & Anne's bien équippées, & ordonna de tenir prêt dans cette Ville pour le même tems tout ce qui étoit nécessaire pour la guerre. Il dépêcha aussi vers le Roi de France Alvar d'Atay. Le Portude, en qualité de son Ambassadeur, qui partit sur le champ, che l'appui de pour négocier une étroite alliance entre les deux Couron-la France. nes, & engager ce Monarque à faire la guerre aux Rois Don Ferdinand & Doña Isabelle, du côté de la Biscaye qu'il promettoit de lui céder, afin qu'au moïen de cette diversion il pût lui-même les dépouiller plus facilement des Etats de Castille (A).

Dans le même tems le Roi de Portugal envora encore en Il follicite Castille une personne, siancer en son nom, Doña Jeanne, pour épouser & à Rome une autre, demander au Pape la dispense pour Dona Jeanne l'épouser; mais les Rois de Castille & d'Aragon donnerent sa micros ordre à leurs Agens à Rome de faire en sorte de traverser cette

prétention.

A l'occasion de la guerre avec le Portugal, les Rois Don Mesures que Ferdinand & Doña Isabelle songerent à pourvoir à la sûreté l'erdinand & des Frontières & de leurs Roïaumes. Il fur donc décidé, Doña Isabelpar le conseil du Cardinal Mendoza, & d'autres Seigneurs, guerre. que la Reine iroit dans la Nouvelle Castille, assurer le Roraume de Toléde, l'Estrémadure & l'Andalousie; que le Roi-Don Ferdinand resteroir à Valladolid avec le Cardinal Mendoza & d'autres Seigneurs, pour prendre les mesures convenables, & faire les préparatifs nécessaires pour la guerre, & qu'ensuite il passeroit à Salamanque, Ciudad Rodrigo, Zamora & Toro, afin de mettre ces quatre Places en étar de désense. Le Roi & la Reine expédierent aussi un ordre à tous les Roiaumes & à toutes les Villes de lever le plus de Troupes qu'il seroir possible, & de faire de toutes parts sur les confins la guerre au Roi de Portugal, & à ses Alliés dans les Etats de Castille: ils sirent dire aussi secretrement aux Habitans d'Alcaraz de se révolter, promettant de leur envoier un bon secours.

En partant pour le Roiaume de Tolede, la Reine Doña: Manvais: Mabelle alla d'abord à Tordésillas, où elle mit une bonne l'Archevêque Garnison. De-là elle passa avec le Connétable, le Duc d'Ali de Toléde à

(A) PULGAR, RUY DE PIÑA, ALBONSE DE PALENCE, & CARROS.

be, & d'autres Seigneurs à Médina d'el-Campo, Ségovie! ANNE'E DE & Lozoya, où elle arriva le septiéme jour d'Avril. Comme J. C. elle avoit dessein de voir l'Archevêque de Toléde, & de 1475. regara de la tâcher de le ratirer à son service, elle lui envoïa dire de cette Place, qu'elle vouloit aller dîner avec lui dans sa Tabelle. Ville d'Alcala; mais l'Archevêque lui sit réponse, de ne pas y compter, parce que si elle entroit par une porte, il Sortiroit par l'autre. La Reine reçut cette réponse à Colménar, & y fut très-sensible. Cependant le Connétable se reposant sur ses anciennes liaisons avec l'Archevêque, sut le trouver à Alcala, & s'efforça par un long raisonnement de le ramener au service de ses Souverains, mais il ne put ja-

la Reine sans avoir rien fait ( A ).

Cette Prin- Pendant que la Reine Doña Isabelle étoit à Colménar le

cesse donne Vieux, les Députés de Toléde vinrent la complimenter sur dres pour la son arrivée, & la supplier de passer à leur Ville. Elle leur sit surent de quel- un accueil très-gracieux, & se rendit aussi-tôt à Toléde, où ques Provin-elle sut reçue du Comte de Cisuentes, de Don Jean de Rivéra, & des autres Gentilshommes & Habitans, avec de grands témoignages de joie. Le Comte de Parédes étant aussi venu à cette Ville, elle s'informa de lui de l'état du Roïaume de Toléde, & sçut que toute la Manche étoit dévouée au Marquis de Villéna, à l'exception de Guttiere Gomez de Fuensalida, Commendeur de Haro, qui tenoit pour le Roi & la Reine. De Toléde la Reine écrivit à Pierre Fajardo, Sénéchal de Murcie, de rassembler les Troupes de ce Roïaume, & de porter la guerre dans les Domaines du Marquis de Villéna. Elle manda aussi au Comte de Féria, & au Grand-Commendeur de Léon, d'assûrer les Villes de l'Estrémadure, qui leur étoient attachées, & au Duc de Médina-Sydonia, au Comte de Cabra & à d'autres Seigneurs de lever des Troupes, & de mettre en sureté les Villes & Places de leur parti, nommant le Duc de Médina-Sydonia Gouverneur & Commandant général de toute l'Andalousse. Aïant pareillement établi le Comte de Parédes son Lieutenant dans le Roïaume de Toléde, elle partit de cette Ville pour Avila le dix-huitiéme jour de Mai, accompagnée du Comte de Cifuentes. Lorsqu'elle fut en route l'Alcayde

mais fléchir son obstination; de sorte qu'il retourna joindre

### D'ESPAGNE. XI. PARTIE. SIEC. XV. 425

de la Forteresse d'Escalona, sortit & se mit en campagne avec quelques Tronpes, à dessein de lui disputer le passage ANNE'E DE & de harceler son escorte; mais la Reine passa promptement & arriva à Avila, d'où aïant pris avec elle les Troupes qu'il y avoit dans cette Ville, elle se rendit à Tordéfillas (A).

Le Roi Don Ferdinand afant fait les préparatifs & donné Diverses préles ordres nécessaires pour la guerre, alla mettre en état de cautions que prend aussi le défense les Frontières du Roiaume de Léon, & sur-tout les Roi Don Fer-Villes de Salamanque, Zamora & Toro. Il y avoit à Sala-dinand. manque deux Factions, l'une en faveur du Duc d'Albe, & l'autre du Comte de Plasencia; mais le Duc d'Albe aïant pris les devans entra dans cette Ville avec ses Troupes, & l'assura au Roi Don Ferdinand. Ses Partisans pillerent les maisons du Comte, & chasserent tous les Habitans qui leur étoient les plus suspects. Ainsi le Roi entra dans cette Ville, où il fut très-bien reçu. Quand il eut pourvû à la sûreté de la Place, il passa à Zamora, où Jean de Porras qui commandoit dans la Ville, & Alfonse de Valence, Maréchal de Castille, qui tenoit la Forteresse, lui rendirent hommage, & lui prêterent serment de fidélité. Après avoir recommandé à ces deux Officiers de bien faire leur devoir, il retourna à Valladolid, sans vouloir alter à Toro, qui étoit extrêmement tyrannisée par Jean d'Ulloa. Celui-ci étant perfuadé que le Roi Don Ferdinand ne laisseroit point ses horribles excès impunis, étoit résolu d'embrasser le parti du: Roi de Portugal, de même que l'Alcayde de Castro-Nu- $\tilde{\mathbf{n}}\mathbf{o}$  (B).

Le Grand-Maître de Calatrava & le Comte d'Uruéna son Ciudad Real frere s'emparerent avec leurs Troupes de Ciudad-Réal, se livre à la parce que cette Place convenoit fort aux Domaines de la Grande-Maîtrise; mais les Habitans rebutés de leur domination, solliciterent la Reine Doña Isabelle de leur procurer la liberté. La Reine ordonna en conséquence aux Comtes de Parédes & de Cabra d'aller avec leurs Troupes se saisse de cette Ville, où ils seroient introduits par les Habitans. Ces deux Seigneurs obéirent, & étant arrivés en même tems, ils n'eurent pas de peine, avec le secours des Habitans, à réussir dans leur expédition. Les Troupes du Grand-Maître

<sup>(</sup>A) Pulgar, Alfonse de Pa- (B) Pulgar, Alfonse de Palen-Lence, Garibay, & Zurita. Hhh Tome VII.

& de son frere prirent la fuite, exceptés quelques hommes

J. C. 1475.

qui furent faits prisonniers ou tués, & les deux Comtes mirent une bonne Garnison dans la Ville.

Souleveraz contre le Villéna.

A Alcaraz les Habitans prirent les armes, se déclarant ment d'Alca-pour les Rois Don Ferdinand & Doña Isabelle contre le Marquis de Marquis de Villéna, & assiégerent dans la Forteresse Martin de Guzman son Alcayde, avec ceux qui s'y étoient résugiés. Par-là le Marquis de Villéna eut une occupation qui l'empêcha de pouvoir joindre le Roi de Portugal avec ses Troupes, comme il l'avoit promis. Les Habitans firent aussi-tôt scavoir leur soulevement au Roi & à la Reine, qui donnerent ordre sur le champ au Comte de Parédes, de passer, sans différer, à Alcaraz avec ses Troupes, & manderent à l'Evêque d'Avila, & à Alfonse de Fonséca, Seigneur de Coca, d'aller le renforcer avec un Corps de Cavalerie. Dès que le Marquis de Villéna eut appris cette nouvelle, il résolut de ne rien épargner pour recouvrer Alcaraz; & comme il avoit ses Troupes réunies, à dessein d'aller recevoir le Roi de Portugal, il se mit en marche avec elles, accompagné de ses cousins, & avec d'autres que l'Archevêque de Toléde, le Grand-Maître de Calatrava & le Comte d'Uruéña lui evoïerent.

Dès que le Comte de Parédes fut arrivé à Alcaraz avec. se rend partrois cens Chevaux & autant de Fantassins, il envoïa dire à capitulation, Don Pedre Manrique son fils, & à Don Pedre Fajardo de lui

amener le plus de Troupes qu'ils pourroient; & ceux-ci ne tarderent pas à venir avec les Troupes de Murcie qui faisoient quatre cens hommes de Cavalerie & d'Infanterie. En les attendant le Comte de Parédes encouragea les Habitans, en louant leur résolution, sit saire en dehors de la Ville, pour la défendre une fausse-braie, & appella encore à son secours tous ceux des environs qui étoient dans le parti du Roi Don Ferdinand. Peu après l'arrivée de Don Pedre Manrique & de Fajardo vinrent aussi à Alcaraz l'Evêque d'Avila & Alfonse de Fonséca; & le Comte de Parédes sçachant que le Marquis de Villéna s'approchoit avec son Corps d'Armée, fit de nouvelles fortifications, & rassûra les Habitans, auxquels il dit d'avoit bon courage, & d'être perfuadés que des hommes comme lui ne manquoient jamais à leur devoir tant qu'ils avoient du sang dans les veines. Cependant le Marquis de Villéna s'avança proche de la Ville;

# D'ESPAGNE. XI. PARTIE. SIEC. XV. 427

mais aïant appris qu'il ne pouvoit entreprendre de secourir le Anne's DE Châreau, sans s'exposer lui & son monde à un grand danger, & que même il y avoit tout lieu de présumer que sa tentative seroit inutile, à cause des retranchemens que le Comte de Parédes avoit faits, & du nombre de Troupes que ce Seigneur avoit avec lui, il s'en retourna promptement à dessein de transférer Doña Jeanne de la Forteresse de Truxillo à Plasencia. Craignant aussi que les autres Places de ses Domaines ne suivissent l'exemple d'Alcaraz, il y laissa la meilleure partie de ses Troupes. Au moien de sa retraite, Martin de Guzman, Alcayde de la Forteresse d'Alcaraz, n'aïant plus aucune espérance de secours, capitula & remit le Château au Comte de Parédes, en sortant libre avec tous ses gens (A).

J. C. 14750

Au commencement de Mai Don Alfonse, Roi de Portu- Le Roi e gal, se rendit à Arronches, où il trouva la meilleure partie met en camde la Noblesse de son Rosaume avec de nombreuses Trou-pagne à la têpes, & où l'on avoit fait les préparatifs nécessaires. Le Prin-te de son Arce Don Jean son fils, qu'il avoit nommé Régent du Roïaume pendant son absence, l'accompagna à cette Ville. Voulant entrer de-là en Castille par Badajoz, le Roi Don Alsonse commença par envoïer sommer le Comte de Féria, qui commandoit dans cette Place, de la lui remettre, mais le Comte refusa de le faire. Comme il comprir que le siége de cette Ville seroit long & coûteux, il prit la route de la Vieille-Castille par Albuquerque, accompagné du Prince son fils, de l'Archevêque de Lisbonne, des Evêques d'Eyora & de Coimbre, du Duc de Guimaraens, de Don Alvar frere de ce Duc, des Comtes de Villa-Réal, Faro, Loule, Pénéla, Marialva & Pégna-Macor, de Ruy Péréyra & de beaucoup d'autres Seigneurs & personnes de distinction, tous bien montés & armés, avec quinze mille Fantassins, cinq mille cinq cens Chevaux, & un trein d'Artillerie & des équipages proportionnés: il marcha vers Plasencia, comme il en étoit convenu avec Don Alvar de Zuñiga, Seigneur de cette Ville, qui l'attendoit avec d'autres Seigneurs.

Arrivé à Albuquerque, le Roi Don Alfonse passa à Pié- II entre dans dra-Buéna, où le Prince Don Jean son sils prit congé de lui la Vieille-

<sup>(</sup> A) Pulgar, Alfonse de Palence, & d'autres.

Anne'e de J. C. 1475

pour retourner en Portugal avec l'Archevêque de Lisbonne & d'autres Seigneurs: l'Évêque de Coïmbre, qui étoit nommé Commandant de la Frontière de la Veyra, & Pierre d'Albuquerque de celle de Sabugal, s'en retournerent aussi. Le Duc de Guimaraens prit de-là la route de Coria avec un Détachement de Cavalerie, à dessein de se rendre maître de cette petite Ville, & le douzième jour de Mai le Roi entra dans Plasencia, où il sut reçu & sêté du Comte Don Alvar, du Conne de Miranda frere de celui ci, & d'autres Seigneurs Castillans attachés à l'Archevêque de Toléde, au Marquis de Villéna, au Grand-Maître de Calatraya & au Comte d'Uruéña, lesquels avoient avec eux quelques Troupes. Le de Don Al- dix-huit du même mois il se sit aussi à Lisbonne de grandes de Portugal réjouissances, à l'occasion de la naissance de l'Infant Done Alfonse, fils du Prince Don Jean, qui vint au monde dans. cette Ville.

fonse, Infant

Fiançailles du Roi de Portugal & de Dona fe font protille & de Léon

Le Marquis de Villéna passa promptement à Truxillo avec le Comte d'Uruéña; & sçachant que le Roi de Portugal étoit à Plasencia, il y mena Doña Jeanne, prétendue fille du Jeanne, qui Roi Don Henri, qui sut reçue avec toute la pompe possible. clamer Roi & Peu de jours après, on dressa dans la Place un Théâtre, or-Reine de Cas né de riches tentures de tapisseries, & le Roi de Portugal aïant été fiancé avec Doña Jeanne sa niéce \*, ils furent tous deux proclamés par des Hérauts d'Armes, au son des Tymballes & des Trompettes, Roi & Reine de Castille & de Léon, en présence du Duc d'Arévalo, du Comte de Miranda, de Don Jean de Zuñiga, qui prenoit le titre de Grand-Maître d'Alcantara, du Marquis de Villéna, du Comte d'Uruéna pour lui & pour le Grand-Maître de Calatrava son frere, de Diégue Lopez de Zuñiga, de Don Pedre Portocarréro, Seigneur de Moguer, de Ferdinand de Monroy, Seigneur de Belvis, du Grand Commendeur Gonçale de Sahavédra & d'autres. Il y eut à cette occasion de grandes réjouissances, & le Roi de Portugal voulant récompenser les bons services de Loup d'Albuquerque, son Grand-Chambellan, le fit Comte de Pégna-Macor. Le Marquis de Villéna & d'autres partirent sur le champ, sous prétexte d'al-

> eltsiassique de l'Abbé Eleury prétend, je ne sçais sur quelle autorité, que cela le sit au moien d'une dispense accordée par le Pape, qui la revoqua l'an-I

\* Le Continuateur de l'Histoire Ec-fiastique de l'Abbé Eleury prétend, fubrepire. Voiez ma derniere Note fubreptice. Voiez ma derniere Note-fous l'année 1477, & ma premiere fous celle de 1479.

J. C. . 1475.

9.5

Ier chercher les Troupes qu'ils avoient dans leurs Domai-Anne's DE nes. Après que les réjouissances furent finies, le Roi Don 'Alfonse tint conseil pour régler les opérations de la campagne, & le trentième jour de Mai il adressa des Lettres, dont Ruy de Pissa & Zurita rapportent la copie, à tous les Seigneurs & à toutes les Villes & Places des Roïaumes de Castille & de Léon, afin de leur enjoindre de le reconnoître pour Roi, & de lui rendre l'obéissance qui lui étoit due, en qualité de mari de Doña Jeanne, légitime héritiere de la Couronne. Il partit ensuite pour Salamanque avec son armée, mais aïant appris, lorsqu'il eut passé le Port de Baños, que cette Ville tenoit pour les Rois Don Ferdinand & Doña Isabelle, il retourna à Plasencia. Il alla de là à Arévalo, à la follicitation du Comte de Plasencia & de l'Archévêque de Toléde, pour y recevoir les Troupes des Alliés & les Seigneurs Castillans qui lui étoient attachés, & empêcher en même tems que les Rois Don Ferdinand & Dona Isabelle ne pussent rassembler des Troupes ('A).

! Pendant ce tems-là les Rois Don Ferdinand & Doña Isa- Principaux belle étoient à Valladolid, & avoient auprès d'eux le Car-Seigneure du dinal Mendoza, l'Amirante & le Connétable avec leurs Ferdinand &: Troupes. Ils y furent joints par les Ducs de l'Infantado, Dona Isabeld'Albe de Tormes, & d'Albuquerque, le Marquis d'Astorga, les Comtes de Benaventé, d'Albe de Liste, de Lune, d'Aguilar, de Tréviño, d'Ossorne, de Castañéda, de Tendilla, de Corogne, de Buen-Dia, de Monté-Agudo, de Salinas & d'autres, qui leur amenerent les deux premiers, chacun deux cens Lances & quatre cens Fantassins, & les autres le plus de Lances, de Chevaux-légers & de Piétons qu'il leur fut possible. Les Milices de Biscaye, des Montagnes & des Villes qui leur étoient dévouées, s'y rendirent aussi; mais le Duc de Médina-Sydonia & le Comte de Cabra resterent dans l'Andalousie avec leurs Troupes, par ordre du Roi & de la Reine, pour assûrer cette Province, en cas que le Marquis de Cadiz & Don Alfonse d'Aguilari voulussent comme beaux-freres du Marquis de Villéna, faire quelques mouvemens, & Pierre Fajardo dans le Rojaume. de Murcie, afin de porter la guerre dans le Marquisat de

<sup>(</sup>A) PULGAR, ALFONSE DE PALEN- | Phina, DAMIEN DE GOES, GARIBAT, EB, NEBRIJA, BERNALDEZ, RUY, DE L'ZURITA & d'AULICI.

belle furent obligés d'envoïer dans ce Roïaume le Comte Anne'e de

d'Albe de Liste avec quelques Troupes (A). J. C.

Pendant que Don Alfonse, Roi de Portugal, étoit à Aré-1475. La Forte-valo, Jean d'Ulloa qui commandoit à Toro, lui fit dire de assiégée par le venir prendre possession de cette Ville, le flattant de l'espé-Roi de Portu-rance d'obtenir aussi Zamora. En conséquence de cette in-gal, & désen-rance d'obtenir aussi Zamora. En conséquence de cette in-due par une vitation le Roi de Portugal se mit en marche, & se rendit à Toro, où il fut reçu de Jean d'Ulloa & de ses Partisans. Rodrigue d'Ulloa occupoit la Forteresse, & Aldonce de Castille sa femme qui y étoit, aïant resusé de la remettre, le Roi Don Alfonse en sit le siège; mais Aldonce la désendit avec un courage beaucoup au dessus de son sexe, jusqu'au tems

Zamora li-que je dirai. Le Roi Don Alfonse sollicita aussi tôt, par vrée au Roi le canal de Jean d'Ulloa, Jean de Porras de lui livrer Zapar trahison. mora, dont la garde lui étoit consiée en lui faisant de grandes offres & des promesses avantageuses. Cette négociation parvint à la connoissance du Roi Don Ferdinand, qui envoïa dire à Jean de Porras de penser à l'obligation où il étoit de ne point violer le serment de fidélité qu'il lui avoit fait? Quoique Jean de Porras lui protestat qu'il ne manqueroit jamais à son devoir, cet Officier ne tarda pas à faire connoître sa persidie. Ebloui par l'or & le nombre de Vassaux que le Roi de Portugal lui avoit promis, il ne se contenta pas à lui livrer la Ville; il engagea encore Alfonse de Valence, qui commandoit dans le Château, d'en faire autant de cette Forteresse, à la grande douleur de la plûpart des Habitans qui tenoient pour le Roi Don Ferdinand. Ces deux Gouverneurs appellerent donc le Roi de Portugal, & lui remirent la Ville & la Forteresse que le même Roi leur laissa, donnant la garde du Pont à François de Valdes neyeu de Porras (B).

Le Roi Don Cette perte fut très-sensible aux Rois Don Ferdinand & Ferdinand va Doña Isabelle; & comme le Roi Don Ferdinand avoit ses devant Toro Troupes à Valladolid, ce Prince passa avec elles à Tordéavec son Ar-sillas, accompagné de la Reine Doña Isabelle & de plumće. sieurs Seigneurs. Là aïant fait le dix-neuvième jour de Juin la revue de son Armée, qui se trouva composée de quatre mille Hommes d'armes, huit mille Chevaux & trente mille Fantassins, il laissa la Reine Dosia Isabelle, & marcha ensui-

<sup>(</sup>B) PULGAR, ALFONSE DE PA. LENCE & beaucoup d'autres,

D'ESPAGNE. XI. PARTIE. Siec. XV. 433

te vers Toro. Arrivé aux Moulins de Herréros, où Pierre de Anne's DE Mendaña, Alcayde de Castro-Nuño, avoir placé sa Garnison, les Troupes de Biscaye & des Montagnes attaquerent ce poste avec tant de furie, qu'ils l'emporterent : on le démolit sur le champ, & l'on pendit trente hommes qui y surent pris. De-là le Roi Don Ferdinand s'avança en bon ordre le jour suivant vers Toro, à dessein de présenter la Bataille au Roi de Portugal; mais celui-ci reconnoissant la supériorité de l'Armée Castillanne, s'enserma dans la Ville, & mit de bonnes Troupes sur les murailles & dans les Tours.

J. C.

1475.

Après avoir attendu inutilement quelque tems, le Roi 11 déficime Don Ferdinand envoïa dire au Roi de Portugal, par Don rilement le Roi de Portugal Gomez Manrique, que s'il ne vouloir pas se retirer sur le gal. champ des Etats de Castille, dans lesquels il étoit entré contre toute raison & toute justice, il étoit prêt de terminer la querelle les armes à la main, seul à seul, ou Armée contre Armée. Le Roi de Portugal fit porter sa réponse par un Chevalier, & il y eut à cette occasion différens Messages; mais comme Pierre de Mendaña, Alcayde de Castro-Nuño, coupoit les vivres à l'Armée de Castille avec trois cens Chevaux, le Roi Don Ferdinand fut contraint de décamper. Il s'éleva à ce sujet dans l'Armée de Castille une grande émeute, que le Roi Don Ferdinand eut de la peine à appaiser. & qui fut cause que la plupart des Troupes se retirerent chez elles. Ainsi le Roi Don Ferdinand passa avec les Grands à Médina d'el-Campo, & la Reine Doña Isabelle étant venue le joindre à cette Ville, ils allerent ensemble à Valladolid prendre les mesures nécessaires pour continuer la guerre (A).

Le Comte de Valence étant pendant ce tems-là dans la Mort de Forteresse de cette Ville avec Jean de Robles son beau-fre-d'Acuna, re, ils se colleterent tous deux, à ce que l'on dit, & le der- Come devanier jetta du haut des murailles le Comte, qui fut tué de la lence. chute. On croit que cela provint de l'opposition de sentimens, parce que Don Jean d'Acuña, Comte de Valence, tenoir pour le Roi de Portugal, & Jean de Robles pour les

Rois Don Ferdinand & Doña Isabelle (B).

Le Duc de Médina-Sydonia résolu de servit de toute ma- Irruption en niere ses Souverains, ramassa quinze cens Chevaux & huit Portugal.

<sup>(</sup>A) Pulgar, Altonse de Pa- Ta & d'amires.
LENCE, NÉBRIJA, GARIBAY, ZURI- (B) Pulgar, Zurita & d'amires. Tome VII.

ANNE'E DE J. C. 1475 ..

Défaite d'un Parti Rorringais.

mille Fantassins, avec lesquels il entra en Portugal du côté. de Moron, Moura, & Motaralazi, saccagea tout ce Territoire, & attaqua enfin Moron; mais il fut contraint de se retirer à cause du manque de vivres, & parce que la plûpart de. ses Troupes s'en retournerent avec le butin (A). Peu après. entrerent dans l'Estrémadure, du côté de Villanuéva de Barcarrota, deux cens Chevaux & huit cens Fantassins Portugais, qui assiégerent cette Place; mais voiant qu'ils ne pouvoient la prendre, ils en ravagerent tous les environs & décamperent avec une grande capture. Dès qu'ils eurent levé. le piquet., Ferdinand de Solis, qui étoit dans cette Ville, rassembla au plutôt un Corps de Troupes, tant de Cavalerie, que d'Infanterie, alla à la poursuite des Portugais, les, attaqua & les tailla en pieces, en sorte qu'il recouvra tout le butin qu'ils avoient fait (B).

La Fortemgal.

On faisoit aussi de toutes parts la guerre aux Alliés du reffe de Toro Roi de Portugal. Don Diégue de Solis la faisoit avec ses. Roi de Por Troupes au Comte de Plasencia; le Grand-Commendeur. de Léon & le Clavier d'Alcantara au Grand-Maître de Calatrava, au Comte d'Uruéña son frere, à la Comtesse de Médellin & à Don Pedre de Portocarréro fils de cette Dame; le Comre de Parédes, & Don Pedre Fajardo, Sénéchal de Murcie, au Marquis de Villéna, afin de les empêcher de joindre leurs forces à celles du Roi de Portugal. Cependant au bruit des hosfilités que les Castillans commettoient sur les Frontieres de Porrugal par leurs incursions, le Roi Don Alfonse envoia pour les arrêter un Corps de Troupes au Prince Don Jean son sils, après s'être rendu maître de la Forteresse de Toro, qu'Aldonce de Castille sur obligée de rendre faute d'avoir été secourue (C).

Le Roi Don. la Reine Dona Ifabelle empruntent . l'Argenterie des Eglites.

A Valladolid les Rois Don Ferdinand & Doña Mabelle Ferdinand & reconnoissant qu'il falloit avoir de l'argent pour continuer la guerre & parer les Troupes, & que le patrimoine de la Couronne étoit épuisé, & aliéné en grande partie, à cause. des troubles précédens, s'imaginerent d'emprunter une bonne partie de l'argenterie des Eglises, avec assurance de la. rendre, afin de remédier à un besoin si pressant, sans charger les Peuples de nouveaux impôts. On agita différentes. fois cette affaire dans le Conseil, & quoique le Roi Don.

<sup>(</sup>A) ALFONSE DE PALENCE. (B) ZURITA

<sup>(</sup>C) ZURITA.

D'ESPAGNE. XI. PARTIE. SIEG. XV.

Ferdinand & la Reine Dona Isabelle eussent de la peine à Anne'e de toucher au Sanctuaire, les Théologiens les assurerent que deur conscience devoit être tranquille au moien de la restiturtion pour laquelle ils offroient d'assigner trente millions, qui devoient être païés en trois ans. Prévenus d'ailleurs que des Prélats & le Clergé consentiroient volontiers à leur demande, ils ordonnerent à leurs Trésoriers d'aller recevoir en compte & au poids l'argenterie, & s'obligerent de la paier en engageant les trente millions, dont la Reine Doña Isabelle chargea du recouvrement les Prieurs des Monastéres de l'Ordre de Saint Jérôme, dans toute la Monarchie. Avec de secours que l'on tira de cette argenterie, le Roi & la Reine furent en état de remettre sur pied de nombreuses Lacoupes (A).

Quand le Comte de Parédes eut pourvû à la sûreté d'Al- Le Comte caraz, il passa dans le Territoire d'Uclès avec ses Troupes de Parédes travaille pour & celles de Don Alvar de Zuñiga, Prieur de Saint Jean de eux & pour Consuégra; il rangea, partie de gré, partie de force, tou-luites les Places, sous l'obéissance des Rois Don Ferdinand & Doña Isabelle, exigeant qu'elles leur païassent les Tributs, & à lui les émolumens qui lui appartenoient, en qualité de Grand-Maître, si elles vouloient éprouver sa clémence & sa faveur, & ne pas s'exposer à la rigueur de sa justice (B).

On soupçonna Don Jean de Zuñiga, qui tenoit le Châ- Révolte des teau de Burgos pour le Duc d'Arévalo, de vouloir le livrer Habitans de à Don Alfonse, Roi de Portugal, & dans cette pensée les veur de leurs Habitans se révolterent, & proclamerent les Rois Don Ferdi-Souverains. nand & Doña Isabelle. A la vûe de cette sédition Don Jean de Zuñiga se retira dans le Château avec un grand nombre de Partisans & s'empara de l'Eglise de Sainte Marie la Blanche, & Don Louis d'Acuña, Evêque de cette Ville, se renferma daus la Forteresse de Rabe, qui en étoit voissne. Les Habitans firent promptement demander du secours au Roi Don Ferdinand, parce que Don Jean de Zuñiga détruisoit leurs maisons avec l'Artillerie & les autres machines de guerre, & que l'Evêque empêchoit de Rabe qu'il n'entrât dans la Ville ni vivres ni aucune des autres choses nécessaires. Dès que le Roi Don Ferdinand eut reçu cet avis. il leur envoia un Corps de Troupes choisies sous la conduite

J. C.

<sup>(</sup>A) Pulgar, Alfonse de Palen-Le, Nébrija, Bernaldez & d'autics. (B).Pulgar, Zurita & d'autres.

Anne's de

J. C.

1475.

du Comte d'Aguilar, de Pierre Manrique, de Sanche de Roxas & d'Erienne de Villacréces, qui entrerent dans la Place, & prirent leurs postes proche du Château; mais ces Généraux ne purent remédier à tout, les ennemis qui étoient maîtres de l'Eglise de Sainte Marie la Blanche, afant toujours la liberté de fortir dans la campagne par une porte secrette, pour couper les vivres à la Ville.

Le Roi

Dès que Don Jean de Zuniga fut assiégé, il sit dire au Don Alsonse Duc d'Arévalo de lui envoier un bon rensort de Troupes la Forteresse pour pouvoir conserver la Forteresse. Le Duc écrivit ausside cene Ville tôt dans des termes très-pressants au Roi de Portugal, qui étoit à Toro, de ne point différer à secourir le Château de Burgos, parce que de là dépendoit la conservation de la Ville. Le Roi Don Alfonse reçut cet avis, & se trouva extrêmement embarrallé. Outre que son Armée étoit beaucoup diminuée par les Détachemens qu'il avoit envoiés en Portugal, pour garantir ses Frontières contre les incursions des Castillans, il n'avoit pas encore été joint par les Troupes de l'Archevêque de Toléde, du Marquis de Villéna, du Grand-Maître de Calattava & du Comte d'Uruéna, qui s'étoient roujours excusés de les lui amener, quand il les avoit mandées, sous présente qu'ils étoient occupés à désendre leurs Domaines, & par conféquent les siens, puisque tout ce qu'ils possédoient, étoit à lui. Cependant le Roi Don Alsonse, persuadé qu'il seroit peu glorieux d'abandonner la Forreresse de Burgos dans la situation où elle étoit, manda de nouveau à ces quatre Partisans de se rendre au plutôt à Arévalo, où il les attendoit, avec le plus de Troupes qu'ils pourroient, afin de décider ce qui seroit à propos de faire (A).

Dispositions Ferdinand pour le ré-

D'un autre côté le Roi Don Ferdinand convaince de du Roi Don Emportance de la confervation de Burgos pour la sûreté des Montagnes, passa promptement à cette Ville, où il manda les Milices des Montagnes & de Biscaye, & où le Connétable se rendit avec un renfort considérable de Troupes. Aïant fait prier aussi le Roi d'Aragon son pere de lui envoier quelques renforts sous les ordres du Duc de Villahormosa frere du même Roi Don Ferdinand, il posta hors de la Ville quelques Compagnies de Cavalerie, afin d'empêcher qu'il n'entrât des vivres dans le Château, & fit faire en mê-

<sup>(</sup>A) Pulgar, Albonse de Palence, Bernalmez, Zureta & d'antres

me-tems, autour de cette Forteresse & de l'Eglise de Sainte Anne's DE Marie la Blanche, un large fossé avec des boulevards, pour

que personne ne pût plus y entrer, ni en sortir (A). La Reine Doña Isabelle apprit à Valladolid, que Don La Reine Alfonse, Roi de Portugal, sollicitoit secrettement Alsonse Dona Isabel-

de Blanca de lui livrer les Tours de la Ville de Léon, au la sûreté de moïen d'une grosse somme d'argent, & d'autres récompen. Léon. ses. Sur cet avis elle se rendit tout-à-coup à Léon, accompagnée du Cardinal de Mendoza & d'un Régiment de Gendarmes, & son arrivée à cette Ville réjouit tous les Habitans. Aiant fait aussi-tôt appeller Alfonse de Blanca, qui vint sur le champ, elle lui dit de lui remettre les Tours sans différer, & comme cet Officier lui représenta qu'il n'avoit rien fait pour être privé de son poste, la Reine sui répliqua, que quoiqu'il n'eût fourni aucun sujet à sa révocation, l'ordre qu'elle lui donnoit, convenoit à son service. Alsonse de Blanca lui demanda alors la permission d'aller enlever ses effets, mais la Reine la lui resusa, jusqu'à ce qu'il est rendu les Tours, dans lesquelles else établit pour Alcayde Don Sanche de Castille, avec une bonne Garnison. Enfin la Reine aïant fait justicier quelques Criminels, & donné les ordres nécessaires pour le bon Gouvernement & la sûreté de ce Païs, retourna à Valladolid (B).

Cependant le Roi Don Ferdinand, qui étoit toujours à Suite du me Burgos, ne négligeoir rien pour faire avec l'Artillerie tout ge du Chale mal possible à l'Eglise de Sainte Marie la Blanche, & au gos. Château, ni ceux qui étoient dans l'un & l'autre, pour réparer les bréches & se bien défendre. A la fin le Roi reconnoissant qu'on ne pouvoit prendre le Château, qu'après que d'on seroit maître de l'Eglise, résolut d'attaquer celle-ci avec la dernière vigueur. Aïant en conféquence disposé ses Troupes, il se mir en devoir de forcer l'Eglise, & il se livra alors de part & d'autre un rude combat, qui dura près de six heures, & dans lequel il y eut beaucoup de sang répandu. Le Roi Don Ferdinand rappella ses Troupes pour leur faire prendre un peu de repos, & après qu'elles furent rafraichies al fit pointer contre l'Eglise un plus grand nombre de piéces d'Artillerie, & donna ordre à ses gens de retourner à la charge; mais ceux qui défendoient l'Eglise, voïant que de

ANNE'E DE J. C. .1475.

quatre cens qu'ils étoient, la plûpart avoient été tués ou blessés dans le combat précédent, comprirent qu'une plus longue résistance ne pouvoir leur être que très-suneste. Ne croïant donc pas devoir attendre à la derniere extrémité, ils demanderent à capituler, & convinrent de rendre l'Eglise, à condition qu'ils auroient la vie sauve, leurs effets & le pardon de leur faute. Le Roi Don Ferdinand y consentit généreusement dans l'espérance d'engager par-là ceux du Châreau à se soumettre, & donna ordre sur le champ à Jean de Gamboa de prendre possession de l'Eglise avec les Troupes de Biscaye.

La bréche est ouverte.

Lorsqu'on sut maître de l'Eglise, on poussa avec plus de vigueur le siège du Château. Les murailles furent minées, & le feu de l'Artillerie plus vif. Don Jean de Zuñiga voiant le danger où il étoit, & qu'il ne pouvoit plus entrer de vivres dans le Château, envoïa Jean de Sarmiento vers le Comte de Plasencia, pour lui apprendre sa situation, & lui déclarer que s'il n'étoit secouru, il seroit contraint de rendre la Forteresse. Le Comte sit porter cette nouvelle au Roi de Portugal, & lui manda qu'il étoit de la derniere importance de secourir au plutôt le Château de Burgos, afin d'assûrer à son service cette Ville, qui étoit la Capitale du Roiaume de Castille. Dans le même tems s'écroula un pan considérable de la muraille du Château, par le feu continuel de l'Artillerie, & les Assiégés travaillerent promptement à réparer la bréche en dedans.

Le Roi de

Don Alfonse, Roi de Portugal, étoit à Zamora, quand Portugal se il reçut l'avis du Comte de Plasencia au sujet du Château de dispose à faire lever le siège. Burgos. Comme une bonne partie de ses Troupes étoit retournée en Portugal, il se trouva dans un grand embarras; mais après quelques délibérations, il prit le parti de faire dire à l'Archeveque de Toléde, au Marquis de Villéna & aux autres Confédérés de lui amener leurs Troupes à Arévalo, afin de secourir le Château de Burgos qui étoit dans un besoin si pressant. Assuré que l'Archevêque & les autres viendrojent à cette Ville, il mit une bonne Garnison à Toro, & laiffant Doña Jeanne à Zamora avec Loup d'Albuquerque & la femme de ce Seigneur, il passa avec ses Troupes à Arévalo. où arriverent aussi peu après avec les leurs l'Archevêque de Toléde, le Marquis de Villéna, le Grand-Maître de Calatrava, le Comte d'Uruéña & d'autres Seigneurs de la même cabale; mais il mourut dans cette Ville un grand nombre de

### D'ESPAGNE. XI. PARTIE. SIEC. XV. 419

Portugais d'une maladie épidémique. Sur ces entrefaites Don Anne's DE Bedre Henriquez, Sénéchal de l'Andalousie, & frere de l'Amirante, se mit en Campagne avec deux cens Chevaux bien équippés, afin d'aller servir les Rois Don Ferdinand. & Doña Kabelle. Pour l'empêcher de joindre leurs Troupes,. le Roi de Portugal détacha d'Arévalo quatre cens Chevaux; mais Don Pedre Henriquez aïant sçu l'intention du Roi Dons Alfonse, prit une route détournée, & arriva sans aucun accident à Albe de Tormes, d'où il passa heureusement à Valkadolid (A).

J. C. 1475.

La Reine Doña Isabelle, qui étoit à Valladolid, n'eut' Avantage. pas plutôt appris que Don Alfonse, Roi de Portugal, étoit remponté par un Détacheparti d'Arévalo, qu'elle envoia Ferdinand de Mendoza ment Portu-& Guttierre de Cardénas avec un Corps de Cavalerie à gais-Médina d'el-Campo, & le Comte de Cifuentes avec un autre à Olmédo, pour préserver ces Villes des hostilités des ennemis, parce qu'il y avoit de bonnes Garnisons à Madrigal, à Alaéjos & dans les autres Places. circonvoisines. Quand le Comte de Cifuentes sut arrivé à Olmédo il alla s'embusquer proche d'Arévalo dans une Forêt épaisse de Pins, & détacha quelques Coureurs, qui commencerent d'enlever des Bestiaux. On en eut avis à Arévalo, & sur le champ le Comte de Faro & Don Alvars son frere sortirent de la Place à la tête d'un gros de Gavalerie, & fondirent sur les Coureurs. Les Troupes du Comtede Cifuentes, qui étoient en embuscade, voulurent secourir leurs Camarades, & l'on engagea insensiblement une rudeoscarmouche, dans laquelle périrent quelques personnes des part & d'autre; mais comme les Portugais étoient supérieurs; en nombre, le Comte de Cifuentes sit retirer ses Troupes surune éminence, où les Portugais jugerent qu'il étoit dangereux de vouloir les forcer: ainsi les derniers retournerents vainqueurs à Arévalo, aïant recouvré la capture, & le Comte de Cifuentes à Olmédo (B).

Le Ròi der

. . .

Don Alfonse, Roi de Portugal, renforcé des Troupes Portugals'apde ses Allies, résolut de secourir le Château de Burgos & Burgos. passa à Peñasiel. Sur la nouvelle de sa marche la Reine Doña Isabelle alla à Palence, accompagnée du Cardinal Mendoza, de l'Amirante & du Comte de Benaventé, avec una

<sup>(</sup>A) Pulgar, Alfonse de Pá- | De Léon, Damien de Goes & Lence, Mebria, Garibay, Zuri- d'autres. TA, RUE DE PINA, EDOUARD NUMEZ | (B) PULGERA-

Anne's DE Corps considérable de Troupes, tant des siennes que de celles de ces Seigneurs, & en envoïa quelques-unes dans les J. C. Places les plus proches de Péñafiel, afin de couper les vi-1475. vres à l'Armée Portugaise, & d'avoir des avis plus positifs des mouvemens & des intentions du Roi Don Alfonse. Le Comte de Benaventé se logea avec trois cens Lances à Valtanas, d'où il incommodoit fort les Portugais, & les empêchoit d'avoir des vivres. Ses Domestiques reconnoissant la foiblesse de la Place, lui conseillerent de se mettre dans un lieu plus sûr; mais le Comte qui étoit vraiment brave, no le voulut pas, & se contenta de faire quelques retranchemens.

fair prilon-

Cependant le Roi de Portugal, scachant que Valtanas Valtanas, où étoit en mauvais état, se disposa à surprendre cette Place, Benaventé est afin de se venger du Comte de Benaventé. Aïant fait partir de nuit à cet effet le 18. de Septembre le Comte de Pegna - Macor avec ses Gardes, & Ruy Péreyra & Don Diégue de Castro avec leurs Compagnies, après leur avoir ordonné de se rendre à la pointe du jour devant Valtanas par une route détournée, il alla la même nuit en droiture à certe Place avec la meilleure partie & l'élito de son Armée. Arrivé à la pointe du jour à la vûe de Valtanas avec l'Archevêque de Toléde & le Marquis de Villéna, il laissa au Corps de réserve quelques Chevaux-légers & Gendarmes sous les ordres de Troyos Carrillo, fils de l'Archevêque de Toléde, & commença d'attaquer la Ville de toutes parts avec les Troupes du Comte de Pegna-Macor & d'autres. Le Comte de Benaventé se leva promptement au bruit qui se sit alors, & encourageant ses Soldats il courut à la désense, qui dura près de six heures, aux dépens de la vie de plusieurs Portugais, & entrautres de Don Alvar de Couriño; mais comme les assaillans éroient en si grand nombre, la Ville fut forcée du côté où le Marquis de Villéna faisoit son attaque. Les ennemis firent prisonnier le Comte de Benaventé, pillerent la Ville, sans épargner même l'Eglise, & eurent un riche butin (A).

Le Roi de Portugal coucha la nuit à Valtanas, & retourle cherche ana à Pénafiel le jour suivant, emmenant avec lui le Comte recouvrer Za de Benaventé, dont il donna la garde au Comte de Pénéla.

Pendant ce terns-là il vint à Palence des Troupes de toutes Anne's DE parts au service de la Reine Doña Isabelle, qui lia une intrigue avec François de Valdès, son ancien Domestique, par le canal d'un Religieux, pour l'engager à lui donner entrée dans Zamora, & à lui livrer le Pont, promettant de bien recompenser ce service; & Valdès répondit qu'il souhaitoit ardemment de l'obliger, & feroit en sorte de la satisfaire ( A

J. C. 14750

A Peñafiel, le Roi de Portugal, l'Archevêque de Toléde & Le Roi de les autres Seigneurs délibérerent s'ils devoient entreprendre Portugal se désire de sede donner du secours au Château de Burgos, & quoiqu'ils courir le en connussent la nécessité par les nouvelles que l'on avoit Château de de la maniere dont le Roi Don Alfonse battoit & serroit Burgos. cette Forteresse, ils ne crurent pas devoir s'y hazarder, dans la crainte, que comme le Roi Don Ferdinand & la Reine Doña Isabelle avoient avec eux, chacun en particulier de nombreuses Troupes, la Reine qu'ils laisseroient derriere, ne les chargeat en queue, pendant que le Roi son mari leur feroit tête; ce qui les auroit mis entre deux seux & exposés à quelque funeste événement. En conséquence de cette résolution, le Roi de Portugal & les autres retournerent à Arévalo, où l'on emmena le Comte de Benaventé, qui fut remis en liberté, à la sollicitation de Doña Léonore sa sœur, Comtesse de Plasencia, qui étoit dans certe Ville, en donnant en otage les Forteresses de Portillo, Mayorga & Villalva avec Don Louis son fils \*. Ce Comte alla sur le champ rejoindre la Reine Doña Isabelle, qui le reçut avec de grandes marques d'estime & de distinction; & le Marquis de Villéna prit congé de Don Alfonse, Roi de Portugal, & passa d'Arévalo avec ses Troupes dans ses Domaines, pour la raison que je rapporterai dans la suite.

Voulant faire diversion, & attirer le Roi Don Ferdinand 11 prend du siège du Château de Burgos, le Roi de Portugal résolut dra. de prendre par surprise Canta-la-Piédra. Il y envoïa de nuit à cet effet sur la sin de Septembre quelques Troupes sous la conduite du Comte de Pegna-Macor & de Ruy de Mello,

( A) PULGAR. \* Le Comte de Benavente ne sut ainfi relâché qu'à condition qu'il ne porzeroit plus les armes en faveur des Rois Don Ferdinand & Dona Isabelle, conre le Roi de Portugal, & ce sur pour Tome VII.

recute railon que l'on exigea de lui des otages, quoique l'on puisse croire que son fils ny resta pas long tems. Voiez ma cinquieme Note sous l'année suivante.

### HISTOTRE GENERALE

HE R'SKK J. C. \$475.

qui s'emparerent de la Place à la pointe du jour, sans aucune résistance. Le Roi Don Alfonse, qui les avoit suivis avecle reste de l'Armée, pour les soutenir en cas de besoin, étant arrivé sur ces entrefaites, ontra dans la Place dont il traita les Habitans avec douceur; & après y avoir mis unebonne Garnison sous le Commandement du Capitaine Bandarra, il retourna à Arévalo (A),

Vigoureule Château de Burgos.

Le Roi Don Ferdinand continuoit cependant de battre lerésistance du Château de Burgos, & les Assiégés de so désendre avec la même opiniâtreté. Ce n'étoit de part & d'autre qu'un seu continuel, & que mines & contremines, jusques-là qu'il se livra sous. terre quelques combats, dans lesquels les uns & les autres montrerent un égal acharnement. Pendant le siège le Roi-Don Ferdinand informé de tous les désordres que commettoient plusieurs Bandits & Voleurs, qui infestoient le pais, manda les Congrégations & les charges de donner la chasse. à tous ces Brigands...

Révolte de-

A la mi-Octobre la Ville de Baéza, son Corrégidor & Baéza en fa-veur du Roi ses Echevins se révolverent en saveur du Roi Don Ferdi-Don Ferdi- nand, & obligerent l'Alcayde, qui la renoit pour le Grand-Maître de Calatrava, de se rensermer dans la Forteresse. que les Habitans attaquerent vigoureusement, & où l'Alcayde: se désendit de même durant quelques mois aux dépens de la vie de plusieurs personnes de part & d'autre. Dès que cette nouvelle se sur répandue, le Grand-Maître de Calatrava & le Marquis de Villéna passerent à Almagro avec quelques Troupes, pour secourir l'Alcayde de Baéza; mais le secours n'eut pas lieu, le Comte de Parédes s'étantétabli à Valdé-Péñas avec un gros de Cavalerie, afin de-L'empêcher (B).

Ce Prince ve voir la Reine Dona Ifabelle 4. Valladolid.

Le Traité entre la Reine Doña Habelle & François de: Valdès touchant la reddition du Pont de Zamora, subsissoit: toujours. Valdès aiant gagné à cet effet Pierre de Mazariégos, fit scavoir à la Reine Doña Isabelle l'état ou étoit l'affaire. La Roine n'eut pas plutôt reçu son Message, qu'elle: envoïa dire au Roi Don Ferdinand son mari de venir secrettement la voir à Valladolid; & le Roi feignant d'être indifposé, désendit qu'on entrât dans son appartement, & chargea de la conduite du siège de la Forteresse de Burgos Don

<sup>(</sup>B) ALIONSE DE PALENCE, & XI-1.

# D'ESPAGNE. XI. PARTIE. Size. XV.

Alfonse d'Aragon, l'Amirante & le Connétable. Après avoir pris toutes ces précautions, le Roi Don Ferdinand sortit de muit déguisé, avec Rodrigue d'Ulloa son Trésorier, & Ferdinand Alvarez de Toléde son Secrétaire, & étant montés tous trois sur des Chevaux qu'on leur tenoit prêts, ils passerent à Valladolid, où le Roi vit la Reine, qui avoit déja réglé l'affaire avec François de Valdès ( A).

ANNE'E DE J. C. 2475.

Pendant ce tems-là le Conne de Parédes aïant joint ses souléve-Troupes à celles que le Roi d'Aragon envoïa de Valence, ment à Villéfondit sur le Marquisat de Villéna. Dès qu'il parut, les Habi-veur. tans de cette Ville se déclarerent pour les Rois Don Ferdimand & Doña Isabelle, prenant les armes, égorgeant quelques uns d'entreux, qui tenoient pour le Marquis, pillant des maisons de ses Partisans, & assiégeant le Gouverneur dans le Château. Ils ne tarderent pas d'être secondés par Gaspar Fabra, que le Roi d'Aragon leur envoia avec un Corps de Troupes du Roiaume de Valence; & peu après arriva aussi de Murcie un autre renfort pour pousser le siège qui dura quelques mois.

Dans la même occasion Utiel, Almansa, Iniesta, Hellin, D'autres Tovarra & les autres Places du même parti déférerent aussi Marquisat se T'obéissance au Roi Don Ferdinand; & Pierre Arroniz, Al-soumerrent a cayde de Réquéna, voïant les Habitans de celle-ci disposés oux. à en faire autant que ceux de Villéna, appella le Comte de Parédes, & lui livra cette Ville. Le Marquis de Villéna au désespoir de la perte de ses Domaines, pressa le Roi de Portugal de passer à Madrid, lui faisant entendre que cette démarche lui seroit d'une grande utilité, & lui assureroit le Roiaume de Toléde & l'Andalousie; mais le Roi de Portugal aiant pris conseil de ses Généraux, n'en voulut rien faire (B).

Au mois d'Octobre Don Jean, Roi d'Aragon, voulant se- Dérouse conder le Roi Don Ferdinand son fils, donna ordre à Alvar Portugais. de Nava d'aller avec quatre Galéres infester les côtes de Portugal, & cet Officier aiant passé le détroit, entra en Portugal par la Guadiana, débarqua ses Troupes, prit & pilla Alcourin, & se retira ensuite, sans qu'il lui sût arrivé aucun mal. Peu après Louis Freyre & Vincent Gimoes firent du côté de Séville une irruption à la tête de cent cinquante

(4) PULGAR & d'autres.

11 (B) Puesar & d'autres. Kkkn

ÀNNE'E DE J. C. 1475-

Chevaux & de cinq cens Fantassins, & enleverent un grand nombre de personnes & de Bestiaux à Encina-Sola, & à San Bartholomé ou Saint Barthelemi. On eut cette nouvelle à Frégénal, & l'on sonna aussi-tôt le Tocsin. Nuño d'Esquibel ramassa promptement quelques Chevaux, & laissa ordre que les gens des environs qui accoureroient au secours, allassent se réunir à Nodar. Les Alcaydes de Nodar & d'Encina-Sola encouragés par les renforts qui arrivoient de toutes parts, sortirent pour arrêter les Portugais & la capture. Diégue de Méxia, Jean de Silva, Alcayde d'Oliva, Suéro d'Ayala & Gonçale de Vargas n'arant pas tardé à les joindre avec de bonnes Troupes de Cavalerie & d'Infanterie de ces quartiers & de Frégéna, ils allerent tous ensemble d'un pas précipité à la poursuite des ennemis. Les aiant atteints dans une Plaine, passé le Port de Martigaon, ils fondirent avec valeur sur les Portugais, qui, après avoir tenu bon quelque tems, furent enfin défaits avec perte de plusieurs de leurs gens, entr'autres de Vincent Gimoes, qui resterent sur le champ de Bataille; on sit en outre vingt prisonniers, on gagna cinquante Chevaux, & on recouvra toute la capture (A).

Truxillo déclare

En Novembre la Ville de Truxillo dans l'Estrémadure se fouleva en faveur du Roi Don Ferdinand, de maniere que pour le Roi Pierre de Baéza, qui la tenoit pour le Marquis de Villéna, mand, & la fut contraint de se retirer dans la Forteresse. Don Ferdinand Forteresse en de Monroy accourut sur le champ au secours des Habitans, & Don Alfonse de Monroy son frere, Clavier d'Alcantara \*, y étant aussi venu, de même que Martin de Chaves, Jean de Vargas, Diégue de Zuñiga, Alfonse de Portocarréro &

> (A) ZURTIA.
> \* Pourquoi FERRÉRAS ne donne-t-il cei à Don Alfonse de Monroy que le titre de Clavier d'Alcantara, après avoir marqué en l'année 1473, qu'il sut élu canoniquement Grand-Maître de cet Ordre, en la place de Don Gomez de Cacéres & Solis, qui étois mort ! Pourquoi ne nous apprend-t-il pas comment ce Seigneur, qui ésoit prisonnier, à ce qu'il dit, en 1474 avoit recouvré sa liberté ! Don Alfonse de Monroy avoitil donc acheté son élargissement, en genonçant à ses droits à la Grande-Mastrile, qui lui étoit contenée par Don [

Jean de Zuniga, fils du Comte de Plasencia! Cela ne paroît pas, puisqu'en 1477, on le verra demander inutilement aux Rois Don Ferdinand & Dona Isabelle, d'être maintenu dans cette Dignité, ce qui le porta à se ranger du parti du Roi de Portugal. Je foupçonne donc seulement qu'il avoit été relaché, après avoir confenti de s'en tenir touchant la Grande Maitrise à ce qui seroit décidé par le Roi & la Reine, & que de là vient que Ferréras ne l'appelle point ici Grand Mattre. C'est tout ce que je puis conjecturer.

J. C. 1475.

beaucoup d'autres Gentilshommes, les deux freres se réconcilierent. Le Roi Don Ferdinand n'eut pas plutôt appris cette Anne's DE nouvelle, que pour empêcher qu'il ne s'élevâr quelque dispute entre tant de personnes de distinction, il donna ordre à Sanche de Castille de passer à Truxillo avec cent Lances, & à tout le monde de lui obéir; mais quoiqu'on fît les derniers efforts pour emporter d'assaut la Forteresse, Pierre de Baéza la défendit toujours avec valeur. Dans le même mois on parvint, après plusieurs négociations, à ménager une ce Prince & Tréve jusqu'au mois de Juillet suivant entre le Roi de Fran-le Roi de ce & le Roi Don Ferdinand, & le 22. arriverent à Burgos France. plus de cinquante Lances & de cent Chevaux de Don Alfonse d'Aragon frere du dernier (A).

Le Traité de la Reine Doña Isabelle avec François de Castro-To-Valdès ne fut pas si secret, que l'on n'en eût quelque soup-rase pillé par con. On en donna avis à Don Alfonse, Roi de Portugal, le Roi de Porqui étoit à Arévalo, & ce Prince persuadé qu'il étoit très-tugal. important de conserver Zamora, partit aussi-tôt pour cette Ville avec ses Troupes, accompagné de l'Archevêque de Toléde. Etant entré tranquillement dans cette Ville, sans paroître sçavoir ce qui se tramoit, pour ne pas donner de défiance aux Habitans, il en ressortit avec son Armée le treizième jour de Novembre, à dessein de surprendre Castro-Torafe. Il s'empara de la Place & la pilla, mais aïant eu avis, dans le tems qu'il vouloit soumettre la Forteresse, que la Reine Doña Isabelle envoïoit un gros de Troupes, il retourna promptement à Zamora (B).

François de Valdès informé que le Roi Don Ferdinand Mazariegos, étoit arrivé à Valladolid, lui fit sçavoir quelle nuit il devoit Commanvenir avec ses Troupes, prendre possession du Pont & de dant du Pont la Ville de Zamora. Don Alsonse, Roi de Portugal, aïant abandonne été instruit de ceci de maniere à n'en pouvoir douter, envoïa le parti du dire à Pierre de Mazariégos d'ouvrir le Pont à un Corps de Roi de Pon-Troupes, qui alloit exécuter un ordre qu'il lui avoit donné; mais Mazariégos répondit qu'il étoit trop tard, & que les Troupes passeroient, quand il seroit jour. Mazariégos cependant soupçonnant que le Traité étoit découvert, & qu'on vouloit lui ôter le Pont, sit derriere la porte un grand retranchement avec des pierres, pour défendre l'entrée, &

(A) ALTONSE DE PALENCE & (B) ZURITA Anne's be J. C.

envoïa promptement avertir le Roi Don Ferdinand de ce qui se passoit, & de ne pas dissérer à le secourir. Sur la réponse de Mazariégos, le Roi de Portugal resta tranquille, pour ne point causer de trouble. A la pointe du jour Jean de Portas se présenta avec cent Chevaux, & dit à Mazariégos de lui ouvrir la porte pour aller avec ce Détachement faire une expédition dont le Roi de Portugal l'avoit chargé; mais Mazariégos, qui avoit avec lui de bonnes Troupes bien armées, n'eut pas plutôt apperçu de l'endroit le plus élevé du Pont Jean de Portas & ses gens, qu'au lieu d'obéir à la sommation, il se disposa à les recevoir à coups de séches & d'Arquebuses, criant à haute voix: Castille, Castille, pour les Rois Don Ferdinand & Dosia Isabelle.

Celui-ci tente inutilement de recouvrer ce Ponta

On ne peut exprimer quelle fut la colere du Roi de Portugal, quand il apprit cette nouvelle. Aïant fait aussi-tôt prendre les armes à ses Troupes, & endossé lui-même les siennes, il alla au Pont, & donna ordre de l'attaquer. Les Portugais le firent avec valeur, & réussirent à mettre le feu à la porte, quoiqu'il leur en coûtât beaucoup. Comme l'on trouva alors l'entrée fermée par le boulevart que Mazariégos avoit fait la nuit précédente, le Roi Don Alfonse ordonna à ses gens de le forcer. Ceux ci se mirent sur le champ en devoir d'obéir; mais comme le lieu étoit resserré, & que le feu & la fumée les incommodoient, ils perdirent bien du monde, & firent peu de progrès. Enfin le combat aïant duré quelques heures, un des Seigneurs Portugais dit au Roi Don Alfonse d'avoir pitié de ses gens, puis que tous leurs efforts étoient inutiles; & dans le même tems l'Archevêque de Toléde lui représenta aussi qu'il falloit assurément que Pietre Mazariégos & François de Valdès attendissent un gros secours des Rois Don Ferdinand & Doña Habelle. pour avoir eu une pareille hardiesse, & que le meilleur parti qu'il y avoit à prendre, c'étoit de sortir de Zamora dont les Habitans étoient très-suspects. Ainsi le Roi de Portugal rappella ses Troupes du combat, dans lequel périrent Tristan Coutinho, & Jean Alvarez Péréyra, Page du Roi Don Alfonse, avec beaucoup d'auttes de moindre distinction: le Comte de Villa-Réal, Don Rodrigue fils du Comte de Monsanto, Jean de Lima, Don Jean de Sousa & d'autres le retirerent blessés.

Don Alfonse, Roi de Portugal, craignant que la Ville ne ANNE'E DE

se révoltat, tint ses Troupes sous les armes, & après avoir I. C. fait prendre ses bagages & les leurs, il sortit aussi-tôt de la 11475. Ville avec fon neveu & l'Archevêque de Toléde, & entra à Toro, & le dans Toro la nuit du même jour, aïant laissé ordre de ren-Roi Don Fere fermer dans la Forteresse tout ce qu'on ne pourroit point à Zamora. emporter. Les Portugais qui ne purent le suivre, se résugierent dans l'Eglise Cathédrale, & y porterent leurs effets. pour les mettre en sûreté. Alvar de Mendoza n'aïant pastardé d'arriver avec son Régiment & d'autres Troupes, entra de nuit dans la Ville, & se saisit de tout ce qu'il. trouva appartenir aux Portugais. Renforcé ensuite d'un grand nombre d'Habitans, il commença à la pointe du jour, d'attaquer l'Eglise. Dans le même tems arriva, le cinquiéme: jour de Décembre, le Roi Don Ferdinand avec ses Gardes, accompagné de plusieurs Seigneurs, & entr'autres du Duc d'Albe, du Comte de Benaventé, de Don Pedre de Zuñiga & de Guttierre de Cardénas. Il fut reçu des Habitans avec de grandes acclamations, & les Portugais qui étoient dans l'Eglise, offrirent aussi-tôt de l'évacuer, en leur accordant la liberté de se retirer à Toro avec leurs effets; capitulation à laquelle le Roi Don Ferdinand consentit, pour ne pas s'amuser, & pour pouvoir assiéger plus facilement le Château  $(A)_{\epsilon}$ 

Le Roi de Portugal piqué de la perte de Zamora, réso- Le Roi Denlut de se procurer la Couronne de Castille par une Bataille, Alsonse mansans s'amuser à faire des sièges, ni à prendre des Places, sorts de Pormoien difficile & trop long pour le but qu'il se proposoit, tugal. Ainsi il envoïa dire au Prince Don Jean son fils de rassembler le plus de Troupes qu'il pourroit, tant de Cavalerie,, que d'Infanterie, & de les lui amener à Toro avec toutes: les machines de guerre nécessaires: ce que le Prince Don: Lean ne manqua pas d'exécuter, comme nous le verrons (B).

Comme le Marquis de Villéna étoit Maître d'Ocaña, le Ocaha ens Comte de Parédes eut des correspondances secrettes avec levé e au Mardeux Gentilshommes de cette Ville, appellés l'un Diégue na. Ossorio, & l'autre Pierre d'el-Burto, pour les engager à se:

<sup>(</sup>A) Pulgar, Nébrija, Alfonse de Palence, Bernaldez, Zurita, Ruys de Piña, Edouard Nunez & De Piña, Edouard Nunez & dautter. d'autres.

ANNE'S DE J. C. 1475.

révolter, offrant de les seconder avec des Troupes, quand ils l'avertiroient. On communiqua aussi cette affaire au Comte de Cifuentes & à Don Jean de Rivera, qui étoient à Toléde, lesquels promirent pareillement leur assistance. Diégue Ossorio & Pierre d'el-Burto assûrés de l'appui de ces trois Seigneurs, les firent avertir, souleverent le Peuple., & introduisirent dans la Place les Troupes du Comte de Parédes. Le Comte de Cifuentes & Don Jean de Rivéra étant arrivés peu après avec celles de Toléde, les Partisans du Marquis de Villéna, se réfugierent dans une Tour très-forte; mais on les y attaqua avec tant de vigueur, qu'ils furent contraints de capituler. Quand on eut ainsi recouvré cette Place, le Comte de Parédes alla pourvoir à sa sûreté, par ordre de la Reine Doña Isabelle ( $\overline{A}$ ).

Prise de Perpignan par les Frand'Aragon.

Après la réduction d'Elne & d'autres Forteresses dans le Roussillon, les François avoient mis le siège devant Perpicois. Trève gnan. Don Jean, Roi d'Aragon, sçachant l'extrême besoin entre les Rois des Assiégés, chercha les moïens de les secourir, & emprunta à cet effet seize mille Florins d'or de Rodrigue & Ferdinand Rébollédo. Avec cette somme il passa à Girone dans le mois de Janvier, & de-là à Castellon d'Ampurias, où lui arriverent deux cens Chevaux de Barcelonne. Résolu de secourir avec ces Troupes & un autre Corps de Cavalerie les malheureux Habitans de Perpignan, il en donna la commission à Rodrigue de Bobadilla, qui tenta inutilement de s'en acquitter, parce que les passages étoient si bien gardés par les François, qu'il ne pouvoit entreprendre de les forcer, sans courir à une perte assurée. Ainsi les Assiégés réduits par la famine, après avoir soutenu plusieurs assauts, plutôt par désespoir que par bravoure, & avoir mangé des chevaux, des chats, des chiens & les animaux les plus immondes, capitulerent le quatorziéme jour de Mars, & les conditions qu'ils demanderent aïant été acceptées le 16. du même mois, le Seigneur de Laudun, Général de l'Armée Françoise, entra dans la Ville \*. Un grand nombre des Habitans se retirerent dans les Domaines du Roi Don Jean:

| Faille affure dans ses Annales, Tome 1. que Philippe, frere du Duc de Savoye, en étoit le Général. Il faut donc croire qu'il servoit sous les ordres de ce Prince.

<sup>(</sup>A) Pulgar, Alfonse de Pa-1 LENCE, & d'autres.

Le Seigneur de Laudun ne devoit pas avoir le commandement en chef de l'Armée de France, comme Franceas le donne ici à autendre, puisque la l

#### D'ESPAGNE. XI. PARTIE. Siec. XV.

le Comte de Cardone & le Châtelain d'Amposta furent mis en liberté, & passerent à Castellon d'Ampurias, où se rendirent aussi le Seigneur de Laudun & Bossil de Juge, ou d'el Judice, Chambellan du Roi de France, par ordre du Monarque leur Maître, pour négocier une Tréve, à cause de la guerre dont le Roi de France paroissoit menacé de la part du Roi d'Angleterre, & des Ducs de Bourgogne & de Bretagne. Enfin on fit une Tréve de six mois \*, à laquelle le Roi d'Aragon fut forcé de consentir, faute de moiens

pour faire tête à son ennemi (A).

Le Roi Don Jean passa à Barcelonne, où se tinrent les Etats d'A-Etats. Comme on les tenoit dans le même tems à Saragos e, ragon, de Caralogne & & à Valence où présidoient, aux derniers l'Archevêque de de Valence, Saragosse, & aux autres l'Infante Doña Jeanne, & qu'ils n'étoient tous assemblés qu'afin de prendre des arrangemens pour la guerre, après l'expiration de la Tréve avec la France, le Roi souhaita que ceux de Barcelonne passassent à Tortose, ceux de Saragosse à Alcaniz, & ceux de Valence à Castellon de la Plana, pour pouvoir vaquer à tous, à la faveur de la proximité de ces trois Places. L'Aragon étoit Troubleson troublé par les Factions de Jean Sarçuéla & de Jean d'A-Aragon. non. Le dernier s'étant emparé d'Egérica, avec l'assistance du Comte d'Aliaga & de Jean d'Olcina, le Roi Don Jean qui protégeoit Sarçuéla, donna ordre au Comte de Concentayna, son Viceroi, de lever des Troupes dans la Valence pour reprendre cette Place. Le Comte obéit, & envoïa Louis de Cabanillas & Louis de Vique, qui confisquerent tous les biens des Partisans de Jean d'Añon, forcerent le Château d'Egérica de se rendre, & congédierent ensuite leurs Soldats, voïant qu'ils commençoient à se débander & à piller (B).

Lorsque la Tréve avec la France sur expirée, Rodrigue Impion de Trayguéra pilla avec quelques Troupes Françoises la des François en Cambo petite Ville de Saint Laurent de Zamuga. A cette nouvelle gne. le Gouverneur de Barcelonne donna ordre de prendre les armes, mais les Députés du Comté s'y opposerent; ce qui

Anne'e DE

J. C.

1475-

mois, d'où elles emmenerent une grande quantité de bétail. Char. de la Senech. de Carcas. & Reg. du Parl. de Toul. cites dans l'Hift. Génér. de Languedoc, an. 1474.

Tome VII.

<sup>(</sup>A) ZUMITA. (B) ZURITA.

Avant que d'en vemr là, les Troupes du Roi d'Aragon firent plusieurs courses dans le Diocèse d'Alet, & dans les Pais de Fenouillédes & de Termé-11

se sur la fin d'Octobre, se rendit à cette. Ville le douzieme

Anne's de

J. C. 14750

Mort de

jour de Décembre, & exposa aux Etats la pressante nécesdeux grands personnages.

sité de défendre les Frontières de Catalogne contre les incursions des François. En Septembre mourut Don Loup Gomez d'Urréa, Viceroi de Sicile, & le dix-neuviéme jour de Novembre dans le Château d'Avalate, Don Jean d'Aragon, Archevêque de Saragosse, sils du Roi Don Jean (A).

Navarre.

En Navarre les deux Factions des Beaumonts & des Agramonts étoient fortement animées l'une contre l'autre. La Princesse Doña Léonore étoit à Olite., & comme les Agramonts commettoient de Milagro de grandes hostilités sur les confins d'Aragon, elle ordonna au Connétable Don Pédre de Péralta d'assembler un corps de Troupes, & d'aller les y assiéger. Don Pédre obéit, & Jean Lopez de Gurréa, Gouverneur de Tarrazone, envoia aussi au siège mille hommes qu'il avoit levés dans les environs de cette Ville. Les Assiégés furent serrés de si près, qu'ils promirent de rendre la Place, s'ils n'étoient pas secourus dans un certain rems. par le Comte de Lérin; & le secours aïant manqué, ils tinrent parole (B).

Dès que le Roi Don Ferdinand étoit entré dans Zamora, Suite du sié-il avoir commencé le siège de la Forteresse, qu'il poussoit ge de la For-rereffe de Za. avec une ardeur infatigable. Voïant que ni l'espérance du pardon ni les promesses ne pouvoient engager le rébelle Alfonse de Palence à la lui remettre, il sit venir de toutes parts beaucoup d'Artillerie, & faire tout au tour de la Forteresse des fossés profonds avec des parapets, pour empêchef que rien ne pût y entrer ni en sortir. Comme il apprit sur ces entresaites les préparatifs que le Prince Don Jean saisoit en Portugal pour joindre le Roi Don Alfonse son pere, & qu'on lui manda en même tems de Toro, que s'il venoit sans être découvert se présenter devant cette Ville avec un nombre de Troupes suffisant, il pourroit bien se faire qu'on lui donnât entrée, de maniere qu'il s'empareroit & de la Place & de la personne du Roi de Portugal, il partit de nuit le 4. de Janvier, afin de ne pas laisser échapper une si belle occasion, avec un Corps d'Armée de deux mille deux cens-Lances, & de trois mille Fantassins. Pour déguiser cependant son intention, il prit d'abord la route de Lédesma, Ann e'e pe

mais il tourna bien-tôt après vers Toro.

Il y arrive

La marche du Roi Don Alfonse ne sut pas si secrette que l'on n'en eût avis à Toro, long-tems avant l'arrivée de ce des renforts Prince à cette Ville. Reconnoissant donc, quand il fut de- au Roi Don vant la Place que son projet avoit été éventé, il resta deux heures avec ses Troupes sous les armes & en ordre de bataille, pour voir si le Roi Don Alfonse voudroit venir le combattre. Las d'attendre inutilement, il retourna à Zamora, où arriva le sixième jour de Janvier, Don Alfonse de Fonséca, Seigneur de Coca & d'Alahéjos, avec quatre cens Lances, & six cens Fantassins. Deux jours après vinrent aussi à la même Ville les Troupes du Marquis d'Astorga, commandées par Don Louis Ossorio son oncle, & celles des Comtes de Lémos, de Monterrey & de Lune, lesquelles faisoient en tout deux mille hommes, tant de Cavalerie que d'Infanterie. La Reine Doña Isabelle s'occupoit de son côté à rassembler toutes les Troupes qu'elle pouvoit, afin d'être en état elle & le Roi Don Ferdinand son mari, de faire tête au Roi de Portugal à qui le Prince Don Jean son fils amenoit de Portugal un puissant secours (A).

Les Troupes de Murcie & de Valence serrerent de si près Réduction la Forteresse de Villéna, que Pierre Pachéco, son Alcayde, de la Forte-resse de Viln'aiant aucune espérance d'être secouru, capitula avec Gas-léna, & réupard Fabra, qui envoïa les articles à la Reine Doña Isabel-nion de ceue le pour avoir son approbation. Après que cette Princesse eut Couronne, donné son agrément, l'Alcayde rendit la Forteresse le vingt-troisième jour de Janvier à Gaspard Fabra, qui y mit pour Gouverneur Jean Fabra son frere; & en reconnoissance de la fidélité que les Habitans avoient fait éclater pour leurs Souverains, Villéna fut dès-lors réunie à la Couron-

ne (B).

En considération de la Maison des Mendoza, & du zéle Faveurs acdu Duc d'Albuquerque, la Reine Doña Isabelle, étant à cordées au Duc d'Albu-Valladolid, confirma au dernier tous les Domaines qu'il querque. possédoit, & pour plus grande sûreté le Roi d'Aragon sit à Saragosse, le dix-huitième jour de Janvier, une renonciation de tous ses droits sur Cuellar & Roa (C). Le Château Capitulation

<sup>(</sup>A) Alfonse de Palence, Zuri- | Gar & d'autres. (B) Altonse de Palence, Pul-

ANNE'E DE J. C. 1476... du Château de Burgos.

de Burgos étoir ouvert dans plusieurs endroits, à force d'avoir été canoné & miné. Ceux qui y étoient, & dont le nombre étoit extrêmement diminué, se voiant réduits parlà à la derniere extrémité, & sans espérance d'aucun secours, prirent le parti d'implorer la clémence de la Reine. Doña Isabelle. Ils proposerent donc au Duc de Villahermosa & au Connétable une capitulation, qui se réduisoit à deux points; sçavoir, que la Reine Doña Isabelle leur pardonneroit, leur laissant la vie & leurs biens, & viendroit en personne recevoir le Château. Le Duc de Villahermofa fit part de cette nouvelle à la Reine, qui l'apprit avec joie, & passa aussirôt de Valladolid, où elle étoit, à Burgos. Arrivée à cette Ville, la Reine sit éclater sa clémence envers les Assiégés, & Iñigo de Zuñiga lui livra la Forteresse le 30. de Janvier. La Reine y établit pour Alcayde Diégue de Rivéra, & laissant dans la Ville le Connétable, avec ordre de s'opposer, s'il le falloir, aux entreprises des François, qui faisoient la guerre du côté de la Biscaye, elle retourna à Valladolid, accompagnée du Duc de Villahermosa \*. De-là elle passa à Tordésillas, afin d'être proche du Roi Don Ferdinand son mari, parce qu'on fçavoir que le Prince Don Jean venoir de Portugal avec de nombreuses Troupes (A).

Le Duc d'Arévalo fait Duc de Plasencia.

Dans le même tems Don Pedre de Zuñiga obtint de la Reine Doña Isabelle le pardon pour son pere, rejettant l'égarement de ce Seigneur sur son grand age, & sur Doña Léonor Pimentel, belle-mere du même Don Pedre, qui dirigeoit toutes ses actions. Outre cette grace, la Reinedonna au pere de Don Pedre de Zuñiga, en récompense des services du fils, le titre de Duc de Plasencia, au lieu de celui de Duc d'Arévalo, & promit la Grande-Maîtrise d'Alcantara pour Don Jean de Zuñiga frere de Don Pedre. remettant l'accommodement & tout le refte à une autre occalion (B).

Fontarabie.

Louis XI. Roi de France, qui, comme l'écrivent quelgois assiégent ques Historiens François, ne sçavoit tenir d'autre parole,

car l'on verra trois pages plus avantque la Reine Dona Itabelle amena encore de Burgos avec elle le Comte de \* ERRKÉRAS se contente de nommer | Trévino, & le Sénéchal de Castille,

<sup>(</sup>A) PULGAR., ALFONSE DE PA- | fici le personnage le plus important, lence, Nébrija, Bernaldez & les

<sup>(</sup>B) PULGAR, & d'autres.

J. C.

que celle qui convenoit à ses intérêts, se laissa d'autant plus ANNE' : 103 facilement ébranler par la promesse que l'Ambassadeur de Portugal lui fit, de la part du Roi Don Alfonse son Maître, qu'il se flatta de s'assurer la possession du Roussillon, en donnant de l'occupation au Roi Don Ferdinand. Il envoïa donc à Bayonne, dans le cœur & le fort de l'Hiver, une Armée de quarante mille hommes, pour s'emparer de Fontarabie & de tout le reste de la Biscaye. Ces Troupes entrerent dans la Province, & mirent le siège devant Fontarabie, après avoir saccagé les environs de cette Place, & réduit en cendres Rentéria & Oyaren. Avec la nombreuse Arrillerie qu'elles avoient, elles ne tarderent sas à ruiner presque toutes les murailles; mais la valeur d'Etienne Gato, Portugais de nation, qui depuis long-tems serwoit très-bien Don Jean, Roi d'Aragon, & qui étoit Gouverneur de la Place, rendit inutiles tous les efforts des. François.

Cependant les Biscayens se désiant de Gato, parce qu'il lissont conétoit Portugais, & que les Rois Don Ferdinand & Dona retirer. Isabelle avoient alors la guerre avec Don Alsonse; Roi de Portugal, firent prier la Reine Doña Isabelle de leur envoïer un autre Gouverneur avec quelques Troupes, des munitions & des vivres, afin de pouvoir affûrer la Place. Doña Isabelle qui étoit alors à Burgos, sit partir aussi tôt Jean de Gamboa pour Fontarable avec la Dignité de Gouverneur de cette Ville, & expédia un ordre à toutes les Merindades des Afturies, & aux Montagnards de Burgos & d'Alava, d'accourir armés à cette Place, nommant le Comte de Salinas, Général de toutes les Troupes. Jean de Gamboa aiant levé promptement mille hommes déterminés, entra dans Fontarable avec eux & une grande quantité de vivres, commença sur le champ par rétablir les murailles, creuser des fossés & faire des Boulevards pour se bien défendre. Un Capitaine François natif de Gascogne, qui connoissoit parfaitement ce Pais, commettoit par-tout de grandes hostilités, avec un Corps de mille hommes qu'il commandoit. Pour s'en débarrasser, les Biscayens aïant sçu qu'il étoit logé dans un petit Village voisin, appellé Irunirrançu, sortirent une nuit de la Place, au nombre de trois. mille bien armés, & allerent d'un pas précipité à ce Village, par des routes détournées. Dès qu'ils y furent, ils

Anne'e de J. C. 1476.

mirent le feu à la maison où étoit le Général François appellé Jean Parguete, qui périt misérablement, & aïant égorgé deux cens François, ils se retirerent promptement à la Place. Enfin comme les Biscayens faisoient de fréquentes sorties, & coupoient les vivres à l'Armée Françoise, celle-ci fut contrainte de lever le siège, & de retourner à Bayonne (A).

Don Jean, Prince de Portugal, fon pere.

En Portugal, le Prince Don Jean empressé de secourir le Roi Don Alfonse son pere, mit sur pied deux mille Cheamene du rec- vaux & huit mille Fantassins, & pour subvenir aux frais de fort au Roi Don Alfonse la conduite de ces Troupes à Toro, il emprunta l'Argenterie des Eglises, à l'exception des Vases Sacrés, & toutes les sommes qui étoient en dépôt soit pour les Orphelins ou pour d'autres œuvres pies. Avec ce Corps d'Armée il vint à la Guardia, & laissant pour Régente du Rosaume Doña Léonore sa femme, il passa à Alsayates, & de-là à Saint Félix en Galice, qu'il emporta de force, & pilla. Il alla ensuite à Toro, où il arriva le quatorzième jour de Février sans aucun obstacle, & fut reçu de son pere & des autres avec de grands témoignages de joie (B).

Mécontentement du dernier.

Don Alfonse, Roi de Portugal, avoit déja fait dire au Comte de Plasencia & au Marquis de Villéna de venir le joindre avec leurs Troupes; mais ils refuserent tous deux de le faire. Le premier allégua pour raison qu'il se repentoit fort de son égarément, & qu'il étoit résolu de ne plus servir d'autre que les Rois Don Ferdinand & Doña Isabelle, puisque ceux-ci avoient usé de clémence à l'égard de ses gens qui étoient dans le Château de Burgos, & que le Roi de Portugal n'avoit pas voulu les secourir. Le Marquis de Villéna s'excusa sous prétexte qu'il avoit besoin de ses Troupes pour défendre ses Domaines, dont il avoit déja perdu la meilleure partie, comme le Roi Don Alfonse ne pouvoit pas l'ignorer. Ces réponses déplurent extrêmement au Roi de Portugal, qui comprit alors, mais trop tard, combien il avoit été trompé par ceux qui l'avoient engagé dans cette guerre.

Plusieurs Seigneurs

La Reine Doña Isabelle avoit amené de Burgos le Duc

fonse, Ruy de Pina, & les autres Historiens Portugais & Castillans.

<sup>(</sup>A) Pulgar, Alfonse de Pa-1 | LENCE, ZURITA & d'autres.

D'ESPAGNE. XI. PARTIE. SIEC. XV.

de Villahermosa, le Comte de Tréviño & le Sénéchal de Castille avec leurs Troupes. A son arrivée à Valladolid, J. C. elle trouva l'Evêque de Ségovie, les Vicomtes de Valduerna & d'Altamira, & d'autres Seigneurs. L'Infant Don Hen loignent la Reine Dona ri étant venu aussi peu après à cette Place avec une Com-Isabelle, pagnie brillante de Gendarmes, de même que les Troupes du Duc de l'Infantado, la Reine Dona Isabelle passa à Tordésillas avec tout ce Corps d'Armée qui pouvoit être d'environ deux mille Lances & de cinq mille Fantassins. Dans le même tems le Roi Don Ferdinand, voulant réduire la Forteresse de Zamora, sit demander une augmentation d'Artillerie à la Reine Dona Isabelle, qui lui en envoïa avec une bonne escorte sous la conduite de Christophle de Valladolid, après l'en avoir prévenu.

Dès que le Roi Don Ferdinand eut reçu cet avis, il Défaite Bétacha Don Alvar de Mendoza, avec quatre-vingts Che-d'un Déta-

détacha Don Alvar de Mendoza avec quatre-vingts Che-chement Porvaux, pour assûrer le Convoi d'Artillerie & de vivres qu'a-tugais. menoir Christophle de Valladolid, qui conduisit heureusement le Convoi à Zamora par une route détournée. Don Alvar de Mendoza, qui ignoroit le chemin que Christophle de Valladolid avoit pris, s'avança avec son Détachement peu loin de Toro. Aïant sçu alors que le Convoiétoit en sûreté, il retourna au petit pas à Zamora avec ses gens. On avertit le Roi de Portugal qu'il y avoit quelques Castillans dans les environs de Toro, & sur le champ ce Prince ordonna au Comte de Pegna-Macor d'aller avec cent Chevaux à leur poursuite & les reconnoître. Le Comte partit à l'instant, & suivit au galop Don Alvar de Mendoza. Celui-ci l'apperçut, & quoiqu'il eût pû sans danger: se retirer en lieu de sûreté, ses gens se persuaderent qu'il seroit honteux de ne pas attendre & combattre les Portugais, & firent tant d'instances, qu'il tourna bride, forma un Escadron serré, & chargea si vigoureusement les Ennemis, qu'au premier choc il en tua quelques-uns, & enfonca les autres. Les Portugais piqués du point d'honneur se rallierent, & l'action devint des plus vives: on perdit du monde de part & d'autre, & il n'y eut presque pas un homme quine sût blesse; mais à la sin la fermeté des Castillans prévalut, & ils firent prisonniers le Comte de Pegna-Macor & d'autres Portugais de diffinction, qu'ils meneAnne's DE J. C.

1476. Le Roi de'

rent à Zamora. Telle fut la valeur des uns & des au tres (A).

Après que les Troupes du Prince Don Jean se furent re-Portugal me- posées, le Roi Don Alfonse son pere résolut d'aller à Zane son Armée mora avec toute son Armée, faire lever le siège de la Forteresse, en forçant le Pont, ou attirer à une Bataille le Roi Don Ferdinand. Laissant donc la garde de Toro au Comte de Marialva, il partit de cette Ville le 17. de Fevrier, & fit sa marche de l'autre côté de la Riviere de Duéro. Arrivé sans aucun obstacle à Zamora, il prit son logement dans le Couvent de Saint François, où ses gens commirent des excès indignes du nom Chrétien, de même que dans toutes les maisons de ce Fauxbourg. Le Roi Don Alfonse sit creuser de larges sossés, pour empêcher les sorties de la Ville, & pointa contre le Pont de l'Artillerie, qui eut peu d'effet, quoiqu'elle ne discontinuât point de tirer, à cause des bons retranchemens que l'on avoit faits en dedans du Pont. D'un autre côté le Roi Don Ferdinand avoit si bien fortissé tous les postes du siège de la Forteresse, & fermé tous les passages, qu'il étoit moralement impossible d'y jetter aucun secours; & ce Prince mit encore dans la Tour d'une Eglise de la Ville, d'où l'on découvroit tout le Camp Portugais, quelques piéces d'Artillerie, qui incommodoient fort les Ennemis, & leur faisoient beaucoup de mal. On traita dans cette occasion d'accommodement de part & d'autre, jusque-là que l'Amirante de Castille, le Duc d'Albe, Don Alvar frere du Duc de Guimaraens, & Rui de Sousa s'assemblerent à cet effet par ordre des deux Rois; mais ce Congrès ne produisit point l'effet que l'on souhaitoit.

Dès que la Reine Dona Isabelle eut appris que le Roi mens que fait Don Alfonse étoit parti de Toro, cette Princesse envoïa na Isabelle. à Zamora le Cardinal Mendoza avec ses Troupes, & donna ordre au Duc de Villahermosa, à l'Infant Don Henri. au Comte de Tréviño & aux Seigneurs d'Alaéjos & de Fuenté d'el-Sauco, d'aller chacun avec un Corps de Cavalerie & d'Infanterie couper les vivres à l'Armée Portugaile, de se réunir, s'il le falloit, & de combattre même

<sup>(</sup>A') PULGAR, NEBRIJA, ALFONSE | autres Historiens Castillans & Porte-DE PALENCE, RUY DE PIÑA, & les | gais.

D'ESPAGNE. XI. PARTIE. Siec. XV.

les Ennemis, suivant l'occasion, & les avis qu'ils recevroient du Roi Don Ferdinand. J. C.

Au moien de ces Détachemens on commença à manquer de vivres dans le Camp Portugais, & le Roi Don Al-Roi Don Al-Roi Don Alfonse voïant le peu de progrès qu'il faisoit, & craignant sonse. d'ailleurs les Troupes qui étoient à Fuenté d'el-Sauco & à Alaéjos, résolut de lever le piquet, & de retourner à Toso. Ainsi un vendredi premier jour de Mars, aïant sait partir devant tous les charrouages & bagages, il décampa de grand matin & prit la route de Toro, avec son Armée en bon ordre. Il étoit en personne dans le centre, & avoit à l'aile droite le Prince Don Jean, l'Evêque d'Evora, le Comte de Faro, & d'autres Seigneurs Portugais avec leurs Troupes, & à la gauche, l'Archevêque de Toléde, le Duc de Guimaraens & le Comte de Villa-Real. Ruy Péréyra formoit l'Avant-garde avec un Corps de Cavalerie; & pour la sûreté de ceux qui ne pouvoient pas suivre la marche, le Comte de Loule étoit derriere, conduisant l'Infanterie mêlée avec la Cavalerie.

Le Roi Don Ferdinand sut bientôt informé de la retrai- Le Roi Don te de l'Armée Portugaise, & de la route qu'elle tenoit. Ferdinand marche à sa Aïant sur le champ délibéré avec le Cardinal, l'Amirante, poursuite. le Comte d'Albe de Liste, le Duc d'Albe & d'autres Seigneurs, sur ce qu'il convenoit de faire, tous ceux-ci surent d'avis, qu'avec les forces qu'il avoit, il convenoit à fon honneur & à son intérêt de suivre l'Ennemi, & de lui livrer Bataille, s'il pouvoit le joindre, parce que la victoire lui étoit assûrée, à en juger par l'envie que ses Troupes montroient d'en venir aux mains avec les Portugais. En conféquence de cette décission le Roi Don Ferdinand donna ordre à l'instant de faire sortir ses Troupes. On commença aussi-tôt d'obéir, mais comme il falloit passer par le Pont, où il y avoit tant de trous & de coupures, on fut du tems. Plusieurs cependant emportés par leur ardeur, passerent la Riviere dans des Barques, & se mirent à poursuivre l'ennemi sans garder aucun ordre, ce qui obligea le Roi Don Ferdinand d'envoïer après eux Don Alvar de Mendoza avec de la Cavalerie pour les arrêter, & les faire revenir à leurs Corps. Quand toute l'Armée fut passée, le Roi Don Ferdinand la mit en ordre de Bataille. A l'aile droite étoient Don Alvar de Mendoza, Guttierre de Cardé-Tome VIL Mmm

1476 Rétraite de J. C. 1476.

nas, Rodrigue d'Ulloa, Pierre de Vélasco, & Pierre de Guzman, qui avoient derriere eux l'Evêque d'Avila avec Alfonse de Fonséca; à la gauche les Troupes du Marquis d'Astorga, l'Amirante & le Duc d'Albe; & à l'Arriere-garde le Cardinal Mendoza, le Roi s'étant placé dans le centre avec ses Gardes, & les Troupes de Galice, Salamanque, Zamora, Ciudad, Rodrigo & d'autres Villes.

Il lui livre & gagne la victoire.

L'Armée Castillanne marcha en cet ordre ; jusqu'à ce Bataille pro-che de Toro, qu'aïant passé la gorge d'une haute Montagne, d'où l'on decouvroit celle du Roi de Portugal, le Roi Don Ferdinand détacha Don Alvar de Mendoza & ceux qui étoient avec ce Seigneur, pour harceler & arrêter les ennemis. Le Roi Don Alfonse s'étant apperçu de la manœuvre, sit saire halte & volte face à ses Troupes, de sorte que les deux Armées en vinrent sur les quatre heures du soir à une action générale. Cette Bataille est racontée si différemment par les Auteurs soit Castillans ou Portugais, que je me contenterai de marquer les faits incontestables. Don Alvar de Mendoza, Guttierre de Cardénas, Pierre de Guzman & Pierre de Vélasco attaquerent avec leurs Troupes l'aile gauche des ennemis. Le Prince Don Jean, qui la commandoit, les reçut siérement, & sit sur eux une si grande décharge d'Arquebuse, qu'il les obligea de se retirer un peu en désordre. Quatre cens Lances Portugaises furent à l'instant dérachées à la poursuite des Troupes de Don Alvar de Mendoza, qui dans leur fuite mirent aussi en désordre celles de l'Evêque d'Avila & du Comte d'Albe de Liste; mais cette aile droite de l'Armée Castillanne aiant reçû du renfort. se rallia, & retourna au combat, qui devint opiniâtre. Les Troupes du Roi Don Ferdinand chargerent le Corps de baraille ennemi, où étoit le Roi Don Alfonse, & le Cardinal étant survenu avec les siennes, l'action sut des plus vives; mais le Duc d'Albe aïant pris avec ses Troupes les Portugais en flanc, pendant que l'Amirante & Don Louis Ossorio empêchoient le Prince Don Jean de pouvoir donner du secours à son pere, les ennemis surent ensoncés, & contraints de lâcher pied. Le Roi de Portugal voiant la Baraille perdue, & craignant d'être pris par les Castillans, qui étoient aux trousses des Fuyards, se sauva par des Barques avec le Prieur de Saint Marc & dix à douze Chevaux

## D'ESPAGNE. XI. PARTIE. 5 1 E C. XV. 459

1476.

à Castro-Nuño, où il sut très-bien reçu de Pierre de Men-Anne's DE

daña qui en avoit le Gouvernement.

Dès que les Troupes commandées par le Roi de Portugal furent en déroute, le Prince Don Jean son fils gagna firent les Poravec les siennes une éminence, où il n'étoit pas facile de tugais dans le forcer, & fit allumer des feux, pour avertir les Portu-cette occatugais de s'y réfugier. Il resta toute la nuit dans ce poste, & retourna le lendemain matin à Toro avec ses gens, sans avoir requaucune nouvelle de son pere. Les Castillans poursuivirent les Fuyards jusqu'au Pont de Toro, & le Comte d'Albe de Liste, aïant rencontré au retour, un Parti Portugais, qu'il crut être Castillan, sut fait prisonnier & conduit à Toro. Pierre de Vaca enleva l'Etendard Roïal de Portugal à Edouard d'Almeyda, qui fut lui-même désarmé, couvert de plusieurs blessures, & pris prisonnier par ceux qui l'envelopperent \*. Gonçale Pérez, secondé d'autres braves Portugais, voulut arracher cet Etendard des mains de celui qui l'avoit, & il y eut à cette occasion un nouveau combat très-vif de part & d'autre, dans lequel il fut brisé en tant de morceaux, qu'il ne put servir de trophée aux Vainqueurs \*\*. Edouard Nuñez fut mené avec les autres prisonniers à Zamora, où le Roi Don Ferdinand donna ordre de le bien traiter, parce que l'on doit toujours faire cas de la valeur, même dans la personne des Ennemis. Les Portugais eurent trois cens Chevaux & deux cens Fantassins tués; on fit sur eux huit cens prisonniers, & il y en eut en outre huit cens noïés, tant de Cavalerie que d'Infanterie, en voulant passer la Riviere à la nage, pour s'échapper (A).

Quelques Historiens Portugais exagérent la valeur du Les Vain-Prince Don Jean, qui fut véritablement digne d'éloges queurs re-

(A) Pulgar, Nébrija, Alfonse y DE PALENCE, BERNALDEZ, la Chronique de Don Alfonse V. Roi de l'ortugal, Ruy DE Pina, Damien De Goes & les autres Historiens Castillans & Portugais.

\* Monsieur de la Neufville qui met cette Bataille en 1477. dit que ce brave Portugais eut les deux mains coupées, & Monsieur de la Cléde dont la Chronologie s'accorde ici avec celle que suit Ferrénas, ajoûte, qu'a ïant | toire. Mariana.

perdu ses deux mains, il saisit l'Etendard avec le bras & les dents, & le garda, jusqu'à ce qu'enfin percé de coups, il tomba mort sur la place.

\*\* Au defaut de l'Etendard de Portugal, on mit les armes du généreux Edouard d'Alm-yda dans l'Eglite Cathédrale de Tolède, où on les voit encore aujourd'hui dans la Chapelle des nouveaux Rois, pour y servir d'un éternel monument de cette importante vic-

Mmm ij

Anne's de J. C. 1476. Forteresse de Zamora.

en disant qu'il resta toute la nuit sur le champ de Bataille > pour faire connoître qu'il en étoit demeuré maître, & que voulant s'y établir pour marque de la victoire, ses gens l'obligerent de retourner à Toro. Ils ajoûtent que le Roi Don Ferdinand craignant de perdre la Bataille, se retira à Zamora avant la fin du combat, & laissa la conduite de l'affaire au Cardinal Mendoza & au Duc d'Albe; mais c'est vouloir ternir la gloire de ce Monarque, qui accompagné de Garcie Manrique, de Ferdinand Carrillo & d'Ynigo Lopez de Mendoza, encouragea ses Soldats par ses paroles & son exemple à fondre sur les Ennemis & à les mettre en fuite. Cette Bataille se livra dans le Champ de Pélage Goncale à une lieue & demie de Toro, comme on l'apprend par une Lettre du Roi Don Ferdinand à la Ville de Séville, que Zuñiga rapporte dans ses Annales; & le Monarque Castillan avoit donné à ses gens pour mot du guer, Saint Jacques & Saint Lazare. Les Castillans ramasserent cette nuit les dépouilles, & le Roi Don Ferdinand rentra deux heures avant le jour dans Zamora, où le Cardinal, l'Amirante & les autres Généraux remenerent les Troupes le lendemain. La Reine Doña Isabelle ne tarda pas d'apprendre à Tordésillas cette victoire, & fur le champ elle alla pieds nuds au Couvent de Saint Paul, hors des murs de la Ville, en rendre à Dieu de justes actions de gra- $\epsilon$ es (A).

Quantité de Seur Patrie.

Le Prince Don Jean arrivé à Toro demanda des nou-Portugais se velles de son pere, & comme on lui dit qu'il n'étoit pas venu à cette Ville, il commença à craindre avec raison qu'il n'eût été tué dans la Bataille; mais le Samedi suivant il fut sur le soir tiré d'inquiétude: le Roi Don Alfonse lui sit scavoir qu'il étoit à Castro-Nuño; & cette nouvelle réjouit fort le Prince & tous ceux qu'il avoit avec lui. Peu après le Roi de Portugal passa à Toro. Un grand nombre de Portugais défertoient pendant ce tems-là, & retournoient chez eux; mais les Peuples de la Contrée de Sayago leur faisoient tout le mas qu'ils pouvoient, les dépouillant de tout ce qu'ils avoient, & leur ôtant même quelquefois la vie. Sur cette nouvelle le Roi Don Ferdinand ordonna, par le Conseil du Cardinal & d'autres Seigneurs, de donner un Sauf-conduit à tous les Portugais (A) PULGAR & d'autres.

# D'ESPAGNE. XI. PARTIE. Siec. XV. 461

qui voudroient se retirer dans leur Païs, pour qu'on ne leur sit ni tort ni insulte, & chargea de cette commission le Duc d'Albe, qui s'en reposa sur un de ses Capitaines de Cavalerie; par-là les Troupes du Roi de Portugal diminuerent considerablement. Le Roi Don Ferdinand rendit aussi la liberté à plusieurs prisonniers, & leur donna même des habits & de l'argent pour retourner chez eux (A).

Le Samedi au soir le Duc de Villahermosa, l'Infant Don Henri & le Comte de Tréviño, instruits de l'heureux suc-de la Fortecès des armes de Castille, vinrent à Zamora féliciter le Roi mora, Don Ferdinand, & amenerent avec eux douze cens Lances & sept mille Fantassins, en cas que l'on en eût besoin pour quelque expédition. Alfonse de Valence, qui commandoit dans la Forteresse de Zamora, voïant qu'après la victoire que le Roi Don Ferdinand avoit gagnée, il ne pouvoit plus être secouru du Roi de Portugal, demanda à parlementer, & offrit, par la médiation du Cardinal Mendoza, avec qui il étoit parent, de se rendre, pourvû qu'on lui accordât son pardon; & le Roi Don Ferdinand y consentit, & lui sit même restituer ses biens, en considération du Cardinal: ainsi Alfonse de Valence remit la Forteresse le dix-neuvième jour de Mars, & livra aussi celle de la Mota, qui tenoit pour lui. On trouva dans la Forteresse de Zamora un grand nombre d'effets appartenans au Roi de Portugal, & quoique plusieurs personnes les demandassent. le Roi Don Ferdinand les renvoïa tous au Roi Don Alfonse, sans vouloir permettre d'en rien ôter, saisant éclater sa grandeur - d'ame par cette politesse & cette attention (B)

Il v avoit à Uruéña un Parti Portugais, qui commettoit Expédition quelques hostilités dans les Villages circonvoisins. Pour de Jean de s'en venger, Guttierre de Quijada, Seigneur de Villa-Garcia de Campos, rassembla quelques Troupes, & se mit en campagne. Aïant rencontré les Portugais, il fondit sur eux, en tua quelques-uns, & força les autres de se retirer à Uruéña. Comme le Commandant Portugais continuoit ses courses, le Comte de Tréviño envoïa contre lui Jean de Beaumont, un de ses Généraux, qui se conduisit si bien,

J. C.

3476.

<sup>(</sup>A) Aleonse de Palence, Zuri (B) Pulgar, Aleonse de Pa-LENCE & d'autres

qu'il enleva le Commandant Portugais, & l'emmena pri-ANNE'E DE sonnier à Tordésillas (A).

J. C. 1476. Stratagême du Marquis Sat.

Dans la Sénéchaussée de Murcie Don Pedre Fajardo mit sur pied de nombreuses Troupes, à dessein de faire la guerre de Villena dans la Seigneurie de Villena. Pour suspendre ses opérapour conter-ver le reste de tions, le Marquis de cette Ville publia qu'il avoit sait sa son Marqui-paix avec les Rois Don Ferdinand & Doña Isabelle, & étoit entré à leur service. Le Sénéchal voulut sçavoir positivement ce qui en étoit, c'est pourquoi il manda cette nouvelle à la Reine Doña Isabelle, qui lui répondit de Tordésillas, que tout étoit faux, & qu'ainsi il falloit continuer de ranger sous son obéissance toutes les Places de ce Marquisat (B).

de quitte le tugal.

L'Archevêque de Toléde, qui étoit à Toro depuis la que de Tolé-Bataille, prit congé du Roi de Portugal, pour retourner à Roi de Por- Alcala de Hénares, sçachant que ses Vassaux vouloient se révolter, & se mettre sous la domination des Rois Don Ferdinand & Doña Isabelle; & le Roi Don Alfonse ordonna, en reconnoissance de son zéle, à l'Evêque d'Evora, de l'accompagner avec ses Troupes. La Reine Doña Isabelle, qui en eut avis, détacha à la poursuite de l'Archevêque le Comte de Tréviño avec un gros de Cavalerie, à dessein de l'enlever; mais l'Archevêque, aïant pris des routes détournées, arriva heureusement à Alcala de Hénares, & l'Evêque d'Evora retourna à Toro (C).

Fontarabie assiégée de nouveau par re forcés de se reurer.

Vingt jours après que l'Armée Françoise se sut retirée à Bayonne, elle revint, par ordre du Roi Louis XI., assiéger les François, Fontarabie, avec de grandes provisions de vivres & quanqui sont enco-tité de munitions. Elle campa à une lieue de cette Ville, craignant l'Artillerie de la Place, dont elle avoit déja éprouyé les effets, & elle ouvrit une tranchée, afin de pouvoir approcher des murailles. Les Troupes de Fontarable firent différentes sorties, qui coûtérent la vie à un grand nombre de François, de même qu'à plusieurs de la Garnison. Sur ces entrefaites entra dans la Place un Corps de Cavalerie, envoié par le Connétable de Castille, les Comtes d'Aguilar & de Monté-Agudo, & Ruy de Mendoza, Grand-Prestaméro de Biscaye \*. Pendant que les François conti-

<sup>(</sup>A) CASCALES dans l'Histoire de | Murcie.

<sup>(</sup>B) Cascales. (C) Pulgar & d'autres.

<sup>\*</sup> C'est ainsi que l'on appelle le Chef de ceux qui ont en Biscaye certaines rentes Ecclésiastiques, comme en Com-I mende.

D'ESPAGNE. XI. PARTIE. Siec. XV.

muoient le siège, trois mille hommes des Places circonvoi-Anes se réunirent, & résolurent de harceler les Assiégés. Anne's de S'étant donc postés sur le haut des Montagnes, ils leur donnerent des allarmes continuelles, & leur tuerent beaucoup de monde; de maniere que les François rebutés, & manquant de vivres, parce que la Province avoit armé quelques Vaisseaux qui les leur coupoient, retournerent une autre fois à Bayonne. Cependant les Rois Don Ferdinand & Doña Isabelle jugeant à l'opiniâtreté du Roi de France dans fes entreprises, que ce Monarque renverroit encore une Armée plus considérable à Fontarabie, firent passer à cette Ville environ six cens Lances sous la conduite de Sanche d'el-Campo, de Jean de Lezcano & de Jean de Salazar, avec beaucoup d'Artillerie, un bon nombre de Canonniers, une grande provision de poudre, & sur-tout un Canon d'une grandeur démesurée. Mille Soldats Biscayens, gens de valeur & déterminés, entrerent aussi dans Fontarable pour renforcer la Garnison (A).

fonse avoit donné tous ses pouvoirs, faisoit d'une maniere Garcie Bratyrannique le recouvrement des Tributs Roïaux dans toute cette Contrée, au grand préjudice des Vassaux du Roi Don-Ferdinand. Un Gentilhomme de ces Quartiers, appellé Garcie Bravo, voulant obliger les Rois Don Ferdinand & Doña Isabelle, rassembla cent hommes déterminés, & gagna un Domestique de l'Alcayde, qui lui indiqua une nuit, pour escalader la Forteresse. Au tems marqué Garcie Bravo monta avec ses gens, arrêta l'Alcayde, sa femme, ses enfans & ses Domestiques, & se saisit de tous ses effets. parmi lesquels il trouva en espéces monnoiées, en joiaux d'or & d'argent, en armes & en munitions, la valeur de cent mille Florins d'or de ce qu'il avoit volé. Il en informaaussi-tôt les Rois Don Ferdinand & Doña Isabelle, qui, en

récompense de ce service, lui abandonnerent le tout, & le gratifierent de l'Alcaydie ou Gonvernement de cette Forteresse. Comme Jean de Tobar, Seigneur de Carazéna, commettoit de cette Forteresse les mêmes extorsions dans les Places des environs, Garcie Bravo alla à Carazéna avec un Corps de

Pendant ce tems-là l'Alcayde du Château d'Atiença, autorisé par l'Archevêque de Toléde, à qui le Roi Don Al-actions de

J. C.

1476.

(A) Pulgar, Alfonse de Palence, Zurita & d'ausres.

Troupes, emporta de force la Forteresse, & sit prisonniers ANN'EE DE Jean de Tobar & tous ceux qui y étoient. Cette Contrée J. C. fut par-là délivrée de ces deux Tyrans (A). 1476.

Après l'heureux succès de la Bataille de Toro, les Rois Convocations d'Etats à Don Ferdinand & Doña Isabelle sçachant que le Roi de Madrigal. Portugal n'avoit plus ni Troupes ni argent, pour continuer la guerre, convoquerent les Etats à la Ville de Madrigal, pour faire reconnoître la Princesse Doña Isabelle leur fille, remédier aux maux que le Roïaume souffroit, & arranger d'autres affaires; ils passerent ensuite à Médina d'el-Campo.

Le Grand-Environ le même tems, le Grand-Maître de Calatrava & Maître de Ca-le Comte d'Uruéña son frere, chercherent à entrer au servilatrava & le ce des Rois Don Ferdinand & Doña Isabelle, par la méruéia reçus diation du Connétable & du Comte de Haro, le Comte en graces par d'Uruéña s'engageant d'épouser une fille du Connétable. leurs Majestés Celui-ci s'intéressa pour eux avec tant de zéle, qu'en considération de ses services, le Roi & la Reine reçurent en graces le Grand-Maître & le Comte d'Uruéña, & leur confirmerent même la possession de leurs Domaines (B).

Don Rodrigue de Castañéda, frere du Comte de Cinez projette fuentes, tenoir Madrid pour le Marquis de Villéna. Il y rains.

de Madrid a avoit dans cette Ville deux Factions, l'une de Jean de Zapata, soutenu de ses parens & d'autres Gentilshommes, & l'autre de Pierre Nunez de Toléde, à qui pareillement d'autres Gentilshommes s'étoient joints. Celle-ci étoit pour les Rois Don Ferdinand & Doña Isabelle, de même que la meilleure partie du Peuple; mais Don Rodrigue de Castanéda regardant les Gentilshommes de la Faction contraire comme suspects, les chassa de la Ville. Pierre Nuñez, qui souhaitoit fort que Madrid se rangeât sous l'obéissance des Rois Don Ferdinand & Doña Isabelle, & qui avoit dans la Place des personnes de consiance, se persuada que s'il se présentoit des Troupes du Roi Don Ferdinand, les Habitans se révolteroient. Il communiqua sa pensée à Pierre Arias d'Avila, & après avoir conféré ensemble sur cette affaire ils informerent de leur projet le Duc de l'Infantado, qui en donna avis à la Reine Doña Isabelle. Cette Princesse chargea le même Duc de la commission, & lui envoïa Dié-

<sup>(</sup>A) Alfonse de Palence. Zuri-

gue d'Aguila, Jean de Robles, & Jean de Torres, avec

leurs Compagnies de Gardes.

Le Duc de l'Infantado rassembla aussi-tôt les Troupes de fa Maison & celles de ses parens & amis, s'établit avec elles La Ville se rend, & l'Aldans le Fauxbourg de la Croix, & assiégea la Ville de tou-cazarestassiétes parts, en sorte qu'il·lui coupa entierement les vivres. gé-Il fit aussi miner les Tours, & une partie du mur de la porte de Guadalajara, qu'il soutint avec des étaies, afin que le tout tombât dans un même tems. Pierre d'Ayala, Commendeur de Paracuellos, allarmé du danger où il étoit, lui, ses parens, & quelques gens de la Ville, si les Assiégeans la prenoient de force, offrit au Duc de la lui livrer, pourvû qu'on ne sit aucun mal aux Habitans. Cette condition sut acceptée, & le Duc étant entré avec ses Troupes, Don Rodrigue de Castañéda se retira dans l'Alcazar avec les siennes. Le Duc voulut réduire cette Forteresse par la famine, & sit saire à cet effet tout autour quelques sossés & coupures, asin que personne ne pût passer de la Ville à l'Alcazar, ni de l'Alcazar à la Ville; mais pendant ces travaux les Assiégés firent plusieurs sorties, dans lesquelles on perdit du monde de part & d'autre. Cependant le Duc se flattant de les obliger à se rendre, laissa au siège le Comte de Saldaña son fils, après avoir fait faire entre la Ville & l'Alcazar une muraille de terre très-épaisse & élevée, asin de resserrer davantage la Forteresse (A).

Les Rois Don Ferdinand & Doña Isabelle allerent à Fiats de Ma-Madrigal tenir les Etats dans lesquels la Princesse Doña Isa-drigal, où la belle leur fille fut reconnue des Prélats, des Seigneurs, & na Isabelle, des Députés des Villes, héritiere présomptive des Roiau-fille des Rois mes de Castille & de Léon. On y sit aussi différentes Loix nand & Dona pour le bon Gouvernement, & comme tout le Pais étoit Isabelle, est rempli de Voleurs & d'Assassins, le Roi & la Reine vou-ritiere pré-1 urent remettre en vigueur les Congrégations ou Confédéra-somptive de tions, & assignerent Duéñas pour le lieu de l'Assemblée de la Couronne. ceux qui devoient vaquer à cette affaire. Ce fut encore alors que se sit l'accommodement avec le Duc de Plasen-

 $\mathbf{cia}$  ( B ).

En vertu de l'ordre que la Reine Doña Isabelle avoit Le Marquis donné, Don Pedre Fajardo, Sénéchal de Murcie, fondit de Villéna

(A) Pulgar. Tome VII 1 (B) Pulgar & Zurita. N nn

ANN'EE DE J. C. 1476. eher du Roi de Portugal.

avec un bon Corps d'Armée sur les terres du Marquis de Villéna, & mit sous l'obéissance du Roi Don Ferdinand quelques Places par force, & d'autres par promesses & douceur. Le Marquis de Villena voiant que les affaires tournoient tout autrement qu'il n'avoit pensé, & qu'on le dépouilloit peu à peu de ses Domaines, chercha à faire sa paix avec les Rois Don Ferdinand & Doña Isabelle, par la médiation du Cardinal Mendoza; mais la négociation dura quelques jours; parce que le Marquis vouloit tirer le meilleur parti qu'il pouvoit (A).

La Ville d'Uclès prises Le Comte de Parédes.

Le Comte de Parédes, qui prenoît le titre de Grand-& la Forteres. Maître de Saint Jacques, voulant recouvrer Uclès qui tese assiégée par noir pour le Marquis de Villena, mit sur pied beaucoup de Cavalerie & d'Infanterie, entra dans cette Ville, secondé en partie des Habitans, & força Pierre de la Plazuéla de fe renfermer avec la Garnison dans la Forteresse, où il l'assiégea durant plus de deux mois, le réduisant presque à la derniere extrémité. A la vûe du danger où étoit la Forteresse, Pierre de la Plazuela demanda du secours au Marquis de Villena, lui faisant dire, que s'il tardoit à lui en donner, il seroit contraint de se rendre. Sur cet avis le Marquis de Villena, aide de l'Archevêque de Toléde, de Don Jean de Valençuela, & de Loup Vafquez d'Acuña, fiere de l'Archevêque, qui prenoit le titre de Duc d'Huété, partit à la tête de quatre mille Fantassins & de trois mille Chevaux pour secourir la Forteresse, avec des vivres, des munitions. & de l'Artillerie.

L'Accheveque de Toléd'autres vont au lecours.

Au bruit des préparatifs du Marquis de Villéna, le Comde, le Marquis te de Parédes fortifia de nouveau les fossés & les Boulevards, de Villena & mir double garde aux portes & fur les murailles, barricada & ferma les entrées des rues de la Ville, assigna à Don Frédéric fon file, Don Pédre d'Ayala & d'autres braves Officiers. les postes qu'ils devoient désendre, & sit en un mot tout ce que l'on peur attendre d'un grand Capitaine. Cependant l'Archevêque de Toléde & le Marquis de Villéna s'approcherent d'Uclès, & dans le tems qu'ils croïvient sque le Comte de Parédes s'étoit retiré, ils rencontrerent Don Frédéric Manrique, Vasco de Guzman & d'autres Chevaliers, qui à la tête d'un Détachement de Cavalerie les accêterent

deux heures, par leurs efcarmouches, enleverent une parvie de leurs bagages & des vivres, & leur tuerent quaranto hommes. A la fin le Marquis de Villéna entra l'Artillerie dans la Forteresse le deuxiéme jour de Mai, & après l'avoir placée dans un lieu convenable, il retourna avec l'Archevêque de Toléde, parce qu'il étoit tard, coucher à Tribaldos, qui est à demi-lieue de-là.

J. C. £476.

Le jour suivant l'Archevêque & le Marquis retournerent Ils ne peuà Uclès, pour déloger le Comre de Parédes & ses gens. vem déloger On combattit avec opiniâtreté de part & d'autre, & il y Parédes. eut un grand nombre de tués & de blessés, quoique beaucoup plus du côté de l'Archevêque & du Marques de Villéna, qui ne gagnerent pas un pouce de terre. Ceux-ci retournerent encore le lendemain à la charge , mais avec aussi peu de succès. Désespérant alors de réussir ils prirent le parti d'entrer avec leurs Troupes dans la Forteresse, & après y avoir mis des vivres, & affez de monde pour remplacer \* les blessés & les invalides, ils repartirent pour Alcala. Réfolus néanmoins de revenir avec de plus grandes forces, une Artillerie plus nombreuse, & les autres choses nécessaires, ils se pourvurent de tout, & se remirent en marche pour Uclès au bout de vingt jours.

Sur cette nouvelle, le Duc de l'Infantado, dépêcha au secours du Comre de Parédes, tant en qualité d'ami & de tenr de leur parent de ce Seigneur, que par envie d'obliger les Rois Don Ferdinand & Doña Habelle, un Régiment de Cavalerie sous les ordres de Don Hurtado de Mendoza son frere. qui se rendit à la vûe d'Uclès, avant l'Archevêque de Toléde & le Marquis de Villéna, & fit sçavoir au Comte de Parédes qu'il étoit à une lieue & demie de cette Ville. Les Comte sit partir sur le champ Don Frédéric Manrique son fils avec toute la Cavalerie & l'Infanterie, qu'il avoit, à l'exception de ce qu'il en falloit pour la défense de la Ville, avec ordre de joindre Don Hurtado de Mendoza , & de livrer baraille aux ennemis. L'Archevêque de Toléde, & les Marquis de Villéna arriverent sur la fin du jour à la vûe des Troupes du Comme de Parédes, & quoiqu'on se dispusar à en venir à une action, les uns & les autres resterent tranquilles, cherchant chacun de son côté un poste plus avantageum. Voïant cependant avec quelle résolution le Comte de Parédes, qui étoit renforcé, attendoit l'ennemi dans la Ville &

Nanii

Anne'e de J. C. 147.6.

même en rase campagne, l'Archevêque & le Marquis ne crurent pas devoir s'exposer à une déroute. Persuadés qu'il étoit plus sage de se désister de leur entreprise, ils décamperent vers le milieu de la nuit, afin que l'on ne s'apperçût pas de leur retraite; mais Don Frédéric Manrique les poursuivit pour le malheur de ceux qui restoient derriere (A).

Le Roi de

Le Cardinal Mendoza voulut s'entremettre de ménager Portugal re-fuse de se pré- une Paix raisonnable avec le Roi de Portugal, mais ses proer à la Paix. positions ne furent point agréées de ce Prince, qui scachant l'intention du Roi Don Ferdinand, renforça les Garnisons de Canta-la-Piédra & d'autres Places qu'il occupoit. Don-Jean, Roi d'Aragon, avoit écrit au Roi Don Ferdinand son fils une Lettre, par laquelle il le pressoit sortement de passer en Biscaye au secours de Fontarabie, & de faire en sorte de s'aboucher avec lui en quelqu'endroit, afin de prendre ensemble des mesures touchant cette guerre, & la tranquil-·lité de la Navarre; mais comme les Portugais, qui étoien e à Canta-la-Piédra, commettoient de grandes hostilités sur Le Territoire de Salamanque, le Roi Don Ferdinand voulut se délivrer de cette inquiétude avant que d'aller en Biscaye.

Canta la-Piédra assié-Ferdinand.

Pour cet effet le Roi Don Ferdinand arant rassemblé ses gée par ordre meilleures Troupes, en envoia une bonne partie à Canta-la-du Roi Don Piédra fous la conduite du Duc de Villahermosa & du Contte de Tréviño, & se disposa à les suivre bientôt avec les: autres. Comme le Duc & le Comte attaquerent la Ville & la serrerent de très-près, le Roi de Portugal sortit de Toro avec quelques Troupes, fit des courses dans les environs de Salamanque, & pilla quelques Places, dans l'espérance de faire lever le siège de Canta-la-Piédra par cette diversion. Le Roi Don Ferdinand, en aïant eu avis, donna ordre au Comte de Tréviño de marcher contre le Roi de Portugal avec un Corps considérable de Cavalerie. Le Comte obéit, & détacha, pour prendre langue, dix Chevaux, qui tomberent dans un Parti Portugais & furent faits prisonniers. On les conduisit au Roi de Portugal, & ce Prince leur arant demandé de quel Corps ils étoient, ils répondirent qu'ils appartenoient à un Détachement du Comte de Tréviño, que le Roi Don Ferdinand suivoit avec le reste des Troupes. Sur cet avis le Roi Don Alfonse se retira précipitamment à

<sup>(</sup>d) Pulgar, Alsonse de Palence, Nébrua, Zurita & d'auges;

### D'ESPAGNE. XI. PARTIE. SIEC. XV.

Toro avec ses gens, quoique le Comre de Tréviño harce-Anne's DE

Lat son arriere garde. Cependant le Duc de Villahermosa continuoit le siège de On leve le Canta la Piédra, & le Roi de Portugal craignant de ne pou-siège au voir secourir cette Place, députa au Roi Don Ferdinand le moien d'une

Comte de Faro, pour lui proposer une suspension d'armes de Roi de Bos-Ex mois, & lui dire que s'il vouloir faire lever le siège il mgal. déchargeroit le Comte de Benaventé de l'obligation de ne point prendre les armes, & rendroit à ce Seigneur les Forteresses de Portillo, Villalva & Mayorga, en retirant les: Garnisons \*. Le Roi Don Ferdinand se prêta à tout, par envie d'aller librement vaquer à la guerre que les François faisoient à Fontarabie, de recouvrer trois Places, & de prouver au Comte de Benaventé combien il étoit reconnoissant de ses services. Afin de récompenser même ce Seigneur, it lui donna la Ville & le Port de la Corogne, mais les Habitans prirent les armes & s'opposerent à cette alienation de: la Couronne, & quoique le Comte de Benaventé rassemblât les Troupes de sa Maison, & sir les derniers efforts pour s'emparer de la Place, il ne lui fut pas possible d'y parvenir. Enfin la Tréve avec le Roi de Portugal étant faite, le: Roi Don Ferdinand partit pour la Biscaye, après avoir donné ordre aux affaires de Castille (A).

LeRoi de France surieux de ce que son Armée s'étoit retirée Les Fransdeux fois de devant Fontarabie, la renforça de Troupes, & cois assissements de tout ce qui étoit nécessaire, & ordonna à ses Généraux de sième sois retourner faire le siège de cette Place, avec désense de le Fontarabie. lever pour quelque raison que ce pûr être. En conséquence les Généraux François qui avoient de nombreuses Troupes. fe camperent dans le même endroit que la derniere fois, & attaquerent la Ville avec toute la vigueur possible; mais less Biscavens & la Garnison se désendirent encore avec plus. de valeur, de maniere qu'il y eut beaucoup de sang répandu de part & d'autre. L'assaut dura tout le jour, & les François

(A) Pulgar, Alfonse de Palen- | reste en ôtage entre les mains du Rois de Portugal. Ce jeune Seigneur étoit-il donc déja relaché? C'est ce qui paroît: probable, s'il n'y a point ici d'omission? de la part de Ferréras, parce qu'autremem le point de son' élargissement. auroit durauffi entres dans les propositions du Roi Don Alfonte.

QÈ, ŽURITA & d'autres. \* Ici se trouve la preuve de ce que j'ai marque au sujet du Comte de Benaventé dans ma quatriéme Note sous L'année précédente; mais je fuis surprisq que Ferriras ne dise vien de Don-Louis, fils de ce Comte, qui étoit aussi.

Anne's DE J. C. 1476.

changerent ensuire de position & se retirerent vers Irançu; pour se mettre à couvert de l'Artillerie de la Place, Le jour suivant les Biscayens firent une sortie, & fondirent courageusement sur les François; & comme ils connoissoient parfaitement le Pais, un nombre considérable de ces braves gens, prit les ennemis en queue, dans le tems qu'ils s'y attendoient le moins, en fit un horrible carnage, leur enleva quelques pieces d'Artillerie, & les força de regagner leur Camp. Cela n'empêcha pas cependant que les François ne dressassent leurs Batteries contre la Ville, d'où les Biscayens faisoient de fréquentes sorties avec perte de part & d'autre, le siège continuant de cette maniere durant plus de deux mois (A).

Retour du Prince Don tugal.

Après la Bataille de Toro, l'Alcayde de Nodar & celui Jean en Por d'Alégrete faisoient tout le mal possible aux Portugais des Territoires voisins. Les cris de ceux-ci parvinrent jusqu'à Toro aux oreilles du Roi Don Alfonse, qui donna ordre au Prince Don Jean son fils de repasser en Portugal, & d'empêcher ces hostilités. Ainsi le Prince Don Jean partit de Toro vers la Pentecôte, accompagné de l'Evêque d'Evora & du Comte de Pénéla avec leurs Troupes, & prit la route de la Guardia, où il fut reçu avec de grands temoignages de satisfaction par la Princesse sa femme, qui l'y attendoit (B).

à passer en France.

Environ le même tems arriva de France à Toro Alvar Portugal se d'Atayde, qui rendit compte au Roi Don Alfonse son Maîson Rosaume tre des grandes offres que le Roi de France lui avoit faites, & se dispose & de l'ardeur avec laquelle ce Monarque faisoir la guerre du côté de Fontarabie. Le Roi de Portugal s'en laissa facilement imposer par les discours du Monarque François, & persuadé d'ailleurs qu'il ne pourroit s'emparer des Roiaumes de Castille & de Léon, sans avoir de plus grandes forces, il résolut d'aller en personne en France solliciter les secours dont il avoit besoin pour le succès de son entreprise. Aïant donc mis de bonnes Garnisons dans les Places qu'il possédoit, il laissa à Toro le Comre de Marialva, & partit bien accompagné pour le Portugal. Il emmena avec lui Doña Jeanne sa niéce, qu'il laissa à la Guardia, & étant allé à Mi-

<sup>(</sup>A) Pulgar, Zurita & d'autres. Ruy de Piña, Alfonse de Paleis.
(B) La Chronique de Don Alfonse CE, Zurita, & d'autres. V. Roi dePortugal, Damien de Goes,

DESPAGNE. XI. PARTIE. SIEC. XV.

randa, il passa de-là à Porto, où se rendirent le Prince, l'Infante Doña Béatrix, & plusieurs Prélats & Seigneurs, qui s'efforcerent de le détourner de la résolution où il étoit de faire le voïage de France; mais le Roi qui étoit piqué du point d'honneur n'eut aucun égard à leurs instances: au contraire, il envoia en France le Comte de Sousa, & commença à faire préparer des Vaisseaux & des Galéres pour passer lui-même à ce Roïaume (A).

Anne'e de Ъ C. 1476-

Quand le Roi Don Ferdinand fut parti pour la Biscaye, Plusseurs la Reine Doña Isabelle alla à Tordésillas avec un Corps de Places ran-Troupes, afin d'observer les mouvemens de celles que le béssance du Roi de Portugal avoit laissées à Toro, & dans les autres Roi Don Fer-Places qui tenoient pour lui. Dans ce tems là la Forteresse dinand & de de Baéza en Andalousie étoit déja rangée sous l'obéissance sa Isabelle. du Roi Don Ferdinand, & le Sénéchal de Murcie avoir soumis quelques Places, dont le Marquis de Villéna éroit. auparavant en possession. Enfin les Villes de Tovarra, Iniefra, Ellin & Chincilla prirent les armes, & se déclarerent pour le Roi & la Reine, obligeant les Alcaydes de se ren**f**ermer dans les Forteresses (B).

Le Roi Don Ferdinand prit la route de Biscaye par Val- Le Roi Dom ladolid & Burgos, laissant au Roi d'Aragon son pere le tems Ferdinand part pour la de se rendre à Vitoria, & donnant les ordres nécessaires dans Bisage. toutes les Places par où il passoit. De Burgos il expédia des Lettres à toutes les Mérindades des Montagnes & de la Vieille Castille d'accourir armées à Vitoria pour faire lever aux François le siège de Fontarabie. Il ordonna aussi au Comte d'Aguilar d'aller à la vue de Fontarable avec trois cens Lances, de même qu'au Comte de Tréviño avec ses Troupes; après quoi il alla à Vitoria, où se rassemblerent cinquante mille hommes, tant de Cavalerie que d'Infanterie. Le Comte de Lérin sçachant le Roi Don Ferdinand si proche, lui députa quelques Seigneurs pour lui offrir la Ville de Pampelune & plusieurs autres Places & Forteresses du Roiaume de Navarre, qui tenoient pour lui; mais le Roi répondit qu'il ne vouloit point ce qui ne lui appartenoit pas, & fit dire à ce Comte qu'il convenoir que les deux Factions

<sup>(</sup>A) La Chronique de Don Alfon-fe V. Roi de Portugal, Damien de Goes, Ruy de Piña, Alfonse de Palence, Lurita, & d'aures.

(B) Xiména dans l'Histoire de Murcie.

cessassent de se faire la guerre, parce qu'à l'arrivée de son Anne'e de pere, on arrangeroit tout d'une maniere convenable \*.

J. C. 1476. Levée du siège de Fon-François.

Sur la nouvelle du grand nombre de Troupes que le Roi Don Ferdinand avoit ramassées pour secourir Fontarabie, tarabie par les les François, qui faisoient le siège de cette Place, comprirent qu'après le monde qu'on leur avoit tué dans les sorties, ils avoient tout à craindre, si le Roi Don Ferdinand venoit les attaquer. Outre ce danger, ils n'avoient point à beaucoup près autant de vivres qu'il leur en falloit, parce qu'on étoit obligé de les amener de loin; & ils étoient persuadés, que quoique la Place n'eût pas de hautes murailles, elle étoit si bien fortifiée, par des fossés & d'autres retranchemens, qu'il étoit impossible de la prendre, sans le secours d'une grande Flotte, & sans avoir une puissante Armée. Toutes ces raisons les déterminerent à envoier faire des remontrances au Roi Louis, afin de lever le siège, & le Roi de France y aïant égard, leur ordonna de se retirer à Bayonne, & de laisser dans cette Ville une partie des Troupes, pour ce qui pourroit s'offrir.

Chatiment. d'un grand nombre de Criminels, Roi Don Bilbao.

Dès que le Roi Don Ferdinand eut appris la levée du siége de Fontarabie par les François, il congédia les Troupes qui étoient venues le joindre, & entra ensuite dans les Mon-& arrivée du tagnes de Burgos avec le Connétable, d'autres Seigneurs & Ferdinand à ses Gardes, afin de châtier plusieurs malfaiteurs, & remettre la Justice en vigueur. Il y eut alors un grand nombre de Scélérats punis rigoureusement, & on rasa plusieurs Forteresses qui servoient de résuge aux Voleurs & Bandits. Le Roi aiant ainsi donné dans ces Quartiers des preuves redoutables de son amour pour la Justice, passa en Biscaye, où il fut reçu avec toutes sortes de témoignages de joie, & de grandes acclamations. Il se rendit d'abord à Bilbao, où il donna les ordres nécessaires pour qu'on achevât un Armement qu'il avoit ordonné de faire; il y fit aussi connoître la grande estime qu'il avoit pour toute la Biscaye, en considération de la valeur que les gens de cette Province avoient fait éclater au siège de Fontarabie (A). Quoique j'aie exami-

varie, comme l'ai dit dans ma troisiéme Note sous l'année 1472, que Mariana l'a avancé. J'observerai dans ma Note suivante, que l'on en a encoge des témoignages plus positifs.

<sup>(</sup>A) Pulgar, Nébrija, Alfonse DE PALENCE, ZURITA & d'autres. \*Des offres du Comte de Lérin au Roi Don Ferdinand, il paroît suivre que le Roi de France n'avoit pas en garde les principales Places du Rosaume de Na-

né la plûpart des Historiens François, je n'en ai trouvé aucun qui parle des différens événemens de cette guerre en cette année.

J. C. 1476.

Ce Prince

Le Roi Don Ferdinand aïant appris que Don Alfonse son pere, Roi d'Aragon, étoit arrivé à Vitoria le treiziéme jour va voir le Roi d'Août, accompagné des Comtes de Cardone, & de Paré-pere, & tra-'des, de l'Evêque de Gironne & d'autres Seigneurs, passa vaille avec promptement à cette Ville, après avoir expédié les affaires la Navarre. de Biscaye. Là le pere & le fils aïant rempli les devoirs naturels, & satisfait aux cérémonies accoutumées entre des Têtes Couronnées, conférerent amplement sur les affaires de la guerre de France, & sur les moiens de pacifier la Navarre. Le dix de Septembre ils allerent ensemble à Tudéle, où le deuxième jour d'Octobre le Comte de Lérin & le Connétable de Navarre leur remirent, pour eux-mêmes, & au nom des Seigneurs, Villes & Places de leur parti, la décisson de tous leurs différends depuis l'année 1466, jusqu'alors. Les deux Rois imposerent une Tréve de huit mois entre les deux Factions, & exigerent que le Comte de Lérin donnât en otage Don Philippe de Navarre, au Roi de Castille, jusqu'à ce qu'il eût livré au même Monarque les Forteresses de Murillo, Milagro, & d'autres. Il fut pareillement réglé que la Ville de Pampelune & d'autres de la Couronne seroient déposées entre les mains du Roi de Castille, qui en donna la garde à des personnes de confiance, & y établit les Garnisons nécessaires. On porta, par ordre des deux Monarques, cet arrangement à Magdeleine, Princesse de Viane, qui étoit à Pau, pour le lui faire approuver; mais la Princesse & son Conseil ne l'apprirent point avec plaisir, dans la pensée qu'en mettant des Garnisons à Pampelune & dans les autres Places, le Roi de Castille n'avoit en vûe que de s'emparer du Roïaume de Navarre \* (  $\Lambda$  ).

(A) Zurita.
\* Tout ceci semble être une preuve que la Princesse Doña Léonore n'avoit pas confié au Roi de France, après la mort du Comte de Foix son mari, les principales Places & Forteresses du Roïaume de Navarre. D'ailleurs est-il croïable que le Roi d'Aragon son pere, qui vouloit garder la Souveraineté de laNavarre julqu'à la mort, l'eût souffort, sur-tout dans un tems, où il étoit si mécontent du Roi de France qui avoit embraffé contre lui la désense des Bar-

celonnois rébelles, & de qui il avoit tout à craindre? Et si cela s'étoit sait, le Roi Louis XI ne seroit-il pas intervenu dans les différends entre le Comte de Lérin & le Connétable de Navarre, & n'auroit-il pas interposé son autorité afin de pacifier ces deux Seigneurs, Il n'en est cependant rien dit par aucun Historien, ni par Mariana même; d'où je conclus que le dernier a eu tort d'avancer ce que j'ai marqué dans la troisième Note sous l'année

Anne'e de J. C. 1476. Le dernier de Toléde.

Le Roi d'Aragon fouhaitoit ardemment que le Roi Don Ferdinand & la Reine Doña Isabelle ses enfans recussent en graces l'Archevêque de Toléde, tant à cause de l'amitié s'intéresse au qu'il avoit pour lui, que des services essentiels que ce Préprès deson fils lat leur avoit rendus pour leur procurer la Couronne. Il en PArchevêque parla fortement au Roi son sils, mais comme la Reine Dona Isabelle étoit si piquée du procédé de l'Archevêque, tout ce que le Roi Don Ferdinand promit à son pere, ce fut de faire son possible pour calmer le courroux de la Reine sa femme (A).

La Ville de

Au commencement de Juillet on avertit de Toro la Reine Toro est blo Doña Isabelle, que si elle envoïoit un Corps de Troupes dre de la Rei- fussisant, on l'introduiroit dans la Ville, pour s'en emparer, ne Dona Is- & fur le champ la Reine sit partir l'Amirante, le Duc d'Albe, le Comte de Benaventé, l'Evêque d'Avila & d'autres avec leurs Troupes. Tous ces Généraux se présenterent devant la Place, attendant qu'il s'y fit quelque mouvement, mais comme personne ne branla, quelques-uns disent qu'ils attaquerent la Ville, & furent repoussés par les Portugais; & d'autres, que reconnoissant la fausseté de l'avis, ils distribuerent leurs Troupes dans les Places circonvoisines, par ordre de la Reine Dona Isabelle, afin de bloquer la Ville: ce qui me paroît le plus vraisemblable (B).

Troubles à Ségovie\_

A Ségovie, Alfonse Maldonado qui étoit piqué de ce qu'André de Cabréra lui avoit ôté le Sou-Gouvernement de l'Alcazar de cette Ville, pour le donner à Pierre de Bobadilla fon beau-pere, resolut de se venger d'André de Cabréra. Feignant de vouloir tirer de l'Alcazar une grande pierre pour un bâtiment qu'il faisoir, il y alla avec quatre hommes vigoureux & braves. Dès qu'il fut entré, ses quatre hommes égorgerent le Portier & se saissirent des portes, & un Corps. de Troupes qu'il tenoir tout prêt, étant accouru à l'instant, Pierre de Bobadilla & d'autres furent arrêtés prisonniers. Tous ces audacieux voulurent se rendre maîtres de l'Alcazar, & les gens qui avoient soin de la Princesse Doña Isabelle, fille des Rois Don Ferdinand & Doña Isabelle, l'enfermerent dans la Tour la plus forte, afin de la mettre en sureré, & refuserent constamment d'ouvrir les portes de certe Tour, quelque menaces que fissent les Séditieux d'ôter

### D'ESPAGNE. XI. PARTIE. Size. XV. 475

la vie à Pierre de Bobadilla. Cette entreprise téménaire sutaccréditée par le bruit qu'on répandit, que l'en ne cherchoit. Ann'ss DE qu'à empêcher les véxations & les violences qu'André de Cabréra & ses Ministres exerçoient à l'égard des Habitans

La Reine Doña Isabelle apprit sur la sin de Juillet cet Le calme y événement à Tordésillas, & partit aussi-tôt pour Ségovie, est rétabli. accompagnée du Cardinal Mendoza, du Comte de Benaventé & d'autres Seigneurs. Quand elle fut proche de la Ville, les Séditieux lui envoierent dire qu'ils la recevroient, pourvû qu'elle n'amenât avec elle, ni le Cardinal Mendoza, ni le Comte de Benaventé; mais la Reine leur sit réponse, avec le cœur mâle dont elle étoit douée, que les Souverains n'avoient pas de Loix à recevoir de leurs Sujets, & qu'elle se feroit accompagner de qui elle voudroit. Etant entrée ensuite dans la Ville, la Reine alla droit à l'Alcazar, qui étoit plein de monde, & comme il s'amassoit encore beaucoup d'autres gens, on lui conseilla de faire fermer les portes, mais elle ne le voulut point, & ordonna au contraire de les laisser libres. Lorsque toute la Cour fut couverte de personnes, la Reine leur dit qu'elle les avoit fait entrer par envie d'entendre leurs plaintes & d'y remédier, & qu'ils pouvoient compter que la tendresse qu'elle avoit pour eux, sui feroit prendre part à leurs maux. Alors le Peuple éleva la voix, & cria que la premiere chose qu'il demandoit, c'étoit que l'on ôtât le Gouvernement de l'Alcazar à André de Cabréra. La Reine leur répondit que c'étoit aussi son intention, & qu'à cet effet elle leur enjoignoit de chasser de l'Alcazar tous ceux qui l'occupoient; ce qui fut bientôt exécuté, Alfonse Maldonado s'échappant dans la confusion. Elle donna le Gouvernement de l'Alcazar à Gonçale Chacon, & comme les cris du Peuple augmentoient, elle alla à cheval coucher au Palais. En mettant pied à terre, elle dit à la Ville de lui députer trois ou quatre personnes pour l'instruire de tous les griefs que l'on avoit, & qu'elle engageoit sa parole Roïale de faire une sévére justice, après la vérification des faits. On fit donc les informations, & l'on punit les coupables, mais on rendit l'Alcaydie ou le Gouvernement de l'Alcazar à André de Cabréra, parce qu'il ne se trouva contre lui aucune charge importante (A).

<sup>(</sup>A) Pulsar, Alfonse de Palence, Colménares dans l'Histoire de Ségovic. Oooi

J. C. 1476.

Toro continuoit toujours d'être bloqué par les Troupes de la Reine Doña Isabelle, & un Berger appellé Barthélemi, natif de cette Ville, aïant imaginé le moien de les Surprise de v introduire sans danger, s'adressa à l'Evêque d'Avila, & Toro par plu s'offrit à lui pour guide. Le Prélat après avoir bien examiné seurs Géné- l'affaire, en conféra avec quelques-uns des principaux Généraux, qui furent d'avis que l'on tentât ce coup de main. Ainsi la nuit du 19. de Septembre Pierre de Vélasco d'Alcaraz, Vasco de Vivéro & d'autres Généraux partirent avec six cens Fantassims, & Don Frédéric Manrique avec un Corps de Cavalerie. Guidés par le Berger ils passerent par des fondrieres rudes & difficiles, qui faisoient la principale force de la Ville. Antoine de Fonséca, Pierre de Vélasco & Vasco de Vivéro étant montés les premiers, suivis de leurs Troupes, entrerent dans la Ville & allerent sur le champ ouvrir la porte, qui donne sur la Riviere, à Don Frédéric Manrique, qui entra aussi-tôt avec la Cavalerie; de sorte que l'on se faisit de la Ville. Le Comte de Marialya s'enfuit à Villalonso avec les Portugais qui purent le suivre 🕻 & Doña Marie Sarmiento, veuve de Jean d'Ulloa, s'enferma dans la Forteresse.

Don Alfonse d'Aragon vint sur le champ à Toro, & aïant la Forteresse. fait pointer le canon, il commença à battre la Forteresse, dont il détruisit quelques maisons & une partie de la muraille. La Reine Doña Isabelle, qui étoit à Ségovie, aïant appris cette agréable nouvelle, partit aussi pour Toro, accompagnée du Cardinal Mendoza, & des Comtes de Benaventé & Cifuentes. Etant entrée dans cette Ville le vingt-huitiéme jour de Septembre, elle sit faire aussi-tôt les actes juridiques, accoutumés contre les Rébelles. Doña Marie Sarmiento allarmée de cette démarche, supplia la Reine, par la médiation de quelques Seigneurs, d'user de clémence à fon égard, offrant de rendre non-seulement cette Forteresse. mais celles de la Mora & de Monçon. La Reine eut égard à la priere, en considération de ce que Doña Marie étoit une veuve, & sœur du Comte de Salinas, de qui elle avoit si lieu d'être contente, & laissa même à cette Dame Villa-Ionso & le reste de ses Domaines. Dans le même tems le Comte de Marialva fortit de Villalonfo avec les Portugais. & retourna dans sa Patrie (A).

(A) PULGAR , ALEONSE DE PALENCE , ZURITA & d'AUTRES.

### D'ESPAGNE. XI. PARTIE. Siec. XV. 47

En conséquence de ce qui avoit été réglé dans les Etats Anne's DE de Madrigal touchant les Congrégations ou Confédérations, Alfonse de Quintanilla, Grand-Trésorier des Rois Don Ferdinand & Doña Isabelle, & Don Jean d'Ortéga, Proviseur ment des de Ville-Franche des Montagnes d'Oca & Sacristain du Roi, Congrégas'assemblerent à Duéñas avec les personnes députées par les villes contre principales Villes & Places du Roïaume de Castille. Alfon-les Bandits & se de Quintanilla aïant fait à tous les Assistans un discours, Voleurs. dans lequel il prouva la nécessité & l'utilité de la Sainte Congrégation \* pour arrêter les extorssons, les vols, les insultes, les violences & les meurtres que l'on éprouvoit, à cause de la multitude d'Assassins, de Voleurs de grands chemins, de Bandits & de Scélérats dont les Roïaumes étoient infestés, non-seulement on consentit de l'établir, on assigna même des fonds à cet effet, on fixa le nombre de Troupes qui devoient être emploiées, & on fit des Réglemens que le Roi & la Reine approuverent. Don Alfonse d'Aragon, Duc de Villahermosa, frere du Roi, en sur nommé Général, & l'Evêque de Cartagêne, Juge de ce qui pourroit y furvenir. Quelques Seigneurs cependant s'opposerent à cet établissement, mais le Connétable Don Pédre de Vélasco l'aïant admis le premier, les autres en firent autant à some exemple (A).

Le Marquis de Villéna cherchoit depuis que l'que tems Accommopar le canal du Cardinal Mendoza, à faire fa paix avec les dement du
Rois Don Ferdinand & Doña Isabelle. Il y eut à cette oc-Villéna avec
casion plusieurs conférences de part & d'autre, & à la sin l'actes Rois Don
commodement sut sair, à condition que le Marquis de Ville Ferdinand &
Doña Isabelléna reconnoîtroit les Rois Don Ferdinand & Doña Isabelle, & prêteroit serment à la Princesse Doña Isabelle, & prêteroit serment à la Princesse Doña Isabelle leur
solle, comme à l'héritiere présomptive & légitime de la Couronne; que Don Louis d'Acuña, Evêque de Burgos, Don
Jean Pachéco & Don Alsonse Tellez Giron ses streres en seroient de même dans le terme de trente jours; & que le
Marquis, ses parens & ses amis, seroient absous de tous les
crimes & meurtres qu'ils avoient commis depuis la mort du
Roi Don Henri jusqu'alors, & rétablis dans tous leurs biens
& toutes leurs Charges: les Rois Don Ferdinand & Doña

A) Loi 105. de la Compilation du | \* C'est ce qu'on appelle en Espagne Roi Don Ferdinand page 97. Puleme, la Sancta Hermandade.

ALFONSE DE PALEMEN, E les autres

Anne's de J. iC. 1476.

Isabelle interposerent aussi leur parole Roïale de recevoir est grace le Marquis & les autres, en les traitant chacun suivant son rang & sa naissance. On désigna encore les Places qui devoient rester à la Couronne, & celles que le Marquis devoit garder, & il fut décidé que le Marquis rendroit la Forteresse de Madrid, celle de Truxillo & d'autres, dans le terme de cinquante jours, & que l'on donneroit à Pierre de Baéza, qui tenoit celle de Truxillo, un Sauf conduit pour en sortir, de même qu'à ceux qui étoient avec lui. Le Marquis de Villéna jura le tout le onziéme jour de Septembre; mais comme la condition de la reddition de la Forteresse de Truxillo ne fut pas remplie, il resta à la Couronne un grand nombre de Places ( A ).

Retour du dinand en

Le Roi Don Ferdinand apprir à Tudéle la reddition de Roi Don Fer- Toro, & aïant pris congé de son pere, il passa en Castille, Cassille. Plu-& se rendit à cette Ville le 30. d'Octobre. Voiant que de fieurs Places ce côté-là il ne restoit plus au Roi de Portugal que Castroaffiégées par Nuño, Siete-Iglésias & Cubillos, & dans les environs de Salamanque Canta-la-Piedra, il résolut de les prendre. Il manda à cet effet toutes ses Troupes, & fit venir celles de Ségovie, Avila, Salamanque, Zamora, Médina-d'el-Campo, Valladolid, & des Congrégations. Dès qu'elles furent toutes rassemblées, & que la Tréve de Canta-la Piedra sut expirée, il bloqua toutes ces Places dans un même tems. Castro-Nuño sut celle que l'on entreprit sur tout de réduire. Le Roi Don Ferdinand se présenta en personne devant la Ville, & y fit conduire beaucoup d'Artillerie, & faire tout au tour des fossés profonds & de bons parapets, afin que personne ne pût y entrer, ni en sortir; mais Pierre de Mendaña, qui avoit tout prévu, se conduisit de maniere que le siège sut plus long qu'on n'avoit cru (B).

Dans le mois de Novembre Jean de Robles & Rodri-Huété recouvree & gue d'Aguila entrerent dans la Ville d'Huété avec un Corps Couronne de de Cavalerie, à la faveur d'une intelligence qu'ils eurent avec Castille, quelques Habitans, & forcerent Loup d'Acuña, qui en prenoit le titre de Duc, de fuir & de la laisser à la Couronne.

sur laquelle il l'avoit usurpée (C).

Mortde Don Rodrigue Manrique

Le onziéme jour du même mois mourut à Ocaña l'illustre & valeureux Chevalier Don Rodrigue Manrique, Comte

(A) Zurita.
(B) Pulgar, Alfonse de Pa- | Lence & d'autres.
(C) Zurita. ( A) ZURITA.

de Parédes, qui se faisoit appeller Grand-Maître de Saint Anne's DE Jacques: il fur inhumé dans l'Eglise du Couvent d'Uclès. La Reine Doña Isabelle reçut cette nouvelle à Toro, & Comte de partit à l'instant pour Ocana, où elle se rendit en peu de Parédes. tems, afin de prévenir que l'on ne procédat à une nouvelle élection, fans son ordre ni celui de son mari. Don Alsonse de Cardénas, qui prenoit aussi le titre de Grand-Maître de Saint Jacques dans la Province de Léon, ne sçut pas plutôr la mort de son Concurrent, qu'il assembla un bon Corps de Troupes à dessein d'aller à Uclès se faire reconnoître de tout FOrdre. Au bruit de sa marche plusieurs des Treize \*, des Commendeurs & Chevaliers accoururent à Uclès, mais Don Alfonse de Cardénas s'étant avancé jusqu'au Corral d'Almaguer, pour s'emparer des Places de la Grande-Maîtrise, la Reine Doña Isabelle lui sit dire de ne point passer outre, & de ne rien innover, parce que son service l'exigeoit ainsi. Sur cette désense Don Alsonse de Cardénas envoia vers la Reine le Comte d'Uruéña & Don Pedre Portocarréro, pour l'assûrer de son obéissance & de sa soumission.

La Reine Doña Isabelle manda au Prieur d'Uclès & aux L'Ordre de Chevaliers de Saint Jacques, de députer quatre des Treis Saint Jacques ze, quatre Commendeurs & quatre Chevaliers, qui se consent de dérendissent à Ocanale 15. de Novembre, pour conférer sur ministration ce qui convenoir le plus à l'avantage de l'Ordre. Le Prieur au Roi Dons & les Chevaliers obéirent, & les douze Députés s'étant asfemblés à Ocaña dans une Grande Salle du Palais, le Cardinal Mendoza, l'Evêque d'Avila & le Comte d'Ossorne leur porterent la parole de la part de la Reine, & leur dirent qu'ils ne pouvoient ignorer tout ce que l'Ordre avoit souffert par les divisions qui s'y étoient élevées, & que pour parvenir à en bien arranger les affaires, il falloir en élire Adminiftrateur le Roi Don Ferdinand, avec l'assurance, qu'aprèsque tout en seroit rétabli dans un état convenable, on proséderoit à l'élection d'un Grand-Maître, conformément aux Statuts de l'Ordre. Tous les Députés accepterent la propo-

Saint Jacques treize Chevaliers, qui ont le pas dévant les Commendeurs, a qui éliffoient anciennement le Grand-Maître, dont ils étoient le Conseile ordinaire : e : c. niidération de ce que cot Dadte dbit tom on ine sun Rareil nome

\* On appelle ainsi dans l'Ordre det bire de Gentilshommes, qui s'obligerense par vœu à garder les chemins, sur les quels des Chanoines, qui devinrent alors leurs Chapelaines, avoient batis des Hôpitaux pour loger les Pélerins de Saine Jacques.

sition, & promirent même que l'Ordre supplieroit le Pape ANNE'E DE d'accorder l'Administration de l'Ordre au Roi Don Ferdi-J. C.

nand pour le tems qui conviendroit (A). #476,

Co Prince le, & paffe avec elle à Ocana,

Il se répandit un bruit que les François faisoient quelque joint la Reine mouvement du côté de Fontarabie; ce qui sit que le Roi Dona Mabel-Don Ferdinand envoïa à cette Ville le Comte de Monté-Agudo avec huit cens Lances & un Corps d'Infanterie. Pour donner de la force au Traité que la Reine Doña Isabelle avoit fait à l'égard de l'ordre de Saint Jacques, le même Roi passa à Médina-d'el-Campo, laissant le Commandement de son Armée & de toutes les Troupes au Duc de Villahermosa son frere, à qui il recommanda sur tout de soumettre Castro-Nuño. Le Duc d'Albe, qui étoit un peu mécontent, de même que le Comte de Tréviño, de l'établissement des Congrégations, étant aussi venu à Médinad'el-Campo, par son ordre, le Roi le radoucit; après quoi il alla avec la Reine sa femme à Ocaña (B).

Le Roi de

Cependant Don Alfonse, Roi de Portugal, aïant assem-Portugal pas-se en France. blé seize Vaisseaux & cinq Galéres pour passer en France, y embarqua quatre cens quatre-vingt Chevaux & douze cens Soldats d'élite, & partit avec elle de la Place de Lisbonne. Après avoir doublé le Cap de Saint Vincent, il jetta l'ancre à Lagos, voulant aller en France par la Méditerranée, de crainte de rencontrer dans l'Océan la Flotte de Castille, qui étoit sur les côtes de Biscaye. De Lagos le Roi Don Alfonse passa à Ceura \*, afin de reconnoître par lui-mê-

> (A) Pulgar, Zurita, & Rades, dans l'Histoire des Ordres Militaires.

> (B) Pulgar.
> \* Farias de Sousa affure que le Roi Don Ferdinand avoit envoié une Flotte en Afrique, à dessein de battre cette Place par mer, tandis que les Maures, dont l'Armée étoit formidable, l'attaqueroient du côté de la terre; le toue pour avancer le siège qu'il faisoit de Burgos, en obligeant le Roi de Portugal de faire une diversion. Monsieur de la Neufville & le Continuateur de l'Histoire Ecclésiastique de l'Abbé Fleury, qui ne sont d'accord ni entre eux, ni avec Ferréras pour la Chronologie de la plupart des événemens dont le dernier parle sous la présente année, puisqu'ils les mettent l'un en 1475 & l'autre en 1477, ont adopté cette opi

mon. Cependant outre qu'il n'en est rien dit par pluseurs bons Auteurs que j'ai consultés, quelle apparence y a-t-il que Don Ferdinand eût formé une entreprise sur une Ville que les Maures assiégeoient? N'avoit-il pas au moins autant à craindre de la part de ceux - ci que de celle des Portugais? On ne peut pas dire qu'il agissoit de concert avec eux, puisque, suivant le même Ecrivain, ces Barbares firent demander aux Portugais la permission de traverser la Ville de Ceuta, pour charger avec eux les Castillans. Toutes ces considérations me portent à croire, que c'est un conte inventé à plaisir, afin de ternir la gloire de Don Ferdinand, qui est trop bien établie pour en recevoir la moindre atteinte.

D'ESPAGNE. XI. PARTIE. Siec. XV. 481

me l'état de cette Place, & en aïant renforcé la Garnison, il continua sa navigation pour Marseille; mais il s'éleva une furieuse Tempête, qui le força de relâcher & prendre terre à Colibre le quinzième jour de Septembre : il alla ensuite à Perpignan. Il dépêcha de là François d'Alméyda vers le Roi de France, pour lui demander en quel endroit il le trouvevoit; & après qu'Alméyda fut parti, il passa à Narbonne, à Montpellier & jusqu'à Lyon, quoique sans entrer dans cette derniere Ville.

J. C. 1476.

François d'Alméyda vit le Roi de France, & retourna dire au Roi Don Alfonse que ce Monarque l'attendoit à Roi de France Tours: peu après vint le Duc de Bourbon, pour complimenter le Roi Don Alfonse. Arriva ensuite un Gentilhomme de la part du Roi de France, pour féliciter le Portugais sur sa bienvenue, l'affûrer d'une parfaite estime, & lui dire qu'il étoit attendu à Tours. Le Roi Don Alfonse passa donc à Berri, où il se reposa quelques jours avec toute sa suite. Sur la nouvelle qu'il étoit en route pour Tours, le Roi Louis sortit de la Ville, sous prétexte d'un certain pélerinage, après avoir donné ordre au Seigneur d'Argenton de faire au Roi de Portugal la même réception, & le même traitement qu'aux Rois de France; ce qui fut exécuté. Cinq jours après le Roi Louis retourna à la Ville, & alla droit au logement du Roi de Portugal, où les deux Monarques se firent des complimens réciproques & des protestations de la plus sincére amitié. Aïant causé tous deux quelque tems, le Roi Louis prit congé du Roi de Portugal, avec promesse d'avoir ensemble de longues conférences sur le sujet de son voïage.

Ces deux Rois s'aboucherent quelquefois, & celui de France, voulant faire valoir au Portugais son amitié, tira avec ce Prinavantage de la guerre qu'il faisoit du côté de Fontarabie Romedemanaux Rois Don Ferdinand & Doña Isabelle, & des frais & der la Dis-vouloit avoir de lui de plus grands secours pour se procu- na Jeanne sa rer la Couronne de Castille, il falloit qu'il fit deux choses: niéce. la premiere, effectuer le mariage avec Doña Jeanne sa niéce, & demander à cet effet la dispense du Pape, afin d'avoir un droit fondé à ce Trône; & la seconde, le mettre en état d'emploïer en sa faveur les Troupes avec lesquelles il étoit obligé de soutenir le Duc de Lorraine contre le Bourguignon. Le Roi de Portugal crut aveuglément le Roi Tome VII.

Anne's de J. C. 1476.

de France, quoique l'intention du dernier fût bien différente de ce que ses discours annonçoient. Il le pria donc de dépêcher à Rome quelques personnes avec ses envoïés, pour obtenir la Dispense, & le Roi de France consentit de nommer Monsieur de Balhor & le Président de Grenoble, qui partirent avec le Comte de Pegna-Macor & le Docteur Don Jean de Téxéyra, Ambassadeurs du Rois de Portugal auprès du Pape. Ceux-ci s'acquitterent à Rome de leur commission, mais ils trouverent dans cette Cour de grandes oppositions de la part des Rois de Castille & d'A-

Entrevûe du

Le Roi de Portugal comptant sur sa parenté avec le Duc Roi de Portu-gal avec le de Bourgogne, se chargea de l'engager à se désister de la Duc de Bour-gogne proche de Nancy, & pour aller trouver ce Duc, qui étoit devant Nancy, Capitamost du der-le de la Lorraine. Arrivé à peu de distance du siège, il envoia dire au Duc de Bourgogne, qu'il s'étoit rendu dans cet endroit, asin de conférer avec lui sur des intérêts communs. Le Duc vint aussi tôt le voir, & après les complimens: accoutumés, le Roi de Portugal tâcha de lui persuader de lever le siège de Nancy, & de renoncer à cette guerre, en remettant la décission de ses différends à des Juges-Arbitres d'une intégrité reconnue. Il lui promit que le Roi de Francefe prêteroit de toutes ses forces à l'accommodement; mais le Duc de Bourgogne lui dit de ne se point sier aux paroles du Roi de France, dont il connoissoit parsaitement les détours & les artifices; que s'il ne s'affûroit pas bien de tout ce que lui disoit ce Monarque, l'expérience le tromperoir; & qu'à l'égard de lever le siège & de méttre bas les armes, il ne le pouvoit pas, sans exposer sa propre gloire. Voïant qu'il ne pouvoit rien gagner sur ce Duc, le Roi de Portugal prie congé de lui, & alla à Paris, où il apprit peu après la more du Duc de Bourgogne (A).

Prile de Salseau de Libya

Pendant que tout ceci se passoit, le Roi de France don-Es & du Châ-noit toujours du côté du Roussillon une inquiétude contipar les Fran-nuelle au Roi d'Aragon, qui envora à Barcelonne Doña. Jeanne sa fille, pour ordonner au Comte de Prades, de

<sup>(</sup>A) Pulgar, Alfonse de Palen-ce, Zurita & les autres Castillans; la Chronique de Don Alsonse V. Roi de Portugal, Rue de Piña, Edouard

Nunez, Damien de Goes, Vascom-cellos avec les autres Portugais, Piers-re Matthieu, Dupleix & d'autres-François.

#### D'ESPAGNE. XI. PARTIE. SI E C. XV.

veiller avec soin à la sûreté de ces Frontieres; mais les François assiégerent Salses. A cette nouvelle les Comtes de Cardone & de Prades, Don Jean de Cardone & l'Evêque d'Urgel réunirent leurs Troupes pour secourir la Place, mais elle étoit rendue avant leur arrivée. Comme le Gouverneur du Château de Libya en avoit fait de même que ceux de Salses, les quatre Généraux laisserent sur les Confins Rodrigue de Bobadilla, le Bâtard de Cardone, Belléra, Louis Mudarra, Etienne Gato, & d'autres Capitaines avec leurs Compagnies.

Le Roi Don Jean, craignant que les François ne fissent Diverses, une irruption par la Navarre, fit dire à Doña Léonore sa fille mesures que prend le Roi de ne leur point donner passage, & prépara quatre cens d'Aragon. Chevaux pour s'y opposer, en cas que les Beaumonts voudussent introduire les Troupes de France. Il envoia aussi Pierre de Vaca vers le Roi Don Ferdinand son fils, afin de lui recommander de rassembler de bonnes Troupes à Fontarabie, & d'éviter autant qu'il pourroit d'en venir à une Bataille avec le Roi de Portugal, parce qu'il espéroit un accommodement (A).

Les Beaumonts & les Agramonts, furieux les uns contre Troubles en les autres, reprirent les armes avec plus d'ardeur. La Prin-Navarre. cesse Doña Léonore qui étoit à Olite le dix-huitiéme jour de Mai, allarmée des suites que cela pouvoit avoir, sollicita le Roi Don Ferdinand son frere, d'interposer son crédit entre ces deux Factions pour faire cesser les hostilités. Ainsi le Roi Don Ferdinand fit passer en Navarre l'Evêque de Terranova son Confesseur, asin de les pacifier, jusqu'à ce qu'il allat avec le Roi son pere, arranger leurs différends; ce qui sit qu'ils se tranquilliserent alors (B).

Comme l'argent manquoit au Roi d'Aragon pour paier les Autres dans Troupes, cela fut cause que Louis de Mudarra & Etienne Gato, à qui il étoit dû considérablement, se débanderent avec leurs gens, & fe mirent à voler & à piller au grand préjudice de tout l'Ampurdan. Non contens de ces violences, ils s'emparerent des Châteaux d'Aremp, Talarn, Palau & d'autres de ce Territoire. Les Peuples ainsi opprimés poussoient des cris jusqu'au Ciel, & pour remédier à ces maux la Principauté de Catalogne tint à Lérida une Assem-

Anne'e de 1476.

Anne's de J. C. 1476.

blée, dans laquelle il fut décidé que l'on donneroit sept mille livres à Mudarra & Gato, & que ces deux-ci rendroient les Forteresses dont ils s'étoient saiss, & congédieroient leurs Troupes. On députa à cet effet le Bâtard de Cardone, Pierre d'Ansa & Michel d'Angulo, avec cette somme, vers Louis de Mudarra & Etienne Gato, qui obéirent sur le champ (A).

fédérations.

Le Roïaume d'Aragon étoit plein de Bandits, de Voleurs ragosse, qui de grands chemins & d'Assassins, & comme il étoit dissicile Saintes Con- d'arrêter un mal si préjudiciable, le Roi Don Jean convoqua les Etats à Saragosse, afin de chercher de concert avec eux un reméde qui convint. Après plusieurs conférences, celui qu'on jugea dans cette Assemblée devoir être le plus efficace, fut détablir les Saintes Confédérations; à quoi l'on procéda sur le champ. Toutes les affaires de ce Koïaume étant réglées, le Roi Don Jean alla voir le Roi Don Ferdinand son fils, afin d'arranger celles de Navarre, comme j 🕒 l'ai déja dir (B).

Peste en Catalogne.

Quand le Roi de Portugal fut arrivé à Colibre avec sa Flotte, on commença à craindre qu'il n'eût dessein d'assiéger Castellon d'Ampurias, & pour assûrer cette Place, on y envoïa Alvar de Madrigal, le Bâtard de Cardone & Jean de Sarriéra; mais on fur rassûré, parce qu'on apprit, que le Roi passoir outre. Sarriéra, Salcédo, les Ponces de Torrella, Garcie & d'autres, se faisoient une guerre cruelle, qui étoit très-funeste au Païs; & le Roi Don Jean en aïant été informé passa de Navarre à Cervéra, en Catalogne, où il avoit convoqué les Etats de cette Principauté, parce que la peste étoit à Barcelonne & dans une bonne partie de la Catalogne.

Mariage de Dona Jeanne, Don Ferdi-Naples.

Le Roi Don Jean étant à Cervéra, on y célébra le pre-Infante d'A- mier jour de Novembre le mariage de l'Infante Doña Jeanragon, avec ne, sœur du Roi de Castille, avec Don Ferdinand Roi de nand, Roi de Naples, conformément au Traité conclu à Tudéle le cinq d'Octobre. Don Garcéran de Réquésens, Comte de Trivento & d'Avellino, Capitaine Général & Amiral du Roïaume de Naples, épousa cette Princesse, au nom du Roi son maître dont il avoit les pouvoirs, en présence d'Antoine Aléxandre & d'Antoine Tricio, Ambassadeurs du même Monarque, de l'Evêque de Gironne & de beaucoup d'autres Sei-

(A) ZURITA.

## D'ESPAGNE. XI. PARTIE. Siec. XV.

gneurs dont Zurita fait mention. La peste aïant cessé, les Anne's pe Etats furent transférés à Barcelonne.

Sur ce qu'on apprit que les François vouloient entrer dans l'Ampurdan avec un Corps de Troupes, l'Evêque de Gi-çois font le ronne passa promptement à cette Ville, pour s'opposer à leurs dégat & s'ementreprises, & les Comtes de Cardone & de Prades eurent sieurs Foris. ordre aussi d'y aller avec leurs Troupes. Dans le même tems un Général François, appellé Marchiot, fondit sur le Comté d'Urgel, à la tête de sept cens Chevaux & de trois cens Fantassins, & pénétra jusqu'à Alguayre, commettant de grandes hostilités dans le Païs. Ramonet, autre Général François, entra pareillement dans l'Ampurdan avec cinq cens Lances & un petit Corps d'Infanterie, & de Villa-Nova, où il avoit Garnison, il s'empara des Châteaux de Pontos, Foja, Cassabel & Lévia, & prit ensuite de force celui de Marça.

A la vûc de toutes ces pertes, l'Evêque de Gironne con- On se dif voqua les Seigneurs & Villes de l'Ampurdan, pour ré-pose à arrêter primer les François. Alvar de Madrigal, Sarriéra & Balguarniéra, aïant représenté dans cette Assemblée, que leurs Troupes désertoient faute de paie, & que sans en avoir il étoit impossible de contenir l'Ennemi, on convint de prendre, pour leur donner la Solde, l'argent de la Généralité, sous le bon plaisir du Roi, qui y consentit, quoique contre

le gré des États de Barcelonne (A).

De Médina d'el-Campo, où le Roi Don Ferdinand fit en sorte d'appaiser le Duc d'Albe, qui étoit mécontent du Reine de Cafgrand crédit du Cardinal Mendoza, & de l'établissement tille sollicides Confédérations, de même que le Comte de Tréviño, tent à Rome ce Prince passa dans le Roïaume de Tolode, à dessein d'en- sion de la gager Don Jean de Valençuéla, ancien Prieur de Saint Jean, Grande-Mai-d'ordonner à Pierre Mandaña de lui remarce les Formes de Saint d'ordonner à Pierre Mendaña de lui remettre les Forteresses Jacque de Castro-Nuño, Siete-Iglesias & Cubillas, où il commandoit, pour ne pas perdre de tems, éviter de grands frais, ménager les Soldats, assûrer de ce côté là les Frontieres contre les Portugais, & travailler ensuite à gagner l'Archevêque de Toléde, à qui il vouloit rendre ses bonnes graces afin d'obliger le Roi d'Aragon son pere. Il se rendit à Ocaña, où étoit la Reine, qui le revit avec une joie parfaite. Aïant

Anne'e de J. C. €477.

envoïé tous deux de concert à Rome pour les Bulles touchant l'Administration de la Grande-Maîtrise de Saint Jacques, ils allerent à Toléde à la mi-Janvier réprimer & punir les désordres de cette Ville \*.

Troubles .à Toléde.

Le Comte de Cifuentes & le Maréchal Rivéra son oncle y avoient tout crédit, & Ferdinand de Ribadénéyra, qui en avoit été chassé, avoit cherché à faire aux Tolédains tout le mal qu'il pouvoit, en leur coupant les vivres. Celuici étant un jour avec trois cens quarante Chevaux proche de l'endroit où la Riviere de Guadarrama se jette dans la Taje, le Comte de Cifuentes sortit de Toléde & marcha contre lui avec cent soixante-dix Chevaux, & un bon nombre de Fantassins. Dès que les deux Corps d'Armée furent en présence, ils se heurterent avec toute l'ardeur que l'opiniàtreté & la haine peuvent exciter; mais l'action étoit à peine engagée, lorsqu'il survint une pluie violente, accompagnée d'un vent furieux, laquelle força les Combattans de se sé-

Le calme y

Pour pacifier ces Seigneurs, & réprimer les désordres est rétabli, & qu'il y avoit à Toléde, les Rois Don Ferdinand & Doña plusieurs Criminels justi- Isabelle passerent à cette Ville, comme je l'ai déja dit. Après qu'ils eurent arrangé le premier point, ils procéderent au châtiment d'une multitude de Criminels, qu'il y avoit dans la Place. On en arrêta un grand nombre, & entr'autres Jean de Cordoue, qui avoit occupé les portes du Pont d'Alcantara; & quand on eut instruit leurs procès, ils furent tous condamnés, conformément à leurs délits, les uns à mort, d'autres au fouet, & plusieurs au bannissement; ce qui sut exécuté, sans que le Roi eût aucun égard aux offres que firent Jean de Cordoue & d'autres de se racheter à prix d'argent. Tant de rigueur fut cause que plusieurs s'ensuirent de la Ville, & que les autres Habitans surent contenus par la crainte. Comme le Roi & la Reine appréhendoient qu'il ne s'y sit quelque mouvement, parce que l'Archevêque de Toléde entretenoit des liaisons secrettes avec les Tolédains. ils y établirent pour Corrégidor Don Gomez Manrique, en

& il est dans le lieu où étoit la Maison de Don Alfonse Alvarez de Toléde, qui avoit été sous les Régnes précédens Grand-Trésorier ou Sur-Intendant des Finances. Mariana.

<sup>\*</sup> Ils y firent bâtir un superbe Monaf tere de Cordeliers sous le Titre de Saint Jean des Rois, comme ils s'y étoient obligés par un vœu, s'ils remportoient la victoire sur les Portugais. On le voit encore aujourd'hui dans la même Ville,

#### D'ESPAGNE. XI. PARTIE. Siec. XV. 487

qui ils avoient une entiete confiance. Aïant aussi envoïé delà des personnes en Andalousie, afin d'engager les Villes & Places de cette Province, d'admettre les Confédérations. ils passerent ensuite à Madrid au commencement de Mars (A).

1477.

Don Jean, Roi d'Aragon, étant à Tudéle, avoit forte- Obstination ment sollicité le Roi Don Ferdinand son fils de faire en sorte que de l'Archevê-

que la Reine Doña Isabelle sa femme rendît ses bonnes gra-deces à l'Archevêque de Toléde. Il avoit même dépêché en conséquence vers ce Prélat, dans le mois de Novembre, Antoine Efron son Secrétaire, & peu après Don Ferdinand d'Acuña, neveu du même Archevêque; mais on ne pur rien gagner sur ce Prélat, quoiqu'on emploiat encore au même effet un Religieux, appellé Louis, pour qui il avoit beaucoup d'estime. L'Archevêque toujours entêté s'obstina à exiger une grande satisfaction de la part des Rois Don Ferdinand & Doña Isabelle, & demanda qu'on rendit au Marquis de Villéna tout ce que le pere de ce Seigneur avoir possédé; propositions très-dures pour leurs Majestés, & sur-tout pour la Reine Doña Isabelle, qui sut plus piquée qu'auparavane

de sa maniere d'agir. L'Archevêque de Toléde ne sçut pas plutôt les Rois Lettre de

Don Ferdinand & Doña Isabelle à Madrid, que ne se quesques. croïant pas en sûreté à Alcala de Hénares, il se retira à la gneurs au Rois Forteresse d'Ucéda. Dans le même tems le Cardinal Mendo. Don Ferdiza, qui commençoir d'avoir avec lui quelque liaison s'ands'entremit à la sollicitation du Marquis de Villéna, de le réconcilier avec ses Souverains, & de procurer au Marquis de Villéna la reflitution de ses Domaines, Charges & Dignirés. Sa proposition n'aïant pas été écoutée favorablement des Rois Don Ferdinand & Doña Isabelle, à cause de la connoissance qu'ils avoient des desseins de l'Archevêque : il sollicita le Duc de l'Infantado son frere, le Connétable. le Comte de Haro & d'autres Seigneurs de venir à Cobéña: conférer avec lui sur cette affaire. S'étant tous rendus au lieur marqué, ils convintent, après une longue délibération d'écrire au Roi Don Ferdinand une Lettre qui portoir en subfance, que comme il étoit du devoir de servir fidélement Les Rois, & de leur être constamment attachés, c'étoir aufAnne'e de J. C. 1477.

si le propre des Souverains d'user de clémence à l'égard de ceux qui reconnoissoient leurs fautes & leurs égaremens, en leur rendant leurs biens & leurs Dignités; mais que cela, qui paroissoit alors difficile, ne pouvoit se faire, qu'en abolissant la Confédération nouvellement établie, qui étoit détestée de la Noblesse, & insupportable aux Peuples, & qu'en admettant toujours auprès de leurs Majestés quatre Grands, qui seroient relevés par quatre autres tous les quatre mois, pour les seconder dans l'expédition des affaires, comme cela s'étoit pratiqué sous le Régne de Don Henri: représentation qu'ils faisoient, concluoient-ils, parce qu'ils s'y croïoient obligés dans les circonstances présentes.

Réponse de

Les Rois Don Ferdinand & Doña Isabelle reçurent cette ce Prince & Lettre, & comprenant à quoi elle tendoit, ils répondirent Dona l'abel- tout courroucés en peu de mots : que l'attachement & la fidélité des Seigneurs se connoissoient aux actions; que si les Rois devoient récompenser les bons, ils devoient aussi punir les méchans; que la Confédération nouvellement établie étoit très-utile à l'Etat, & Sainte; que c'étoit aux Rois à commander & gouverner, & à choisir des Ministres qui leur convinssent; que les Seigneurs pouvoient suivre la Cour ou rester chez eux; & qu'enfin ils ne prétendoient pas être esclaves des Grands, comme le Roi Don Henri l'avoit été, mais agir en Maîtres, tels que Dieu les avoit constitués.

On vient leur faire des excules.

Cette réponse des Rois Don Ferdinand & Doña Isabelle contint un peu ces Seigneurs, & les empêcha d'oser exciter le moindre trouble. Bien plus le Connétable se rendit aussi-tôt à Madrid, pour s'excuser auprès du Roi & de la Reine d'avoir assisté à cette assemblée, disant qu'il n'avoit pas sçu pourquoi on l'y avoit invité, & que la Lettre avoit été écrite contre son gré. Les Rois Don Ferdinand & Doña Isabelle envoïerent signifier au Duc de l'Infantado & à ses parens de venir à Madrid dans un terme très-court, rendre raison de ce qu'ils avoient fait, sous peine de ne pouvoir plus entrer à la Cour. Le Duc & ses parens obéirent, & alléguerent les meilleures excuses qu'ils purent, & les Rois Don Ferdinand & Doña Isabelle aïant bien youlu s'en con-Ils reçoi- tenter, leur enjoignirent à tous de remplir leur devoir. Sur ces vent une Am-bassade du entresaites arriva un Ambassadeur d'Angleterre, pour assûrer Roi d'Angle-leurs Majestés Catholiques de l'attachement du Roi Edouard IV. Aïant eu audience dans un Salon où l'on

avoit

## D'ESPAGNE. XI. PARTIE. Siec. XV.

avoit construit quelques Echafauds, il sit au Roi & à la Reine un Discours Latin très-éloquent, dans lequel il leur exposa le sujet de son Ambassade, & quoique dans le tems qu'il parloit, il eût pû être interrompu par la chûte de quelques Echafauds qui se briserent sous les pieds, il poursuivit jusqu'à la fin sans aucun trouble. Le Roi & la Reine répondirent par des protestations d'une parfaite estime pour le Roi d'Angleterre, & d'un désir sincère d'entretenir toujours avec Lui une bonne correspondance (A).

Anne'e de

1477-

L'Archevêque de Toléde étant un peu plus radouci par On traite les conseils de quelques Seigneurs, & les Rois Don Ferdi-inutilement nand & Doña Isabelle moins courroucés, on traita d'accom-dement avec modement par le canal de quelques personnes qui alloient l'Archevêque & venoient. Le Roi Don Ferdinand qui souhaitoit réelle-de Toléde. ment de rendre ses bonnes graces à l'Archevêque, offrit d'aller en personne lui parler, pour le convaincre de sa bonne foi; mais le Prélat ne le voulut point. Cependant ceux qui se mêloient de terminer cette affaire, firent tant d'instances qu'à la fin on convint que le Roi Don Ferdinand iroit au Palais du Pardo avec peu de suite, & que l'Archevêque s'y rendroit pareillement avec peu de monde, afin de mettre ensemble la derniere main au Traité de réconciliation. En conséquence le Roi partit pour le Pardo accompagné d'un très-petit nombre de personnes, comme il s'y étoit engagé, & apprit à moitié chemin que l'Archevêque venoit avec un grand cortége, & quantité de gens armés. Voiant que l'Archevêque manquoit à l'accord, le Roi retourna à Madrid, où leurs Majestés tinrent une longue conférence avec les Seigneurs de leur Conseil, sur les moiens de remédier aux grands maux que l'on souffroit dans l'Estrémadure & l'Anda-Lousie, par les tyrannies, les vols & les violences que l'on y commettoit. Après une mure délibération il fut décidé que la Reine Doña Isabelle passeroit dans l'Estrémadure pour recouvrer la Forteresse de Truxillo & donner les ordres nécessaires dans cette Province; & que le Roi son mari iroit arracher de la domination Portugaise Canta-la-Piédra, Castro-Nuño, Cubillas & Siéré-Iglesias: ainsi le Roi & la Reine allerent ensemble de Madrid à Casarrubios, d'où la derniere prit la route de l'Estrémadure, avec le Cardinal

<sup>(</sup>A) Alfonse de Palen CE. Tome VII.

Mendoza & quelques Compagnies de ses Gardes, & le pre-Anne'e de

mier celle de Tierra de Campos (A). J. C.

1477. Le Roi de *surprendre* Alcala la Roiale, & coup.

Albohacen, Roi de Grenade, aïant appris que l'en faisoit Grenade veut mauvaise garde à Alcala la Royale, trouva le moyen d'engager quelques Captifs Mahométans à faire en sorte de luien donner une porte, & ramassa un Corps de Cavalerie & manque son d'Infanterie pour surprendre cette Ville. Quoiqu'il ne communiquât son intention qu'à peu de personnes, un des Généraux destinés pour l'expédition, révéla le secret à sa semme, qui étoir une Chrétienne Apostate; & celle-ci, excitée par un reste de ses anciens principes de Religion, sir dire secrettement aux Habitans d'IAcala la Rorale de veiller soigneusement à la fûreré de leur Ville, & aux démarches des Captifs Mahométans. Sur cer avis les Chrétiens d'Alcala se précautionnement promptement, de forte qu'Albohacen aïant reconnu, à son arrivée à Moclin, que son dessein étoit éventé, emmena ses Troupes à Grenade (B).

Il fait une le Roïaume de Murcie.

Pour se dédommager d'avoir manqué son coup, le Roi irruption dans Albohacen ne tarda pas à se remettre en campagne à dessein de faire une irruption sur les terres des Chrétiens. Il entra à la tête de quatre mille Chevaux, & trente mille Fantassins dans le Royaume de Murcie, où l'on se crosoit dans une parfaite fécurité à la faveur de la Trève, & aïant pénétré jusqu'à Ciéca, sans avoir été découvert, il força cette Place le cinquiéme jour d'Avril, veille de Pâques, & y mir le feu, après l'avoir pillée, & en avoir massacré ou fair Captifs tous les Habitans avec une cruauté inouie. Don Pedre Fajardo, Sénéchal de Murcie, n'eut pas plûtôt appris cette nouvelle, qu'il ramassa le plus de Troupes qu'il put, & sit dire à celles des Places de cette contrée de le joindre au plûtôt, afin de poursuivre le Roi de Grenade; mais le Roi Mahométan se retira à grandes journées dans son Roiaume, de forte que le Sénéchal fut contraint de s'en retourner fans avoir rien fait (C).

Le Maréchal Don Diégue de Cordoue tenoit Baéza pour Troubles à Baéza, & dé-le Roi Don Ferdinand. Jean & Sanche de Bénavides aïant son Alcazar. résolu de s'emparer de cette Ville, s'adresserent à cer esser à Don Alfonse d'Aguilar, à Don Georges Manrique, &

<sup>(</sup>A) Pulgar, Alfonse de Pa-1 (C) Pulgar, Cascales dans l'HiG. LENCE & d'autres. toire de Murcie & d'aunes. (B) ALJONSE DE PALENCE.

## D'ESPAGNE. XI. PARTIE. SIEC. XV. 49

au Commendeur de Sabiote, dont les deux derniers amenerent leurs Troupes, & le premier envoir les siennes. Anne's DE Vers le milieu de la nult les deux Bénavides furent introduits dans la Ville par les Cétones, qui étoient des principaux Habitans, & allerent droit à la maison du Maréchal, qui par hazard ne se trouva pas chez lui. Ils voulurent la forcer, mais les gens qui étoient dedans, s'y opposerent courageusement, & tuerent le Commendeur de Sabiote avec une groffe pierre qu'ils jettefent d'en haut. La Ville commença cependant de se mettre en mouvement, & le Maréchal aïant rassemblé ses amis se retrancha avec eux dans Sainte Marie de l'Alcazar, où se rendirent de toutes parts des Habitans armés. Rodrigue Diaz de Mendoza ramassa, par ordre du Maréchal, deux cens hommes déterminés, & aïant rencontré Don Georges Manrique avec ses Troupes, il le chargea si vigoureusement, que tuant ou blessant tous ceux qui vouloient lui faire tête, il obligea les autres de se battre en retraite. Le Maréchal instruit de cet avantage, sortit de l'Eglise avec ses gens, sit sormer les Portes de la Ville, & donna en queue sur les Troupes ennemies, qui furent entierement défaites. On fit prisonniers les deux Bénavides, Don Georges Manzique, les Cérones, Don Gonçale de Villalta & d'autres; & le Roi Don Ferdinand aïant été informé de cet événement, donna ordre de démolir l'Alcazar, afin d'ôter aux Habitans toute occasion à pareils troubles (A).

Don Alfonse d'Aguilar, ennemi déclaré du Comte de Cal-Hostilités bra, assembla ses Troupes, entra dans le Rosaume de Gre-réciproques nade, sans aucun égard à la Trève, & y sir quelques captures. Chrétiens & A son retour il se jetta sur les Domaines du Comte de Cabra, des Mahométes y commit de grandes hostilités; mais le Roi Albohacen, tans, qui faisoit observer ses mouvemens, sorma un bon Corps d'Armée tant de Cavalerie que d'Insanterie, avec lequel il alla saccager tous les environs de Priégo, d'Aguilar, & de Montilla. Le Prince Mahométan étant passé ensuit à la Antéquéra, en ravagea pareillement les Campagnes, & mit aux sers tous ceux qui eurent le malheur de tombét enve ses mains; il auroit même pour-être près Canétes, s'il ne s'étoit pas égaré du-

rant la nuit (B).

<sup>(</sup>A) ALFONSE DE PALENCE, XI- | (B) AEFONSE DE PALENCE.
MÉNA dans les Annales de Jacn.

Anne'e de J. C. 1477.

En Portugal, le Prince Don Jean souhaitoit fort de recourvrer Nodar & Alégrete, d'où l'on faisoit de grands dégats dans ce Roiaume. Pour cet effet il rassembla le plus de Careprise sur les valerie & d'Infanterie qu'il lui fut possible, & sous prétexte Castillans par de vouloir assûrer les Frontieres, il investit Alégrete. Les le Prince Don assiégés se désendirent avec valeur, & firent demander du Jean de Por- fecours à Don Alfonse de Monroy qui en donna aussi-rôt avis à la Reine Doña Isabelle. Cette Princesse expédia sur le champ un ordre à Don Alfonse de Cardénas, & aux Seigneurs d'Andalousie d'envoyer des Troupes à Monroy pour fecourir la Place; mais comme Cardénas & les Seigneurs d'Andalousie étoient peu d'accord, le désir de Don Alfonse de Monroy fut sans effet. Ainsi les assiégés n'aiant point été fecourus, capitulerent avec le Prince Don Jean, & rendirent la Place dans le mois de Mai, en sortant avec leurs armes & les autres honneurs de la guerre en usage alors (A).

La Forteresse de Nodar livrée aux pulvéda son Alcayde.

Sur la nouvelle de la reddition d'Alégrete, les Rois Don Ferdinand & Doña Isabelle enjoignirent expressément à Don Portugais par Alfonse de Cardénas & au Comte de Féria de veiller avec Martin de Sé- soin de ce côté-là à la fûreté des Frontieres; & ces deux Seigneurs arant mis sur pied le plus de monde qu'ils purent, il se sit des courses de part & d'autre avec des dommages réciproques. Dans le même tems Martin de Sépulvéda, un des vingt-quatre de Séville, qui commandoit à Nodar pour les Rois Don Ferdinand & Doña Isabelle, commença de ne se plus croire en sûreté dans cette Place à cause des excès affreux, & des crimes horribles qu'il y avoit commis, sans respecter même l'honneur des semmes. Pour se mettre à l'abri du ressentiment de tous les Habitans, dont il s'étoit attiré la haine par une conduite si détestable, il convint avec Don Jean Prince de Portugal, de lui livrer cette Forteresse pour une certaine somme d'argent, & le fit, se retirant en Portugal (B).

manque.

. .

, **4**,4

Le Roi Don Ferdinand aïant passé les Ports, arriva à Piédra recou-vrée fur eux Médina del-Campo, où il apprit que les Portugais s'étoient par le Roi emparés de Vilvestre sur les Frontieres de Castille. Reconnand, & ren-noissant que le Duc de Villahermosa son Frere n'avoit pûr due à l'tvê- presser aussi vivement qu'il le falloit, la réduction de Cantaque de Sala-la-Piédra, Castro Nuño, Cubellas & Siété-Iglesias, parce

<sup>(</sup>A) Pulgar, Alfonse de Pa- | Chronique du Prince Don Jean. Lence, Damien de Goes, dans la | (B) Pulgar & d'autres.

D'ESPAGNE. XI. PARTIE. Siec. XV.

qu'il étoit extrêmement occupé par les Confédérations, il Anne's pe réunit ses Troupes & celles des Villes de Ségovie, Avila, Salamanque, Zamora, Valladolid & d'autres endroits, & alla avec elles & avec un gros train d'Artillerie à Canta-la-Piédra qu'il battit fans discontinuer. Les Assiégés, qui se virent serrés de si près, & sans aucune espérance de secours, capitulerent, & rendirent la Place, après être convenus d'en sortir avec Armes & Bagages, & d'avoir la liberté de se retirer en Portugal dans un certain nombre de jours, & que passé ce tems on puniroit sévérement tous ceux d'entre eux qui seroient attrapés, comme il arriva à plusieurs Castillans, qui ayant eté pris, après l'expiration du terme stxé, païerent de la vie les crimes qu'ils avoient commis. Ce fut ainsi que Canta-la-Piédra fut recouvrée \* par leRoi Don Ferdinand, qui la rendit à l'Evêque de Salamanque, à qui elle appartenoit.

Après cette expédition le Roi Don Ferdinand mena son Deux autres Armée à Siété-Iglésias, & ceux qui étoient dans la Forre-même son. resse reconnoissant au bout de quésques jours le danger qu'ils couroient, firent la même capitulation, que Canta-la-Piédra. De-là le Roi passa à Cubillas, qui se soumit en peu de tems aux mêmes conditions; de sorte qu'en moins d'un mois il recouvra ces Places & Forteresses. La plus grande difficulté Vive resse étoit de réduire Castro-Nuño, parce qu'outre que le Châ-tance de Castro-Nuño

teau en étoit très-fort par sa situation, Pierre de Mendaña, qui y commandoit, y avoit une grande provision de vivres & de munitions, beaucoup d'Artillerie, & d'excellentes Troupes. Le Roi y marcha avec toute son Armée & une nombreuse Artillerie, accompagné du Duc de Villahermoza son Frere, & mit le siège devant cette Forteresse, avec la résolution de ne le point lever jusqu'à la réussite. On commença d'abord par combler les fossés, afin de pouvoir jetter les échelles, & les Assiégés firent sur les Travailleurs des sorries, dans lesquelles il y eut quelques tués & blessés de part & d'autre. Après que l'on eut battu la Place durant quelques jours sans discontinuer, le Roi comprit à la vigou-

reuse résistance de Mendaña, qu'il lui falloit, pour la réduire, plus de tems que ne lui en laissoient d'autres affaires;

J. C.

1477.

<sup>\*</sup> Le 28. de Mars suivant Mariana; il suit que ce Prince sur très-peu de rems à faire cette expédition. de Madrid le 24. du même mois; d'où

c'est pourquoi il laissa la conduite du siège à Don Alsonse ANNE'E DE d'Aragon ion Frere, & passa, selon quelques-uns, à Val-J. C. 1477. Aladolid (A).

Audace d'un Echevin de Salamanque.

Pendant que le Roi Don Ferdinand étoit à Médina d'el-Campo à préparer ses Troupes, Garcie Osorio, Corrégidor de Salamanque, vint lui dire, qu'un Echevin de la même Ville, appellé Rodrigue Maldonado., Gentilhomme très-bien allié, & protégé par le Duc d'Albe, commettoit dans cette Place tous les excès & toutes les violences qui lui venoient en fantaisse, sans aucun respect pour les Loix; & que non content de véxer ainsi les Habitans, il faisoit de la fausse Monnoie dans la Forteresse de Montéléon, & pilloit de-là tout le Pais des environs, avec un Corps de Troupes qu'il y entretenoit.

Destruction de la Fortetéléon.

Le Roi Don Ferdinand s'étant pleinement affûré de la reffe de Mon. vérité du fait, se transporta à Salamanque avec peu de suite, après qu'il eut commencé le siège de Castro-Nuño. Il avoit à peine mis pied à terre, que le bruit de son arrivée se répandit dans la Ville, en sorte que Rodrigue Maldonado, à qui sa conscience reprochoit ses crimes, se résugia au Couvent de Saint François. Don Ferdinand alla sur le champ pour enlever ce malfaiteur; mais la Communauté étant venue se jetter à ses pieds, le conjura de ne point violer l'assle de cette Eglise & Maison Religieuse, & promit de lui livrer Maldonado, pourvû qu'il lui accordat la vie. Le Roi accepta la proposition à condition que Maldonado lui remettroit la Forteresse de Montéléon, & qu'autrement il seroit fait mourir. En conséquence de cet accord, les Religieux mirent Rodrigue de Maldonado entre les mains du Roi, qui le conduisit aussi-tôt à la Forteresse pour qu'il ordonnât à celui qu'il y avoit saissée, de la rendre; Maldonado le sit; mais quoiqu'il dît à fa femme, à fes enfans & aux autres. que sa vie dépendoit de la reddition de cette Place, ceuxci refuserent d'abord d'obeir. Cependant comme l'on se difposoit à l'exécuter, il poussa des cris si touchans, que sa famille & fes gens en eurent compassion, & consentirent, pour le fauver, de livrer la Forteresse. Ainsi le Roi entra dans la Place, & les aïant fair tous arrêter, il relégua les uns à

<sup>(</sup>A) PULGAR, BERNALDEZ, ALFONSE DE PALENCE & GOES.

## D'ESPAGNE. XI. PARTIE. Siec. XV. 497

Fontarabie, & en bannit d'autres. Enfin tous les coupables furent punis, & la Forteresse rasée par son ordre (A). \*

Avant que de raconter ce que sit la Reine Doña Isabelle dans l'Estrémadure & l'Andalousie, il convient pour restrémaduune plus grande intelligence, d'exposer l'état de ces Provin-re. ces. Depuis que la Ville de Truxillo s'étoit déclarée pour les Rois Don Ferdinand & Doña Isabelle, Pierre de Baéza, qui tenoit l'Alcazar, avoit fait lever deux fois le siège de sette Forteresse à Louis de Chaves, qui étoit dévoué à ses Souverains. Don Alfonse de Monroy, Clavier d'Alcantam, qui prenoit le titre de Grand-Maître, faisoit une guerse continuelle au Duc de Plasencia, au sujet de la Grande-Maîtrife. La mauvaise intelligence régnoit entre Don Alfonse de Cardénas, le Comte de Féria, & le Duc de Médina-Sydonia. Pierre de Pantoja, Diégue de Cacéres, Jean de Vargas & d'autres avoient des Garnisons dans plusieurs. Places & Forteresses des Ordres, d'où ils commettoient quantité de vols, de violences & de meurtres. Il n'y avoit

plus aucune sûreté sur les chemins; les Places ouvertes étoient dépeuplées, à cause des irruptions que l'on faisoit de Portugal. Doña Béatrix Pachéco, Comtesse de Médellin, tenoit le Comte Don Pédre Portocarréro son Fils en prison; elle s'étoit emparée de Mérida, & paroissoit peu-

attachée au service du Roi & de la Reine.

L'Andalousie n'éroit pas dans une situation moins triste, Celles de que l'Estrémadure. A Séville le Duc de Médina-Sydonia l'Andalouseétoit maître des Portes, des Magazins, des Arsenaux & de l'Alcazar; il possédoir en outre les Forteresses de Frégénal, Aroche, Aracéna, Lébrija, Alanis, Constantine, Alcantaria & d'autres. Le Marquis de Cadiz avoit Alcala de Guadayra, & Xérez de la Frontiere; Ferdinand Arias de Sahavédra, la Forteresse de Tarise & Utréra, & Louis de Godoy, Carmone. Toute la Ville de Cordoue, à l'exception de l'Alcazar, étoit en la puissance de Don Alfonse d'Aguilar, & Castro-d'el-Rio au pouvoir du Comte de Ca-

> de Jéronymites sous le nour de Sains: Antome par Jean Lopez de Médina-Celi, Archidiacre d'Almazan, & Chanoine de Tolede, quoique dans les Délices d'Espagne on ne les mette quiene 1600 ...

ANNE'E DE'

<sup>(</sup>A) Pulgar, Alponse de Pa-LENCE, qui rapporte l'événement avec des circonstances différentes, & d'au-

Mariana place en cette année la fondation d'un Collège à Siguença avec zreize Bourses , & celle d'un Monastere

ANNEE DE J. C. 1477.

bra ennemi du dernier. Louis Portocarréro occupoir Ecija & d'autres différens Châteaux, d'où l'on commettoit toutes fortes d'extorsions, de violences & de meurtres.

Opposition l'introduction Confédération.

Au commencement de l'année le Roi Don Ferdinand des Grands à avoit donné ordre à Pierre d'Algaba & Jean Ragion, deux de la Sainte Gentilshommes de Séville, de faire recevoir dans cette Place & celles de son Territoire, & à Cadiz la Sainte Confédération, conformement aux Loix de son institution, qui avoient été dressées dans les assemblées de Burgos, Duéñas, Cigales, & Niéva: il avoit ensuite chargé Alfonse de Palence & François de Péña de solliciter le Duc de Médina-Sydonia à seconder & favoriser cet établissement. Les Grands désaprouvoient fort la Confédération, parce qu'il leur sembloit, qu'au moien de ses Troupes, leurs excès seroient en quelque maniere réprimés. Alfonse de Palence parla au Duc de Médina-Sydonia, de la part du Roi, lui exposa la nécessité & l'utilité de la Confédération, & lui dit que le Roi souhaitoit ardemment qu'il l'acceptât; mais le Duc répondit que cette affaire demandoit un mur examen, parce que dans une Ville aussi grande que Séville, la moindre innovation suffisoit pour exciter des troubles.

Cependant Algaba & Ragion saisirent l'occasion que le que à Séville. Duc de Médina-Sydonia étoit hors de la Ville, pour faire admettre la Confédération. Le Clergé l'accepta aussi - tôt; mais la Ville voulut attendre le Duc. Pendant ce tems-là les deux Agens assemblerent les Vingt-quatre. Cette action irrita si fort le Duc qu'il résolut à son retour de faire mourir Algaba & Ragion, qui se réfugierent promptement au Couvent de Saint Paul. Alfonse de Palence s'entremit de l'appailer, & y réussit; & cinquante jours après, l'affaire aïant été mûrement examinée, la Confédération fut unanimement reçue de toute la Ville. Ainsi l'on commença à poursuivre les Homicides & les Voleurs, dont on punit un grand nombre, & à jouir d'un peu de sûreté dans certe belle Province (A).

Troubles à Cordoue.

La Reine Doña Isabelle avoit envoié à Cordoue en qualité de Corrégidor Diégue de Mélo, qui après avoir lié amitié avec Don Alfonse d'Aguilar, ne tarda pas à s'en prévaloir pour châtier quelques Malfaiteurs. Il traita aussi avec

J. C.

1477.

Don Alfonse de la restitution de tout ce que ce Seigneur Anne's DE avoit pris dans les Etats du Comte de Cabra, & les Rois Don Ferdinad & Doña Isabelle écrivirent à ce sujet dans des termes un peu vifs au même Don Alfonse, qui en fut très-piqué. Comme Diégue de Mélo continuoit de faire arzêter les Bandits, Don Alfonse résolut de le traverser. Un jour donc que le grand Alcalde conduisoit prisonniers deux affassins, quelques gens apostés par ordre de Don Alfonse & d'autres Seigneurs, entreprirent de les enlever l'épée à la main, de forte qu'il y eut une rude batterie dans laquelle le Grand Alcalde fut blessé. Mélo informé de ce qui se passoit accourut promptement & demandant que l'on prêtât main forte au Roi & à Justice, mais il sut assailli par tant de monde, qu'aïant été abandonné de ceux qu'il amenoit avec lui, il fut contraint de se retirer à l'Eglise de Saint Laurent, dont il ferma aussi-tôt les portes.

Survint dans le même tems Don Alfonse d'Aguilar, qui voulut faire enfoncer les portes de l'Eglise; & comme per-Ionne n'ola commettre ce lacrilége attentat, par respect pour la Religion, il alla querir chez lui soixante & dix Mahométans, qui ne firent pas difficulté de lui obéir, & d'arracher Mélo de l'Eglise. Don Alfonse envoïa cet Officier prisonnier au Château d'Aguilar, pour le forcer de lui rendre Monturqué, qu'il lui avoit donné comme un gage de la réparation des dégats qu'il avoit faits dans les Etats du Comte de Cabra; & quoique la hardiesse de Don Alfonse sût si fort irréguliere, la Reine feignit de recevoir ses excuses, & se contenta de lui ordonner de remettre en liberté Diégue de

Mélo (A).

Telle étoit la situation de l'Estrémadure & de l'Andalousie, La Reine quand on publia le départ de la Reine Dona Isabelle pour le part pour le part pour ces Provinces. Dès que cette nouvelle se fut répandue dans l'Estrémadure l'Andalousie, le Marquis de Cadiz, Ferdinand de Sahavé- & l'Andaloudra & d'autres mirent de bonnes Garnisons dans les Forteresses qu'ils occupoient, & l'on tint dissérens propos sur le compte de la Reine. Cependant cette Princesse étant arrivée dans le mois de Mai à Guadaloupe, accompagnée du Cardinal Mendoza, & de quelques Prélats & Seigneurs, y célébra avec beaucoup de solemnité les obséques du feu Roi Don

(A) ALTONSE DE PALENC TomeVII.

Anne'e J. C. 1477.

Henri son Frere, auxquelles assisterent le Cardinal, & les Evêques de Cordoue, d'Astorga, & de Zamora. Elle écrivit ensuite aux Villes & Seigneurs de l'Andalousie de préparer au plûtôt leurs Troupes & de les lui envoïer, premierement pour recouvrer la Ville de Truxillo, & en second lieu pour s'opposer au Roi de Portugal, qui s'étant emparé d'Alégrete, étoità la vûe des Frontieres. Peu après arriverent à Guadaloupe l'Amirante, le Grand-Maître de Calatrava qui amena un beau Régiment de Lances, Don Alfonse de Cardénas, Grand Commendeur de Saint Jacques, Don Alfonse de Monroy, Clavier d'Alcantara, le Comte de Médina-Céli & d'autres Seigneurs.

File veut réduire Truxillo.

De Guadaloupe la Reine Doña Isabelle envoïa à Truxillo dire à Pierre de Baéza de lui livrer la Forteresse de cette Ville ; mais Baéza répondit que la tenant pour le Marquis de Villéna, il ne pouvoit la remettre à aucun autre, & qu'il seroit très-mortifié que Sa Majesté vint à cette Ville à cause de la nécessité où il sercit, pour son propre honneur de manquer à ce qu'il lui devoit, en cas qu'elle voulût user de violence. Cette réponse irrita extrêmement la Reine, qui passa sur le champ à Truxillo, où se rendirent de Séville cent Lances, commandées par Melchior Maldonado; de Cordoue deux cens, & de Carmone cinquante: Don Pedre Henriquez Frere de l'Amirante, & Sénéchal de l'Andalousie, en amena aussi deux cens', de sorte qu'avec toutes ces Troupes, celles que la Reine avoit avec elle, & les cent trente Lances du Grand-Maître de Calatrava, on forma un gros Corps de cette sorte de Cavalerie. La Reine Doña Isabelle sit faire des Iommations juridiques à Pierre de Baéza, & voiant qu'il persistoit à ne vouloir remettre la Forteresse qu'au Marquis de Villéna, elle lui fit parler par Jean de Baéza son Pere qui ne put rien gagner sur ce Fils obstiné.

Le Marquis fait livrer cetse Place.

Cependant avant que d'en venir à la derniere extrémité, de Villéna lui la Reine Doña Isabelle crut devoir tenter une autre voix, afin d'épargner le sang s'il étoit possible. Sçachant que le Marquis de Villéna étoit à Escalona, elle lui envoïa notisier par Ferdinand Alvarez de Toléde, son Secrétaire, que s'il ne venoit pas à Truxillo lui faire livrer la Forteresse, elle annuleroit l'accord qu'elle & son mari avoient fait avec lui. Le Marquis, qui avoit toujours éludé sous différens prétextes de remplir cet article de l'accommodement, quoi-

que le tems marqué pour l'exécution fût déja expiré, ne put Anne's DE entendre la menace sans être effraré. Il partit sur le champ pour Truxillo, & après avoir baisé la main à la Reine, il dit à Pierre de Baéza de remettre la Forteresse à sa Souveraine. Baéza répondit qu'il n'en feroit rien, jusqu'à ce qu'il eût pesé les inconvéniens qui pouvoient en résulter; mais aïant été pressé de nouveau par le Marquis, il obéit le vingtquatriéme jour de Juin, après avoir obtenu la permission d'emporter ses effets, & de se retirer librement en Portugal. La Reine donna la garde de la Forteresse à Gonçale d'Avila, sans que le Marquis eût songé à ménager quelque parti avantageux à Pierre de Baéza, en reconnoissance de sa fidélité exemplaire (A).

J. C.

1477.

Après avoir recouvré la Forteresse de Truxillo, la Reine Réduction Doña Isabelle envoïa à Badajoz Melchior Maldonado avec de plusieurs sa Compagnie de Lances, & s'appliqua avec soin à nettoïer la Province d'un grand nombre de voleurs & gens sans aveu, qui l'infestoient. Pour cet effet elle sit démolir plusieurs Châteaux & Forteresses, & sur le resus que sirent Jean de Vargas & Diégue de Cacéres de lui remettre celles qu'ils occupoient, elle détacha un Corps de Troupes sous la conduite de Louis de Chaves, avec ordre d'assiéger dans un même tems Madrigaléjo, Ciguéruéla & Castro-Nuévo que Jean de Vargas avoit en sa puissance. Louis de Chaves s'acquitta de sa commission, & quoique le siège de Castro-Nuévo fût un peu plus long que les deux autres, les trois Places se rendirent, & surent démantelées. Digue de Cacéres, qui tenoit Benquérencia & Palacios d'Orellana, envoïa prier la Reine de lui laisser la premiere de ces deux Forteresses; mais n'aïant pû rien obtenir, il évacua l'une & l'autre. Pierre de Pantoja, qui avoir sur la Frontière de Portugal Zagalia, Piédra-Buéna & Fritéra, les livra au Prince de Portugal, qui lui donna en échange Saint Jacques de Cacen avec tous ses revenus.

La Reine Doña Isabelle n'avoit pas peu d'inquiétude des Troubles à troubles de Cacéres, où les Habitans rétant divisés en deux Cacéres ap-Factions au sujet des Charges, l'on commettoit des meurtres continuels, & toute sorte de crimes. Prévenue qu'il n'y avoit qu'elle qui fût capable de pacifier cette Ville,

J. C. 1477.

elley passa, & après avoir accordé une amnistie générale & prescrit une régle à laquelle on devoit toujours désormais seconformer dans les élections aux Charges, afin d'ôter tout sujet de trouble dans la suite, elle retourna à Truxil-10. Reconnoissant que les affaires de l'Andalousie étoient bien plus épineuses qu'on ne l'avoit pensé, elle écrivit au Roi Don Ferdinand son mari de s'y transporter au plutôt. Don Alfonse de Monroi pressoit la Reine Doña Isabelle de lui faire rendre la Grande-Maîtrise d'Alcantara; mais elle lui répondit que cela ne pouvoit se régler, qu'après que le Roi son mari seroit venu. La Comtesse de Médellin qui la sollicitoit au sujet de Mérida, eut une pareille réponse, & quoiqu'au lieu de récompense elle méritat d'être punie à cause de ses excès, la Reine crut devoir dissimuler jusqu'à l'arrivée du Roi. Enfin la Reine aïant confié à Don Alfonse de Cardénas & au Comte de Féria le soin de garder la Frontière de Portugal, résolut d'aller à Séville (A).

Le bon or-Séville.

La Reine Doña Isabelle sit sçavoir son départ à la Vildre rétabli à le de Séville & au Duc de Médina-Sydonia, qui firent de magnifiques préparatifs pour sa réception. Arrivée à Séville le vingt-cinquiéme jour de Juillet, elle fut reçue de la Ville, des Seigneurs & du Clergé à la porte de Macaréna, où Don Alfonse de Vélasco lui sit, au nom de tous les Habitans, une harangue très-éloquente. On la conduisit ensuite sous un Dais à l'Eglise Cathédrale, & de-là au Palais, où le Duc lui remit sur le champ les cless de l'Arsenal & du Château de Triana, avec les autres qu'il avoit de la Ville. La Reine parla au Duc dans des termes pleins d'estime, qui tendoient à lui donner à entendre le cas qu'elle faisoit de sa fidélité & de son zéle. Quand elle se sut reposée, elle donna ordre d'arrêter & punir les Criminels, ce qui fit que plusieurs aïant été châtiés, il fortit de la Ville plus de quatre mille personnes, dans la crainte d'un pareil traitement pour leurs forfaits. Comme la fuite de tant d'Habitans causoit du trouble dans la Ville, Don Pedre de Solis, Evêque de Cadiz, qui étoit Vicaire du Cardinal Archevêque, alla trouver la Reine, accompagné de plusieurs des vingt-quatre & des Seigneurs, & lui fit un Discours dans lequel il s'efforça de la porter à accorder un pardon général pour tous

<sup>(</sup>A) Pulgar, Alfonse de Pai en Ce, Nébrija, Bernaldez & d'autres.

les crimes, par un effet de sa clémence naturelle, asin qu'a-Anne's DE près une dissolution si générale, on pût vivre avec sûreté & tranquillité. La Reine aïant égard à ses remontrances, & tenu conseil à ce sujet, consentit à la demande, quoiqu'elle exceptât les crimes d'apostasse & d'hérésse, & les lésions dont quelqu'un auroit à se plaindre, de sorte qu'elle pardonna la punition, mais en ordonnant que les Parties seroient dédommagées des pertes qu'elles auroient souffertes. Au moien de cette sage Ordonnance, quantité de personnes furent rétablies dans la possession de leurs biens, la Reine donnant elle-même à cet effet une audience publique tous les Vendredis, assistée des Seigneurs de son Confeil (A).

Sur les pressantes instances de la Reine Doña Isabelle, Diverses le Roi Don Ferdinand résolut de passer dans l'Estrémadure dispossitions & l'Andalousie. Voulant auparavant laisser tout dans un or-ferdinand. dre convenable, il établit Gouverneurs de Castille le Duc de Villahermosa son frere, & le Comte de Haro qui étoit Connétable de Castille. Il envoïa aussi en Galice le Comte de Ribadéo avec le titre de Gouverneur de cette Province. & comme l'on avoit fait depuis quelques jours à Bayonne. en France l'ouverture d'un Congrès pour la paix, il donna commission à Don Jean de Gamboa, ancien Gouverneur de Fontarabie, d'aller presser la conclusion du Traité de pacification entre la Castille & la France. Instruit que le Duc d'Albe & le Comte de Benaventé pensoient à exciter quelques troubles, il les manda, & leur dit, en affectant de vouloir leur donner une marque de distinction qu'il avoit besoin d'eux, & qu'il vouloit qu'ils l'accompagnassent dans son voïage d'Andalousie. Ces deux Seigneurs ne purent se refuser à cet honneur, & le Duc d'Albe pria seulement le Roi de lui accorder quelque tems pour se préparer (B).

Le Roi partit donc pour l'Andalousie, accompagné du Il joint la Comte de Benaventé & d'autres Seigneurs, & arrivé à Gua-Reine sa séville. daloupe, où il resta neuf jours à se recommander à Notre-Dame, il fut joint par le Duc d'Albe. De Guadaloupe il passa à Benquérencia, où Diégue de Cacéres lui baisa la main, & aïant continué son voiage, Don Alfonse de Monroi la lui baisa aussi, il les reçut avec bonté, & leur signi-

<sup>(</sup>A) Pulgar, Alfonse de Palen- (B) Alfonse de Palence. CE d'autres.

#### HISTOIRE GENERALE

Anne'e de J. C. 1477.

fia à l'un & à l'autre, que quand il seroit à Séville, il autoit égard à leurs services, dans ce qui concernoit leurs prétentions. Rendu à Séville \*, il logea dans le Monastere de Saint Jérôme, pour donner le tems aux préparatifs que sit cette Ville, où il entra le treizième je ur de Septembre avec la même pompe & le même faste que la Reine sa femme, aux acclamations réitérées des Habitans.

Le Marquis de Cadiz va les trouver.

Quelques jours après, comme l'on portoit différens jugemens sur ce que le Marquis de Cadiz ne venoit point baiser la main aux Rois Don Ferdinand & Doña Isabelle, ce Seigneur se rendit une nuit à la fausse porte de l'Alcazar, qui donne sur la campagne, accompagné de Jean de Guzman, Seigneur de Téva, & de Pierre d'Avellanéda, & aïant appellé, il dit au Portier de faire sçavoir à leurs Majestés qu'il demandoit à avoir l'honneur de leur baiser la main. Cette nouvelle causa quelque surprise au Roi & à la Reine, qui firent ouvrir au Marquis, & l'attendirent seuls dans une chambre, où il fut introduit. Après qu'il eut baisé la main à leurs Majestés, qui l'embrasserent avec bonté, il leur présenta les cless de Xérez de la Frontière, d'Alcala de Guadayra, de Constantine & d'autres Forteresses, & leur montra des Lettres du Roi de Portugal & d'autres Grands Seigneurs, qui cherchoient à l'attirer dans le parti, que sa sidélité & son point d'honneur lui avoient toujours fait détester. Il leur dit que comme il étoit notoire à tout le monde qu'il n'avoit jamais rien fait contre leur service. le seul reproche qu'on pouvoit lui faire, c'étoit de n'avoir pas beaucoup agi en leur faveur; mais qu'on devoit en attribuer la cause à la jalousie d'un ennemi aussi puissant que le Duc de Médina-Sydonia, qui ne lui avoit jamais permis de faire connoître ses bonnes intentions, dont ils seroient mieux convaincus avec le tems. Le Roi & la Reine recurent avec joie ses excuses, & l'aiant assûré de leur estime, & embrassé, ils le congédierent (A).

Le Roi & connoissent cette Côte.

Après cette entrevûe, les Rois Don Ferdinand & Doña la Reine re- Isabelle tâcherent de réconcilier le Duc de Médina-Sydonia & le Marquis de Cadiz, qui livra Xérez de la Frontiere. Alcala de Guadayra & les autres Forteresses. Quand toutes

<sup>(</sup>A) Pulcar, Alfonse de Pa- | 1 \* Il y arriva le 13. de Septembre. Mariana. LENCE, BERNALDEZ, ZURITA, & Zuńiga. -

J. C. 14774

les réjouissances que l'on fit à Séville, furent finies, le Roi Anne's DE & la Reine voulurent reconnoître cette Côte. Ils allerent au commencement d'Octobre par la Riviere à San-Lucar, où le Duc de Médina Sydonia les logea, les régala & les seta avec une grande magnificence. De-là ils passerent à Rota, où ils furent logés & traités par le Marquis de Cadiz avec la même grandeur. Ils se rendirent ensuite à Xérez de la Frontiere & enfin à Utréra, dont ils sommerent Pierre de Sahavédra de leur remettre la Forteresse; Ferdinand Arias pere de celui-ci avoit bien pourvu de Troupes & de vivres cette Place, & s'étant retiré au Château de Zahara, parce qu'elle étoit plus fûre, & voisine du Roïaume de Grenade, il avoit laissé à Tarise Pierre de Rivéra son frere, dans l'espérance que les Portugais de Ceuta, Tanger & Arzile le secoureroient.

Pierre de Sahavédra répondit aux Rois Don Ferdinand Réduction & Doña Isabelle que son pere tenoit ce Gouvernement des de la Forte-Rois précédens par droit d'intitage, & qu'ainsi il ne ren-radroit point la Forteresse. Le Roi justement indigné de cette audace, donna ordre à Jean de Biedma, Vasco de Vivéro, Pierre de Ribadénéyra & Rodrigue d'el-Aguila ses Capitaines, d'affiéger la Place avec leurs six cens Lances & deux mille hommes. Etant ensuite retourné à Séville avec la Reine, il envoia Jean de Robles avec des renforts de Troupes & de l'Artillerie, pour réduire la Forteresse assiégée, qui fut enfin emportée d'affaut le Dimanche de la Quasimodo de l'année suivante, après une longue résistance, Pierre de Sahavédra aïant été tué dans un des combats qu'il fallut essuïer. Vingt hommes ou environ furent faits prisonniers, & conduits à Séville, où ils expierent à la potence leur révolte téméraire; mais le fils du Maréchal & dix autres obtinrent leur pardon à la sollicitation du Marquis de Cadiz. Durant ce siége la Forteresse de Membrilla set soumise & démantelée, de même que plusieurs autres Châteaux sur le Territoire de Séville, pour la sûreté des Voiageurs (A).

Environ le même tems, le Comte de Cabra vint à Séville, Le Comte accompagné de ses sils & de Martin Alsonse de Monté de Cabra chargé de mé-Mayor, baiser la main aux Rois Don Ferdinand & Doña Isa-nager une belle, qui les reçurent tous avec de grands témoignages de Trève avec le Roi de Gre-

<sup>(</sup>A) Pulgir, Albonse de Palence, Bernardez, Zurita & Cautres.

504

J. C. 1477.

Anne's DE joie & de satisfaction. Le Roi conféra avec le Comte sur plusieurs affaires concernant l'Andalousie, & sçachant qu'il étoit lié d'amitié avec Albohacen Roi de Grenade, il le chargea de régler une Trève de trois ans avec ce Prince Mahométan; après quoi le Comte retourna à Baéna (A).

Don Al-

Don Alfonse de Cardénas aïant de nouveau sollicité les fonse de Car-Rois Don Ferdinand & Doña Isabelle, d'avoir égard à ses Maître de S. justes droits sur la Grande-Maîtrise de Saint Jacques, le Roi & la Reine résolurent de la lui donner, en récompense de ses services, avec l'obligation néanmoins de fournir tous les ans trois millions de Maravédis, pour réparer les Places de la Frontiere du Roiaume de Grenade. Ils ordonnerent en conséquence aux Treize & au Commendeur de l'Ordre de s'assembler en Chapitre à Azuaga, où l'on élut canoniquement pour Grand-Maître le même Don Alfonse, qui baisa en cette qualité la main à ses Souverains (B).

Nouveaux dure.

A l'exemple de Don Alfonse de Cardénas, Don Alfonse troubles dans de Monroy se flatta de devenir paisible possesseur de la Grande-Maîtrise d'Alcantara, parce que ses services ne cédoient en rien à ceux de Cardénas, mais le Roi & la Reine répondirent à ses instances que comme le Pape l'avoit conféré à Don Jean de Zuñiga, ils ne pouvoient dans cette occasion rien faire en sa faveur, que lqu'envie qu'ils eussent de l'obliger. Comme la Comtesse de Médellin les pressa aussi de lui donner Mérida, leurs Majestés lui strent réponse que cette Ville appartenoit à la Grande-Maîtrise de Saint Jacques, & qu'il ne leur étoit pas possible d'en disposer. La Comtesse & Monroy irrités du refus, envoïerent offrir leurs services au Roi de Portugal, & la Comtesse sit demander des Troupes pour garder Mérida. Le Prince de Portugal les reçut avec plaisir & fournit des Troupes à la Comtesse, de sorte que cette Dame & Monroy, commencerent à faire des Places & Forteresses qu'ils possédoient une guerre cruelle dans l'Estrémadure. Aux Fêtes de Noël, on déclara à Séville, avec une joie universelle, la grossesse de la Reine Doña Isabelle (C).

Dans le mois de Mai les Habitans de Sahélices se révol-Deux Seigneurs anamitterent contre Garcie de Sesse leur Seigneur, & le tuerent; gneurs affassi-& ceux de Fuenté-Ovéjuna assassinerent à coups de pierres Vaffaux.

<sup>(</sup>A) Alfonse de Palence.

<sup>(</sup>C) Alfonse de Palence, Ra-(A) ALFONSE DE PALENCE.

(B) ALFONSE DE PALENCE, RADES
dans l'Histoire des Ordres Militaires.

(C) ALFONSE DE PALENCE, Rades
des dans l'Histoire des Ordres Militaires.

leur Seigneur (A). Il y eut aussi cette année plusieurs chocs Anné's DE sur mer entre les Castillans & les Portugais. Les Peuples de Palos de Moguer infestoient les Côtes de Portugal avec gais font des vingt-six petits Bâtimens, & aïant rencontré deux Na-pertes sur vires François & quelques Balandres Portugaises, ils les at-mer. taquerent, brûlerent les deux premiers, prirent deux des dernieres, & forcerent les autres de fuir. Ils descendirent ensuite à terre proche de Tabira, sans être découverts, entrerent dans la Place, la pillerent, & mirent le feu aux maisons. Alvar de Nava, Capitaine de mer, Aragonnois, en faisoit autant que les Peuples de Palos, avec deux petites Galéres. Il y fut rencontré par un gres Vaisseau Portugais, qui lui donna la chasse, en prenant tant de vent, qu'aïant heurté contre un rocher, il s'entr'ouvrit, & tout l'Equippage sut noié, à l'exception de quatre-vingts personnes, que le Capitaine Aragonnois fauva (B).

Les Portugais enleverent trois Vaisseaux Biscaïens char- Ils s'en dégés de bled, qui étoient sortis de la Barre de San-Lucar; dommagent. & la Flotte de Portugal attendit les Bâtimens qui venoient de la Mine d'Or, avec de grandes richesses, & s'empara de tout (C). Quand on sçut le retour du Roi de Portugal dans ses Etats, on craignit que ce Prince ne formât quelque entreprise; c'est pourquoi le Duc de Villahermosa aïant reçu ordre du Roi Don Ferdinand son frere de passer à la Frontière de Ciudad-Rodrigo, sortit de Burgos le dix-huitiéme jour de Décembre avec deux mille Lances, de l'Infanterie

& de l'Artillerie (D).

Comme les Troupes Françoises faisoient de grands dégats Etats d'Adans l'Ampurdan, Don Jean, Roi d'Aragon, tint les Etats ragon & de Catalogne, à à Saragoste, & la Reine de Naples alla à Barcelonne pré-l'occasion de sider à ceux de ce Comté, afin de concerter les moïens la guerre d'arrêter les efforts des François. Dans le même tems les ce. trois Ordres de l'Ampurdan qui souffroient le plus des hostilités, s'assemblerent à Girone, le huitième jour de Janvier, à dessein de prendre des mesures convenables pour garantir leur Province. Les Etats de Barcelonne s'opposerent à cette Assemblée, sous prétexte qu'elle étoit contraire aux Loix & aux usages, & il y eut à ce sujet plusieurs Messages de

<sup>(</sup>A) CARVAJAL. (C) Alfonse de Palence. (B) Alfonse de Palence. (D) Alfonse de Palence. Tome VII.

ANNE'S DE J. C. 1477.

part & d'autre. Voïant que le service du Roi souffroit de ces délais, les Capitaines Sarriéra & Madrigal prirent les contributions des Communes pour entretenir les Troupes; & le Roi informé de la contestation envoïa Don Philippe d'Aragon & de Navarre, son petit-fils, à Figuéras, avec le titre de Capitaine-Général de toute cette Frontière (A).

Don Jayme

Dès l'année précédente Don Jayme d'Aragon s'étoit emd'Aragon ré- paré du Duché de Villahermosa, & aïant ramassé un grand belle & puni. nombre de Randita, il avoit mis des Garnisons à Musla nombre de Bandits, il avoit mis des Garnisons à Muéla, Villamales, Luchenté & ailleurs, d'où il commettoit toutes fortes d'hostilités dans le Royaume de Valence. Le Roi Don Jean justement irrité de ce procédé donna ordre au Comte de Concentayna, Gouverneur de Valence, de mettre sur pied le plus de Troupes qu'il lui seroit possible, & d'aller avec l'Etendard Roïal recouvrer ces Places, & arrêter Don Jayme d'Aragon. Le Comte de Concentayna partit accompagné de Gomez Suarez de Figuéroa, & eut d'abord quelques chocs à essurer, dans lesquels la perte sur égale de part & d'autre. Cependant le Comte mit à la fin le siége devant Muéla, où étoit Don Jayme, & le poussassi vivement, que Don Jayme n'aïant plus aucune espérance, capitula, & convint d'être remis aux Communes de Valence. Lorsqu'on sut maître de la Place, on conduisit à Valence Don Jayme prisonnier, & quelque tems après le Roi le fit transférer à Barcelonne, où cet audacieux eut la tête tranchée sur un échasaud, en punition de sa révolte. On recouvra les autres Places, & tout l'Etat de Villahermosa, que le Roi Don Jean sit livrer à Don Jean d'Aragon son petitfils, parce qu'il étoit indisposé contre le pere de ce jeune Prince (B).

Naples.

En Navarre la division s'étant de nouveau rallumée entre la Reine Do-les Beaumonts & les Agramonts, le Roi Don Jean passa à file du Roi Cortes pour prolonger la Tréve entre eux, & après en avoir d'Aragon, à persuadé l'importance aux Chefs des deux Partis, il retourna à Saragosse, & de-là à Tarragone, d'où il alla à Barcelonne attendre le Duc de Calabre qui venoit querir avec la Flotte de Naples la Reine Doña Jeanne. Ce Duc arriva sur la fin de Juillet, accompagné des principaux Seigneurs Napolitains, avec dix Galéres & quelques Vaisseaux. Ils

#### D'ESPAGNE. XI. PARTIE. SIEC XV.

furent tous reçus avec beaucoup d'ostentation, & quelques jours après, tout étant en état, le Roi donna sa bénédiction à la Reine sa fille, qui s'embarqua dans le mois d'Août, & relâcha à Génes, où la République lui fit une réception magnifique, en considération de Don Ferdinand, Roi de Naples. De Génes la Reine se rendit à Gayette le septiéme jour de Septembre, & passa ensuite à Naples, où son arrivée causa une joie universelle, & où elle sit une entrée Inperbe (A).

J. C. 14770

Quoique le Comte de Monté-Agudo fût sur la Frontié- Guerre cire de Navarre, du côté de la France, avec cinq cens Lan-vile en Naces, & Michel d'Ansa à Pampelune avec deux cens, la guerre recommença entre les Beaumonts & les Agramonts, sans aucun égard à la Trève. Le Comte de Lérin s'empara d'Estuniga, & le Mérin d'Estella se révolta contre la Princesse Doña Léonore, qui sut contrainte de rassembler deux cens Lances, & de faire demander du secours au Roi Don Ferdinand fon frere. Ce Prince envoia deux cens Lances à sa sœur, après la réduction de Castro-Nuño, & donna ordre à Michel d'Ansa de la seconder avec celles qu'il avoit à Pampélune. La Princesse aïant reçu ces renforts, se présenta devant Estella, & le Mérin consentit de lui livrer cette Ville, par la médiation de quelques personnes bien intentionnées, afin de prévenir les suites funestes qu'auroit pû avoir cette affaire.

Les Beaumonts cependant continuoient de désoler les Le Roid'A-Places du parti des Agramonts, & à la vûe de ces hostili- ragon veut y tés les derniers envoierent dire au Roi d'Aragon que s'il n'interposoit son autorité pour faire cesser les maux qu'ils souffroient, par envie d'observer la Tréve, & par respect pour son autorité Roïale, ils seroient forcés de prendre les armes pour se désendre, & que l'animosité deviendroit plus cruelle qu'auparavant. Le Roi Don Jean reçut le Député, & donna ordre aux Agramonts de rester tranquilles, leur promettant d'aller au plutôt en Navarre, lui & le Roi Don Ferdinand son fils, mettre la derniere main à un accommodement solide. Il dépêcha en conséquence le onziéme jour de Novembre Pierre Nuñez Cabéza de Vaca & Réquésens Solier vers le Roi Don Ferdinand son fils, afin de l'inviter à se

'Anne'e de J. C. 1477.

joindre à lui le plus promptement qu'il seroit possible, pour achever de pourvoir à la sûreté & tranquillité de la Navarre. La Princesse Doña Léonore excitée par le même motif, & mécontente d'ailleurs de ce qu'elle ne touchoit rien des revenus de la Couronne, & de ce qu'on ne lui païoit point la Pension que la Castille avoit coutume de lui donner, prit le parti d'aller voir son pere, dans le tems que les Beaumonts & les Agramonts étoient déja déclarés les uns contre les autres, & avoient les armes à la main (A).

Dispense du mariage du tugal avec Dona Jean-

Les Envoïés du Roi de Portugal & du Roi de France; Pape pour le obtinrent du Pape, malgré la forte opposition de quelques Roi de Por Cardinaux de la Faction d'Espagne, du Roi de Naples & des Agens de Castille & d'Aragon, la dispense pour le mariage du Roi Don Alfonse avec Doña Jeanne sa niéce \*; ce qui excitoit le Roi de Portugal à presser fortement le Roi de France de lui donner des Troupes, afin de retourner dans son Roïaume. Le Prince Don Jean aïant recouvré Alégreté, tint à Monté-Mayor les Etats, & après en avoir obtenu tout ce qu'il fut possible pour les frais de la guerre, il passa à Evora. Quelques Histoires Portugaises racontent que quand il entra dans cette Ville, Don Alfonse de Cardénas fit de ce côté-là une irruption à la tête de deux mille Lances; que le Prince qui n'avoit point de forces pour s'y opposer, sui envoia dire de l'attendre, parce qu'il ne tarderoit pas à aller le trouver en rase campagne, & que Cardénas répondit qu'il ne sçavoit pas son Altesse si proche, & qu'il feroit en sorte de le prévenir, afin de lui épargner la fatigue de la marche. Ils ajoûtent que le Prince n'aïant point avec lui assez de Troupes, donna ordre à Don Garcie de Ménéses, Evêque d'Evora, de sortir de nuit avec ses trois cens Chevaux, & de courir la campagne en différens en-

> (A) ZURITA.
> \* Monsieur de la Cléde est sur ce point entierement contraire à Fernéras. Bien loin de convenir, comme semble faire Monsieur de la Neusville sous l'année 1476. que le Pape accorda la Dispense à la sollicitation du Roi de France, il affure qu'il la refusa, sous prétexte de ne pas vouloir ouvrir les portes de la guerre, en permettant ce mariage, & que ce fut le Roi de France qui travailla en secret à faire échouer la négociation, parce qu'il n'avoit pro-[

mis des secours au Roi de Portugal 🖫 qu'après qu'il en auroit eu un heureux succès. J'ignore où il a puisé ces connoissances. Dans ma troissème Note sous l'année 1475. on voit affez quel est le sentiment du Continuateur de l'Histoire Ecclésiastique de Monsieur l'Abbé Fleury; mais comme ils ne citent ni l'un ni l'autre aucune autorité, je ne crois pas que l'on puisse faire difficulté de leux préserer Ferrénas, qui en produit de respectables.

droits, pour faire croire qu'il lui étoit arrivé beaucoup de Cavalerie, & engager par-là Don Alfonse de Cardénas à Anne's DE s'éloigner; & qu'au moïen de ce Stratagême Cardénas s'étant en esset persuadé, à la vûe de toutes les traces de Chevaux, que le Prince avoit reçu de gros renforts de Cavalerie, se retira pour ne pas s'exposer; mais qu'au passage du Pont de Mauron Diégue de Castro chargea son arriere garde avec un Corps de cent cinquante Lances, la défit, & tua cent hommes ou environ.

Cependant le Roi Don Alfonse étoit très-mécontent de Mécontenvoir que le Roi de France éludoit de lui fournir des Trou-temens du Roi de Portupes, sous prétexte de l'occupation que lui donnoit la Bour-gal à la Cour gogne. Scachant d'ailleurs que dans le même tems on trai- de France. toit de paix à Bayonne avec la Castille par ordre de ce Monarque, il reconnut clairement qu'il avoit été amusé & trompé; & comme il éteit fort sur le point d'honneur, il résolut de ne plus retourner en Portugal, & de quitter le monde. Dans cette disposition il écrivit au Prince Don Jean son fils de se faire reconnoître & proclamer Roi de Portugal, & renvoïa avec ses Lettres Antoine de Faria, qui étoit allé en France par ordre du Prince, sçavoir l'état de sa santé, & l'informer de ce qui se passoit dans son Roïaume.

Le Roi Don Alfonse déterminé de renoncer au monde & Il veut rede visiter les saints Lieux de Jérusalem, partit déguisé le noncer au vingt-quatriéme jour de Septembre, & prit la route de Nor. monde. mandie, n'aïant avec lui que Suéro Vazquez & Pierre Pesfoa, ses Garçons de la Chambre, Etienne Martinez, son Chapelain, & un ou deux Valets de pied, sans rien dire à ses autres Domestiques. Dès que ceux-ci se surent apperçus de son absence, ils en donnerent avis au Chancelier de France, qui communiqua sur le champ cette nouvelle au Roi Louis, par ordre duquel on dépêcha de toutes parts des personnes pour le chercher & le ramener. Les gens de sa suite firent aussi tout ce qu'ils purent pour le détourner de son projet, tant par un esset de leur sidélité, que par attachement, & au bout de deux jours il fut rencontré par un Gentilhomme Normand . appellé Ravinet ; les uns disent dans un Village, & les autres dans un Monastere, où on le retint. Les Portugais n'eurent pas plutôt appris où il étoit, qu'ils coururent le trouver, se plaignirent avec un tendre respect de la résolution qu'il avoit prise, & le presserent,

sur-tout le Comte de Peña-Macor, celui de Faro, & les ANNE'E DE autres Seigneurs, de retourner dans son Roïaume.

J. C. 1477pour Portugal.

Vaincu par leurs instances, le Roi Don Alfonse alla à Son départ Hunsleur, d'où il sit sçavoir au Roi de France qu'il vouloit retourner dans son Roïaume. Sur cet avis le Roi Louis XI. lui fit donner tous les Bâtimens nécessaires pour le transport; & quelques Vaissaux d'escorte, qui ne furent pas plutôt en état, que le Roi de Portugal mit à la voile avec tout son monde. Pendant ce tems-là le Prince Don Jean reçut les Lettres par lesquelles le Roi Don Alfonse son pere lui ordonnoit de prendre le titre de Roi, & d'user comme tel de l'autorité Roïale; & les aïant communiquées aux principaux Seigneurs & Prélats du Roïaume, qui déciderent tous d'un commun accord, qu'il devoit se conformer à la volonté de son pere, il sut reconnu & proclamé Roi à Sanctaren par tous les Etats le dixième jour de Novembre.

Son retour dans ce Roiaume.

Le 15. du même mois le Roi Don Alfonse arriva heureusement à Caricaes avec tous ceux qui l'accompagnoient, ce qui causa beaucoup de joie & de surprise à Lisbonne. On ne tarda pas à porter cette nouvelle au Prince Don Jean, qui alla sur le champ voir son pere, & quitta le titre de Roi, quoique le Roi Don Alfonse le pressat de le garder, & voulût se contenter de celui de Roi des Algarves pour faire la guerre aux Maures. Comme le Roi Don Alfonse croïoit sa gloire intéressée dans la continuation de la guerre qu'il avoit commencée, & que du côté de la Castille il y avoit assez de gens qui l'y excitoient, ce Monarque pensa à se mettre en état de la pousser avec vigueur, & recut à son service la Comtesse de Médellin & Don Alfonse de Monroy (A).

ronnes de Castille & de Grenade.

Le Roi de Grenade informé que le Maréchal Ferdinand Trève de de Sahavédra étoit à Ronda, disgracié des Rois Don Fertrois ans cou-dinand & Doña Isabelle, lui envoïa dire qu'il souhaitoit de le voir à sa Cour; & le Maréchal, après avoir exigé & obtenu toutes les sûretés nécessaires, passa à Grenade, où il fut très-bien reçu du Roi Mahométan, qui faisoit alors la revûe de ses Troupes, lesquelles étoient composées de sept mille Chevaux & d'un grand nombre de Fantassins. On ignore pourquoi le Roi de Grenade manda ce Seigneur, quoi-

<sup>(</sup>A) Alfonse de Palence, Ruy de Piña, Ressende, Goes & d'autres.

que l'on soupçonne que ce sut à dessein de l'engager à lui livrer quelque Place. Peu après le même Roi envoïa un Ambassadeur à Séville vers les Roi Don Ferdinand & Doña Isabelle, pour leur demander la prolongation de la Tréve qu'il avoit faite avec le feu Roi Don Henri. L'Ambassadeur s'acquitta de sa commission, & les Rois Don Ferdinand & Dosia Isabelle lui aïant répondu qu'ils consentiroient à la demande, pourvû que son Maître leur parât tous les ans le Tribut auquel les Rois ses prédécesseurs s'étoient obligés envers la Castille, il retourna auprès du Roi Albohacen, qui leur fit dire que dans les endroits où l'on battoit monnoie pour païer le Tribut, on forgeoit toutes fortes d'armes pour se soustraire à cette obligation. Cette menace donna un peu d'inquiétude au Roi & à la Reine, à cause de l'embarras de la guerre de Portugal; c'est pourquoi ils chargerent de nouveau le Comte de Cabra d'aller trouver le Roi de Grenade, de qui il étoit connu, & régler avec lui l'affaire de la Tréve, qui fut prolongée pour trois ans, \* confor-

mément aux instructions qu'avoit le Comte (A). Le voïage du Maréchal Ferdinand de Sahavédra à Gre-Tarife ôtée nade fit soupçonner aux Rois Don Ferdinand & Doña Isa- au Maréchal belle que ce Seigneur pouvoit bien avoir eu part à la ré-Ferdinand de Sahavédra. ponse du Roi Mahométan touchant le Tribut. Voïant d'ailleurs qu'il persistoir dans sa désobéissance, ils ordonnerent de confiquer tous ses biens; mais comme il étoit allié aux meilleures Maisons de Séville, les principaux Seigneurs intercéderent pour lui avec tant d'instances, que le Roi & la Reine consentirent de révoquer l'ordre, à condition toutefois que Sahayedra rendroit Tarife qu'il avoit en sa puissance. Ainsi le Maréchal se désaisst de cette Ville, par le conseil de ses parens, & leurs Majestés en consierent la garde à l'Amirante (B).

La Reine Dosia Isabelle envoïa ordre aussi à Pierre de Pierre de Godoy de lui livrer les Forteresses de Carmone, & celui-ci Godoy conaïant tépondu, qu'il falloit pour cet effet lui donner des re-traint de ren-dre à la Reivenus équivalens à ce que lui rapportoit ce Gouvernement, ne Dona Isaelle lui sit déclarer qu'e le vouloit être obéie sans aucune ré-teresse de plique. Pierre de Godoy pressé si vivement, n'osa résister à Carmone.

J. C.

1478,

(A) PULGAR. ce renouvellement de Tréve sous l'an-(B) Pulgar. née précédente, sans en fixer la durée. Mariana met cette prolongation ou ] ]

l'ordre de la Reine; c'est pourquoi il remit cette Ville, & ANNE'E DE la Reine donna le Gouvernement de ses Forteresses à Gut-J. C. · 1478. tierre de Cardénas (A).

Le Roi Don Ferdinand Sainte Confédération.

Les Peuples de Castille gémissoient, accablés d'impositient une Ac tions pour l'entretien des Troupes de la Sainte Confédérasemblée de la tion. Souhaitant ardemment d'en voir la fin, ils envoïerent à Séville Jean d'Ortéga, Rodrigue de Péñalosa & Jean d'Ulloa prier le Roi Don Ferdinand de venir à l'Assemblée qui devoit se tenir; & le Roi, après avoir donné audience aux Députés, assigna Pinto pour le lieu de l'Assemblée, & promit de s'y trouver, afin de donner les ordres les plus convenables. La Confédération s'y rendit, & le Roi y passa au commencement de Mars; mais pour des raisons particulieres il transféra l'Assemblée à Madrid, où passerent Don Alfonse d'Aragon son frere, l'Evêque de Cartagêne, & les Députés de la Confédération & des Villes. Là après avoir murement pensé en quoi les impositions pour l'entretien des Troupes de la Confédération étoient à charge aux Peuples. on prolongea ces concessions pour trois années, sur les remontrances que le Roi fit du besoin qu'il avoit de ces mê-Obstination mes Troupes dans la guerre avec le Portugal. Pendant qu'on de l'Archevê- traitoit cette affaire, le Roi chercha à ratirer à son service gue de Tolé-l'Archevêque de Toléde, qui étoit à Alcala, par le canal du Comte de Saldaña & du Secrétaire Ariño; mais le Prélat, qui s'entendoit avec le Roi de Portugal, rejetta toutes les propositions d'accommodement, ce qui indisposa da

Ouand l'assemblée de la Confédération fut finie, le Roi Ferdinand vi-fite le siège de Don Ferdinand passa au siège de Castro-Nuño, qu'il trouva · Castro · Nu- en bon état, & après avoir donné les ordres nécessaires pour ono, & pour-le continuer avec vigueur, il alla à Truxillo voir en quelle voit à la sureté de Truxil. situation cette Place se trouvoit. Arrivé à cette Ville, il sit Gouverneur de la Forteresse Sanche d'el-Aguila, Capitaine de ses Gardes, y mit une bonne garnison, & pourvût à sa sûreté; après quoi il retourna à Séville sur la fin de Mai.

L'Archevêque de Toléde toujours aheurté à obliger & . Toléde marque d'être li-favoriser le Roi de Portugal, sollicita secrettement plusieurs vrée au Roi de Portugal personnes de consiance qu'il avoit à Toléde, d'assassiner ou par son Ar- chasser le Corrégidor Diégue Manrique, & de s'emparer chevêque.

vantage le Roi Don Ferdinand contre lui (B).

(8) PULGAR, ZURITA, & ZUNIGA | dans les Annales de Séville.

# D'ESPAGNE. XI. PARTIE. Siec. XV. 513

de la Ville. On commença à former la conspiration, mais Anne's DE elle ne fut pas si secrette, qu'elle ne parvînt à la connoissance du Corrégidor, qui convoqua sur le champ les Principaux de la Ville, & leur fit un Discours éloquent, dans lequel il leur apprit la révolte qui se tramoit, & leur exposa combien il leur importoit de rester attachés & sidéles aux Rois Don Ferdinand & Doña Isabelle, pour ne pas s'exposer à autant de maux que l'on en avoit souffert par le passé pour avoir tenu une conduite opposée. Tout ce qu'il dit, sit tant d'impression sur les Assistans, que ceux-ci promirent de nouveau de servir le Roi & la Reine, & de ne rien négliger pour punir les Conjurés, qui expierent leur crime les uns à la potence, plusieurs par le fouet, & d'autres par le bannisfement, suivant la part qu'ils avoient prise à la conspiration. laquelle fur ainsi dissipée. L'Archevêque de Toléde, qui avoit fait espérer cette Ville au Roi de Portugal sut au désespoir d'avoir manqué son coup. Il pressa ce Prince plus que jamais d'entrer dans l'Estrémadure avec ses Troupes, lui promettant de lui livrer Alcala; mais quoique le Roi de Portugal eût grande envie de continuer la guerre, les vives remontrances du Prince Don Jean son fils & de plusieurs Seigneurs Portugais, qui la désaprouvoient, l'empêcherent d'avoir aucun égard aux offres de l'Archevêque ( $\overline{A}$ ).

On poussoit cependant avec ardeur le siège de Castro-Nu- Castro-Nuño. Les batteries ne cessoient de tirer, une grande partie de no rendu par capitulation. la muraille extérieure étoit renversée & plusieurs maisons ruinées; l'on avoit comblé les fossés, les vivres ne pouvoient plus entrer dans la Place, & l'on donnoit des assauts continuels. Pierre de Mendaña, qui avoit demandé plusieurs fois du secours au Roi de Portugal, sans en avoir pû obtenir, commença d'êrre allarmé quand il se vit serré de si près. Outre qu'il avoit perdu à la défense de cette Forteresse plus d'un tiers de la Garnison, ce qui en restoit paroissoit disposé à se révolter, & à lui ôter la vie. La Place étoit d'ailleurs réduite au point qu'il ne pouvoit douter qu'elle ne fût enfin forcée & emportée, si le Roi de Portugal ne la secouroit promptement, & il comprit qu'en pareille occasion son ne manqueroit pas de faire main basse sur lui & sur tout, l'on monde. Ainsi en danger de tous côtés il crut n'avoir pas

J. C. 1478.

(A) PULGAR. Tome VII. ANNE'E DE ј. с. 1478.

714

d'autre parti à prendre que de capituler. Il en fit faire la proposition à Don Alfonse d'Aragon, & celui-ci l'aïant acceptée volontiers par envie de se délivrer de cet embarras, l'on entra en pourparlers, & l'on convint; que Pierre de Mendana & tous ceux qui étoient avec lui se retireroient librement en Portugal, avec tous les effets que leurs Chevaux de charge pourroient porter : que l'Artillerie & les munitions resteroient au Roi Don Ferdinand, & que l'on donneroit à Mendaña sept mille Florins d'Aragon pour le bled & les vivres qu'il laissoit dans la Forteresse. Au moien de cette capitulation Pierre de Mendaña livra la Place, & partit pour le Portugal, & le Comte d'Albe de Liste, qui avoit été fait prisonnier à la Bataille de Toro, s'étant racheté, sut retenu à Miranda de Duéro, jusqu'à ce que Mendaña & les gens qu'il avoit avec lui, sussent arrivés à cette Ville, après quoi on le laissa repasser en Castille. Don Alfonse d'Aragon donna cet avis au Roi son frere, qui commanda sur le champ de démolir la Forteresse de Castro-Nuño, asin d'ôter la crainte qu'elle inspiroit aux Peuples des environs, lesquels contribuerent à cette destruction avec tant de plaisir & d'empressement, que l'on eût dit qu'ils vouloient se venger sur les pierres. Cette Place sut remise dans le mois de Juin (A).

Naissance du Jean, fils des Rois Don Dona Isabellc.

Le Roi Don Ferdinand étoit venu à Séville pour assister Prince Don aux couches de la Reine Dona Isabelle, qui donna le jour à un enfant entre dix & onze du matin \*, à la joie universel-Ferdinand & le de la Ville & de toute la Monarchie, où l'on fit à cette occasion de grandes réjouissances, parce que tout le monde étoit charmé d'avoir un Prince pour Successeur à la Couronne. Cet Infant naquit dans l'Alcazar, & fut baptisé dans l'Eglise Cathédrale le neuvième jour de Juillet par le Cardinal Don Pedre Gonçalez de Mendoza, Archevêque de la même Ville. Il reçut sur les Fonts le nom de Jean, en considération de ses Aïeux, & eut pour Parreins, le Légat du Pape Sixte IV. l'Ambassadeur de Venise, le Connétable Don Pedre de Vélasco, & le Comte de Benaventé, & pour Marreine Doña Léonor de Mendoza, Duchesse de Médina-Sydonia: on lui donna pour Gouvernante Doña Marie

<sup>(4)</sup> Pulgar, Alfonse de Palin- | De Lhon & d'autres. CE, BERNALDEZ, GARIBAY, ZURITA, L'Ce fut un D DAMIEN DE GOES, EDOUARD NUMEZ | suivant Mariana.

<sup>\*</sup> Ce fut un Dimanche 28. de Juin;

de Guzman, femme de Pierre Lopez d'Ayala. Tout cela se passa avec beaucoup de solemnité, & le 9. d'Août la Rei- Anna'e DE J. C. ne sortit & alla pour ses relevailles à l'Eglise Cathédrale, accompagnée du Roi son mari, de la Duchesse de Villahermosa, qui faisoit la fonction de Dame d'atours, & de tous les Seigneurs & Chevaliers qu'il y avoit dans la Ville, tous à cheval magnifiquement vêtus & couverts de pierreries, à l'exception de l'Amirante & des autres Grands du Roïaume, qui marchoient à pied avec la Reine dont le Connétable & le Comte de Benaventé conduisoient le cheval par la bride. Après avoir satisfait à cette obligation, & avoir entendu la Messe avec une dévotion Chrétienne, la Reine retourna à l'Alcazar avec le même cortége (A).

Dès le Printems les Rois Don Ferdinand & Doña Isabel-Voïage des le avoient donné ordre d'équipper quelques Vaisseaux, des-Espagnols de tinés les uns pour aller aux côtes de Guinée, & les autres Guinée, & aux Canaries achever la conquête de ces Isles. Quand ils aux Canafurent tous en état, le Roi & la Reine firent partir les derniers avec des Troupes dans le mois d'Août, sous la conduite de Jean Rexon & de Pierre d'Algaba. Les premiers commandés par Pierre Cobides mirent aussi à la voile avec d'autres Bâtimens, chargés de colliers de verre, de grelots & d'autres bagatelles de cette espéce, pour lesquelles les

Négres de Guinée donnoient quantité d'or (B).

Le Roïaume de Navarre étoit dans un déplorable état par Entrevue les désordres que les Beaumonts & les Agramonts y com-Castille & mettoient réciproquement, soutenus les uns par Don Jean, d'Aragon à Roi d'Aragon, & les autres par Don Ferdinand, Roi de Vitoria. Castille. La Princesse Doña Léonore voïant qu'il lui étoit impossible de réduire ces deux Factions à ce qui étoit juste & raisonnable, ne cessoit de presser son pere & son frere, d'interposer leur autorité pour mettre sin à ces troubles, & concilier les esprits, dont la division ne tendoit à rien moins qu'à la ruine entiere de ce Roïaume. Sur ces instances réitérées les deux Rois convinrent de s'aboueher à Vitoria, & de régler ce qui conviendroit le plus pour la tranquillité de cet Etat. Ils partirent en conséquence pour cette Ville, & le Roi Don Ferdinand y étant arrivé le premier, attendit

1478.

<sup>(</sup>A) BERNALDEZ, qui entre à cette occasion dans un grand détail: Zuni-dans les Annales de Séville, & (B) BERNALDEZ.

Année de J. C. 1478.

son pere durant quelques jours, avec la Princesse Doña Léonore qui s'y étoit aussi rendue. Quand il sçut son approche il sortit pour aller au devant de lui, & dès qu'il l'eut rencontré, il mit pied à terre, & voulut lui baiser la main; mais le Roi son pere s'opposa à ces témoignages de respect filial, & étant lui-même descendu de cheval, il ne permit à son fils ni de lui baiser la main, ni de lui donner la droite, ni de l'accompagner à son logement. Enfin le Roi d'Aragon se conduisit en tout d'une maniere opposée à ce que doit faire un pere à l'égard de son fils, alléguant pour raison que comme il n'étoir que la branche cadette des Rois de Castille, & que Don Ferdinand représentoit la branche aînée, il devoit, quoique pere, avoir des égards pour celle-ci, même jusques dans son propre fils. Ce fut sur ce principe qu'il dirigea toutes ses actions pendant son séjour dans cette Ville, où le pere & le fils prirent ensemble les mesures les plus convenables à l'égard des Roïaumes d'Aragon & de Sicile, & de leur Gouvernement, & pour éteindre entierement le feu de la discorde qui dévoroit la Navarre. Ils assûterent aussi la succession à cette derniere Couronne, à François Phœbus & à ses légitimes héritiers, après la mort de la Princesse Doña Léonore. Lorsqu'ils curent ainsi tout réglé, ils se séparerent, & retournerent, le Roi Don Jean en Aragon, & le Roi Don Ferdinand à Séville; mais si l'on en croit quelques Ecrivains, la Princesse Doña Léonore sut peu satissaite de cette entrevûe (A).

Le Duc de Médina-Sydonia contraint de le.

Après avoir pris quelques jours de repos à Séville, le Roi Don Ferdinand voïant que les désordres de cette grande Ville étoient déja appaisés, convint avec la Reine Doña quitter Sévil Isabelle d'aller recouvrer les autres Villes & Places de l'Andalousie, & rétablir dans un état convenable par les voies de justice, tout ce que la tyrannie & l'ambition avoient dérangé. Ils se disposoient à partir pour Cordone sur la fin de Seprembre, lorsque le Marquis de Cadiz leur deman la permission de retourner vivre à Séville, parce qu'il y avoit sa maison; mais le Roi & la Reine faisant attention que s'il se trouvoit dans cette Ville avec le Duc de Médina-Sydonia, les: anciens troubles pourroient s'y rallumer de nouveau, ordonnerent que ni l'un ni l'autre n'y feroit sa demeure, & que

chacun d'eux se retireroit dans l'endroit de ses Domaines qu'il jugeroit à propos. Cela fut exécuté, & par cette sage

disposition la tranquillité sur affermie dans la Ville.

En partant de Séville pour Cordoue, le Roi & la Reine Sévérité du prirent leur route par Ecija, dont on leur remit l'Alcazar, Reine, utile à dans lequel ils établirent un Gouverneur de confiance. De-là l'Andalousie. ils passerent à Cordoue, qui sit de grandes réjouissances à l'occasion de leur arrivée. Ils en bannirent Don Alfonse d'Aguilar, s'emparerent de toutes ses Forteresses, rendirent à la Ville tous les biens dont elle avoit été dépouillée par une ambition tyrannique, & firent subir à un grand nombre de malfaiteurs & d'homicides, des peines proportionnées à leurs crimes. Tant de sévérité jetta la terreur dans toute l'Andalousie, & contint les Brigands, qui chercherent à se mettre en lieu de sûreté, de crainte d'être pris &

Le Roi & la Reine aïant sçu aussi que les gens de leur sage Régle. Conseil & leurs Officiers exigeoient des Plaideurs au de-là ment pour l'administrade leurs salaires, crurent devoir réprimer cette véxation, tion de la & empêcher que la Justice ne sut si fort onéreuse aux Par-Justice. ties. Pour cet effet ils rendirent une Ordonnance, par laquelle ils condamnerent les Ministres de leur Conseil & leurs Officiers à donner sept fois plus qu'ils n'auroient reçu au de-là de ce qui leur appartiendroit légitimement. Dans le même tems on leur livra les Forteresses d'Hornachuélos, d'Andujar, de Marmoléxos, de Sainte Eulalie, ou Sancta-Ella, de Bujalance, de Montoro, de Pedroche & de Caftro-d'el-Rio, où ils mirent des Alcaydes de confiance ( A ).

Pendant qu'ils étoient dans cette Ville, ils apprirent que Suite des l'Archevêque de Toléde non content de commettre avec cédés de l'Ar. les Troupes qu'il avoit à Alcala, de grandes hostilités dans chevêque de les Places des environs, entretenoit des liaisons avec le Roi. Toléde. de Portugal, & le pressoit de rentrer en Castille, promettant de lui donner Talavéra de la Reyna. Justement irrités de ces procédés, ils firent dire au Duc de Villahermosa d'aller à Madrid avec un Corps de Troupes suffisant, pour empêcher les courses des gens de l'Archevêque, & ils expédierent un décret portant défense à tous les Vassaux de ce Prélat, sous de rigoureuses peines, de lui païer aucun revenu,

ANNE'E DE J. C. 1478.

ni de le servir ou favoriser en aucune maniere. Ils écrivirent même au Pape, pour le prier de nommer un Administrateur de l'Archevêché. A l'égard de Talavéra, ils y envoïerent Diégue-d'el-Aguila avec des Troupes, & les Habitans fidéles à leur Souverain, ouvrirent aussi-vôt les portes à cet Officier, qui se saissit à l'instant de la Forteresse. Le Duc de Villahermosa se rendit pareillement à Madrid avec ses Troupes, conformément à l'ordre qu'il avoit reçu, & les aïant dispersées dans les Places des environs d'Alcala, il resserra & contint celles de l'Archevêque de Toléde, qui n'osa plus tenter de faire le dégat. Sur ces entrefaites Ferdinand d'Alarcon, qui étoit le Favori de l'Archevêque, ne se croïant pas en sûreté, prit le parti de se retirer en France (A).

La guerre contre le Marquis de Villéna.

La Reine Doña Isabelle avoit mis un Gouverneur dans la recommence Seigneurie de Villéna, & celui-ci avoit assiégé Chinchilla, parce que cette Place n'avoit pas voulu se soumettre. Le Marquis de Villéna, qui la regardoit comme à lui, se persuadant que le Gouverneur avoit formé cette entreprise de son propre mouvement, assembla ses Troupes & lui sit lever le siège. A cette nouvelle, le Roi & la Reine, qui étoient à Cordoue, dépêcherent de bonnes Troupes sous la conduite de Don George Manrique & de Pierre Ruiz d'Alarcon, avec ordre de s'emparer de Belmonté, d'Alarcon, de Garci-Muñoz & de tous les autres Domaines du Marquis de Villéna; mais comme le Marquis avoit appellé à son secours Pierre de Baéza, & l'avoit établi à Alarcon, les Généraux du Roi eurent avec eux plusieurs chocs (B).

Paix entre la Castille & la France.

Pour régler la Paix avec le Roi de France, les Rois Don Ferdinand & Doña Habelle avoient fait partir Jean de Médina, Archidiacre d'Almazan & Don Jean de Gamboa, qui rendus à Saint Jean de Luz, la conclurent le 9. de Novembre avec l'Evêque de Lombès & le Comte de Lescun, Plénipotentiaires du Roi de France, aux mêmes conditions\*,

(A) Pulgar.

(B) PULGAR, & ZURITA.
\* Le Traité portoit entre autre choses, que du côté des Castillans on rénonceroit à toutes les alliances faites jusqu'alors avec Edouard Roi d'Angleterre, & l'Archiduc Maximilien, & du côté de la France, à celle qu'elle

avoit contractée avec le Roi de Portugal & Dona Jeanne de Castille. On se fit aussi des promesses réciproques de se secourir les uns les aptres, en exceptant toutefois le Roi d'Aragon, contre qui Don Ferdinand & Dona Isabelle ne devoient point prendre les armes. Mariana. Liv. 24.

# D'ESPAGNE. XI. PARTIE. Siec. XV. 419

qui avoient été anciennement stipulées pour la bonne harmonie entre les deux Puissances, convenant en outre que les af-Anne's DE faires du Roussillon seroient arrangées à l'amiable: le Cardinal Mendoza n'eut-pas peu de part au fuccès de cette négo-

Ciation (A).

Tello de Buen-Dia, Archidiacre de Toléde, homme ver- L'Archevêtueux, prudent & sçavant, touché de la situation de son Ar-que de Toléchevêque, le pressa de chercher à rentrer en grace auprès ne avec les des Rois Don Ferdinand & Doña Isabelle, & lui offrit de Rois Don folliciter son pardon pour toutes les fautes passées. Etant en-Dona labelfin parvenu à fléchir l'obstination du Prélat, il alla par son le. ordre à Cordoue ménager cette affaire. Le Roi & la Reine qui faisoient cas de l'Archidiacre, par la connoissance qu'ils avoient de ses belles qualités, lui donnerent audience; & le digne Ecclésiastique seur dit, que l'Archevêque convaincu de l'énormité de tout ce qu'il avoit fait au préjudice de leur service, auquel il devoit être attaché pour tant de raisons, l'avoit chargé de venir de sa part implorer leur clémence, & les supplier de lui rendre leurs bonnes graces, en offrant de leur donner toutes les assurances qu'ils pourroient désirer de sa fidélité. Il ajouta qu'il se flattoit de réussir dans sa demande, tant en considération des services importans que l'Archevêque leur avoit rendus, avant leur avénement à la Couronne, que parce qu'il est de la grandeur des Rois de pardonner à ceux qui reconnoissent leurs égaremens avec autant de bonne foi que ce Prélat, de la conduite duquel il s'offrit d'être garand dans la suite. Son discours eut l'effet qu'il en pouvoit attendre. Par estime pour lui, le Roi & la Reine consentirent facilement à recevoir en grace l'Archevêque, à condition de ne donner main levée de la saisse de ses revenus qu'après qu'il auroit remis au Roi & aux personnes commises de sa part toutes les Forteresses qu'il avoit. Ainsi l'Archidiacre aïant eu l'honneur de leur baiser la main, retourna rendre compte du succès de sa négociation à l'Archevêque, qui livra toutes les Forteresses, toucha ses revenus, & vécut tranquille par la suite (B).

J'ai déja dit précédemment que les Habitans de Fuenté- On veut Ovéjuna furieux des véxations qu'ils éprouvoient de la part faire des informations de Ferdinand de Guzman leur Seigneur, s'étoient révoltés contre les

Année J. C. 1478. Auteurs de la

dinand de Guzman. Le Roi d'Ainutilement

d'empêcher

la France.

contre lui, & l'avoient tué à coup de pierres. On envoïa cette année un Commissaire pour faire des perquisitions & découvrir les auteurs de sa mort; mais les Habitans en aïant mort de Fer- eu avis, convinrent de ne répondre rien autre chose, sinon qu'on l'avoit tué, sans nommer personne (A).

Don Jean, Roi d'Aragon, sçachant au commencement ragon tente de l'année, que les Rois Don Ferdinand & Doña Isabelle ses enfans traitoient de paix avec le Roi de France, faisoit la Paix entre tous ses efforts pour la traverser, persuadé que le Monarque la Castille & François ne la désiroit, qu'asin d'être plus libre, & de pouvoir s'emparer du Duché de Bourgogne; car il ne doutoit pas que ce ne fût aussi dans cette vûe que le Roi de France avoit proposé Anne de Savoye sa niéce en mariage au Roi de Sicile pour le Prince Frédéric son fils, avec le Roussillon & la Cerdagne pour dot, cherchant par cette disposition à ôter toute espérance au Roi d'Aragon de recouvrer ces Domaines, quoique ce Prince prétendît ne rien devoir pour eux au Roi de France. Mais toutes ses instances firent peu d'effet, parce que la Reine Doña Isabelle insistoit pour la Paix, qui lui paroissoit nécessaire afin de terminer à son gré la guerre avec le Portugal, & que le Roi Don Ferdinand son mari fut du même avis, dans l'espérance de pouvoir tou-

Affaires de Sardaigne.

En Sardaigne l'on continuoit la guerre contre le Marquis d'Oristan & ses Partisans \*, & quoique le Marquis souhaitât fort que Don Ferdinand Roi de Castille, sût l'Arbitre de ses différends avec le Roi d'Aragon, le dernier ne voulut

jours retirer le Roussillon & la Cerdagne, en païant le nombre d'écus pour lesquels on disoit que ces deux Comtés

tres.

étoient engagés (B).

(A) CARVAJAL, GARIBAY & d'au- | jarmes, mais il fut bientôt cité par le Roi d'Aragon, & sommé de venir en personne lui rendre compte de sa conduite. N'aiant pas osé se trouver à l'ajournement, il sut condamné par contumace, & ses biens confisqués & réunis à la Couronne. En conséquence de cette Sentence donnée à Barcelonne le 17. d'Octobre de l'année précédente, l'on envoïa en Sardaigne un Vaisseau avec des Troupes pour appuier le Viceroi, mais comme le secours n'étois pas affez fort pour ranger le Marquis à la raison, la guerre civile s'alluma. point

<sup>(</sup>B) ZURITA.

\* De la maniere que Ferréras s'exprime ici, il semble qu'il ait déja parlé du commencement de cette guerre, & comme il n'en a rien dis, il convient de suppléer à cette omission. Léonard d'Alagon, Marquis d'Oristan, esprit brouillon & remuant, se plaignit vivement de Nicolas Carroz, Viceroi de Sardaigne, dont il prétendit avoir été offense, sans aucun égard à sa qualité, ni aux promesses qu'on lui avoit faites. Résolu de se venger, il prit les I dans l'Isle. Mariana, Liv. 14. an. 1477.

D'ESPAGNE. XI. PARTIE. Siec. XV.

point accepter la médiation. Au contraire ce Prince résolu de pousser la guerre avec vigueur, & de s'emparer des Do- ANNE'E DE maines du Marquis pour le punir de sa rébellion, sit la Paix avec la République de Génes, stipulant comme une des principales conditions, que la République ne donneroit aucun secours ni aucune assistance au Marquis d'Oristan. Don Artal d'Alagon fils aîné du Marquis, & le Vicomte de Luri voiant que le Roi d'Aragon ne vouloit se prêter à rien, leverent l'Etendard de la révolte, & se firent prêter serment de fidélité pour le Marquis, depuis Oristan \* jusqu'au Cap de Lugador.

Sur cette nouvelle Ange Maronjo & Pierre Pujades rafsemblerent les Troupes du Roi, & marcherent contre Don remportés p. c. Artal & le Vicomte. Les aïant rencontrés proche de Mores, sur les Rébelils leur livrerent bataille le trentième jour de Janvier, les les défirent, & les obligerent de fuir à toute bride avec perte de six cens hommes, dont cinq cens furent faits prisonniers, & les autres tués. Pour profiter de cette victoire Maronjo & Pujades menerent leur Armée dans le Comté de Bozéano, où ils foumirent Bona & trois autres Villes. Au bruit de ces expéditions le Marquis d'Oristan mit sur pied un bon Corps d'Armée, mais Maronjo & Pujades qui lui étoient

très-inférieurs en forces, se retirerent à Sacer.

Pujades sit scavoir au Roi d'Aragon ce qui se passoit, & Les prele besoin qu'il avoit de vivres & de Troupes, pour faire tête miers reçoiau Marquis d'Oristan. Le Roi Don Jean n'eut pas plutôt re- sorts. cu cet avis qu'il fit embarquer quelques Troupes & munitions sur des Galéres, & donna ordre à Vilamarin de les conduire en Sardaigne : il manda aussi au Comte de Cardone, Viceroi de Sicile, de secourir Pujades avec des Troupes & tout le reste qui seroit nécessaire. En conséquence de ses ordres le Comre de Cardone envoia sur le champ de Palerme, en attendant qu'il eût préparé de plus grands secours, un Corps d'Infanterie qui débarqua à Cagilari. Vila-

\* Le Marquisat d'Oristan sait la pluss confidérable partie de la petite Province d'Arboréa, qui n'est à présent presque plus connue que sous ce nom. Anciennement l'Etat d'Arboréa s'appelloit Judicature, & le Prince qui en étoit maitre & qui y commandoit, prenoit le reitre de juge, auquel je crois avoir sup- | Martimere, à l'article d'or pagno. Tome & IL

ples ailleurs mal à propos celui de Sénéchal. Il en étoit de même de ceux de Torres, Cagliari & Gallura, qui faisoient les trois autres parties de l'Isle l de Sardaigne, & les quarre Juges rendoient hommage au Saint Si'ge. I.e Diction. Géograph. de Monsieur la

Anne'e de J. C. 1478.

marin qui avoit mis à la voile, aïant été contraint par le gros tems de relâcher à Trapana en Sicile, où Boil le joignit avec ses Vaisseaux, le Viceroi profita encore de cette occasion pour envoier en Sardaigne un autre Corps de Troupes, avec de l'Arrillerie, de la poudre, les machines de guerre nécessaires & une grande provision de bled. Tous ces secours passerent heureusement en Sardaigne, à la grande satisfaction de Pujades & de Maronjo, les Galéres & les Vaisfeaux de Vilamarin & de Boil restant à la vûe de l'Isle pour ce qui pourroit s'offrir.

Le Marqui; Espagne. Leurs Domaines font réunis à la Couronne.

Le premier jour de Mai, Pujades & Maronjo aïant réuni d'Oristan pris leurs Troupes, allerent à Machomer, où étoit le Marquis avec d'autres, d'Oristan avec trois mille hommes. Dès qu'ils furent en pré-& conduits en sence de l'ennemi, ils le chargerent avec valeur, & quoiqu'ils trouvassent d'abord quelque résistance, ils ne tarderent pas à la surmonter: un des fils du Marquis sut tué \* avec beaucoup d'autres, & ceux qui n'eurent pas le même sort, se sauverent comme ils purent. Après cette victoire Machomer & Oristan se livrerent au Viceroi, avec toutes les Places de ces Domaines. Le Marquis d'Oristan voulut alors sortir de l'Isle avec deux de ses fils, trois freres & le Vicomte de Luri, afin de se retirer en lieu de sûreté. Ils s'embarquerent tous à cet effet, & prirent la route de Génes, mais Vilamarin aïant attaqué le Bâtiment avec ses Galéres, les sit prisonniers, & les conduisit à Palerme, où le Comre de Cardone le pressa fortement de les remettre entre ses mains. Vilamarin voiant l'empressement du Viceroi pour avoir les prisonniers, mit à la voile avec eux pour l'Espagne, où il ne fut pas plutôt arrivé qu'il informa de tout le Roi Don Jean, qui envoïa le Marquis & les autres prisonniers au Château de Xativa, & donna ordre au Viceroi de Sardaigne de réunir tous leurs Domaines à la Couronne \* \* (A).

Tréve dans ie Roussillon gue.

Dans le Roussillon l'on commettoit toutes les hostilités & en Cerda- possibles, quoiqu'il y eût une suspension d'armes entre les deux Puissances; & comme l'on négocioit la Paix entre la

> (A) ZURITA.
> \* Mariana veut que c'ait été le Marquis même, mais il est sur qu il se trompe suivant l'exact Zurita, que FERRÉkas a suivi.

Depuis ce tems-là le Roi d'Ara-

gon joignit aux Titres qu'il avoit coutume de mettre à la tête de tous les Actes publics, celui de Marquis d'Oristan & de Gociano. Mariana, Liv. 24. an. 1478.

## D'ESPAGNE. XI. PARTIE. SIEC. XV. 523

Castille & la France, Bossil de Judice & le Châtelain d'Amposta firent de nouveau une Tréve. A l'égard de la guerre de Cerdagne, les Généraux du Roi & le Comte de Pailhars

Anne's de J. C. 1478.

rébelle convinrent aussi d'une Tréve d'un an (A).

Il s'étoit élevé de grands troubles dans le Roïaume de Valence. Jean d'Añon aïant ramassé cinq cens hommes, en Valence. alla avec eux assiéger Michel de Sarçuela, qui étoit à Toro, à cause de la haine ancienne qui régnoit entr'eux. Sarçuela fit aussi-tôt demander du secours au Comte de Concentayna, Gouverneur de Valence, qui se disposa en conséquence à mettre quelque Cavalerie sur pied. A cette nouvelle Jean d'Añon encouragea ses gens à prendre d'assaut Toro, avant l'arrivée du Comte, & aïant réussi, il passa au fil de l'épée. une bonne partie de la Garnison, & sit prisonnier Sarçuela, qu'il envoia à la Forteresse de Ségorbe, après quoi il se retira avec son monde dans la crainte du Comre.

Troubles

Celui-ci cependant arriva à Toro, & aïant appris ce qui s'étoit passé, il envoia à Ségorbe quelques Chevaux, som-punie. mer les Habitans, au nom du Roi, de lui remettre Sarçuela & les autres qu'ils tenoient prisonniers; mais l'ordre n'eut pas plutôt été notifié que les Habitans de Ségorbe coururent furieux à la Forteresse, & aïant étoussé Sarçuela & deux de ses Domestiques, ils les emporterent dans la Place, & les pendirent à un poteau. Le Comte, Gouverneur de Valence donna avis de cet événement au Roi, qui justement indigné d'une pareille audace, ordonna à l'Infant Don Henri comme à son Lieutenant, parce que Ségorbe appartenoit à ce Prince, de châtier tous les coupables. L'Infant les fit arrêter, & en punit de mort plusieurs; mais Michel Diaz & Henri Pardo aïant décliné sa Jurisdiction, sous prétexte que des gens de leur naissance ne devoient pas être jugés de cette maniere, on les transféra à Valence, où les Barons & Jurats du Roïaume les condamnerent, après avoir instruit leur procès, à avoir la tête tranchée, ce qui sur exécuté publiquement. Un châtiment si rigoureux jetta par tout la terreur, pour contenir tout le monde dans les bornes de l'équité, & faire respecter la Justice (B).

Violence.

Don Jean d'Aragon, Archevêque de Saragosse, étant Mon de mort, le Roi Don Jean & le Roi Don Ferdinand firent d'Aragon.

ANNE'E DE J. C. 1.478.

prier le Pape de nommer au Siége vacant Don Alfonse d'A2 ragon, fils naturel du Roi Don Ferdinand, & d'une Demoifelle native de Cervéra en Catalogne, appellée Doña Aldonce Roch d'Iborre; mais le Pape refusa de condescendre à leur demande, à cause de la jeunesse de Don Alsonse, & conféra l'Archevêché au Cardinal de Montréal\*, qui accepta la nomination dans l'espérance qu'en considération de ses services, & de ceux du Grand-Maître de Montése son oncle, le Roi Don Jean ne le trouveroit pas mauvais. Cependant le Roi n'eut pas plutôt appris cette nouvelle, qu'il défendit au Cardinal de se prévaloir de la nomination, sous: peine de saisir tous les revenus qu'il avoit en Sicile, & cettemenace fut cause que le Cardinal se désista de ses prétentions.

ché.

Le Pape étoit aheurté à ne pas vouloir élever Don Alfonfonte d'Ara-gon, Admi-gon, Administrateur de jeune, & le Roi Don Jean s'obstinoit à n'en recevoir aucus: cet Archevé- autre. Pour concilier les deux Parties, Don Ferdinand, Roi. de Naples, s'entremit auprès du Pape, avec qui il étoit étroitement lié, & sit tant qu'ensin Don Alsonse sut nommé Administrateur de cet Archevêché, à la grande satisfaction du Roi Don Jean son Aïeul, du Roi Don Ferdinand son pere, & de la Reine Doña Isabelle semme du dernier ( A).

Tentative inutile des Porrugais fur Galice.

Pierre de Mendaña, qui s'étoit retiré en Portugal, voulant continuer de servir cette Couronne, entra en Galice: Bayonne en dans l'Automne avec le Capitaine. Chicorro à la tête de: quatre cens Lances & de trois mille Piétons, & mit le siège: devant Bayonne. Don Alfonse de Fonséca, Archevêque de Saint Jacques, raffembla promptement le plus de Troupes. qu'il put, & marcha avec elles au secours de la Place, mais: les Généraux des Portugais n'en furent pas plutôt informés qu'ils leverent le siège avec précipitation & se retirerent (B).

Les Rois Don Ferdinand & Doña Isabelle arant remis la: Ranfication Justice en vigueur dans l'Andalousie, allerent à Guadaloure la France pe remercier la Sainte Vierge de leur heureux succès, & & la Castille implorer sa protection pour les autres affaires. Dans le mêpar Don Fer. me tems arriva l'Evêque de Lombès, Ambassadeur du Roi. sa l'abelle. de France, qui vint les complimenter sur leur avénement

<sup>(</sup>A) ZURITA.

(B) ZURITA, Liv. 20. Chap. 46.

C'étoit Auxias du Puy, Espagnol.

Archevêque de Montreal en Sicilé, & il de Mai de l'année 1473a

## D'ESPAGNE. XI. PARTIE. Siec. XV. 525

J. C.

147.9 ..

à la Couronne, & leur demander la ratification du Traité de Anne'e de Paix, qui avoit été conclu entre les deux Rois par leurs Plénipotentiaires, leur faisant des excuses de la Ligue que son Maître avoit contractée avec le Roi de Portugal, & de la guerre qu'il avoit faite dans la Province de Guipuscoa. Leurs Majestés userent de dissimulation, reçurent les excuses, signerent les articles de la Paix, & traiterent magnisiquement l'Evêque de Lombès & toute sa suite. A l'égard du Roussillon, il fut arrêté que l'on termineroit ce différend dans l'intervalle de cinq années par des Arbitres que l'on nommeroit de part & d'autre, les Forteresses de ce Comté restant en séquestre entre les mains du Cardinal Mendoza. Enfin l'Evêque s'en retourna, après avoir pris congé de leurs Majestés, qui firent partir avec lui l'Archidiacre d'Almazan & Don Jean de Gamboa, pour inviter le Roi de France à ratifier la Paix (A).

On apprit aussi que le Pape avoit expédié une Bulle, par la Révocations quelle il déclaroit nul le mariage du Roi de Portugal avec Do-de la dispen-se pour le mana Jeanne sa niéce, pour avoir été contracté en vertu d'une riage du Roi. Bulle que l'on avoit surprise \*; ce qui causa une joie univer-de Portugal selle. Elle sur apportée par l'Archevêque de Bari, qu'Alvar avec sa mècce. de Nava avoit amené à Barcelonne sur ses Galéres, & qui venoit de la part du Pape & du Roi de Naples, solliciter les Rois d'Aragon & de Castille d'entrer dans la ligue contre les Florentins; & comme le Roi Don Jean étoit déja: mort, l'Archevêque prit le parti de passer en Castille (B).

Sur ces entrefaites le Roi Don Ferdinand reçut la nou- On apprend' velle de la mort du Roi Don Jean d'Aragon son pere, à la-en Cassille lav quelle il fut sensible comme il devoit. & sçut qu'on l'avoit d'Aragon. aussi-tôt proclamé Roi dans les Etats qui formoient cette Réglement couronne. Etant allé ensuite à Truxillo avec la Reine sa fem dre à l'égard me pour donner ordre aux affaires de l'Estrémadure, on y sit des Titres des les obséques du Roi Don Jean avec toute la solemnité, que Rois d'Espa-

(A) PULGAR, ZURITAL B Pulgar, Garibay, Zurita.
\*Ne seroit-ce pas de cette révocation que le Cont nuateur de l'Histoire Eccléfiastique de Monsieur l'Abbé Fleury a prétendu parler en 1475: comme je l'ai observé dans ma troisième Note sous cette année? Au reste si la seconde Bulle portoit réellement la caffation du mariage, c'étoit sans doute parce l que le Pape le supposoit déja conclus en vertu de la premiere, quoiqu'il ne lo fût pas, ainsi que l'on en pourra juger par le second & le troisième Article du Traité de Paix qui fut fait en la présente année entre la Castille & le Portugal. Elle servit done seulement à empecher les deux Parties qui n'étoients que fiancées, à passer outre...

ANNE'E DE J. C. 1479.

l'occasion put permettre. Après que cela sut sait, il s'éleva une contestation sur l'ordre que l'on observeroit pour les Titres dans les Actes Roïaux. Le Roi Don Ferdinand vouloit en qualité de mari, que les siens sussent mis les premiers, mais comme entre les Roïaumes d'Espagne, ceux de Castille & de Léon avoient toujours tenu le premier rang, & eu la préséance, & que le Roi Don Ferdinand n'étoit lui-même forti que de la branche cadette des Souverains de cette Monarchie, il fut ordonné que l'on mêleroit les Titres de l'une & l'autre Couronne, commençant toujours par ceux de Castille & de Léon, comme cela se pratique encore aujourd'hui (A).

Tréve avec le Duc d'Anjou.

On reçut dans cette Ville un Envoié du Duc d'Anjou avec qui l'on fit une Tréve, touchant ses anciennes prétentions au Comté de Barcelonne. Il en arriva aussi un autre qui vint de la part du Roi de Naples, solliciter leurs Majestés de se liguer avec le Pape contre les Vénitiens & les Florentins, en rompant tout commerce avec eux, & favorisant la Ligue de la maniere qu'il leur séroit possible; mais le Roi Don Ferdinand reconnoissant que cette guerre se faisoit uniquement pour complaire au Pape, & sans aucun avantage personnel, refusa de s'y intéresser, quoiqu'il sût dans l'intention de recouvrer l'Isse de Corse, & qu'il eût même chargé à cet effet Jean de Vilamarin a Général de ses Galéres, & au défaut de cet Officier, qui mourut peu après, Bernard de Vilamarin, de préparer sa flotte, dont il nomma aussi Général le dernier (B).

Diverses du Roi Don Couronne d'Aragon.

De Truxillo le Roi Don Ferdinand passa à Cacéres, où dispositions les Députés d'Aragon, de Catalogne & de Valence vinrent Ferdinand en le prier d'aller au plutôt prendre possession de ces Roïauqualité d'hé-mes, & en confirmer les Priviléges. Le Roi les reçut avec ritier de la bonté, & leur répondit qu'il se rendroit en Aragon, dès qu'il auroit donné les ordres nécessaires pour la guerre de Portugal, qui l'occupoit si fort. Il nomma en même tems Don Gaspard d'Espes, Viceroi de Sicile, & Ximen Perez Escriba, de Sardaigne; & aïant appris qu'il y avoit des troubles en Aragon, il ordonna à Don Philippe de Castro de passer promprement à Saragosse, en qualité de Gouverneur de ce Roïaume, de contenir tous les Aragonnois dans le

devoir, & en cas qu'il se fût fait chez eux quelqu'innova-

tion, de faire en sorte d'y remédier.

VNNE,E DR

Dans le même tems l'Evêché de Tarazone étant venu à vaquer par la mort du Cardinal Pierre Ferriz, le Pape y nomme Bon nomma Don André Martinez \*. Le Roi apprit cette nou- André Martivelle, & voïant que la nomination étoit contraire aux an-ché de Taciens usages, & au droit des Rois ses prédécesseurs, il en-razone, voïa à Rome en Ambassade Gonçale Hernandez de Hérédia, & Garcie Martinez de Lerma, faire à ce sujet des remontrances au Pape & le prier de ne conférer les Bénéfices Ecclésiastiques de ses différens Roraumes en Espagne, qu'à des personnes qui y seroient nées. Comme il étoit dans la résolution de recouvrer l'Isle de Corse, il dépêcha aussi à Naples & vers les Princes d'Italie, pour faire alliance & se liguer avec eux, Diégue de Muros, Evêque de Tuy, Rodrigue de la Calçada ou de la Chaussée, Abbé de Sahagun, & le Docteur Jean Arias Chanoine de Séville, avec d'am-

ples pouvoirs à cet effet (A).

Il y avoit déja cinq ans que la Comtesse de Médellin retenoit Tentative enfermé dans le Château de certe Ville Don Pédre Portocar-inutie de Don Pedre réro son fils, qui en étoit Seigneur, lorsqu'à la priere des Habi-Portocarréro tans elle le relâcha & le chassa de la Flace. Le fils irrité de la sur Médellin. tyrannie de sa mere, ne sut pas plutot en liberté, qu'il résolut de recouvrer la Ville de Médellin qui lui appartenoit. Il rassembla en conséquence quelques Troupes, & lia des intrigues avec quelques-uns des Habitans, pour avoir entrée dans la Ville. Scachant aussi que le Roi Don Ferdinand étoit alors à Truxillo, il alla lui baiser la main, lui communiquer son projet, & le prier de le favoriser dans son entreprise. Le Roi lui fit un accueil favorable, l'écouta avec bonté, & donna ordre au Grand-Maître de Saint Jacques de le seconder avec toutes ses forces, persuadé qu'il étoit très-important de réduire cette Place. Le Comte de Médellin & le Grand-Maître de Saint Jacques rassemblerent aussi-tôt leurs Troupes; mais le premier alla de nuit avec ses siennes à Médellin, comme un jeune homme, sans attendre le second, & aïant été introduit par les Habitans, qui lui ouvrirent une porte, il fondit avec la derniere vigueur sur celles de la Comtesse sa mere. Dans le même tems arriva avec un Corps de Trou-

<sup>11</sup> étoit neveu de Pierre Ferriz, | qui avoit été fait Cardinal en 1476.

## HISTOIRE GENERALE

pes Don Alfonse de Monroy, que la Comtesse qui avoit en ANNE'E DE vent de l'intention de son fils, avoit appellé à son secours. J.·C. Ce Seigneur étant entré dans la \ ille avec des Troupes fraî-£479• ches ne tarda pas à mettre en déroute celles du Comte, qui commençoient d'être fatiguées, de sorte que le dernier sut contraint de soriir de la Ville, avec ceux de ses gens qui pu-

le rébe le de Monroy.

Avantage Don Alfonse de Monroy reprit la route de Mérida. Le remporté sur Grand-Maitre de Saint Jacques, qui venoit avec ses Trou-Don Alsonie pes joindre le Comte de Médellin apprit cette nouvelle en marche, & alla attendre Don Alfonse de Monroy entre Mérida & Valverdé. Dès qu'il l'eut apperçu, il détacha le Commondeur Rodrigue de Cardénas avec un gros de Cavalerie, pour le harceler & l'arrêter, & l'aïant lui même bientôt atteint avec le reste de sa petite Armée, Don Alfonse de Monroy sut entierement désait, & forcé de suir à toute bride à Mérida (A).

rent le suivre. Après avoir rendu ce service à la Comtesse,

Suite de la

Au commencement de l'année les Troupes du Roi Don guerre contre Ferdinand eurent quelques chocs avec celles du Marquis de le Marquis de Villéna, & comme Jean de Lujan, qui étoit à Escalona avec le Marquis, commettoit avec les Troupes qu'il avoit dans cette Place, de grandes hostilités dans ces quartiers, leurs Majestés ordonnerent à Don Alfonse d'Aragon frere du Roi Don Ferdinand, de mener de ce côté-là un Corps de Cavalerie. Ce Prince obéit aussi-tôt, & s'étant établi à Almorox, il distribua ses Troupes dans les Places des environs; ce qui sit que Jean de Lujan jugea à propos de se tenir rensermé dans la Forteresse d'Escalona. Mais c'étoit sur-tout dans la Manche, que la guerre étoit le plus animée, les Généraux du Roi voulant s'emparer des Places du Marquis, & celuici mettant tout en œuvre pour les en empêcher. De là vint qu'il y eut entre l'un & l'autre parti plusieurs rencontres avec perte égale; mais dans une de ces occasions, Don Georges Manrique s'étant jetté au milieu des ennemis, proche de Garci-Muñoz, dans la pensée que sa Compagnie le suivoit, eut beaucoup de peine à se retirer de leurs mains, & ne leur échappa même que tout couvert de blessures dont il mourut peu après. C'est de lui que sont les belles Elégies, dont on fait tant de cas.

Il n'est pas permis de passer ici sous silence une action de -

deux freres, digne d'être écrite par Valère - Maxime. Les Anne's DE Généraux du Roi Don Ferdinand aïant fait pendre six des prisonniers qu'ils avoient faits sur le Marquis, pour intimi- ple d'un der ses gens, ceux du Marquis voulurent user de représail-amour frates les, & ordonnerent que l'on pendît un pareil nombre des nels Roïalistes prisonniers. On tira au sort, & il tomba entr'autres sur un Habitant de Villa-Nuéva de la Xara, homme marié & pere de famille. Un de ses freres qui étoit garçon, en sur informé, & pénétré de compassion pour sa belle-sœur & ses neveux qui alloient être sans mari & sans pere, il courut s'offrir à la mort pour sauver son frere. Il y eut entre l'un & l'autre une longue contestation à ce sujet, se disant réciproquement tout ce qu'une parfaite tendresse fraternelle put leur suggérer. A la fin celui qui étoit garçon l'emporta, & racheta par sa mort la vie de son frere; ce qui lui méritera une gloire éternelle, & couvrira à jamais de honte les Rébelles barbares, qui n'ont point suspendu la rigueur de la vengeance à la vûe d'un procédé si rare & si généreux (A).

Après tous ces différens combats, le Marquis de Villé- Démarche du Marquis de na faisant attention que l'Archevêque de Toléde avoit sait Villéna ausa paix avec le Roi Don Ferdinand; qu'il ne pouvoit espe-près de leurs rer aucun secours de la part du Roi de Portugal ni des Sei-se justifier. gneurs de Castille; que ses forces n'étoient pas capables de résister à celles du Roi & qu'il couroit risque de perdre tous ses Domaines, députa vers leurs Majestés Don Rodrigue de Castanéda, pour leur faire des excuses de tout ce qui s'étoit passé, & justifier sa conduite. Il le chargea de leur dire de sa part, que s'il avoit sait lever le siège de Chinchilla, au Gouverneur qu'ils avoient établi dans son Marquisat, ç'avoit été dans la persuasion que l'on avoit formé cette entreprise sans ordre de la Reine; qu'à l'égard des Troupes qu'il avoit établies à Garcie - Muñoz, Alarcon, Belmonté & Escalona, il n'avoit cherché par-là qu'à se précautionner contre ses ennemis, qu'il sçavoit être en grand nombre, & toujours disposés à lui faire le plus de mal qu'ils pourroient; qu'il n'avoit participé en aucune maniere aux hostilités que ses Généraux avoient commises; qu'il reconnoissoit parfaitement tout ce que la reconnoissance pour

(A) BERNALDEZ. Tome VII. ANNE'E DE J. C. 1479.

leurs bienfaits & son devoir lui imposoient; que sa personne leur étoit entiérement soumise, & qu'il les supplioit de vouloir bien ne pas ajouter foi aux calomnies avec lesquelles on

s'efforçoit de le noircir.

Réponse du Reine.

Rodrigue de Castañéda s'acquitta de sa commission au-Roi & de la près des Rois Don Ferdinand & Doña Isabelle, qui répondirent que le Marquis n'auroit dû en aucune maniere lever des Troupes pour réprimer les excès de leurs Ministres, ni emploier les armes à cet effet, mais s'adresser à eux, afin qu'ils apportassent le remede convenable; qu'au reste ils seroient en sorte de sçavoir la vérité de tout, & que l'on procéderoit contre les coupables suivant les Loix de la justice. Détention Le Roi & la Reine congédierent ainsi Rodrigue de Casta-

& mort de son Envoié.

néda; mais comme ils apprirent dans le même tems qu'il avoit des liaisons secrettes avec les Portugais & leuts Adhérens dans l'Estrémadure, ils le firent arrêter & ensermer dans la Forteresse de Talavéra de la Reyna, où il mourut

peu de tems après (A).

Grande famine dans l'Estrémadu-

Les Rois Don Ferdinand & Doña Isabelle étoient passés à Truxillo, à dessein de contenir les Partisans du Roi de Portugal, & d'assûrer l'Estrémadure contre les trames & les cabales de Don Alfonse de Monroy & des autres de la Faction de Portugal, qui étoient cause que les Habitans des Villages quittoient leurs demeures, & se retiroient les uns en Andalousie, & les autres dans le Rosaume de Toléde. Comme l'on avoit cessé dans cette Province d'ensemencer les terres, à l'occasion de la guerre, on y éprouvoit partout une extrême famine. Pour y remédier, leurs Majestés firent apporter des Territoires d'Avila, Salamanque & Toro, & de la Province de Toléde, de grandes provisions de bled & d'orge, & tout ce qui étoit nécessaire pour les Troupes. Ils manderent en même tems le Connétable, & donnerent ordre de leur amener des Troupes de toutes parts, parce qu'ils vouloient achever de soumettre toute l'Estrémadure, pour faire ensuite la guerre au Roi de Portugal dans fon propre Roiaume.

Le Roi de Leurs desseins parvinrent à la connoissance de la Com-Portugal en-tesse de Médellin, de Don Alfonse de Monroy, & des au-Troupes pour tres Partisans du Roi de Portugal. Celui-ci voulant prendre

D'ESPAGNE. XI. PARTIE. SIEC. XV.

possession de Mérida, que la Comtesse de Médellin lui Anne's pa avoit promise, mit sur pied à cet esset, & pour secourir delà ses Alliés, huit cens Hommes d'armes & Chevaux-le-se saistre de gers avec quelque Infanterie, & en donna le commande-Mérida. ment à Don Garcie de Ménéses, Evêque d'Evora. A cette nouvelle les Rois Don Ferdinand & Doña Isabelle firent venir le Grand-Maître de S. Jacques, & le chargerent d'aller avec ses Troupes & celles qu'ils lui donneroient, empêcher la jonction des Portugais aux Troupes de la Comtesse de Médellin & de Don Alfonse de Monroy: ils lui donnerent à cet effet trois Régimens de leurs Gardes, dont étoient Colonels Don Martin de Cordoue, fils du Comte de Cabra, Don Alfonse Henriquez & Don Sanche d'el-Aguilal

Le Grand-Maître de Saint Jacques ne tarda pas à se met- stratagême tre en campagne avec son monde & les renforts qu'il avoit du Grand-reçus du Roi Don Ferdinand. Arrivé à la vûe de Mérida, il Jacques pour investit la Place, & tâcha d'attirer Don Alfonse de Monroy, empêcher Alqui trop foible pour oser risquer avec lui le sort d'un com-royde les joinbat, resta dans l'enceinte des murs, sans permettre qu'aucun des Soldat en fortit. Désesperant de pouvoir l'engager à une action, il se mit en embuscade proche d'Albuéra, & laissa quelques Soldats devant Mérida, avec ordre de se montrer continuellement à la Ville, & d'empêcher que personne n'y entrât, afin que Monroy ne pût point avoir avis de la venue des Portugais, & le jugeât toujours campé avec toutes ses forces à la vûe de la Place.

On apperçut le 24. de Février l'Evêque d'Evora avec 11 se disposes Troupes, & le Grand-Maître de Saint Jacques disposa se les comsur le champ les siennes, qui consistoient en huit cens Hommes d'armes & Chevaux-légers, & cinq cens Fantassins, à l'attaquer. Les aïant exhortées à se comporter avec valeur, il leur fit mettre des branches de Genêt aux casques, aux chapeaux & aux tapabords, afin que les uns & les autres se reconnussent, & il donna ordre à Rodrigue de Cardénas d'engager la Bataille avec sa Compagnie.

L'Evêque d'Evora qui avoit avec lui un grand nombre On en vient de Chevaliers Portugais, & beaucoup de Castillans, qui aux mains, & avoient embrassé le parti de Doña Jeanne, tous gens d'hon-sont désaits. neur & braves, n'eut pas plutôt vû la petite Armée qu'il avoir en tête, qu'il mit la sienne en ordre, & chargea Don

Anne'e de J. C. 1479.

- Ferdinand de Ménéses son frere de soutenir le premier choc. Rodrigue de Cardénas qui se trouvoit déja à portée, attaqua vivement le premier Bataillon des Portugais, mais ceux-ci le reçurent avec tant de valeur, que ses gens furent mis en désordre, & lui contraint de se retirer sur une éminence, où il tâcha avec son Enseigne de rallier ses Soldats. Le Grand-Maître accourut alors avec toutes ses Troupes, & il se livra un combat opiniâtre. Tantôt les Castillans faisoient reculer les Portugais, tantôt les Portugais repoussoient les Castillans, & tantôt les uns & les autres tenoient ferme, avec une égale obstination, combattant tous plus pour la gloire que pour la vie; quoique l'Infanterie Espagnole prît la fuite ou se retirât, dès que la Cavalerie commença à donner. On se battit ainsi durant trois heures, le Grand-Maître se conduisant en vrai Soldat, & voltigeant de côté & d'autre pour encourager ses gens. Pendant qu'il se signaloit ainsi, Rodrigue de Cardénas, qui avoit rallié sa Compagnie, retourna à la charge, & culbuta tout ce qui se présenta devant lui. Il sut secondé à propos de Don Martin de Cordoue, qui prit les ennemis en flanc, avec les Troupes qu'il commandoit, & aïant été l'un & l'autre reconnus par le Grand-Maître, tous les Castillans firent de si grands efforts, que les Portugais furent enfin enfoncés de toutes parts, mis en fuite, & forcés de leur abandonner une victoire complette.

Les Portugais eurent dans cette Bataille trente hommes tués, & les Castillans dix, & il n'y ent presque personne de part & d'autre, qui ne sût blessé. Le Grand-Maître eut deux blessures, quoique légéres. On sit sur les Portugais trois cens prisonniers, parmi lesquels se trouverent beaucoup de Castillans & quelques-uns entre autres de distinction, desquels je parlerai ailleurs. Un simple Soldat prit prisonnier l'Evêque d'Evora, mais s'étant laissé gagner par l'appas de la récompense que le Prélat lui offrit pour sa liberté, il le laissa aller, en sorte que l'Evêque s'ensuit, & se se retira à Mérida. Les Portugais perdirent tous leurs bagages, & ceux qui échapperent de la Bataille, se refugierent les uns à Mérida, d'autres à Médellin & dans d'autres endroits (A). Leurs Historiens diminuent le nombre de leurs

<sup>(</sup>A) Pulgar, Bernaldez & les autres Historiens Castillans & Portugais.

#### D'ESPAGNE. XI. PARTIE. S 1EC. XV.

gens, & augmentent celui des Castillans, afin d'affoiblir la Anne's

gloire de cette victoire.

J. C. Châriment

Le Grand-Maître de Saint Jacques fit sçavoir cet heureux succès à leurs Majestés, qui reçurent cette nouvelle, d'un des Récomme il étoit juste. Il leur mandà en même tems qu'il te-belles prisonnoit prisonniers dans la Forteresse de Lobon, plusieurs des compense du Castillans qui étoient venus avec les Portugais, & entre Grand-Maiautres Christophle Bermudez, Fierre Pareja, Alfonse Perez tre de Saint Jacques. de Vivéro, Gonçale de Castañéda, Rodrigue & Pierre d'Anaya freres, Alyar de Lune & Pierre Sarmiento. Le Roi Don Ferdinand lui donna ordre de faire trancher la tête à Christophle Bermudez, qui sut décapité publiquement à Lobon, remettant à un autre tems à prononcer ce que l'on feroit des autres. Dès que le Grand-Maître fut guéri de ses blessures, ce Seigneur alla trouver leurs Majestés, qui lui firent un accueil des plus obligeans, vanterent le service qu'il venoit de leur rendre avec tant de gloire, & le déchargerent de l'obligation où il étoit, en qualité de Grand-Maître de Saint Jacques, de donner tous les ans trois millions de Maravédis pour l'entretien des Places frontiéres (A).

Le Roi & la Reine passerent à Truxillo afin d'être plus à La Comportée de donner les ordres nécessaires pour la guerre. La tesse de Médellin & Don Comtesse de Médellin & Don Alfonse de. Monroy furent Alsonse de allarmés de leur approche, & firent demander des renforts Monroy foau Roi de Portugal pour conserver les Places qu'ils main-guerre av tenoient dans son parti. Ce Prince envoïa sur le champ des le Portuge armes & des chevaux à l'Evêque d'Evora, & lui ordonna de se jetter dans Médellin avec quelques Troupes, & d'assûrer les autres Places. En vertu de cet ordre le Prélat Portugais passa à Médellin, d'où la Comtesse sortit pour le recevoir, à la tête de trois cens Chevaux & de quelques Fantassins. Monroy s'enferma dans Léytosa avec ses Troupes, & l'on mit de bonnes Garnisons à Azagala, Castilnovo, Piedra-Buéna, Mayorga & ailleurs, d'où l'on faisoit des courses continuelles, de maniere que personne n'osoit voiager dans ces quartiers ( B ).

Comme le Connétable & toutes les Troupes de Castille Dispositions Eroient déja arrivées, la Reine Doña Isabelle résolut d'assié de la Reine Doña Isabel-

J. C.

ger en un même tems tous les Rébelles, afin de chasser entiérement les Portugais de l'Estrémadure. Quelques-uns le, pour ache- craignant qu'elle n'eût beaucoup à souffrir dans cette Prover de sou-vince de l'excessive chaleur & de l'extrême disette de vivres, mettre toute lui conseillerent, pour ne point exposer sa santé, de mettre de fortes Garnisons à Badajoz, Cacéres & Truxillo, & de laisser à ses Généraux la conduite de la guerre; mais elle leur répondit avec un courage bien au-dessus de son séxe, qu'elle étoit venue à dessein de terminer la guerre, sans crainte d'aucun danger. Après qu'elle eut donc fait la revue de son Armée, elle chargea le Grand-Maître de Saint Jacques d'afsiéger Mérida avec ses Troupes & d'autres qu'on lui assigneroit, parce que cette Ville appartenoit à son Ordre; Louis Fernandez Portocarréro, Seigneur de Palma, d'aller avec deux mille Chevaux & trois mille Fantassins soumettre Médellin; Ferdinand de Monroy de réduire Léytosa, dont il étoit Seigneur, avec mille hommes de Cavalerie & deux mille Piétons; & Don Laurent Suarez de Figuéroa, Comte de Féria, de couvrir & garder les Frontières de Badajoz avec un Détachement des Compagnies de ses Gardes. Elle fit toutes ces dispositions par le conseil du Cardinal Mendoza & du Connétable qu'elle avoit proche de sa personne, parce que le Roi étoit allé dans la Vieille Castille donner les ordres nécessaires pour cette Province, avant de passer en Aragon, pendant que la Reine étoit occupée à faire la guerre ( A ).

Dońa Béala Castille.

Depuis la Bataille d'Albuéra l'Infante Doña Béatrix de trix, Infante Portugal, veuve de l'Infant Don Ferdinand frere du Roi de Portugal, Portugal, veuve de l'Infant Don Ferdinand frere du Roi chargée par Don Alfonse, tante de la Reine Doña Isabelle, & belle-le Roi Don mere du Prince Don Jean, pressoit plus fortement que jabeau-frere, mais le Roi son beau-frere, de mettre fin à une guerre si préde menager judiciable aux Portugais & aux Castillans. Puissamment secondée dans cette occasion par le Prince son gendre, qui ne voïoit qu'avec douleur tout ce que les Portugais avoient fouffert, elle obtint enfin du Roi Don Alfonse la permission de penser aux moiens de faire la Paix, sur l'assurance qu'elle lui donna d'en imaginer de convenables & d'honnêtes. Elle dépêcha aussi-tôt un Courier à la Reine Doña Isabelle sa niéce, pour lui dire qu'elle souhaitoit fort de s'a-

boucher avec elle proche de la Frontiére, afin de concerter ensemble les expédiens les plus propres à terminer la Anne'e de guerre. Cette proposition causa beaucoup de joie à la Reine, qui répondit à sa tante, que quand elle seroit débarrassée de quelques affaires qu'elle avoit commencées, elle iroit à la Frontière, & lui feroit sçavoir l'endroit où elles pourroient ie voir (A).

1479.

Pendant ce tems là les Généraux de la Reine exécutoient siège de les ordres qu'ils avoient reçus. Le Grand-Maître de Saint Mérida par Jacques investit Mérida avec ses Troupes & les Compagnies Reine Dona de Gardes de Don Martin de Cordoue, de Don Alfonse l'abelle. Henriquez & de Sanche d'el-Aguila. Il fit faire autour de la Place un fossé très-large & profond, afin d'empêcher les sorties des Assiégés, & de garantir ses Troupes; & de l'autre côté de son camp, des parapets & des forts retranchemens, pour le couvrir, & n'avoir rien à craindre des ennemis qui pourroient vouloir entreprendre de le déloger & de secourir la Ville. Par cette manœuvre les Assiégés furent serrés de très-près, jusqu'à ce qu'enfin Don Pédre Portocarréro & Jean Nuñez de Prado, Grand-Alcayde de Mérida, trouverent le moïen d'engager les Habitans de lui donner entrée dans la Place. Tous ceux qui tenoient pour le Portu-

gais avec beaucoup de perte de part & d'autre (B). Louis Fernandez Portocarréro se présenta devant Médellin, aïant avec lui Don Pedre, Comte de cette Ville. Médellin. Quoiqu'il s'efforçat de faire ses approches, les Troupes de l'Evêque d'Evora & de la Comtesse l'obligerent par leurs sorties continuelles de se retirer à une demi-lieue. Le Grand-Maître de Saint Jacques cependant accouroit quelquefois à ce siège, & à la fin on établit des Troupes à Mengabril, San-Bénito, & dans les autres Places des environs, en sorte que la Ville sut bloquée de tous côtés. Par les fréquentes sorties que les ennemis continuoient de faire, il se livra plusieurs combats, dans lesquels on perdit beaucoup de monde de part & d'autre. Dans le même tems les Troupes du Roi étoient tourmentées par une grande quantité de mouches, qui leur laissoient à peine la liberté de

gal, se réfugierent aussi-tôt à la Forteresse, qui fut vivement attaquée par les Castillans & défendue par les Portu336

manger. Pour surcroît de malheur l'infection insupportable Anne'e DE des chevaux morts donna la fiévre à la plûpart des Soldats, J. C. & l'on souffroit extrêmement à tous les sièges du manque 1479. de vivres, quoique la Reine apportat tous ses soins pour y remédier (A).

Réduction de Légiosa.

de Montan-

ches.

Don Ferdinand de Monrov serra de si près Léytosa, que l'eau dont les Assiégés buvoient, s'étant corrompue, & le secours qu'ils attendoient de Portugal, aïant manqué, ceuxci prirent le parti de capituler, & rendirent la Place à confonte de Mon- dirion de sortir libres avec leurs effets (B). Pendant que l'on roy s'empare faisoit ces siéges, Don Alfonse de Monroy alla au Château de Montanches, sous prétexte d'y voir sa sœur, en l'absence d'Alfonse Portocarréro mari de cette Dame, & Commendeur de l'Ordre de Saint Jacques, qui tenoit cette Forteresse pour le Roi. Il sur très bien reçu de sa sœur, & sit si bien qu'il l'engagea par ses prieres & ses promesses à consentir qu'il s'emparât de ce Château. Ainsi il y amena aussitôt ses Troupes avec lesquelles il commença de là à commettre de grands dégats dans les environs de Truxillo, s'avancant presque jusqu'aux portes de cette Ville, coupant les vivres & faisant quantité de prisonniers.

La Reine fait affiéger cette Fortereife.

Cette nouvelle chagrina fort la Reine Doña Isabelle, qui ordonna sur le champ au Connétable & à Don Guttierre de Cardénas d'aller avec les Compagnies de ses Gardes & les Troupes ordinaires de sa Maison, mettre le siège devant le Château de Montanches. Ces deux Généraux obéirent, & s'approcherent tellement de la Place, qu'ils empêcherent les courses que l'on faisoit auparavant. Don Alfonse de Monroy trouva cependant le moïen de sortir du Château, & étant allé aux Forteresses de Piédra-Buéna, Mayorga, Zagala & Castilnovo, qui tenoient pour lui, il en tira des Troupes avec lesquelles il voltigea de côté & d'autre, & désola les environs de Badajoz & de Cacéres. Il sollicitoit en même tems le Roi de Portugal de lui envoier des Troupes, principalement pour secourir le Château de Montanches, lui faisant entendre que ce seroit le moïen de faire lever les siéges des autres Places, & de pouvoir s'emparer do Truxillo, dont la réduction lui procureroit toute l'Estrémadure.

## D'ESPAGNE. XI. PARTIE. SIEC. XV. 537

Le Connétable & Don Guttierre de Cardénas, qui n'ignoroient rien de tout ceci, mirent des Gardes avancées & des Anne's DE Sentinelles sur les collines les plus élevées, pour n'être pas pris au dépourvû par les secours de Portugal. Cependant lans se recomme les Troupes étoient pour cette raison toute la nuit tranchent des fous les armes, ce qui les fatiguoit extrêmement, ils firent vant cette faire sur une éminence voisine du Château, un retranchement de pierre, qui fut achevé en dix jours, capable de contenir tout leur monde, & où le Roi de Portugal n'auroit pas pû les forcer, quand il seroit venu avec toutes les Troupes de son Roïaume. Ils eurent de-là des escarmouches continuelles avec la Garnison du Château ( A ).

Les choses étant en cet état, la Reine Doña Isabelle passa La Reine à Cacéres, & envoïa de-là demander au Comte de Plasencia Dosa Isabella Forteresse d'Alcantara, qu'il tenoit au nom du Grand-cantara. Maître Don Jean de Zuñiga son fils, pour s'y aboucher avec. l'Infante Doña Béatrix de Portugal sa tante, & traiter de la Paix entre les deux Couronnes. Le Comte de Plasencia lui remit cette Place, & Don Alfonse de Cardénas alla en prendre possession avec sa compagnie de Gardes, par ordre de la Reine, qui s'y rendit ensuite en personne, après avoir fait dire à sa tante qu'elle l'y attendoit. Sur ces entrefaites, le Roi Don Ferdinand vint voir la Reine sa femme, & prendre

congé d'elle pour aller en Aragon.

Peu après le départ du Roi, l'Infante Doña Béatrix arri- Elle y a une va à Alcantara, où la Reine sa niéce la reçut avec tous les entrevue avec prinfante Dotémoignages possibles de satisfaction. Lorsqu'elle se fut remise fia Béatrix de des fatigues du voïage, la niéce & la tante concerterent en-Portugal semble les conditions de la Paix, & les firent coucher par Paix. écrit. Tout étant réglé entr'elles, la Reine sit de magnissques présens à sa tante, qui repartit pour le Portugal, où la Reine envoïa avec elle le Docteur Rodrigue Maldonado, qui étoit de son Conseil, pour achever de consommer cette affaire avec le Roi Don Alfonse. La Reine Doña Isabelle retourna ensuite à Cacéres, & de-là à Truxillo, pour encourager les Troupes qui étoient occupées aux siéges, & donner les ordres nécessaires. Leytosa arant capitulé dans le même tems, les Troupes que l'on avoit emploiées à ce siège eurent ordre d'aller renforcer celles qui étoient devant Montanches (B).

(A) Pulgar & d'autres. Tome VII.

(B) Pulgar.

ANNE'E DE

.J. C.

à la paix.

L'Infante Doña Béatrix & le Docteur Maldonado étant arrivés à Lisbonne, le Roi Don Alfonse ordonna d'examiner les conditions de la Paix, & commit Jean Lopez de Portugal pa-Silvéyra, Baron d'Alvito, pour en conférer plus amplement roît peu ponté avec le Docteur Maldonado. Il y eut à ce sujet plusieurs conférences, & le Roi de Portugal ajoutoit à ce qui avoit été concerté à Alcantara, des demandes exhorbitantes, sans aucun égard aux remontrances de Maldonado, qui ne pouvant passer les ordres de la Reine Doña Isabelle, pria le Roi de trouver bon qu'il s'en retournât : ce qui lui fut accordé. Ce Plénipotentiaire étoit prêt à partir, lorsqu'il fut retenu par les instances du Prince Don Jean & de l'Infante Doña Béatrix, qui l'engagerent de rester encore quinze jours, afin de voir si l'on ne pourroit pas dans cer intervalle de tems, faire changer de sentiment au Roi, & conclure la Paix.

Il s'y prête

Pendant ce délai, le Prince Don Jean & l'Infante Doña enfin. Princi- Béatrix firent diverses remontrances au Roi Don Alfonse, tions du Trai- & renouvellerent leurs instances, de maniere que le Roi consentit enfin à la Paix le vingt-quatriéme jour de Septembre à Alcacébas. Les principales conditions du Traité, furent I°. que le Roi de Portugal cesseroit de prendre le Titre de Roi de Castille, & d'en porter les armes : II°. Qu'il n'épouseroit point Doña Jeanne, prétendue fille du feu Roi Don Henri, & ne lui donneroit aucun secours ni aucune afsistance, en cas qu'elle voulût entreprendre de monter sur le Trône de Castille: III°. Que dans le terme de six mois la même Doña Jeanne choisiroit, ou d'épouser le Prince Don Jean fils de leurs Majestés Castillannes, qui n'avoit encore qu'un an \*, ou de se faire Religieuse : IV°. Que l'on marieroit l'Infant Don Alfonse, sils aîné du Prince Don Jean de Portugal, avec l'Infante Doña Isabelle de Castille: V. Que la navigation en Guinée resteroit & appartiendroit à la Couronne de Portugal, comme celle des isles Canaries, à la Castille: VI. Que l'on remettroit la Comresse de Médel-

> \* Le Mariage ne devoit s'effectuer, fuivant Mariana, Messieurs de la Neus-Prince Don Jean auroit atteint l'âge

somme de cent mille pistoles. Monsieur de la Cléde ajoûte que cette obligation ville & de la Clede, que quand le s'etendit sur le frere du Prince Don Jean, en cas que celui-ci mourût avant nubile, avec liberté néammoins au l'âge de quatorze ans; mais cela n'est même Prince de ne le point contrac- mullement probable, puisque Don Jean ser, en donnant à Dona Jeanne une n'avoit point de frere.

D'ESPAGNE. XI. PARTIE. SIEC. XV.

ANNE'E DE

J. C.

1479.

lin, Don Alfonse de Monroy, Clavier d'Alcantara, & les autres Seigneurs, qui avoient suivi le Parti de Portugal, en possession de leurs Domaines & de leurs biens, & qu'on accorderoir à tous une amnissie générale, pardonnant tous les crimes & dommages qui pouvoient avoir été commis de part & d'autre à l'occasion de la guerre; VII°. Que les Portugais rendroient les Places qu'ils avoient dans l'Estrémadure, & évacueroient cette Province; VIIIº. Que pour sûreté de la Paix, l'Infante Doña Isabelle seroit donnée en otage au Portugal, & l'Infant Don Alfonse à la Castille \*, & qu'on relâcheroit aussi de part & d'autre tous les prisonniers (A).

Dès que la Paix fut conclue, on la publia avec une égale satisfaction de la part des deux Monarchies. La Reine n'eut pas plutôt cette nouvelle, qu'elle la fit porter en poste au Roi Don Ferdinand son mari, qui la reçut dans le Roiaume de Valence; après quoi elle alla de Truxillo à Toléde attendre ce Prince (B). Doña Jeanne comprit facilement que les Doña Jean-Rois de Castille & de Portugal la sacrisioient à leurs inté-ne prétendue rêts, & qu'on ne lui proposoit pour époux le Prince Don Roi Don Jean de Castille, qu'afin de l'obliger d'embrasser la vie Reli-Henri se sait Religieuse de gieuse. Aiant donc ouvert les yeux sur son état, & étant Sainte Claire pleinement détrompée des vanités du monde, elle se consa-à Coimbre. cra à Dieu dans le Monastère de Sainte Claire \*\* à Coimbre, où elle vécut & mourut d'une maniere exemplaire (C).

Avant que la Paix fût faite, l'Archevêque de Toléde af- Erreurs de fembla dans le mois de Mai, par ordre du Pape Sixte IV. Pierre d'Ofles Théologiens & les Canonistes les plus habiles qu'il y nées, avoit en Espagne, pour donner leur avis sur un Livre que le Docteur Pierre d'Osma, Professeur à Salamanque, avoit publié sur la Pénirence, & dans lequel il y avoit quelques propositions, qui causoient de grands scandales, parce qu'el-

(A) Pulgar.

(B) Pulgar. (C) CARRANZA, dans l'Abregé des

Conciles. \* En supposant que cette convention mit été alors ainfi stipulée, ce dont Monsieur de la Neufville ne paroît pas convenir, il est sur que l'on y fit dans la suite quelque changement. Voiez ma gromème Note sous l'année suivante.

\*\* Si l'on en croit Monfieur de la Neufville & le Continuateur de l'His-l toire Ecclésiastique de l'Abbé Fleury ; on avoit laissé à Dona Jeanne, par le Traité de Paix, l'option d'un des cinq Monasteres de cet Ordre en Portugal, pour y prendre le voile, en cas que son mariage avec le Prince Don Jean de Castille n'eût pas lieu. Le premier cite Vasconcellos & Emanuel Tellez, & le second Mariana, quoique cela ne se trouve pas dans la Traduction de cet Auteur.

J. C. £479.

Anne's DE les étoient contraires à la pureté de la Foi, que l'Espagne professoit. Cinquante-deux Censeurs examinerent donc le Livre soigneusement, & y trouverent neuf propositions hérétiques & erronées, que l'Archevêque condamna comme telles le vingt-quatriéme jour de Mai, en vertu de la commission du Pape. Le Docteur Pierre d'Osma les rétracta & les condamna pareillement, déclarant qu'elles ne lui avoient pas paru contraires à ce qu'enseigne la Sainte Eglise Romaine, mais que puisqu'il les reconnoissoit telles, il les rétractoit en tout & pour tout. Sixte IV. confirma cette condamnation par sa Bulle du dix d'Août de l'année suivante (A).

Mort de S. gun.

Le douze de Juin passa de cette vie à la Gloire immortel-Jean de Saha- le dans le Couvent de Saint Augustin de Salamanque, le glorieux Saint Jean de Sahagun, natif de cette Ville, célébre par ses vertus & ses miracles, l'honneur du fameux Collége de Saint Barthelemi à Salamanque, & Religieux de

l'Ordre de Saint Augustin (B).

Prise de les Turcs.

Les Turcs aiant débarqué dans le Rofaume de Naples; Tarente dans & s'étant emparé de Tarente, le Viceroi de Sicile en donde Naples par na avis au Roi Don Ferdinand, à cause du danger qu'il pouvoit y avoir pour cette Isle, avec des voisins si formidables. Le Roi n'eut pas plutôt reçu cette nouvelle, qu'il ordonna aux deux Commandans des Confédérations, le Prieur de Ville-Franche, & Quintanilla, d'équipper une Flotte suffisante pour assûrer le Roïaume de Sicile, & aider le Roi de Naples à recouvrer la Ville de Tarente; & en attendant qu'elle fût en état, il donna ordre à quelques Marchands de transporter en Sicile une grande quantité d'armes & de munitions fur leurs Vaisseaux (C).

Mort & Sépulture de Don Jean, Roi d'Aragon.

Don Jean, Roi d'Aragon, étoir résolu de s'aboucher au commencement de cette année avec le Roi Don Ferdinand son fils, à Daroca ou Molina, à dessein de déraciner les cruelles Factions, qui déchiroient la Navarre; mais accablé par le poids de quatre-vingt deux ans, il termina sa vie à Barcelonne le dix-neuviéme jour de Janvier, aïant reçu les Sacremens, & écrit au Roi Don Ferdinand son fils une Lettre d'adieu, & de conseils, qui est rapportée par Carbonet, Zurita & Abarca. Quand on eut publié sa mort, on déposa son corps

<sup>(</sup>A) Pulgar. (B) BOLLANDUE

D'ESPAGNE. XI. PARTIE. Siec. XV.

dans la Cathédrale de la même Ville, & après qu'on y eut fait durant plusieurs jours ses obséques avec toute la pompe ANNE'S DE lugubre digne de la Majesté, il fut transporté sur les épaules de la principale Noblesse de Catalogne, suivi de ses petits fils, au Monastere de Pobléte, Sépulture des Rois d'Ara-

1475.

gon.

Ce Monarque avoit eu pour premiere femme Doña Blan- Sa postériche, Reine de Navarre, de qui il eut le malheureux Prince ractere. Don Carlos; l'infortunée Doña Blanche, qui fut mariée au Roi Don Henri IV. de Castille; & Doña Léonore qui épousa le Comte de Foix, & qui lui succéda dans le Rosaume de Navarre. Il prit alliance en secondes nôces avec Doña Jeanne Henriquez, de laquelle il eut Don Ferdinand, Roi de Castille, qui hérita de la Couronne d'Aragon; Doña Jeanne, Reine de Naples; & Doña Marie & Doña Léonore, qui moururent jeunes. Il eut encore deux fils naturels, sçavoir, Don Jean d'Aragon, Archevêque de Saragosse, d'une Dame de l'Illustre Famille d'Avellanéda; & Don Alfonse d'Aragon, Duc de Villahermosa, & Comte de Ribagorce, de Doña Léonore d'Escobar, de la noble Famille de ce nom dans le Roïaume de Léon, outre trois enfans bâtards, d'une Dame de Navarre, dont deux garçons qui moururent dans la tendre jeunesse, & une fille appellée Doña Léonore, qui épousa Don Louis de Beaumont, Connétable de Navarre. Il mourut très-pauvre, eut une grande force d'esprit & beaucoup de courage, comme le publient les contretems de son Régne : il fut aussi libéral & juste ; mais il conserva jusqu'à ses dernieres années les indices de la fragilité humaine à l'égard d'une Demoiselle Caralanne(A).

J'ai déja dit qu'après sa mort les Rosaumes d'Aragon, de Don Ferdi-Catalogne & de Valence, dépêcherent des Députés au Roi nand son fils Don Ferdinand son fils & son Successeur, pour l'inviter à la Couronne venir au plutôt prendre possession de cette Couronne. On a d'Aragon, & vû aussi la réponse que ce Prince leur sit, de quelle maniere se consirmer il les congédia, & les ordres qu'il donna. Lorsqu'il eut prit les Priviléges congé à Truxillo de la Reine Doña Isabelle sa femme, il me partit le cinq de Juin pour l'Aragon, & entra le vingt deux dans Ariza. Arrivé le vingt-six à la vûe de Saragosse, il logea

<sup>[</sup>A] CARBONEL, ZURITA, ABARCA & Cauties,

Anne's DE dans le Couvent de Sainte Foi ou Sancta-Fè, & la Ville qui avoit préparé de grandes Fêtes pour sa venue, le reçur en \$47**2**• habits de réjouissances le vingt-huit du même mois. On le conduisit avec les acclamations publiques à la Cathédrale de Saint Sauveur, où il confirma les Loix, les usages & les Priviléges de ce Roiaume. Il alla ensuite au Palais qu'on lui avoit préparé, & après s'y être reposé quelques jours, il se fit rendre un compte exact de l'état où étoit le Roiaume, & de tout ce qui avoit besoin de réforme.

dres.

Instruit de tout, il sit publier un Edit, par lequel il prodifférens or mit de rendre justice à toutes les personnes lésées, de quelque qualiré & condition qu'elles fussent, parce qu'on lui avoit dit que les opprimés n'osoient se plaindre des maux qu'ils éprouvoient, dans la crainte du ressentiment des Grands. Informé aussi que le Château de Motos n'étoit qu'une caverne de Voleurs, d'où l'on commettoit de grands dommages dans les Places des environs, il donna ordre de le raser entierement. Enfin comme il n'avoit point encore envoïé à Rome donner l'obédience au Pape, il chargea l'Evêque de Barcelonne, & le Doïen de Cuidad-Rodrigo, d'aller fatisfaire à cet usage (A).

Ce Prince

De Saragosse le Roi Don Ferdinand passa en Catalogne passe à Barce- & entra le premier jour de Septembre à Barcelonne, où il lonne, & en fut reçu avec la même solemnité & les mêmes réjouissances qu'à Saragos- que ses prédécesseurs. Il remplit aussi comme eux & avec les mêmes cérémonies l'obligation de confirmer les Loix les Usages & les Priviléges de cette Ville & d'autres endroits ; après quoi il donna les ordres nécessaires, pour que l'on no contrevînt en rien à la paix qu'il avoit faite avec la France. Aiant appris sur ces entrefaites que l'Evêque d'Osma, son Ambassadeur à Rome, avoit été arrêté par ordre du Pape, à cause des instances & protestations qu'il faisoit touchant la Provision pour l'Evêché de Tarazone, il dépêcha sur le champ à la Cour de Rome Diégue de Vadillo, Gentilhomme de sa Maison, avec ordre de se plaindre au Pape de cet attentat, & de protester comme il convenoit, contre une violence si contraire au droit des gens. Quoiqu'il eut formé le projet de recouvrer l'Isse de Corse, quand il seroit en Catalogne, il crut devoir différer cette entreprise, jusqu'à ce qu'il fût bien assûré des Princes d'Italie.

(A) ZURITA.

#### D'ESPAGNE. XI. PARTIE. Siec. XV. 543

Le Roi Don Ferdinand se rendit de Barcelonne à Valen-Anne's ce, où son arrivée fut célébrée par de grandes acclamations & des fêtes magnifiques, & où il jura pareillement les Loix, les Usages & les Priviléges. Pendant qu'il étoit dans cette vée à Valen-Ville, on lui porta des plaintes contre Jean de Coloma, ce, où il con-firme pareilqui avoit été Secrétaire & grand Favori du feu Roi son pere, lement & les imputations furent faites avec tant d'artifice, qu'il Priviléges de donna ordre de le conduire prisonnier au Château de Xati-ce Roiaume, va, & de mettre ses biens en sequestre. Comme l'on ne peut jamais refuser à l'Accusé la liberté de se désendre, Jean de Coloma aïant demandé la permission de produire ses décharges, le Roi le fit amener à Valence, où Coloma justifia si bien sa maniere d'agir, qu'il sut déclaré innocent, & dans · la suite honoré par le Roi conformément à son mérite.

Aïant reçu dans cette Ville la nouvelle de la Paix avec le son retour à Portugal, ce qui causa une joie universelle, il donna promp-Toléde, & tement ordre aux affaires qui s'offroient, & partit pour To-la Princesse léde où il arriva sur la fin d'Octobre. Toute la Ville le revit Dona Jeanne avec une satisfaction inexprimable, de même que la Reine sa fille. Doña Isabelle sa femme, qui accoucha le sixième jour de Novembre \* de la Princesse Doña Jeanne, mere de l'Empereur Charlequint qui réunit sur sa tête toute la Monarchie. Là le Roi, qui avoit différé de disposer du Gouvernement de Catalogne, nomma son Viceroi dans cette Principauté l'Infant Don Henri de Cardone son cousin (A).

Les Rois Don Ferdinand & Doña Isabelle sçachant que Ratification Doña Jeanne s'étoit fait Religiense dans le Monastere de de la Paix par Sainte Claire de Coimbre, envoïerent en Portugal le Pere le Roi de Por-Ferdinand de Talavéra leur Confesseur, & le Licencié Jean Diaz de Madrigal de leur Conseil, avec ordre de demander au Roi Don Alfonse la confirmation & ratification de la Paix, & à Doña Jeanne si c'étoit de son plein gré, qu'elle s'étoit retirée au Couvent. Les deux Ambassadeurs s'acquitterent de leur commission auprès du Roi Don Alfonse, & après que ce Prince eut juré & ratifié la Paix, ils allerent à

[ de l'année, & que ce fut après son re-

Son arri-

\*Mariana dit que cefutle 6. de Juin,
mais il est clair qu'il 1e trompe, puisqu'il convient que le 28. de ce mois le
Roi Don Ferdinand sit son entrée à Saragosse, passa ensuire à Barcelonne & à
léans dans ses Révolutions d'Espagne. Valence, & revint à Toléde sur la fin !

Coimbre faire à Doña Jeanne la question dont ils étoient chargés. Doña Jeanne répondit qu'aïant été instruite par les dissérens événemens de sa vie, elle avoit choisi pour époux Jesus-Christ qui ne meurt point, & qu'elle étoit résolue de n'en jamais avoir d'autre. Ferdinand de Talavéra loua fort le parti qu'elle avoit pris, l'exhorta à la persévérance, sit dresser un acte authentique de sa réponse, & s'en retourna avec son Collégue (A).

Dona Léo- On ne sçut pas plutôt en Navarre la mort du Roi Don nore procla- Jean, que l'on y proclama Reine, avec les cérémonies ac-Navarre. coutumées, la Princesse Dona Léonore, qui à ce titre en

ajouta d'autres de différentes Seigneuries, auxquelles elle prétendoit avoir droit en Catalogne, Aragon & Castille; mais elle ne jouit pas long-tems de cette satisfaction, à laquel-

Sa mort, son le elle avoit aspiré toute sa vie. Elle su attaquée à Tudéle Testament , d'une maladie, qui la précipita au Tombeau le dixiéme jour & sa sépultu- de Février, après qu'on lui eut administré les Sacremens.

Avant que de mourir, elle fit son Testament par lequel elle déclara son héritier François Phœbus son petit-fils \*, fils de Don Gaston, Prince de Viane, & mit le Roïaume de Navarre sous la protection des Rois de France, sans se souvenir de Don Ferdinand son frere, Roi de Castille; témoignage de l'aversion qu'elle avoit pour lui, parce qu'il avoit favorisé le parti des Beaumonts. De son mariage avec Gaston IV. Comte de Foix, étoient issus Don Gaston, Prince de Viane perc de François Phœbus, & mort de la maniere que je l'ai dit; Don Jayme, qui fut Comte de Cortes; Don Jean, Seigneur de Narbonne; Don Pédre connu sous le nom de Cardinal de Foix; Doña Marguerite, Duchesse de Bretagne; Doña Jeanne Comtesse d'Armagnac; Doña Marie, Marquise de Montferrat, déja morte; & Doña Léonore qui mourut jeune \*\*. On lui donna la Sépulture dans le Monastere de Saint François de Tafalla (B).

(A) Pulgar.

(B) ZURITA & ABARCA.

\* Il n'avoit alors qu'onze ans, & on lui donna le surnom de Phosbus, en considération de sa rare beauté.

\*\* L'Hittoire Générale de L'inguedoc, passant en l'année 1472. de la postérité de Gaston IV. Comte de Foix & de Dona Léonore sa femme ajoûte une cinquiéme fille, appellée Dona Catherine,

qui prit alliance en 1469, avec Jean de Foix, Comte de Candale. On peux y voir dans quel ordre elle les place toutes de même que les quatre fils. C'est celui qu'a suivi Mariana, & s'il est exact, il faut croire que Ferreras n'a eu aucun égard au rang de leur naissance, si ce n'est pour Gaston, Prince de Viane, & Léonore la derniere des filles.

Après que la Reine Doña Léonore fut inhumée, les anciennes discordes entre les Beaumonts & les Agramonts pa-Anne's DE rurent renaître du Tombeau. Le Comte de Lérin & le Maréchal s'emparerent des Villes, Places & Forteresses qui sui-nouveaux troubles dans voient anciennement leurs Partis, & tous leurs Adhérens re-le Roiaume prirent les armes, les uns contre les autres. De-là vint que de Navarre. Magdeleine de France, mere de François Phœbus, Comte de Foix, & les oncles de ce jeune Prince, jugerent à propos de différer la prise de possession de ce Rosaume jusqu'à l'extinction entiere de ces troubles, qui durerent quelque tems (A).

Don Alfonse Roi de Portugal, aïant appris que quelques Prise de plu-Vaisseaux Castillans, qui étoient alles en Guinée & à la sieurs Vaisseaux Castil-Mine d'or, en revenoient richement chargés, envoia sa lans, chargés Flotte pour les attendre au retour, & les enlever. Le Géné-d'or, par les ral qui la commandoit, remplit si bien la commission, qu'il Portugais. ne sui échappa aucun Vaisseau ni aucun homme, en sorte que les Castillans perdirent une grande quantité d'or, dont le Roi de Portugal se servit pour continuer la guerre jusqu'à la Paix. Les prisonniers que l'on fit dans cette occasion, furent échangés contre les Portugais, qui avoient été pris à la Bataille d'Albuéra (B).

Dans le mois de Mars, Don Alfonse de Portugal, Com- Ceux-ci font mandant de la Frontière de Galice, le Comte de Camiña, une irruption Pierre de Mendaña, & d'autres Seigneurs, firent une irrup-sont battus. tion dans ce Roïaume à la tête de trois cens Lances & de einq mille Fantassins, & assiégerent la Forteresse de Sobéroso. A cette nouvelle Don Alsonse de Fonséca, Archevêque de Saint Jacques, ramassa le plus de Troupes qu'il put, marcha contre eux, les attaqua, leur tua beaucoup de monde & les défit. Il enleva ensuite la Forteresse de Pontévédra à la Comtesse de Camiña, & chassa cette Dame du Roïau- $\mathbf{mc}$  ( C ).

Le Marquis de Villéna ne sçut pas plutôt l'arrivée du Roi 1480.

Don Ferdinand à Toléde, qu'il alla à cette Ville baiser la dement du main à leurs Majestés, & s'excuser sur tout ce qu'il avoit fait Marquis en apparence contre leur fervice. Il leur protesta même qu'il villéna avec étoit pénétré de reconnoissance pour toutes les bontés dont Ferdinand & elles avoient comblé sa Maison, & que sa personne & ses la Reine Do-fia Isabelle.

(A) GARIBAY. (B) Pulgar. Tome VII.

Ζzz

ANNE'E DE J. C. £480.

biens étoient entiérement à leur disposition. La Reine le recut d'abord assez mal, mais aïant été radoucie par le Cardinal Mendoza, & ses principaux Considens, elle consentir, elle & son mari, à lui accorder l'honneur de leurs bonnes graces, en faisant avec lui un Traité par lequel on convint que Villéna, Almansa, Utiel, Albacété, Ellin, Tovarra, Yécla & Chinchilla resteroient réunies à la Couronne avec toutes leurs dépendances, & que le Marquis garderoit le reste de ses Domaines, dont le Roi & la Reine lui confirmerent de nouveau la possession: le Marquis jura & signa cet accord à Belmonté le vingt-huit de Janvier (A).

Etats Généraux à Toléde.

Dès que le Roi Don Ferdinand fut de retour d'Aragon; on pensa à convoquer les Etats à Toléde, afin de couper court à quantité d'abus, & faire plusieurs Loix pour le bon Gouvernement des Roïaumes qui formoient la Monarchie Castillanne. Ils convoquerent à cet esset sur la fin de l'année précédente, ou au commencement de celle-ci toutes les Villes qui ont droit d'y donner leurs suffrages, de même que tous les Prélats & Seigneurs, qui y ont place & voix délibérative. Ainsi les Députés des Villes s'étant rendus à Toléde, on fit dans le mois de Janvier l'ouverture des Etats, dans lesquels on dérogea à plusieurs Loix, on en éclaircit d'autres, & on en introduisit de nouvelles, avec ordre de s'y conformer pour la décisson de tous les procès, & au Docteur Alfonse Diaz de Montalvo d'en faire la Collection.

Pendant que l'on faisoit ces sages Réglemens, on arrêta

Châtiment de

res.

plusieurs Cri-plusieurs Malfaiteurs & Bandits, qui furent punis suivant minels & Mal- leurs crimes; ce qui réprima l'audace des Méchans, & jetta par tout la terreur. On attrapa entr'autres le fourbe Ferdinand d'Alarcon, qui avoit été si grand Favori de l'Archevêque de Toléde, & on lui fit expier ses forfaits à la poten-Ordre obser- ce. Le Roi & la Reine avoient dans leur Palais cinq Salles vé par le Roi pour le Gouvernement : dans l'une ils dépêchoient, avec pour l'expé-quelques Seigneurs & leur Conseil, les affaires qui concerdition de tou-noient les Roïaumes étrangers; dans une autre étoient des Prélats & des Conseillers, chargés d'expédier les demandes en Justice; dans une autre des Juges pour terminer les procès & prononcer les Sentences; dans une autre des Gentilshommes & des Docteurs, natifs d'Aragon, Catalogne, Valence & Sicile, pour régler les affaires de ces Roïaumes;

(A) PULGAR & ZURITA.

### D'ESPAGNE. XI. PARTIE. Size. XV.

& dans une autre les Députés des Confédérations, pour ce qui regardoit celles-ci. Il y avoit encore ailleurs les Trésoriers & Officiers des Finances pour les affaires qui étoient de leur ressort. Enfin les Rois avoient trois Prevôts de l'Hôtel \*, pour les causes civiles & criminelles, & pour la tran

Anne's de J. C. 1480.

quillité de la Cour.

On renouvella la Loi, par laquelle il étoit enjoint aux pour l'admi-Juis & aux Maures de vivre séparés des Chrétiens & dans nistration de des quartiers différens, de n'avoir ni or ni argent sur leurs la Justice. habits, & d'y porter au contraire la marque extérieure, qu'on leur avoit ordonnée anciennement, pour être connus. Leurs Majestés envoïerent des Corrégidors dans les endroits où il n'y en avoit pas, pour administrer la Justice, & des Commissaires par tout le Roïaume, avec ordre de s'informer de toutes parts des violences & des torts que l'on faisoit aux gens du menu peuple, qui n'osoient se plaindre de crainte des Grands; de s'instruire exactement de la maniere d'agir des Corrégidors & des autres Juges, & de faire rendre aux Cités, Villes & Places, les biens & propriétés que la tyrannie leur avoit usurpées. Il fut aussi défendu aux Seigneurs d'avoir des Massiers, ni gens armés pour leur garde, & de porter des Couronnes sur leurs Ecussons, ou de prendre d'autres armoiries que celles qui leur appartenoient légitimement.

Les revenus de la Couronne étoient si fort diminués par Les Dépu? les libéralités excessives du seu Roi Don Henri, que les Dé tés aux Etats putés aux Etats jugerent à propos, pour empêcher qu'on ne révocation mît de nouveaux impôts sur les Peuples, de presser leurs Ma. des Graces acjestés de révoquer toutes les graces accordées par le Roi le Roi Dout Don Henri leur prédécesseur, & de réunir à la Couronne Henri IV. toutes les Villes & Places dont il avoit disposé. Cette affaire fut celle qui donna le plus d'embarras & d'occupation aux Etats, & pour la résoudre le Roi Don Ferdinand assembla les Prélats, les Seigneurs & les Docteurs de son Conseil, les plus intégres & les plus intelligens. Ceux-ci tinrent à ce sujet dissérentes conférences, & quoiqu'ils convinssent tous de la nécessité de rétablir en entier les Domaines de la Couronne, pour ne pas imposer de nouveaux Tributs aux Peuples, ils furent partagés sur la maniere de le faire. Les uns s'en tenoient à dire qu'il falloit révoquer généralement tou-

\* C'est ce que les Espagnols appellent Alcalde de Corse.

748

ANNE'E DE J. C. #48Q.

tes les graces, & les autres vouloient qu'on examinât les raisons pour lesquelles on les avoit accordées, & que, suivant les cas, on les supprimât, ou les laissat subsister: avis dont se trouva le Cardinal Mendoza, qui indiqua même les raisons qui lui paroissoient devoir déterminer avec équité à la révocation ou continuation.

On procéde

Afin de procéder plus sûrement dans une affaire si délicaà ceue affaire te, le Roi & la Reine manderent à tous les Prélats & Seigneurs de venir à la Cour donner leurs suffrages, avec ordre à ceux qui ne pourroient pas s'y rendre, de les envoier par écrit. Ils furent obéis, & la plûpart des avis s'étant rapportés à celui du Cardinal Mendoza, il fut ordonné à tous ceux que le Roi Don Henri auroit gratifiés de quelques Villes ou Places, Pensions ou Rentes, de produire les Titres en vertu desquels ils en jouissoient, afin de connoître par-là la justice de ses libéralités. Le Roi & la Reine nommerent. pour en faire l'examen & en juger, le Pere Ferdinand de Talavéra leur Confesseur, homme d'une grande vertu, d'une intégrité reconnue, & d'un profond sçavoir, qui y travailla avec un zéle infatigable, & qui augmenta les revenus de la Couronne de trente millions de Maravédis. Après la tenue des Etats, la Reine donna au même Religieux vingt millions de Maravédis pour être distribués, en forme de dédommagement, entre ses fidéles Sujets qui avoient dépensé à son service une partie de leurs biens, & pour récompenser les enfans & les veuves de ceux qui avoient sacrissé leur vie pour elle à la guerre (A).

Le Prince

A l'occasion des Etats & du concours des principaux Sei-Don Jean est gneurs du Roïaume, les Rois Don Ferdinand & Doña Isa-recount dans de les Etats héri. Delle résolurent de faire reconnoître le Prince Don Jean leur tier présomp- fils pour l'héritier présomptif de la Couronne \*. La cérémo-

> (A) Pulgar, Marineus Siculus, Bernaldez, Garibay, Zurita &

Quoique dans la plupart des Roïanmes héréditaires, cette cérémonie ne soit ni en usage ni même absolument nécessaire, parce qu'elle n'ajoûte rien au droit naturel & indispensable de fils aînes des Rois, Don Ferdinand & Dona Isabelle crurent par-là affermir davantage leur autorité, & mieux affürer la Couronne de Castille sur leur tête & sur selle du Prince Don Jean leur fils. Lien à la Famille Roiale.

D'ailleurs cela s'étoit toujours pratiqué en Espagne depuis Don Pélage premier Roi des Asturies, probablement à l'imitation des Rois Gots, qui prenoient la précaution de faire reconnoître de leux vivant leurs enfans pour leurs Successeurs, afin de rendre insensiblement leur Couronne héréditaire, d'élective qu'elle étoit. On peut encore ajoûter que c'étoit flater les Espagnols que d'exiger d'eux cette espece d'élection, & les attacher pour ainsi dire par un nouveau

nie s'en fit après Pâques dans l'Eglise Cathédrale de Toléde, Anne's DE où le Cardinal Mendoza, l'Archevêque de Séville, l'Evêque de Palence, celui de Cordoue, le Grand-Maître de 1480, Cac Saint Jacques, l'Amirante de Castille, le Connétable, leulle, Marquis d'Astorga, les Comtes de Castro, de Corogne, de Tendilla, de Miranda, d'Oropésa, de Bénalcazar, de Lédesma & de Lune, les Seigneurs de Monté-Mayor & de Sainte Eulalie, Don Guttierre de Cardénas, Grand Commendeur de Léon & d'autres rendirent leurs hommages au jeune Prince, & lui prêterent serment de fidélité, de même que les Députés des Villes, en présence de l'Evêque d'Urgel, & de Don Philippe de Navarre, fils naturel du Prince Don Carlos de Viane. Ce fut alors aussi que le Roi & la Reine donnerent, avec l'approbation des Etats, à André de Ca-Cabréra fait bréra leur Majordome, & à Doña Béatrix de Bobadilla sa Moya. femme, pour les services qu'ils en avoient reçus, le Titre de Marquis de Moya, & un nombre de Vassaux dans les environs de Valdémoro, qui étoient de la Jurisdiction de Ségovie, où l'on fut extrêmement fâché de cette disposition (A).

Pendant la tenue des Etats, la Paix avec la République Confirmation de Génes fut de nouveau confirmée par le canal de la Reine de la Paix entre la Cafde Naples, & de Don Garcéran de Réquésens. Après que tille & la Rél'on eut prêté serment au Prince, Don Alfonse de Cardénas publique pria le Roi de vouloir bien lui mettre en main publiquement les Etendards de l'Ordre de Saint Jacques, dont il étoit Grand-Maître, comme les Rois avoient toujours fait à l'égard de ses Prédécesseurs, & Don Ferdinand y aïant consenti, fit cette cérémonie un Dimanche dans la Cathédrale de Toléde, après la célébration d'une Messe, en présence d'un grand nombre de Seigneurs & de Tolédains ( B ).

A Séville on équippa une escadre pour la conquête des Canaries, parce que les deux Capitaines qu'on y avoit en de l'Isse de Canarie par voïés auparavant, & qui étoient Jean de Réxon & Pierre Pierre de Véd'Algaba, avoient négligé cette expédition à cause de quel-ra pour les Rois Catholiques différends qu'ils avoient eus. Leurs Majestés en donne-ques. rent le commandement à Pierre de Véra, un des Vingt-

<sup>(</sup>A). Pulgar, Marinæus Sicu-Lus, Bernaldez, Garibay, Zuri-Ta, & Colménares dans l'Histoire de l'toure des Ordres Militaires. (B) Pulgar, & Rades dans l'His-

## HISTOIRE GENERALE

J. C. 1480.

quatre de Xérez \*, qui s'embarqua au Port de Sainte Maz rie avec vingt Chevaux, & cent cinquante Arbalêtriers. Pierre de Véra étant arrivé à la vûe de l'Îsse de Canarie le dix-huitième jour d'Août, y débarqua, & la reconnut à la tête de dix Chevaux. Il tua dans une rencontre plusieurs des Barbares Infulaires, au nombre desquels se trouva leur Chef. & les autres se retirerent dans les endroits les plus escarpés des Montagnes. Le Général Espagnol entra ensuite dans Gayete, & s'empara de la Place; en sorte qu'après plusieurs chocs, il força les Habitans de l'Isle à se soumetre aux Rois Catholiques (A).

Reddition du Château Montanches.

Quoiqu'en considération de la Paix avec le Portugal, on de eût rendu aux Rois Don Ferdinand & Doña Isabelle les Places de l'Estrémadure, Don Alfonse de Montoy n'avoit point encore voulu livrer Montanches. Pour l'y contraindre. leurs Majestés avoient toujours sur pied des Troupes, qui tenoient bloqué ce Château, où étoit Don François de Monroy, fils de Don Alfonse. Celui-ci considérant enfin qu'aux moien de la Paix avec le Portugal, il lui étoit impossible de résister, convint avec le Grand Maître de Saint Jacques de le lui remettre, comme il le fit après six mois de siège. Le Grand-Maître sollicita sa grace auprès de leurs Majestés, & lui fit épouser une de ses parentes (B).

Expédition Italie, & prédinand contr'eux,

Sur la fin d'Août leurs Majestés passerent de Toléde à des Tures en Médina d'el-Campo, où le Roi Don Ferdinand apprit que paratifs du la Flotte du Turc étoit arrivée à la Pouille, & avoit pris Roi Don Fer- Otrante dans le mois d'Août. Cette nouvelle donna beaucoup d'inquiétude au Roi, qui envoia ordre sur le champ au Viceroi de Sicile d'équipper la Flotte la plus nombreuse qu'il pourroit, & à Bernard de Vilamarin de passer en Sicile avec le plus de Galéres qu'il seroit possible de rassembler, pour la sûreté de ce Roïaume. Aïant aussi appellé les deux Commandans des Confédérations, Jean d'Ortéga & Alfonse de Quintanilla, il les chargea de faire un gros Armement

> NIGA dans les Annales de Séville. (B) Bernaldez.

(A) Zurita Liv. 20. chap. 39. Zu- | vingt-quatre. Dans l'Histoire Générale des Voiages, liv. 5. les Auteurs An-glois ôtent à Pierre de Véra cette qualité & le font simple Habitant de Xérez, en supposant que par le mot de Xiruium emploié dans la Traduction Irançoise de leur Ouvrage, on entende cette Ville.

<sup>\*</sup> Dans plusieurs Villes d'Espagne, & fur-tout dans celles de l'Andalousie, ce sont vingt-quatre des premiers Gentilshommes du lieu, qui font la Police. Chacun a son département, & on ne les appelle point autrement que les

D'ESPAGNE XI. PARTIE Siec. XV.

pour aider à chasser les Turcs d'Italie, & à assûrer la Sicile. -Enfin il passa lui-même en Aragon à cette occasion sur la Anne'e DE

fin de Septembre (A).

La Reine Doña Isabelle resta à Médina d'el-Campo à va- Fermeté de quer aux affaires de Castille, veillant soigneusement à l'ob- na Isabelle servation de la Justice, & à faire punir les Criminels. Elle pour la Justifit décoler dans cette Ville Alvar Yañez de Lugo, Gentil- ce, homme Galicien, pour avoir assassiné secrettement un Notaire, par qui il avoit fait faire une fausse obligation de Maravédis en sa faveur, afin que l'on ne pût jamais sçavoir comment découvrir cette fourberie. On offrit à la Reine pour la vie du Criminel quarante mille pistoles d'or, pour faire la guerre aux Maures, & quoique dans ce tems-là cette somme sût très-considérable, la Reine se montra infléxible, parce que tolérer les crimes pour de l'argent, c'est donner la permis-

sion de les commettre (B).

Comme il restoit encore quelques difficultés à arranger Ordres qu'e'touchant la Paix avec le Portugal, la Reine Doña Isabelle le donne pour l'entiere exésit passer dans ce Roiaume, pour les terminer, l'Evêque de curion Coria, & le Licencié Yllescas, de son Conseil. Ceux-ci Traité de Paix lui firent sçavoir, que Doña Jeanne étoit dans la ferme ré-tugal. solution de faire profession dans le Monastère de Sainte Claire de Coimbre, & qu'on demandoit que sa Majesté livrât l'Infante Doña Isabelle, conformément aux conditions de la Paix signée des deux Rois. Sur cette nouvelle la Reine manda le Grand-Maître de Saint Jacques, & les Evêques de Palence & d'Avila, le premier pour le charger de remettre, quand il seroit tems, l'Infante qu'elle lui confia, & les deux derniers pour accompagner cette jeune Princesse. Le Grand-Maître mena l'Infante dans l'Estrémadure à une Place appellée Fuenté-d'el-Maestré, & lorsque le tems de la prosession de Doña Jeanne approcha, il sa transféra à Frégénal afin d'être plus proche. La Reine envoia ensuite en Portugal le P. Ferdinand de Talavéra & le Docteur Maldonado, pour assister à la profession, & lui en apporter l'acte (C).

L'Infante Doña Béatrix de Portugal se transporta à Mou-Dosa Béatrix ra, pour recevoir les Infans de Castille & de Portugal, qui Infante de Portugal, qui Portugal devoient lui être donnés en dépôt suivant le Traité de passe aussi à

<sup>(</sup>A) ZURITA (C) PULGAR & ZURITA. (B) PULGAR, GARIBAY, & d'autres.

Anne's Paix \*. Elle y alla accompagnée de Don Diégue, Duc de Viseu, & de Don Emanuel ses fils, avec d'autres Sei-J. C. 1480. Moura à cett gneurs de ses parens. En arrivant à cette Place, elle y mit une bonne Garnison asin de la bien assûrer, & elle se dénaeffet. turalisa de Portugal, pour tout le tems que dureroit le Séquestre, en cas que l'on entreprît d'y vouloir donner la moindre atteinte.

Profession de Le tems pour la profession de Doña Jeanne étant arrivé, le Doña Jeanne Prince Don Jean & les principaux Seigneurs de Portugal se au Monastere de Sainte Clai. rendirent à Coimbre, de même que le Pere Ferdinand de Tare de Coim-lavéra, le Docteur Maldonado, l'Evêque de Coria & le Licencié Yllescas au nom de la Reine Doña Isabelle de Castille. Doña Jeanne sit donc sa profession en leur présence dans le Monastere de Sainte Claire de cette Ville le onziéme jour de Novembre, & reçut le voile des mains de Diégue d'Abrantes, Provincial de Saint François. Elle vécut d'une maniere très-exemplaire, comme je l'ai déja dit, quoiqu'après sa profession le Roi Don Jean lui permît, en considération de son rang, de sortir quelquesois du Couvent, pour se récréer, soit qu'elle n'eût pas fait vœu de clôture, ou qu'elle eût obtenu une Dispense à cet effet.

Contestation

Après la profession, le Pere Ferdinand de Talavéra & le entre la Cas- Docteur Maldonado en prirent les témoignages nécessaires, tille & le Por- & le Prince Don Jean alla à Béja, pour envoier l'Infant chantla remi- Don Alfonse son fils à l'Infante Dona Béatrix. Le même se des otages Prince dépêcha aussi-tôt Rodrigue Alsonse & Ruy de Payva, vers le Grand-Maître de Saint Jacques, pour l'avertig de remettre aussi au Séquestre, l'Infante Doña Isabelle; mais le Pere Ferdinand de Talayéra & le Docteur Maldonado, auxquels quelques uns ajoûtent l'Evêque de Coria, s'y opposerent. Il y eut à ce sujet plusieurs contestations parce que le Prince Don Jean ne vouloit point donner en séquestre l'Infant Don Alsonse, comme il y étoir obligé suivant le Traité de Paix, sous prétexte que les gages n'étoient pas égaux, parce que Doña Isabelle n'étoit point héritiere

> \* Que veut dire ici Ferreras en par- j lant de dépôt? N'a-t il pas marqué sous l'année précédente qu'il fut porté par le Traité de Paix, que l'Infant Don Alfonse de Portugal seroit donné en otage à la Castille, & l'Insante Dona Isabelle de Castille au Portugal? D'où vient donc ce changement? Ce point fut apparem- | I même.

Iment une des difficultés que l'Evêque de Coria & le Licencié Yllescas avoient été chargés de terminer au nom de la Reine Dona Isabelle; car il me semble que c'est la seule conjecture, à la faveur de laquelle on puisse entendre Ferreras, & le condilier avec puis D'ESPAGNE. XI. PARTIE. SIEC. XV. 553

de la Couronne de Castille, & que l'Infant Don Alsonse l'étoit de celle de Portugal. Telle est la véritable raison, Anne's DE pour laquelle on dissera à livrer l'Infante Doña Isabelle, quoique les Historiens Portugais ne la produisent pas \*; & le Pere Ferdinand de Talavéra fut contraint à cette occasion d'envoier demander à la Reine Doña Isabelle, si elle se contenteroit d'avoir en otage en Castille Don Diégue, Duc de Viseu, fils de l'Infante Doña Béatrix, sans que le Prince

Don Alfonse fût en main tierce \*\*(A).

Pendant ce tems-là le Roi Don Ferdinand, qui étoit allé Le Roi Don en Aragon, entra dans Saragosse le treizième jour d'Octo-Ferdinand bre, & après avoir expédié les affaires de ce Roïaume, il rens ordres en passa à Barcelonne. Arrivé à cette Ville le quatriéme de Aragon & Ca-Novembre, il y convoqua les Etats, & leur aïant exposé talogne. que le but de son voïage, étoit de faire armer un grand nombre de Bâtimens, pour les envoïer l'année suivante en Italie avec sa Flotte contre les Turcs, & garantir de leur invasion le Roïaume de Sicile, il eut tout lieu d'être content de la maniere obligeante avec laquelle les Catalans promirent de seconder ses vûes. Sur ces entrefaites il apprit que le Pape avoit fait son Légat, tant en Castille qu'en Aragon, l'Archevêque de Toléde; ce qui lui déplut fort. Mécontent d'ailleurs de n'avoir pû obtenir un Chapeau pour une personne en faveur de qui il l'avoit demandé, il donna ordre à Gonçale Bététa d'enjoindre de sa part à tous ses Sujets, tant Ecclésiastiques, que Séculiers, de sortir sur le champ de la Cour du Pape & de Rome, sous peine d'être bannis de ses Etats, & privés de tous les Droits des Naturels du Païs (B).

En cette année prit naissance en Espagne le Saint Tribunal de l'Inquisition, Boulevard de la Foi Catholique, puis-l'Inquistion

Origine de en Lifpagne.

RUY DE PIÑA, & EDOUARD NUÑEZ DE LEON.

(B) ZURITA.
\* Ils en attribuent au contraire toute la faute à des difficultés que les Ambassadeurs de Castille faisoient naître tous les jours; ce qui fit, dit Resende dans ses Antiquités de la Lusitanie, que le Roi de Portugal, & le Prince son fils, ennuiés de toutes ces remises, leur envoïerent deux dés sur l'un desquels on avoit écrit le mot de Paix, & sur l'aure celui de guerre, leur laissant à choi sir l'un des deux au nom des Rois leurs!

(A) Pulgar, Garthay, Zurita, | Maîtres; fiere alternative, qui fit lever tout obstacle.

\*\* Suivant ce que j'ai avancé dans mon avant derniere Note, il faut encore présumer que la difficulté de donner l'Infant Don Alfonse en séquestre, sut un nouvel incident que le Prince Don Jean fit naître, quoiqu'on n'y eût aucun égard. Pour ce qui est du Duc de Viseu on étoit convenu, comme dit M. de la Neufville, que l'Infante Dona Béatrix sa mere l'enverroit en otage en Castille pour sûreté du dépôt qui devoit lui être confié par l'une & l'autre puissance.

ANNE'L DE J. C. J480,

qu'il est & a toujours été extrêmement attentif à arrêter & réprimer les erreurs que les hérétiques ont voulu introduire dans le Païs \*. La premiere fois que les Rois Catholiques allerent à Séville, le Cardinal Mendoza, Archevêque de cette Ville, Diégue de Merlo son Assistant \*\*, Alfonse d'Ojéda, de l'Ordre des Freres Prêcheurs, Religieux d'un zéle ardent, & d'autres personnes très-Chrétiennes leur représenterent que l'Apostasie de la Religion Chrétienne au Judaisme & à la Loi de Mahomer, s'étendoit tous les jours de plus en plus, non seulement à Séville, mais dans les autres Villes & Places de l'Andalousie, & qu'il étoit de la derniere importance de coupper court à ce désordre. Dans cette occasion leurs Majestés chargerent le Cardinal Mendoza d'imaginer les moyens les plus propres à empêcher un mal si pernicieux. Le Cardinal concerta avec des personnes sçavantes les expédiens qui parurent les plus convenables, & fit alors quelques conflitutions à ce sujet, ordonnant à son Grand-Vicaire de tenir la main à leur observation, & de châtier sévérement ceux qui les transgresseroient.

Son preétabii à Sévil-₫c,

Leurs Majestés sçachant que ces moiens ne suffisoient pas mier Tribunal encore pour déraciner un mal si ancien & si contagieux, résolurent, de l'avis de plusieurs hommes sçavans & pieux, d'établir un nouveau Tribunal dans lequel on procédat contre les Apostats & les Hérétiques, s'informant de leur délits, & leur faisant subir les peines du Droit. Elles donnerent ordre à cet effet à Don François de Santillane, Evêque d'Ofma, leur Ambassadeur à Rome, de demander au Pape Sixte IV. une Bulle pour l'érection de ce Tribunal. Le Pape la leur accorda, & y stipula en même tems que ce seroient les Rois qui nommeroient les Inquisiteurs. Cette Bulle arriva, & comme on reconnoissoit que le plus grand mal étoit à Séville, on établit dans cette Ville le premier Tribunal. & les Rois Don Ferdinand & Doña Isabelle nommerent pour premiers Inquisiteurs, le Pere Michel Morillo, Pro-

> tres d'un seulement, l'établissement de ce Tribunal, qui a toujours été si respecté & même redouté en Espagne par la severité. Du reste Ferkeras, quoiqu'Espagnol, ne l'annonce point ici d'une maniere à faire impression sur l'esprit des François, ni à les engager à changer d'idées & de sentimens. Il ne fait

\*Mariana avance de deux ans,& d'au-1 | qu'exposer le but de son Institution, & en général les avantages qu'on en a retiré en Espagne, où l'autorité des Prélats étoit devenue trop foible, pour réprimer & punir le crime d'Apostasse, qui y étoit alors si commun.

\*\* C'est ainsi qu'on appelle à Séville

le Magistrat qui est le Chef de la Justice.

D'ESPAGNE. XI. PARTIE. Siec. XV.

vincial de l'Andalousie, de l'Ordre des Freres Prêcheurs, le Pere Jean de Saint Martin, & le Docteur Jean Ruiz de Médina \*, qui se rendirent tous à cette Ville sur la fin de l'année, pour commencer d'exercer leur ministere à l'entrée

J. C. 1480.

de l'année suivante (A).

A Lisbonne on commença d'être affligé de la peste, ce qui fut cause que le Roi Don Alsonse & le Prince Don de Portugal quitte Lisbon-Jean sortirent de cette Ville, & se retirerent, le premier à ne, à cause Viane d'Evora, & le second à Béja (B).

de la peste.

La Reine Doña Isabelle passa de Médina d'el-Campo à Les Rois de Valladolid, afin de donner les ordres nécessaires pour les Castille & de préparatifs de la Flotte, & envoïa dire au Grand-Maître de donnent des Saint Jacques de remettre l'Infante Doña Isabelle sa fille orages récientre les mains de l'Infante Dona Béatrix sa tante. Le proques, dont Grand-Maître obeit sur le champ, conduisant la jeune In- sa Béatrix est

fante à Frégénal avec une nombreuse suite. L'Infante Dosia dépositaire. Béatrix partit de Moura, accompagnée de Doña Philippe sa sœur, du Duc de Viseu, du Comte de Faro, & de beaucoup d'autres Seigneurs & Dames, avec Don Jean de Mello , Evêque de Silves , & Jean de Silvéyra , Baron d'Avito, Procureurs du Prince Don Jean, & reçut sa petite niéce le onzième jour de Janvier dans une Cense, à une demi-lieue de Moura, où elle la mena avec le même Cortége. Comme le Duc de Viseu étoit malade, on remit en sa place aux Ambassadeurs de Castille Don Emanuel son frere \*\* & parce qu'il faisoit de grandes chaleurs à Moura, suivant quelques Histoires Portugaises, l'Infante Doña Béatrix obtint de la Reine Doña Isabelle la permission de pouvoir, en cas de nécessité, transférer sa sille, à un endroit plus savorable (C).

Depuis long-tems la justice étoit entierement tombée dans le Roïaume de Galice. Les Peuples y étoient opprimés par rétablir le bon

(A) BERNALDEZ, PARAMO dans le; Tome de l'Inquisition, & Zuniga dans les Annales de Séville.

(B) La Chronique de Portugal.

(C) Pulgar, Bernaldez, Ruy DE Piña, EDOUARD NUÑEZ, DAMIEN DE Goez, & d'autres.

\* Quoique Mariana entre dans quelque détail que le Curieux peut voir dans son Histoire d'Espagne, à l'occasion de l'établissement de l'Inquisition par le Roi Don Ferdinand & la Reine Dona Habelle, il ne parle point de ces trois l

premiers Inquisiteurs. Il veut que le Pere Thomas de Torquémada ou Turre-Cremata ait été dès lors nommé Grand Inquisiteur, & ait fait en cette qualité les premieres exécutions, dans lesquelles plus de deux mille Apostats furent brûlés; mais on verra que ce ne fut qu'en 1483. que ce grand homme sut élevé à cette importante Dignité, avec l'agrément & en vertu des Bulles du Pape.

\*\* Peu de tems après le Duc de Viseu aïant recouvré la santé, vint en Casl tille le relever & le dégager.

Aaaaij

J. C.

la tyrannie des Grands, qui les traitoient en Sujets; on y avoir usurpé les revenus du Roi, des Eglises, des Monasteordre en Ga-res & d'autres lieux pieux; les Villes de Tuy, Orense, Lugo, Mondonédo, Vivéro & d'autres étoient tyrannisées, & les Usurpateurs avoient bâti des Châteaux & Forteresses pour leur sûreté, de sorte que ce Roïaume étoit rempli d'Assassins, de Bandits & de Voleurs. Pour réprimer de si grands maux, délivrer ces pauvres Peuples d'une si dure oppression, & rétablir la Justice contre le pouvoir de la tyrannie, les Rois Don Ferdinand & Doña Isabelle prirent le parti d'envoier en Galice, en qualité de Gouverneur, Don Ferdinand d'Acuña, fils du Comte de Buen-Dia, homme d'une grande piété & constance, & avec le Titre de Juge, Garcie Lopez de Chinchilla, fameux Jurisconsulte, également recommandable par sa prudence & son zéle pour la Justice, & leur donnerent un Régiment de Cavalerie pour la sûreté de leur personne, & pour faire exécuter ce qui conviendroit.

Ministres Gon.

Don Ferdinand d'Acuña & Garcie Lopez de Chinchilla cette commis passerent en Galice avec cet ordre, & arrivés à Saint Jacques, ils écrivirent à toutes les Villes & Jurisdictions d'envoier leurs Députés, leur faisant sçavoir qu'ils étoient chargés par leurs Majestés de réprimer les violences, & d'administrer la Justice : ils manderent pareille chose aux Eglises & Monastères. Les Députés se rendirent à Saint Jacques, mais redoutant la multitude de Tyrans, ils n'osoient entreprendre d'exécuter l'ordre de leurs Souverains, dans la pensée qu'il étoit impossible de parvenir à remédier aux désordres, à cause de la quantité de Forteresses qu'avoient les Tyrans, & parce qu'il y avoit à craindre que les Assassins & les Voleurs, qui étoient en bien plus grand nombre que les Troupes du Roi, ne se réunissent comme ils avoient fait dans d'autres occasions. Cependant Don Ferdinand d'Acuña & Lopez de Chinchilla les exciterent & les encouragerent, en leur disant d'avoir confiance en Dieu, de ne penser qu'au service du Roi & du Public, sans aucun égard à ces vaines terreurs, & d'être assûrés que tout se remédieroit. Leurs exhortations eurent l'effet qu'ils pouvoient souhaiter; car les Députés s'étant enhardis, promirent de prêter les mains à tout, & retournerent chez eux, après avoir prié les deux Ministres du Roi Don Ferdinand de ne point sortir du Rosaume, jusqu'à ce que la tyrannie fût détruite, & qu'on pût y Anne's DE

vivre en sareté, en paix, & en tranquillité.

Les deux Ministres commencerent à entendre les plain- Leur serme. tes, & à faire le procès aux Malfaiteurs & Criminels; & plusieurs de ceux-ci aïant été attrapés, ils païerent de la vie leurs forfaits, après avoir été convaincus. Ce chatiment jetta par tout tant d'effroi qu'il sortit du Roïaume plus de quinze cens personnes, à qui leur conscience reprochoit quelque crime. Les Seigneurs faisoient de grandes menaces aux Ministres du Roi; mais ceux-ci toujours fermes n'en firent aucun cas, & continuerent constamment d'administrer la Justice sans acception de personnes. Ils firent même mettre en prison deux hommes de distinction appellés, l'un le Maréchal Pierre Pardo, & l'autre Pierre de Miranda, qui ne croïoient pas que l'on cût osé les arrêter, & après avoir instruit leurs procès, ils les condamnerent à mort; ce qui fut exécuté, quoiqu'on offrit de grosses sommes d'argent pour leur sauver la vie.

Enfin Don Ferdinand d'Acuña & le Docteur Chinchilla le conduissrent avec tant de prudence qu'ils démolirent qua-leurs travaux. rante-six Forteresses, rétablirent les revenus de la Couronne, & remirent les Eglises, les Monasteres, & même les simples Particuliers en possession de leurs biens; en sorte que quand les Galiciens furent délivrés de l'oppression de tant de Tyrans, & virent qu'ils pouvoient jouir tranquillement de leurs biens, & que la Justice étoit en pleine vigueur, ils furent tous au comble de la joie, & comme des gens qui

fortent d'une longue léthargie (A).

Le Roi Don Ferdinand, laissant toujours la Reine Doña Etat d'Ara-Isabelle à Valladolid, avec le Cardinal Mendoza, l'Ami-tayud. rante, le Connétable & le Comte de Benaventé, qui la secondoient dans le Gouvernement, travailloit à tout disposer pour faire reconnoître le Prince Don Jean leur fils pour son héritier présomptif aux Roïaumes de la Couronne d'Aragon. Aïant convoqué à cet effet les Etats d'Aragon à Calatayud pour le premier jour de Mars, il passa de Barcelonne à Saragosse; & comme il survint en Castille des embarras qui empêcherent la Reine de mener le Prince, ces Etats furent prolongés jusqu'au 9. d'Avril (B).

<sup>(</sup>A) Pulear; Garibay, & d'au-

Anne'e DE J. C. 141. Le Roi Don Ferdinand pacifier la

Madame Magdeleine, Comtesse de Foix, considérant que les cruelles divisions de la Navarre ne permettoient pas à François Phœbus fon fils de prendre possession de ce Royaume, & de s'y faire couronner, engagea le Cardinal Prête les mains de Foix & Don Jayme frere de ce Cardinal, en qualité d'oncles de son fils, de s'adresser au Roi Don Ferdinand, comme au frere de la feue Reine Doña Léonore & au grand oncle de François Phœbus, pour qu'il interposat son autorité, afin de pacifier les Factions turbulentes de Navarre & d'obliger le Comte de Lérin & le Maréchal à déposer les armes, & à laisser au jeune Prince la liberté de passer dans ce Royaume, & d'y être proclamé avec une entiere tranquillité. Le Cardinal & Don Jayme passerent à cet effet à Saragosse, & furent très-bien reçus du Roi Don Ferdinand, qui leur promit de les seconder en tout ce qu'il pourroit, & leur dit, que puisqu'ils avoient des pouvoirs pour tout, ils devoient commencer par assembler les Etats de Navar-.. re, afin de voir la forme que prendroient les affaires de ce Roïaume, & de travailler à réconcilier les Chefs des Partis des Beaumonts & des Agramonts; que pour leur sûreté, & pour les appurer, il leur donneroit des personnes de confiance & des Troupes, & qu'il se chargeoit de châtier ceux qui oseroient exciter le moindre trouble.

Taialla.

Le Cardinal & Don Jayme sensibles aux bontés du Roi ce Rosaume Don Ferdinand, partirent pour la Navarre avec l'escorte qu'il leur donna. Arrivés à Tafalla, ils convoquerent les Etats à cette Ville, en vertu de leurs pouvoirs, donnant des Sauf-conduits & des Sauve gardes à tout le monde. Tous ceux qui devoient y assister, & qui avoient voix pour les trois Ordres du Rosaume, étant venus, on sit l'ouverture des Etats, dans lesquels le Cardinal exposa que François Phœbus son neveu, Comte de Foix, étoit le légitime hétitier de la Couronne pour les raisons dont personne n'ignoroit; que les troubles & divisions qui dechiroient le Roiaume, étoient ce qui lui avoit fait différer jusqu'alors de venir s'en mettre en possession, & qu'il souhaitoit de sçavoir dans quelle disposition ils étoient, afin de prendre les meiures les plus convenables, pour le Couronnement de son neveu.

A se discours les Etats répondirent qu'ils avoient tousuons à l'é-jours été prêts à rendre l'obéissance, & à prêter le serment

#### D'ESPAGNE. XI. PARTIE. Siec. XV. 550

dû au Comte de Foix, légitime héritier de la Couronne, pourvû qu'il leur jurât de maintenir leurs Usages & Priviléges; qu'à l'égard des désordres & des troubles que le Roïaume éprouvoit, ils avoient été occasionnés par la hai-gois Phœbus, ne des Factions, qui y avoient commis tant de ravages, héritier de cet-& que celles-ci étant éteintes, il n'y avoit plus rien qui pût te Couronne. empêcher le Comte de Foix de venir se faire couronner.

Malgré cette réponse, le Cardinal & Don Jayme ju- Réconcilia. geant qu'il seroit toujours dangereux d'amener leur neveu, tion des Chess tant que le Comte de Lérin & le Maréchal de Navarre des Beaune seroient pas réconciliés, firent si bien par eux-mêmes, monts & des & par le canal de quelques personnes Religionses & des & par le canal de quelques personnes Religieuses, & des Castillans, qui les avoient accompagnés, qu'ils parvinrent à les raccommoder ensemble. Afin de mieux cimenter la réconciliation & de la rendre plus solide, le Cardinal voulut qu'elle fût publique; c'est pourquoi le Jeudi-Saint il communia de sa main ces deux Seigneurs dans le Couvent de Saint François de Tafalla, en leur donnant à chacun la moitié d'une même hostie consacrée. Après que cela fut fait, le Cardinal & Don Jayme retournerent rendre compte de tout au Roi Don Ferdinand, qui leur conseilla de mettre quelques Troupes sur pied, & de ne pas différer à faire venir en Navarre François Phœbus armé, prendre possession du Roïaume, les assûrant qu'il se feroit toujours un plaisir de le favoriser: ainsi le Cardinal & Don Jayme repasserent en France (A).

Le Prieur de Ville-Franche & Alfonse de Quintanilla On fait en n'eurent pas plutôt reçu ordre de leurs Majestés Catholiques Galice un ard'équipper une Flotte, qu'ils allerent en Biscaye, où ils se chasser les mirent en devoir de s'acquitter de leur commission. Ils ren-Turcs d'Itacontrerent d'abord de grands obstacles, à l'occasion des appointemens & des postes que quelques Biscayens vouloient avoir. De-là vint que ceux-ci les traversoient en tout, sous différens prétextes, & porterent même la chose jusqu'à dire, que dans l'exécution & la maniere on contrevenoit à leurs Usages, Priviléges & Libertés. A la vûe de tant de difficultés, les deux Commandans de la Confédération se trouverent dans une extrême perplexité, jusqu'à ce qu'aïant assemblé les principaux de la Province, ils leur dirent, que tout le but de leurs Majestés, en armant une Flotte, c'é-

(A) ZUBITA

J. C. 1481.

toit de secourir la Chrétienté contre le Ture, qui avoit étendu sa puissance en Italie par la prise d'Otrante; guerre dans laquelle tous les Princes Chrétiens s'intéressoient comme ils pouvoient en juger par le Roi de Portugal qui travailloit aussi actuellement à équipper une Flotte à cet effet; que les Rois de Castille & d'Aragon étoient trop Catholiques pour ne pas prendre part à une entreprise si importante, à cause du danger où étoit la Chrétienté, outre qu'ils devoient naturellement pourvoir à la sûreté de la Sicile, qui étoit si fort menacée; qu'enfin ils s'étonnoient fort que les Biscayens, qui faisoient profession de tant de Catholicité, & de zéle pour la Religion, ne contribual, sent pas de toutes leurs forces à une si sainte expédition.

Il n'est d'au-

Cette remontrance fit tant d'impression sur l'esprit des cune utilité. Biscayens, qui se piquent avec raison d'être si bons Chrétiens, que pleins de zéle, & animés du point d'honneur, ils leverent aussi-tôt toute difficulté, & s'appliquerent tout entiers, à former la Flotte, & à la garnir d'un nombre suffisant de Troupes; & quoique les Peuples des Véhétries fussent, suivant une ancienne coutume, dans l'obligation de fournir la chiourme & les équipages de la Flotte ils donnerent de l'argent aux Commandans de la Confédération, pour que tout roulât sur le compte des Biscayens. Ainsi le Prieur de Ville-Franche & Alfonse de Quintanilla firent toutes les provisions nécessaires, & l'on mit en état la Flotte, qui étoit composée de plus de trente Vaisseaux bien équippés & armés, compris ceux que donnerent les Biscayens. Le Roi & la Reine en nommerent Général Don François Henriquez, frere de l'Amirante, qui sortit avec elle du Port de Larédo le vingt-deuxiéme jour de Juin, & prit en passant le long des Côtes de Galice & d'Andalousse vingt autres Bâtimens qu'on avoit construits. Toute la Flotte étant réunie, Don François Henriquez fit voile pour l'Italie, & arriva à Naples le seçond jour d'Octobre; mais aïant appris que le Duc de Calabre avoit déja recouvré Otrante, il revint en Espagne, parce que sa Flotte étoit inutile (A).

Avant que la Reine Doña Isabelle partît de Valladotre deux jeu- lid pour l'Aragon, il s'éleva dans cette Ville une furieuse nesseigneurs. querelle entre Don Frédéric Henriquez fils de l'Amirante,

(A) Pulgar, Bernaldez, Garibay, Zurita, & d'autres.

D'ESPAGNE. XI. PARTIE. SIEC. XV.

& Ramire Nuñez de Guzman, Seigneur de Toral, deux jeunes gens d'environ vingt ans. Pulgar & Garibay racontent l'affaire de différences manieres; mais voici à quoi le tout se réduit, pour ce qui concerne notre Histoire. Ramire de Guzman faisoit l'amour à une Dame de la Reine & une nuit qu'il causoit avec elle dans l'Anti-chambre, où étoient plusieurs Seigneurs, Don Frédéric Henriquez, qui courtisoit une autre Dame, entra & demanda passage. Le dernier dit à cette occasion quelques paroles insultantes à Ramire de Guzman, qui ne les aïant pas bien entendues, parce qu'il avoit l'ouïe un peu dure, se les sit répéter par quelques Seigneurs de ses amis qui étoient dans l'Antichambre. Ramire de Guzman vivement piqué répondit dans des termes qui tendoient à une entiere rupture; & comme l'on ne pouvoit douter que cette affaire n'eût des suites facheules, Garci-Laso de la Véga, Chambellan de la Reine, courut sur le champ, pour les prévenir, en informer sa Majesté, qui ordonna aux deux jeunes Seigneurs de se retirer

chacun chez soi; ce qui fut exécuté.

La Reine donna ordre ensuite de désendre de sa part à Fermeté de l'un & à l'autre, sous peine d'encourir son indignation, de la Reine dans cette occasion. faire éclater le moindre ressentiment. Don Frédéric en aïant été prévenu, se cacha pour éviter qu'on lui signissat la défense; & la Reine informée qu'on n'avoit pû la notifier qu'à Ramire de Guzman, mit celui-ci en sa protection & Sauve-garde. Avec cette assûrance Ramire de Guzman sortit de chez lui, mais passant par une rue, il sut attaqué par quatre hommes à cheval masqués, du nombre desquels étoit Don Frédéric, qui le maltraiterent à coups de baton, & s'enfuirent. On en donna aussi-tôt avis à la Reine, qui justement courroucée, monta sur le champ à cheval sans attendre aucune escorte, quoique le tems fût pluvieux, & partit pour Simancas, dans la pensée que Don Frédéric s'y seroit reriré. Dès qu'on sçut qu'elle étoit sortie de Valladolid, tous les Seigneurs & ses Gardes coururent la joindre, & quand elle fut arrivée à Simancas, elle fit fouiller par tout dans la Forteresse. N'y aïant pas trouvé Don Frédéric, elle dit à l'Amirante, pere de ce Seigneur, qu'elle prétendoit qu'il lui livrât son fils, & qu'en attendant il lui donnât cette Forteresse & celle de Rio-Seco pour assurance, afin d'apprendre à tout le monde, quel respect on doit avoir pour Tome VII. Bbbb

Anne's DE J. C. 1481.

ANNE'E DE J. C. 1481.

les Sauve-gardes & Sauf-conduits des Rois. L'Amirante tâcha d'excuser son fils auprès d'elle, lui remit en main les Forteresses, & promit de faire de son côté tout ce qui seroit en son pouvoir, pour la contenter; de sorte que la Reine se radoucit un peu, & rétourna à Valladolid.

Punition de Cependant l'Amirante voiant que la Reine persistoit à voul'un des deux. loir venger le mépris que Don Frédéric avoit fait de son Saufconduit, délibéra avec ses parens sur le parti qu'il y avoit à prendre dans cette occasion; & comme ils connoissoient le caractere de la Reine, ils furent tous d'avis que l'on ne pouvoit rien faire de mieux, que de remettre Don Frédéric à sa disposition. On chargea de cette commission le Connétable son oncle, qui le mena au Palais, & demanda audience à la Reine, laquelle lui permit d'entrer, mais sans avoir avec lui Don Frédéric. Le Connétable dit à la Reine qu'il lui amenoit son neveu, pour en disposer de la maniere qu'elle jugeroit à propos; qu'il reconnoissoit parfaitement toute l'énormité de sa faute, mais qu'il la supplioit de considérer que les égaremens des jeunes gens étoient en quelque maniere excusables à cause de leur âge & de leur peu de connoissance; qu'en cette considération il espéroit qu'elle voudroit bien modérer, conformément à la grandeur d'ame de Sa Majesté, la punition que son neveu méritoit à si juste titre. La Reine touchée de cette soumission usa de clémence, quoique pour prévenir de plus grands inconvéniens, parce qu'elle connoisseit le point d'honneur de Ramire Nuñez de Guzman & de ses parens, elle sit mener Don Frédéric prisonnier par un Grand-Prévôt de l'Hôtel à la Forteresse d'Arévalo, avec ordre de le conduire publiquement par la Place de Valladolid. Le Grand-Prévôt obéit, & le remit à l'Alcalde de la Forteresse, qui l'enferma dans une étroite prison, où personne n'eut la permission de le voir. Don Frédéric resta ainsi quelque tems, jusqu'à ce qu'en considération de ce qu'il étoit cousin du Roi, il fut élargi & relégué en Sicile (A). J'omets, comme d'un très-mauvais exemple, & comme contraire aux Régles de la Morale Chrétienne, tout ce que Ramire Nuñez de Guzman fit ensuite pour se venger. & la maniere dont se termina cette querelle; & si j'ai rapporté ce qui précéde, c'est pour faire voir aux Rois dans cette grande Reine, combien ils doivent être jaloux de leur parole (A) Pulgar, & Garibay,

# D'ESPAGNE. XI. PARTIE. Siéc. XV. 662

Roiale, & pour apprendre aux Sujets le respect qu'ils doi-Anne's de

vent lui porter.

La Reine laissant pour Gouverneur de Castille l'Amirante & le Connétable, partit de Valladolid pour l'Aragon avec Don Jean rele Prince Don Jean, conformément à des avis qu'elle avoir connu hérireçus du Roi Don Ferdinand, accompagnée du Cardinal tier présomp-Mendoza, de l'Evêque de Burgos, des Ducs de Villaher-ronne d'Ara-

mosa & d'Albuquerque, des Comtes de Benaventé, gon, dans les Tréviño & Belalcazar, & d'autres Seigneurs. En chemin elle tayud. rencontra le Duc de Médina-Céli, qui sortit pour la recevoir, & l'accompagner, & arrivée à Ariza, elle passa le septiéme jour d'Avril à Calatayud, où le Roi Don Ferdinand se transporta aussi-tôt de Barcelonne. Comme les Etats du Roïaume étoient encore assemblés, le Prince Don Jean fut reconnu Héritier présomptif de la Couronne le 20. de Mai dans l'Eglise de Saint Pierre. A cette occasion leurs Majestés demanderent aux Etats un don pour les besoins qui s'offroient, mais on leur répondit que cela n'étoit point d'usage, jusqu'à ce que les Rois eussent remédié aux maux que souffroient leurs Sujets; c'est pourquoi le Roi & la Reine résolurent d'aller à Saragosse continuer les États (A).

Dans le même tems le Comte de Valence & le Comte de Lune eurent une contestation à l'occasion des bornes de dans le Roiau-me de Léon leurs Domaines, qui étoient contigus. Ne voulant point re- appailés. mettre leurs droits à la décisson de la Justice, ils eurent recours aux armes pour les foutenir, & leverent à cet effet, chacun le plus de troupes qu'il put, avec lesquelles ils causerent de grands troubles & des désordres affreux dans le Royaume de Léon. Les Rois Don Ferdinand & Doña Isabelle en aïant eu avis en Aragon, envoierent ordre à l'Amirante & au Connétable de procéder contre eux, & de les arrêter; ce qui fut exécuté. Les deux Comtes furent retenus prisonniers durant plusieurs jours, jusqu'à ce que l'affaire aïant été réglée en Justice, on les relâcha, après leur avoir

fait païer une amende (B).

De Calatayud les Rois Don Ferdinand & Dona Isabelle Entrée du Roi, de la Reimenerent le Prince Don Jean à Saragosse, avec le même ne & du Prin-Cortége avec lequel ils étoient passés en Aragon. La Reine ce leur fils à entra evec le Prince le neuvième jour de Juin dans cette Saragosse. Ville, où ils furent reçus l'un & l'autre par les Jurats avec le

(A) Pulgar, & Zurita. 11 (B) Pulgar, & Garibaya Bbbbij

ANNE'E DE J. C. **1481.** 

Dais & de grandes Fêtes. On y prêta serment au Prince, suivant la coutume de ce Roïaume; & après que la Ville eut fait ses présens à leurs Majestés, les Juiss leur en firent aussi un fingulier: ils leur donnerent douze veaux & douze moutons richement ornés, avec une nombreuse vaisselle d'argent, & une riche coupe, pleine de piéces d'or, faisant offrir le tout par douze Députés d'entre eux. Les Rois Don Ferdinand & Doña Isabelle resterent quelques jours à Saragosse, occupés à réparer les maux que leurs Sujets avoient soufferts; & comme le Roi fut obligé de passer à Barcelonne pour empêcher la dissolution des Etats de cette Ville, il nomma Présidente à ceux de Saragosse, la Reine son épouse, qui sit le serment accourumé en pareil cas. Quelques jours après la Reine étant elle-même dans la nécessité d'aller à Barcelonne, laissa Jean Fernandez de Hérédia pour présider en sa place aux Etats, qui furent prolongés jusqu'à la fin de l'année (A). Pendant leur tenue, le Comte de Ribagorce & le Vicomte de Biora étoient en armes à l'occasion des différens qu'ils avoient entre eux. Les Etats, qui craignoient qu'ils ne troublassent le Rosaume, donnerent ordre de leur signifier à l'un & à l'autre de sortir de la Ville. ou de mettre les armes bas; ce qui fit que le Comte & le Vicomte jurerent dans l'Assemblée de n'exciter aucun mou-Peste hor- vement (B). Dans le même tems les principales Villes de rible en An-l'Andalousie furent tellement affligées de la peste, qui dura jusqu'à la fin d'Août, qu'il mourut quinze mille personnes à Séville, & autant à Cordoue, à Ecija, à Xérez & dans d'autres endroits (C).

daloufie.

On recon- Les Rois Don Ferdinand & Doña Isabelle s'étant donc noît à Barce- rendus à Barcelonne, on les y reçut avec de grandes réjouisloune le Prin-ce Don Jean sances, & on y prêta serment au Prince dans la Cathédrale pour héricier en la maniere accoutumée. Ils y furent rerenus plus longtems qu'ils n'avoient cru, par le malheureux état où ils trouverent les Habitans, parce que sous le régne du seu Roi Don Jean, Pere du Roi, plusieurs avoient eu leurs biens confisqués, comme Criminels de Lese-Majesté, & on les avoit donnés à d'autres; ce qui faisoit que les premiers troubloient la Ville, prétendant qu'on leur avoit fait une injustice notoire, seulement sur de mauvaises informations. Quoique le

presomptif.

<sup>(</sup>A) Bernaldez & Zurita. (B) ZUBITA.

<sup>(</sup>C) BERNALDEZ & Zuniga dans les Annajes de Séville.

# D'ESPAGNE. XI. PARTIE. Si e c. XV.

Roi Don Ferdinand comprît qu'il n'y avoit pas d'autre moïen pour éteindre le feu de cette division, que de rétablir les ANNE'E DE choses dans leur état primitif, il trouvoit de grandes difficultés à dédommager & satisfaire les derniers possesseurs; mais la Ville leva généreusement tout obstacle, en donnant une grosse somme d'argent pour cela, & pour d'autres besoins. Ainsi le Roi mit sin aux plaintes, & tout le monde sut content & joieux. Informé dans le même tems, que la guerre étoit allumée de toutes parts en Italie, au grand préjudice de la Chrétienté, il y envoïa Don Jean Moles Margarit vers le Pape, le Roi de Naples, & les autres Princes & Républiques, pour les solliciter de sa part à déposer les armes, & à s'unir par une Paix Chrétienne & utile.

Après que la Ville de Barcelonne fut tranquille, les Rois Il en est sait Don Ferdinand & Doña Isabelle y laisserent pour Com- autant à Vamandant & Gouverneur l'Infant Don Henri, & allerent à Valence, où ils-arriverent à la mi-Décembre. Les Valenciens firent à cette occasion des réjouissances extraordinaires, la Noblesse faisant éclater son opulence, & le Peuple sa sidélité. Le Prince y fut reconnu suivant l'usage, & leurs Majestés très - fêtées durant tout le séjour qu'ils firent dans

cette Ville (A). Il semble que par une impulsion secrette, le Marquis de Hostilités Cadiz donna commencement à la Guerre de Grenade. Dans réciproques de la part des le mois d'Octobre ce Seigneur s'étant mis à la tête de ses Chrétiens & Troupes, se jetta sur les Terres des Mahométans, saccagea des Mahométans, saccagea des Mahométans, sa prise tans, & prise les environs de Villa-Longa, de même que toutes les Pla-de Zahara par ces de ces montagnes, s'avança jusqu'à la vûe de Ronda, les derniers. démolit un petit Fort qui servoit de redoute, & se retira, sans aucun obstacle, avec un riche butin. Les Mahométans furent très-piqués de cette irruption, & épierent avec soin l'occasion de s'en venger. Vers Noël quelques-uns d'eux rodant proche de Zahara, s'apperçurent que la Garnison étoit sortie pour aller faire quelque course sur les Confins, & qu'il n'y avoit plus personne dans la Place pour la désendre. Persuadés que la conjoncture étoir des plus savorables, ils coururent avertir d'autres de leurs Camarades, & étant revenus en bien plus grand nombre, ils escaladerent de nuit Zahara, le 27. de Décembre, mirent aux fers tous les Ha-

.,

ANNE'E DE j. C.

¥481.

bitans, emporterent tout ce qui s'y trouva, & y établirent une bonne Garnison (A).

L'Inquisition commença d'exercer son ministere dans le Apostats pu Couvent des Freres Prêcheurs de Séville; & comme cette nis par l'In-Maison étoit trop petite pour rensermer la multitude de quission, & Criminels qu'on arrêtoit, le Tribunal sut transséré par ordre sité de Juiss. du Roi Don Ferdinand au Château ou à la Forteresse de Triana. Par le premier Acte de Foi ou Auto da Fe\* que l'on fit, sept Apostats opiniâtres furent condamnés au feu, & l'on imposa des pénitences à beaucoup d'autres; \*\* ce qui jetta si fort la terreur parmi les Juiss de l'Andalousie, qu'il en sortit de cette Province un grand nombre, qui se retirérent en Portugal, en Afrique & ailleurs, de manière qu'à Séville & dans d'autres Places quantité de maisons resterent vuides (B).

do

Don Alfonse, Roi de Portugal, allarmé, comme Prince Don Alfon- vraiment Catholique, du danger où étoit la Chrétienté en se V. Roi de Vialite de Catholique, du danger ou ctoit la Chieffente en Portugal Don Italie, sit équipper une Flotte de vingt-deux Vaisseaux bien Jean II. son pourvûs de Troupes & de tout ce qui étoit nécessaire, & als le rempla- l'envoïa en Italie sous la conduite de Don Garcie de Ménéses, Evêque d'Evora, qui étant arrivé au Roïaume de Naples le 20. de Septembre, après qu'Otrante avoit été recouvrée par le Duc de Calabre, revint en Portugal, sans avoir rien fait. La peste de l'Andalousie se communiqua aussi dans ce Roïaume, & le Roi Don Alfonse en ayant été attaqué, mourut à Sintra le vingt-huitième jour d'Août, après avoir reçu les Sacremens, & fait son Testament en Roi Chrétien\*\*\*: on l'inhuma dans le Couvent de la Bataille. Ce fut un Prince très-zélé pour la Religion, & Protecteur des Sciences. Il conquit en Afrique plusieurs Villes, & il auroit fait de plus grands progrès, s'il ne s'étoit pas embarqué st mal à propos pour sa niéce dans la guerre avec la Castille,

BAY, ZURITA & d'autres.

(B) BERNALDEZ.
C'est ainsi qu'on appelle l'Arrêt que

(A) Pulsar, Bernaldez, Gari-1 d'un jaune tanné, avec une Croix fou? ge en forme de saucoir, ou de Saint André. Mariana.

prononcent les Inquisiteurs,& qui est aufsi-tôt suivi de l'exécution des Coupa-

bles.

\*\* Les principales peines après celle de mort, furent une prison perpétuelle a vec confiscation des biens, ou de porter publiquement toute la vie un San-Benito, qui est une espéce de scapulaire

<sup>\*\*\*</sup> Il étoit alors en route pour se rendre au Couvent de Saint Antoine de Varatojo, de l'Ordre de Saint François, où il se proposoit de passer le reste de ses jours dans la retraite, aiant cédé au Prince son file le Gouvernement du Roiaume. M. de la Neufville dans l'Histoire de Portugal.

D'ESPAGNE. XI. PARTIE. Siec. XV. 567

Après sa mort, le Prince Don Jean son sils, deuxième Roi Anne's DE de Portugal de ce nom, fut proclamé & couronné (A).

J. C. Etats de

Le Roi Don Jean commença son Gouvernement par convoquer les Etats à Evora pour le mois de Novembre. Portugal à En attendant qu'ils fussent assemblés, il songea à faire cons-Evora. truire une Forteresse sur la côte d'Afrique, dans l'endroit où l'on avoit découvert la Mine d'or, afin d'y affûrer ses Vaisseaux & le commerce, parce qu'il sçavoir les gains considérables qu'avoit fait le Fermier de la Mine \*, & les avantages que l'on pouvoit en rerirer, si les Portugais faisoient dans ce lieu un établissement sûr, qui fermât la porte au commerce des autres Nations. Il envoia aussi par tout le Roïaume des personnes de confiance, pour sçavoir au juste tout ce qui se passoit; & après avoir pris ces informations, il tint à Evora le douzième jour de Novembre les Etats. auxquels assisterent quelques Prélats. Don Ferdinand, Duc de Bragance, lui preta serment de fidélité, & lui fit hommage pour les Seigneurs; Lisbonne pour les Cités, & Sanctaren pour les Villes. Le Roi donna ordre dans les Etats, aux Seigneurs de justifier des Titres de leurs Juris-vre des inteldictions, à cause des plaintes que faisoient les Peuples. Duc de Bra-Tous les Seigneurs désapprouverent fort cette démarche, & gance avec sur-tout le Duc de Bragance & ses freres. Cependant le les Rois de Duc chargea Jean Alfonse, Intendant de sa Maison, d'aller à Villa-Viciosa, & d'apporter les Donations & Priviléges de sa Famille; lui donnant à cet effet les cless de l'endroit où ils étoient. Jean Alfonse obéit au Duc, & arrivé à Villa-Viciosa, il se reposa sur son fils du soin de chercher les Titres. Pendant que celui-ci s'acquittoit de la commission de son pere, Louis de Figuéredo, Secrétaire du Duc, entra, & lui offrit obligeamment de l'aider. La proposition sut acceptée, & Figuérédo commença aussi de fouiller dans les papiers; mais comme il lui en tomba fous la main une liasse de correspondance avec les Rois de Castille, il la mit adroitement sous son habit, & l'emporta. Quand il sut chez lui, il l'examina, & parce qu'il lui parut que ce qu'elle renfermoir, étoit contraire au service du Roi, il en informa en grand se-

\* Le nouveau Roi de Portugal pouvoit en effet en etre d'autant mieux inf- | Liv. 3. chap. 1.

(A) Pulsar, Garieay, Damien | truit, que le feu Roi son pere lui avoit abandonné les profits de la Guinée, pour fournir en partie à l'entretien de sa Maison. Jean de Barros, Décade se

DE GOES, EDOUARD NUMEZ, & d'au-

J. C. . 1481.

cret sa Majesté, lui montra les papiers & les lui donna. Le Roi les fir copier avec le même secret, & les lui rendit aussi-tôt, pour qu'il les remît dans l'endroit où il les avoit trouvés, lui recommandant le silence, & le remerciant fort de son zéle. Ce fur là l'origine de la déssance du Roi Don Jean contre le Duc, & de la disgrace du dernier, comme on le verra dans la fuite (A).

soutenir ses Droits contre le Pape.

Au commencement de l'année 1482. les Rois Don Fer-Fermeté du dinand & Doña Isabelle sortirent de Valence, & passerent dinand pour à Téruel, où ils confirmerent les Priviléges. De-là ils prirent par Daroca, Ariza, & Médina-Céli la route de Médina-d'el-Campo, & lorsqu'ils furent arrivés à cette derniere Ville, l'Amirante & le Connétable allerent leur baiser la main & leur rendre compte de tout ce qu'ils avoient fait pendant l'absence de leurs Majestés, qui furent très-satisfaires de leur administration. Environ le même tems le Roi apprit que le Pape avoit conféré à un Cardinal son neveu, l'Evêché de Cuença, qui étoit vacant par la mort du Cardinal Antoine Vénéris; & piqué de ce que le Saint Pere n'avoit eu aucun égard à sa remontrance ni à sa demande, il envoïa ordre à tous ses Sujets de quitter la Cour de Rome, sous peine de perdre tous les biens qu'ils avoient dans ses Etats. Cette menace eut l'effet qu'il pouvoit naturellement en attendre, & le Pape Sixte IV. étonné de la retraite de tous les Espagnols, envoïa vers le Roi, avec le caractère de son Légat, Dominique Centurion, Génois, son Compatriote, pour ménager & accommoder cette affaire. Le Légat se rendit à Médina d'el-Campo, & fit sçavoir son arrivée au Roi, qui lui refusa audience, & lui sit même dire de sortir de ses Etats au plutôt. Dominique Centurion insista auprès du Roi, & le fit prier, s'il ne vouloit pas le recevoir en qualité de Légat du Pape, de lui donner du moins audience comme à un particulier, parce que renonçant aux Priviléges attachés à sa Dignité, il vouloit se remettre entre ses mains, pour que sa Majesté sît de lui ce qu'elle jugeroit à propos. Une si grande soumission, appuiée de la protection du Cardinal Mendoza, fléchit le Roi, qui accorda l'audience, dans laquelle Dominique Centurion promit que le Pape auroit égard aux Droits & prérogatives du Roi, & satisferoit à sa juste plainte; après quoi il prit congé. On ne tarda pas

#### D'ESPAGNE. XI. PARTIE. SIEC XV. 369

à voir l'effet de sa négociation, car le Pape révoqua la nomination de son neveu, & conféra à la priere de leurs Majestés, l'Evêché de Cuença à Don Alfonse de Burgos, Evêque de Cordoue, celui de Cordoue à Tello de Buen-Dia, Archidiacre de Toléde, & celui de Coria à Pierre de Malvenda Religieux. Il fallut même qu'il forçât les deux derniers à accepter la Dignité Episcopale : tems heureux dans lequel on la donnoit à ceux qui ne la vouloient pas (A).

Jean d'Ortéga qui n'étoit qu'un simple Soldat, suivant Les Chréquelques-uns, ou Officier subalterne, selon d'autres, sca-tiens veulent recouvrer Alchant parfaitement la Langue des Grenadins, alloit assez hama sur les souvent déguisé dans ce Roïaume, observer ce qui se pas-Mahométans.

soit. Y étant entré, comme à son ordinaire, au commencement de l'année, il remarqua que Malaga & Alhama étoient sans Garnison, de sorte que l'on pouvoit s'en emparer avec peu de monde. Il en fit le rapport à Diégue de Merlo, & celui-ci désirant rendre un service signalé an Roi Don Fetdinand, donna cet avis au Marquis de Cadiz & au Sénéchal Don Pédre Henriquez, qui le communiquerent en grand secret à d'autres personnes de consiance. L'expédition de Malaga leur paroissant à tous la plus périlleuse, & celle d'Alhama la plus sûre, ils résolurent d'entreprendre la seconde, & inviterent à cet effet les Alcaydes des environs, & le Comte de Miranda, qui étoit alors à Séville. Arant ainsi rassemblé trois mille Chevaux & quatre mille Fantassins, & pris les provisions nécessaires & les échelles dont on avoit bésoin, ils sortirent de Séville, & allerent avec leur Corps d'Armée à Marchéna. De-là ils prirent la route d'Antéquéra, & arrivés à la Riviere de Las Yeguas, ils y laisserent tous leurs bagages, & se rendirent ensuite à la vûe d'Alhama un Jeudi 27. de Février, avant la pointe du

Le Marquis de Cadiz envoïa devant Martin Galindo avec La Forteres-Jean d'Ortéga, & trente autres hommes de valeur, qui jet-le calade, terent les échelles à la Forteresse. Jean d'Ortéga monta le premier, & après lui Martin Galindo, avec Toléde & Estréméra ses Domestiques, lesquels furent suivis de l'Alcayde d'Archidona & d'autres braves gens. Tous ces généreux Chrétiens aïant surpris les Sentinelles, les égorgerent,

jour.

<sup>&#</sup>x27;(A) Pulgar, Garibay & d'autres. Tome VII.

Anne'e de J. C. 1482.

s'emparerent de la Forteresse, & en tuerent l'Alcayde. Ils firent aussi-tôt sçavoir leur succès au Marquis, & aïant ouvert la porte de la Forteresse, qui donnoit sur la campagne, ce Seigneur entra avec Diégue de Merlo, le Sénéchal, le Comte de Miranda & des Troupes.

la Ville.

Les Habitans de la Ville ne sçurent pas plutôt les Chrétiens Maîtres de la Forteresse, qu'ils prirent les armes, barricaderent les rues, & posterent devant la porte de la Forteresse un bon nombre d'Arquebusiers, pour empêcher les Troupes d'entrer dans la Ville, d'où ils faisoient un seu si vif & si continuel, que personne n'osoit sortir. Nicolas de Roxas, Alcayde d'Arcos, & Sanche d'Avila, Alcayde de Carmone, voulurent cependant tenter de le faire, pour ôter cet obstacle; mais ils périrent tous deux. Les Chrétiens, furieux de cette perte, firent écrouler une partie de la muraille proche de la Forteresse, & toutes leurs Troupes étant entrées dans la Ville par la brêche, elles engagerent un rude combat avec les Mahométans dans les rues & les places. Quoique ceux-ci fissent une vive résistance, & se battissent en désespérés durant tout le jour, ils furent à la fin obligés de succomber sous la valeur des Chrétiens, qui leur tuerent plus de huit cens hommes, & forcerent les autres de se retrancher dans une mosquée, proche de la muraille, à laquelle on mit le feu sur le champ. Les Mahométans, réduits par-là à la derniere extrémité, prirent le parti de mettre les armes bas, & de se rendre, en sorte que la Ville resta en la puissance des Chrétiens.

de.

On sit plus de trois mille Captifs, & on livra la Ville au stegée par le pillage, dans laquelle les Soldats trouverent beaucoup d'or & d'argent monnoie, quantité de bijoux, de meubles & d'effets précieux, & une grande provision de bled, d'orge, de vin & d'huile. Le Marquis & Diégue de Merlo firent scavoir sur le champ la prise de cette Ville au Roi Don Ferdinand, qui en eut autant de joie, que le Roi de Grenade & tous ses Sujets en furent consternés. Cependant le Grénadin aïant promptement rassemblé trois mille Chevaux & plus de quarante mille Fantassins, se mit en campagne pour réparer cette perte. Arrivé devant Alhama le quatriéme jour de Mars, il se saissit des éminences des environs, & donna à la Ville inconsidérément des affauts continuels, dans lesquels on lui tua beaucoup de monde. Voiant avec quelle

#### D'ESPAGNE. XI. PARTIE. SIEC. XV.

valeur les Chrétiens soutenoient tous ses efforts, il voulut leur couper l'eau, & il y eut dans cette occasion quelques chocs, qui coûterent la vie à plusieurs combattans de part & d'autre. Le danger sut très-grand pour les Chrétiens, qui au commencement du siège, en donnerent avis au Roi Don Ferdinand, & à la Reine Doña Isabelle, qui étoient à Médina d'el-Campo, & aux Villes, Seigneurs & Sénéchaux de l'Andalousse.

Anne'e d**e** J. C. 1482.

Pour empêcher qu'Alhama ne fût secourue, le Roi de Les Maho-Grenade donna ordre de faire diversion de toutes parts. En métans font conséquence les Mahométans de Ronda assiégerent à Arcos & sont battus la Marquise de Cadiz, parce qu'ils sçavoient que son maripar tout. étoit à Alhama; mais le Duc de Médina Sydonia n'en fut pas plutôt informé, qu'oubliant, par une générosité digne de sa naissance, les sujets qu'il avoit d'être indisposé contre le Marquis de Cadiz, il vola avec quatre cens Chevaux à Arcos, & fit lever le siège aux Ennemis. Deux cens Chevaux Mahométans firent encore une autre irruption peu loin de-là, & enleverent quantité de bestiaux; mais Gomez de Soto-Mayor, Alcayde d'Utréra, aiant ramassé le plus de Troupes qu'il put, marcha à leur poursuite, les attaqua, les défit, & recouvra la capture, après leur avoir tué quatrevingt-dix hommes, dont les Soldats porterent les têtes pendues aux arçons de leurs selles: une autre fois le même Alcayde d'Utréra tailla en piéces les Chevaux qui étoient de garde à Zahara. Les Mahométans se jetterent pareillement fur les campagnes de Murcie & de Lorca, où ils furent aussi maltraités.

Le Roi Don Ferdinand n'eut pas plutôt reçu la nouvelle on se dictu siège d'Alhama, qu'il monta à cheval, pour secourir cette pose à secouPlace, suivi du Duc d'Albuquerque, & des Comtes de
Tréviño, & de Tendilla, & depuis Toléde du Comte de
Cifuentes & d'autres Seigneurs. Avant que de partir, il avoit
dépêché des ordres & des Couriers aux Seigneurs d'Andalousie, pour qu'ils secourussent la Place, mandant, entre
autres choses, au Grand-Maître de Saint Jacques, de s'établir à Ecija avec ses Troupes, & à celui de Calatrava, de
mener les siennes à Alhama. Les premiers qui entreprirent
de donner du secours, surent Don Garcie Manrique, Corrégidor de Cordoue, & Don Alsonse d'Aguilar. Ils s'avancerent avec mille Chevaux & trois mille Fantassins jusqu'à

Ccccij

ANNE'E DE J. C. 1483.

la Frontière, où les Assiégés avoient laissé leurs bagages, quand ils avoient été s'emparer d'Alhama; mais sçachant que le Roi de Grenade gardoit tous les passages avec de nombreuses Troupes, ils jugerent à propos de s'en retourner.

Cependant le Duc de Médina Sydonia, & la Ville de Séfiége, & re-ville, Cordoue, Xérez, Carmone, & les Places des envide Grenade. rons, mirent sur pied de la Cavalerie & de l'Infanterie pour secourir Alhama. Le Grand-Maître de Calatrava, le Marquis de Villéna, Loup Vazquez d'Acuña, le Comte de Cabra, Don Alfonse d'Aguilar, Martin Alfonse de Monté-Mayor, & d'autres Seigneurs en aïant fait autant, on rassembla à Antéquéra toutes les Troupes, qui se trouverent au nombre de plus de quatre mille Chevaux, & de quarante mille Fantassins, tous bien armés & équippés. On se mit promptement en marche pour Alhama, mais au bruit de l'approche du secours, le Roi de Grenade leva le siège un vendredi 29. de Mars, & se retira avec son Armée.

Le Dimanche suivant, 31. du même mois, arriverent detion du Duc vant Alhama les Seigneurs qui venoient au secours, & sur de Médina le champ le Marquis de Cadiz, le Sénéchal Don Pedre du Marquis de Henriquez, Diégue de Merlo & tous les autres qui étoient dans la Place, sortirent pour les recevoir. Tous ceux-ci, au comble de la joie de se voir libres, remercierent fort les autres des soins qu'ils s'étoient donnés pour les tirer d'un si grand danger. Le Marquis de Cadiz scut en particulier grand gré au Duc de Médina Sydonia, non-seulement du secours, parce qu'il y avoit le plus contribué, mais de la maniere généreuse & galante avec laquelle il avoit délivré à Arcos la Marquise sa femme, du siège qu'avoient mis les Mahométans de Ronda. Ainsi le Duc & se Marquis s'étant dépouillés de leur ancienne animosité, resterent parsaitement unis. Ensin le Duc de Médina Sydonia aïant appaisé un tumulte qui s'étoit élevé entre les Soldats qu'on avoit amenés au secours, & qui vouloient avoir la moitié du butin que les Conquérans avoient fait, on mit à Alhama une bonne Garnifon, sous les ordres de Diégue de Merlo, Don Martin de Cordoue & Ferdinand Carrillo y restant aussi avec les Troupes de la Confédération; après quoi les autres allerent à Antéquéra baiser la main au Roi Don Ferdinand, qui s'étoit transporté à cette

Ville, & qui loua dans les termes les plus obligeans leur ANNE'E DE valeur & fidélité ( A ).

Dès que le Roi Don Ferdinand sur parti pour donner du Le Roi Don

secours à Alhama, la Reine Doña Isabelle manda à tous les Ferdinand Gentilshommes qui avoient des pensions & des appointe veut entrer dans le Roiaumens du Roi, de se tenir prêts avec leurs armes & toutes les me de Grenaautres choses nécessaires, à se mettre en campagne dans de & en est

l'Andalousie, quand ils en recevroient l'ordre: elle sir aussi détourné. venir le Connétable & l'Amirante, afin de leur laisser le Gouvernement de la Castille. Sur ces entresaites le Roi son

mari lui donna avis, que le siége d'Alhama étoit levé, la Place secourue, & lui dans l'intention de continuer la guerre contre les Mahométans; en partant de Médina-d'el-Campo, il s'étoit rendu à Adamuz, & aïant voulu pourfuivre fa route,

& entrer dans le Rojaume de Grenade, le Duc d'Albuquerque le détourna de cette résolution, sous prétexte qu'il ne pourroit le faire avec le peu de monde qu'il avoit, fans

s'exposer à un danger maniseste. Lorsqu'il sçut que le Duc de Médina Sydonia, le Comte de Cabra, Don Alfonse d'Aguilar, le Grand-Maître de Calatrava, le Marquis de Villéna & les autres avoient leurs Troupes réunies pour secourir Alhama, il leur envoïa dire de l'attendre, parce qu'il

avoit envie de faire avec eux une irruption en Païs ennemis mais ils lui firent réponse qu'ils ne pouvoient lui obéir, sans

courir le risque évident de perdre Alhama par le retard ; c'est pourquoi le Roi passa à Cordoue, & de-là à Anréquéra, d'où il retourna à la premiere de ces deux Places, attendre la

Reine sa femme & les Troupes de Castille (B).

Le Connétable vint à Médina-d'el-Campo, confor-La Reine Dona Ilabelmément à l'ordre de la Reine, qui lui dit qu'elle l'avoit le va le troumandé, afin de lui confier & à l'Amirante le Gouvernement ver à Corde la Castille; mais ce Seigneur la supplia avec modestie douede vouloir bien l'exemter de cette commission, lui repréfentant, que puisque le Roi étoit en campagne, il ne pouvoit, sans exposer sa réputation, se dispenser d'aller le servir. La Reine eut égard à son excuse, & tout se qui étoit nécessaire pour son voiage d'Andalousse, étant prêt, elle laissa l'Amirante en qualiré de Gouverneur, & partit de Mé-

<sup>(</sup>A) Pulgar, Bernaldez, Ma-RINAUS SICULUS, GARIBAY, ZU-RITA, MARBANA & CAUTTES. (B) Pulgar, Bernaldez & d'am-

Anne's de J. C. 14820

dina vers la Semaine Sainte, accompagnée du Cardinal Mendoza, du Connétable, de quelques Gentilshommes & des Officiers de sa maison. Quoiqu'enceinte elle arriva à Toléde le Samedi Saint, & après y être restée les trois Fêtes de Pâques, elle se remit en route pour Cordoue, où elle entra au commencement de Mai, à la fatisfaction de tous les Habitans, qui firent de grandes réjouissances à cette occalion (A).

Alhama assié-

Albohacen ou Abul Hascen, Roi de Grenade, piqué gée de nou-de la perte d'Alhama, & de n'avoir pû recouvrer cette Pla-Roi de Gre ce, n'eut pas plutôt appris la retraite des Troupes qui étoient venues au secours, qu'il forma une grosse Armée tant de Cavalerie que d'Infanterie, la pourvut bien d'artillerie & d'autres machines de guerre, & alla avec elle le vingtième jour d'Avril recommencer le siège. Il voulut prendre Alhama par escalade, mais il trouva toujours une vigoureuse résistance, & les Assiegés firent quelques sorties, & escarmoucherent avec les Mahométans, pour les empêcher d'approcher des murailles. Cependant un jour que les Chrétiens avoient combattu toute la nuit, les Mahométans jetterent le matin leurs - échelles du coté le plus fort & le plus difficile, où l'on étoit 'le moins sur ses gardes. Ils monterent jusqu'au nombre de soixante & dix, & tuerent la Sentinelle qu'ils surprirent endormie; mais un autre Soldat qui étoit en faction peu loin de-là, aïant commencé de crier, & fait connoître par où les Mahométans entroient, les Chrétiens accoururent à l'endroit, culbuterent plusieurs Barbares du haut de la muraille, & couperent les échelles. Après avoit ainsi assuré ce côté-là, les Chrétiens marcherent contre les Mahométans qui étoient entrés dans la Ville, & quoique ceux-ci combattissent valeureusement, la plûpart furent tués, & les autres contraints de mettre bas les armes & de se rendre prisonniers. Tous les Affiégés se signalerent dans cette occasion, & surtout Don Alfonse Ponce & Pierre de Pinéda, deux Habitans de Séville (B).

Malgré ce mauvais succès, Albohacen poussa le siège d'Al-Dona IGhel-hama avec opiniâtreté, ce qui fit que plusieurs personnes le veut qu'on la secoure. conseillerent aux Rois Don Ferdinand & Doña Isabelle, d'abandonner cette Place, à cause des grandes dépenses

D'ESPAGNE. XI. PARTIE. Siec. XV. qu'il falloit faire pour la conserver, parce qu'elle étoit dans le cœur du Roïaume de Grenade; mais la Reine, dont la Anne's DE grandeur d'ame étoit supérieure à tout, dit que bien loin de rendre cette Ville, il falloit la secourir à quelque prix que ce fût, puisqu'on avoit intention de continuer la guerre, & de déraciner d'Espagne le nom Mahométan, & que c'étoit la premiere Conquête qu'on eût fait. Le Roi Don Ferdinand suivit cet avis, & plusieurs Seigneurs, & la plûpart des Troupes de Castille étant arrivés, il assigna la ville d'Ecija pour le rendez-vous général, & donna ordre d'y tenir prêts tous les charrouages nécessaires : peu de jours après il passa

Jui-même à cette Ville.

Le quatorzième jour de Mai le Roi Don Ferdinandse mit Le Roi son en campagne à la tête de huit mille Chevaux & de dix mille cet effet. Fantassins, pour faire lever le siège d'Alhama, & ravitailler la Place, faisant conduire un grand nombre de bêtes de sommes chargées de vivres, & toutes les autres choses nécessaires. Il avoit avec lui le Cardinal Mendoza, l'Evêque de Palence, Don Alfonse d'Aragon, Duc de Villahermosa, le Grand-Maître de Saint Jacques, celui de Calatrava, le Connétable, les Ducs de Médina-Céli & de l'Infantado, les Marquis de Cadiz & de Villéna, les Comres de Cabra, Triviño, Uruéña, Tendilla, Cifuentes & Belalcazar, & les Seigneurs Don Henri Henriquez, son premier Majordome, Don Alfonse d'Aguilar, Louis Ferdinandez Portocarréro, Seigneur de Palma, Don Guttierre de Cardénas, Grand-Commendeur de Léon, Rodrigue d'Ulloa & Jean Ghacon, Surintendans des Finances, & plusieurs autres Seigneurs

tant de Castille que d'Andalousse. Le Roi Albohacen ne sçut pas plutôt l'approche du Roi Le Siège en Don Ferdinand avec ses Troupes, qu'il leva le siège d'Al-levé une sehama & se retira à Grenade. Ainsi le Roi Don Ferdinand entra dans le Rojaume ennemi sans aucun obstacle, & arrivé à Alhama; il la pourvût de vivres & de toutes fortes de munitions pour quelques mois, & loua fort les glorieux travaux de Diégue de Merlo & des autres Généraux à la désense de cette Ville. Le Cardinal Mendoza en purifiales principales Mosquées par ordre de la Reine, & les consacra, la plus grande sous l'invocation de Sainte Marie de l'Incarnation, & une autre fous celle de Saint Michel, la Reine aïant en oié des Calices, des Croix, des Ornemens, en un

#### HISTOIRE GENERALE

mot tout ce qui étoit nécessaire pour le culte divin. Le ANNE'E DE Roi emmena de cette Ville Diégue de Merlo, & y laissant J. C. pour Gouverneur Louis Fernandez Portocarréro, Sei-1482. gneur de Palma, & Diégue Lopez d'Ayala, Pierre Ruiz d'Alarcon, & Alfonse Ortiz, Capitaines de la Confédération, il retourna à Cordoue, après avoir saccagé quelques Places de la Plaine de Grenade (A).

La Reine rens ordres

Pendant qu'on préparoit le secours d'Alhama, la Reine donne diffé- Doña Isabelle donna ordre de mener de toute l'Estrémadure, pour la guer du Roisume de Toléde, de la Vieille Castille, & du Rore contre les saume de Léon, à l'Armée, sur la sin de Juin, des bestiaux, de la viande salée, du cochon, du vin & d'autres alimens, suivant la répartition qui en seroit faite par Places, & d'envoïer aussi un certain nombre de Soldats par Provinces pour le même tems. Faisant d'ailleurs réfléxion que les Mahomérans de Grenade ne manqueroient pas de solliciter le secours de ceux d'Afrique, elle ordonna qu'une Escadre allat de Biscave croiser dans la Méditerranée, asin d'empêcher les Africains de pouvoir transporter ni Troupes ni vivres aux Grenadins. En conséquence Martin Diaz & Charles d'Arriaran vincent au commencement de Juin avec quelques Vaisseaux, & étant entrés par le détroit de Gibraltar, ils s'opposerent quelquesois au passage des Mahométans d'Afrique dans le Roiaume de Grenade, & enleverent plusieurs Bâtimens chargés de bled, d'armes & de chevaux, allant reconnoître les Ports d'Afrique, pour observer ce qui s'y faisoit, & livrant de tems en tems des combats aux Ennemis, ce qui fut d'un grand préjudice aux Mahométans de Grenade (B).

Naissance de j Le 28, de Juin la Reine Doña Isabelle aecoucha à Cor-Dona Marie, doue, à la joie universelle de la Monarchie, de l'Infante Doña Marie\*, qui fut baptisée dans l'Eglise Cathédrale de Castille. certe Ville, avec toute la pompe convenable. Peu après arriva à Cordone le Duc de Viseu; & comme il ne tarda pas à s'en retourner, l'on croît qu'il vint complimenter la Reine de la part de l'Infante Doña Béatrix de Portugal.

> (A) Pulgar & les autres. B | PULGAR.

encore en même tems d'une autre fille; qui étant venue avant terme, ne vécut

MARIANA met la naissance de cette pas, ce qui parut de mauyais augure à Princesse au 29. de Juillet, & ajoûte quelques Superstitieux. que la Reine Dona Mabelle accoucha

# D'ESPAGNE. XI. PARTIE. SIEG XV.

Les Rois Don Ferdinand & Doña Isabelle avoient projetté de prendre Loja, & c'étoit pour cette raison qu'ils avoient ordonné tant de préparatifs, & de lever le plus de Le Roi Don Troupes qu'il seroit possible. Toutes celles-ci étant arrivées, Ferdinand va avec quelques Compagnies d'Aragon & de Biscaye, le Roi faire le siège resolut de se mettre en campagne, pour ne pas perdre de de Loja. tems, quoique la Reine ne fût accouchée que depuis peu. Après qu'on eut donc béni les Etendards dans la Cathédrale, il partit, & fut joint à Ecija de toute l'Armée, avec tous les Seigneurs. Quand on fut arrivé devant Loja, l'Armée campa, & il y eut entre les Seigneurs quelques contestations sur la maniere de mettre le siège. Don Alfonse, d'Aragon & d'autres Seigneurs de l'Andalousse dissient, qu'il falloit se placer de maniere à fermer toutes les avenues aux Ennemis, & à pouvoir se secourir les uns les autres; mais l'on n'eut aucun égard à leur avis: au contraire, on établit différens postes sur des montagnes escarpées & plantées d'oliviers, d'où les Chrétiens ne pouvoient que difficilement se donner les uns aux autres du secours.

Il y avoit à Loja pour Gouverneur un homme très-versé Vigoureuse dans l'art militaire, qui avoit avec lui trois mille hommes de résistance des bonnes Troupes. Les Assiégés firent quelques sorties, dont les Chrétiens eurent beaucoup à souffrir. Comme le Grand-Maître de Calatrava, le Comte d'Uruéña, le Marquis de Villéna & Don Alfonse d'Aguilar étoient avec leurs Troupes sur un talus, les Mahométans sortirent en grand nombre, & vinrent les y attaquer. Tous ces Seigneurs les recurent avec tant de valeur, qu'ils les forcerent de prendre la fuite. Ils les poursuivirent, mais dans le même tems, un autre Détachement ennemi, qui s'étoit caché à dessein, se jetta sur leurs postes, où il fallut essurer un nouveau combat. Forcés par-là d'abandonner la poursuite, ils retournerent fondre sur ce Parti Mahométan; mais lorsqu'ils ne croïoient avoirà faire qu'à celui-ci, les Ennemis qui fuïoient, revinrent à la charge, & les prirent en queue. Les Chrétiens, quoiqu'ainsi entre deux feux, ne s'en effraierent point: au contraire ils montrerent tant de bravoure & de réfolution, qu'ils mirent en fuite tous les Mahométans.

Le Roi Don Ferdinand reconnoissant qu'il entroit tous les jours des Troupes fraîches dans la Place, sans qu'on pût siège, & rude combat entre l'empêcher, parce qu'il n'avoit que quatre mille Chevaux les Chrésiens Tome VH. · Dddd

J. C. métans.

. . .

& douze mille Fantassins, & qu'il falloit encore une fois autant de monde, prit le parti de lever le siège. On commen-8, les Maho-1, Character de déplorer les Drapeaux, & d'ôter les tentes; & plusieurs saisis d'une terreur panique, s'enfuirent sans pouvoir être retenus par les Seigneurs, ni par leurs Officiers. Les Mahométans de la Place s'en étant apperçus, sortirent en grand nombre, donnerent fur eux, & firent les derniers efforts pour enlever les bagages. Tous les Seigneurs & le Roi même furent obligés de leur faire face, & dans cette occasion le Grand-Maître de Calatrava reçut à la gorge un coup de fléche, dont il mourut, au grand regret de tous ses Compatriotes, en considération de sa jeunesse, de sa valeur, & de ses belles qualités. Le Roi, secondé de ceux qui l'environnoient, défit un Corps de Cavalerie d'environ cent Mahométans, & coupa la retraite à un autre de cinquante, qui pour se sauver sut contraint de se jetter dans la rivière, où périrent à coups de lance ceux qui sçavoient assez bien

nager pour ne pas se noier.

Dans ce rude combat le Connétable eut trois blessures au visage, le Duc de Médina-Céli sut désarçonné, & renversé par terre, où il auroit été en grand danger, si ses gens ne l'avoient promptement secouru. Pareille chose arriva au Comte de Tendilla, qui étant plus proche de la Ville, reçut de tudes coups & quelques blessures, & qui auroit été infailliblement tué ou pris, sans Don François de Zuñiga, fils du Duc de Plasencia, qui vola à son secours avec les Troupes de son pere, s'exposant lui-même au dernier danger: ces deux Seigneurs contribuerent beaucoup à faciliter la retraite. Le Marquis de Cadiz chaffa plusieurs des Mahométans, qui poursuivoient les Fuïards; & aïant remarqué que le nombre des Ennemis augmentoit dans l'endroit où se Roi combattoit, il y courut promptement avec ses Lances, fit retirer le Roi de ce danger, culbuta tous les Mahométans qui se présenterent sur son passage, les chargeatrois ou quatre fois avec une extrême vigueur, & les mit en fuite, après avoir tué leur Commandant. Bernard François, Chevalier Aragonnois, secondé d'un peloton de Chevaliers & de quelques autres Chrétiens qui se joignirent à lui, partagea la gloire d'arrêter les Mahométans qui alloient à la poursuite des Chrétiens, & de faciliter la levée du Camp, où l'on perdit quelque peu de farine & de vin, & quatre ou cinq

# D'ESPAGNE. XI. PARTIE. S I.E.C. XV. 579

petites piéces d'Artillerie, faute d'avoir assez de mulets pour

les emporter.

Les Ennemis aïent été forcés d'abandonner la partie, le Roi Don Ferdinand & toutes les Troupes se rendirent à Roi Don Fer-Rio-Frio, & pour plus grande sureté le Roi passa par la dinand à Cor-Montagne des Amoureux, d'où il alla à Cordoue, avec le doue.

vif désir de se dédommager du peu de succès de son entreprise, qu'il put cependant regarder dans la suite comme trèsheureuse pour la continuation de la guerre contre les Mahométans, par les excellentes leçons qu'il en tira, & qu'on ne peut mieux apprendre que par la pratique. La Reine Dona Isabelle sur très-sensible à cet événement, & comme elle avoit la même envie que son mari, ils ordonnerent, pendant que les Troupes se reposoient, d'en amener de nouvelles, pour réparer cette disgrace (A).

Pendant que le Roi Don Ferdinand étoit devant Loja, Irruption les Mahométans de Malaga & Ronda firent une irruption des Mahométans du côté dans les campagnes de Tarife, & y prirent environ cin-de Tarife. quante mille vaches, parce que les Troupes de la Frontière étoient à l'Armée du Roi. Lorsqu'ils s'en retournoient avec leur butin, Pierre de Véra, Alcayde de Gibraltar, & Christophle de Messa, Alcayde de Castellar, sortirent à leur rencontre avec soixante Chevaux. Les aiant joints proche de Castellar, ils les chargerent si vigoureusement, qu'ils leur tuerent ou blesserent plus de cent cinquante Chevaux; & le bruit du combat effaroucha les bestiaux, de maniere que plus de mille vaches retournerent à leurs pâturages : les Mahométans se retirerent avec le reste de leur capture (B).

Après que le Roi Don Ferdinand eut levé le siège de Lo- Alhama asja, Muley-Abo-Abdéli, qui étoit depuis peu Roi de Grena-fiégée une de, comme je le dirai bientôt, alla faire celui d'Alhama par les Maho, avec un Corps de Cavalerie d'environ deux mille Chevaux, métans. & dix mille Fantassins. Quoique les Chrétiens soutinssent ses attaques avec une extrême valeur, quelques-uns d'eux, considérant que le Roi Don Ferdinand étoit décampé de devant Loja, & le secours éloigné, penserent à rendre la Ville, ou à l'abandonner. Louis Portocarréro & les autres Capitaines, informés de leurs intentions, tâcherent de les encourager, leur exposant sous les yeux la consiance que le

<sup>(</sup>A) Pulgar, Bernaldez, Gari- (B) Bernaldez. BAY, ZURITA & d'autres.

MNB'E DE J. C. ¥482.

Roi avoit eue en eux, l'intérêt de leur propre gloire, ce qu'il en avoit coûté pour acquérir cette Place, avec quelle fermeté les Chrétiens, qui y étoient avant eux, l'avoient désendue, & le reproche qu'ils auroient à se faire, d'avoir cédé à la crainte, Idrsqu'ils devoient être assûrés, que le Roi ne manqueroit pas de les secourir. A ces remontrances toute la Garnison reprit courage; & comme l'on avoir deja prévenu le Roi du danger où étoit la Place, leurs Majestés assemblerent six mille Chevaux & dix mille Fantassins, à la tête desquels le Roi partit pour Alhama le quatorziéme jour d'Août, faisant conduire vingt-cinq mille bêtes de charge.

qui portoient toutes sortes de vivres.

effense.

Dans cette occasion le Roi avoit avec lui le Grand-Marcore délivrée, tre de Saint Jacques, le Marquis de Cadiz, les Comtes de & le Roi Don Benaventé, Cabra, Triviño & Bélalcazar, beaucoup d'aumet en état de tres Seigneurs, & les Etendards de Séville, Cordoue, Ecija & Carmone; mais le Roi Mahométan ne sçut pas plutôt son approche, qu'il leva brusquement le siège, & se retira à Grenade. Ainsi le Roi Don Ferdinand étant arrivé sans aucun obstacle à Alhama, la pourvut de vivres & de municions pour neuf mois, en tira la Garnison, y mit quinze cens hommes d'Infanterie, avec un bon Corps de Cavalerie, & y établit pour Gouverneur Don Louis Ossorio, oncle du Marquis d'Aftorga, en la place de Louis Portocarréro, dont il loua la fidélité, de même que celle de tous les autres. Il reparrit ensuite, faisant sa marche par la Plaine de Grenade. où il pilla & saccagea les Places ouvertes, les métairies & les granges qui étoient proche du chemin. Aiant un jour apperçu des le matin environ six cens Lances, il détacha contre elles le Comte de Cabra & le Grand-Commendeur de Calarrava, qui engagerent une rude escarmouche avec les Mahométans, leur tuerent & blefferent beaucoup de monde, & prirent leur Etendard. Ces deux Officiers Généraux étant retournés joindre le gros de l'Armée, le Roi continua la marche, & arriva à Cordoue (A).

Mort de Le premier jour de Juillet mourut à Alcala de Hénares. Don Alsonse dans le tems que le Roi Don Ferdinand étoit occupé à cette chevêque de Guerre contre les Mahométans, Don Alfonse Carrillo, Ar-Toléde:leCar- chevêque de Toléde, esprit si remuant qu'il n'avoit pû êure

#### D'ESPAGNE. XI. PARTIE. SIEC. XV.

contenu, comme on l'a vû, que par la fermeté & la puissance des Rois Catholiques, aïant eu la principale part aux troubles de Castille, sous le régne précédent, & au commen-dinal Mendocement de celui-ci: il repose dans le Couvent des Freres za le rempla-Mineurs d'Alcala de Hénares. Leurs Majestés présenterent ce. en sa place pour Archevêque de Toléde, le Cardinal Mendoza, qui avoit l'Archevêché de Séville; pour Archevêque de Séville, Don Iñigo Manrique, Evêque de Jaën; & pour Evêque de Jaën Don Louis Ossorio, Archidiacre d'Astorga, qui étoit Gouverneur d'Alhama \*(A).

Malgré les occupations de la guerre contre les Grenadins, Le Roi Dom les Rois Catholiques ne négligeoient point les affaires de fre sa médiadehors. Scachant que l'Italie étoit embrafée par la guerre, tion pour paque le Pape, le Roi de Naples, les Vénitiens, les Floren-cisses l'Italie. tins, & d'autres Républiques, se faisoient avec tant de danger pour la Chrétienté, le Roi Don Ferdinand envoira dans cette Région Don Jean Moles Margarit, Evêque de Girone, & Barthelemi Berrio en qualité de ses Ambassadeurs, avec ordre de solliciter en son nom toutes les Parties belligérantes à déposer les armes, & à faire une Paix Chrétienne, offrant d'en être le Médiateur & le Garant, comme les deux Ambassadeurs le proposerent (B). Ils firent aussi passer des Troupes dans les Canaries, pour achever la Conquête de nue la conces Isles (C).

- Pendant le séjour des Rois Don Ferdinand & Doña Isa- Le Roi & belle à Cordoue, les Eglises Cathédrales de Castille & de la Reine don-Léon y firent une Assemblée, en vertu d'une convocation ordres pour la dont parle Zuñiga; & quoique cet Auteur n'en rapporte pas guerre de Gre-

(A) Pulgar & d'autres.
(B) Zurita.
(C) Pulgar.
\*Il paroit qu'avant cette année les Rois de Castille ne présentoient ni ne nommoient aux Archevêchés & Evêchés de leur Rosaume. C'étoient anciennement les Chapitres des Cathédrales qui élisoient leurs Prélats, quoiqu'à la vérité la volonté des Rois influât beaucoup, & même presque toujours sur leur choix, comme on l'a va dans le cours de cette Histoire; & quand ils ne s'étoient pas déterminés pour l'élection avant un certain tems limité, la nomination aux Siéges vacans étoit dévolue! au Pape. Pour empêcher celui-ci en pareil cas de les conférer à des Eurangers, | Majestés.

comme cela arrive assez fréquemment, il fut ordonné par les Etats assemblés qu'il n'y auroit que les Regnicoles ou Naturels du Pais, qui pourroient les remplir. Avec le tems les Papes empies terent sur le Droit des Chapitres, souvent même sans aucun égard au Réglement des Etats; & de-la vinrent des contestations avec la Cour de Rome, lesquelles furent enfin terminées cette année, au moien du Privilége que Sixte IV. accorda pour toujours aux Rois de Castille par une Bulle, suivant Mariana Liv. 24. an. 1478 que l'on ne pourroit plus désormais élire pour les Sieges Episcopaux de ce Roiaume, que ceux qui seroient nommés par leurs

Année de J. C. 1482.

le motif, on croit que comme le Roi & la Reine avoient un ardent desir de continuer la guerre de Grenade, ils manderent les Eglises pour les engager à les seconder. Après qu'elles eurent terminé ce qui les concernoit, leurs Majestés laisserent à Ecija pour Commandant de la Frontière le Grand-Maître de Saint Jacques, lui donnant pleine autorité fur tous les Alcaydes de Séville & de Cordoue, & à Jaën le Comte de Triviño avec le même Titre, & ordre-àtousles Alcaydes de cette Frontière de lui obéir, de ne cesser de harceler & inquiéter les Mahométans, & de se seconder mutuellement. Enfin aïant donné tous les ordres nécessaires pour l'Andalousse, le Roi & la Reine allerent à Madrid faire les préparatifs pour la Campagne suivante (A).

Abul - Ha-Grenade se à ses sujets.

La premiere source intérieure de la ruine du Roiaume de scen, Roi de Grenade, furent la division & les guerres intestines qui s'érend odieux leverent dans cet Etat. Abul-Hascen y régnoit paisiblement; mais quoique vieux & maladif, il devint éperduement amoureux d'une Renégate Chrétienne, appellée Zoraya. Emporté par son aveugle passion, il la prit pour semme, &c répudia Aija, qui étoit sa femme légitime. Joignant ensuite la barbarie à la perfidie, il donna ordre d'égorger dans l'Alcazar même de Grenade, les enfans qu'il avoit eus d'Aija, qui trouva cependant le moien de sauver l'aîné de ses fils, en le descendant par une fenêtre de la Tour de Comares avec le secours des Aben-Cerrages, qui le menerent à Guadix \*, & prirent soin de lui. Ces Seigneurs Mahométans étoient les principaux du Roiaume de Grenade, & le Roi en avoit fait mourir plusieurs, sous prétexte qu'un d'eux avoit osé profaner son Palais Roial, en y recevant les dernieres faveurs d'une de ses sœurs qui étoit fille. De-là venoit qu'ils étoient extrêmement irrités, outre qu'ils ne pouvoient souffrir que le Roi donnât toute sa confiance à Albohacen Vénégas, qui étoit fils de Chrétiens, & avoit été fait Captif dès son enfance.

Toutes ces raisons firent qu'Abul-Hascen sut universel-Il est détrôné, & Abo-Ab- lement hai à Grenade des grands & des petits; & à l'occaproclamé en sion de la perte d'Alhama, & de l'honteuse retraite qu'il la place.

(A) Pulear & d'autres. | Ecclésiastique de M. l'Abbé Fleury, dilogie est ici désectueuse, le Pere d'Or-léans, & le Continuateur de l'Histoire torités de Ferréras.

# DESPAGNE. XI. PARTIE. Siec. XV. 582

avoit faire, quand il avoit voulu recouvrer cette Place, les Aben-Cerrages souleverent le Peuple; & arant pris les armes, ils forcerent le Roi de sortir de la Ville. Abul-Hascen se retira à Malaga avec ses trésors, sa femme & ses enfans, & les Conjurés aïant amené à Grenade Abul-Abdala, ou Abo-Abdéli, comme l'on prononçoit alors, ils le proglamerent Roi en sa place. Peu après le Roi détrôné aiant ramassé quelques Troupes, entreprit de recouvrer la Couronne, & eut avec celles de son fils plusieurs chocs, dans lesquels on perdit beaucoup de monde de part & d'autre. Dans une occasion il parvint à entrer dans l'Alhambra, par le moïen d'un Escaladeur Chrétien, & à la faveur d'une intelligence secrette avec une cinquantaine de Mahométans, & s'empara de cette Forteresse, après avoir fait faire main basse sur tous ceux qui s'y rencontrerent. Aben-Comija, qui en étoit Alcayde, se réfugia avec quelques autres dans une Tour, où il se retrancha, & Abul-Hascen descendit aussi-tôt à la Ville pour s'en rendre maître; mais les Partisans du nouveau Roi coururent aux armes, & combattirent Abul-Hascen avec tant de résolution, qu'ils le chasserent de la Ville lui & ses gens: dans le même tems Aben-Comija recouvra l'Alhambra, & y passa au fil de l'épée tous les Mahométans qui l'occupoient (A).

ANNE'S DE

J. C. . 1482.

La Garnison de Caneté étant sortie pour faire quelque Caneté pilexpédition sur les Confins des Terres ennemies, plusieurs lée & ruinée par les Maho-Mahométans, qui venoient avec la même intention, passe- métans, & rérent proche de cette Place. S'étant apperçus qu'elle étoit sans tablie par Don Pédre Henridésense, ils l'attaquerent, l'emporterent de force, prirent quez, cout ce qu'il y avoit, & la livrerent aux flammes, après avoir mis aux fers les vieillards, les enfans & les femmes, à l'exception de quelques hommes, qui furent assez heureux pour se sauver. Don Pédre Henriquez, Sénéchal de l'Anda-Lousie, qui avoit la garde de cette Ville, n'eut pas plûtôt appris son triste sort, qu'il la repeupla de nouveau, & rétablit ses murailles & ses maisons, parce qu'elle étoit sur la Frontière des Mahométans (B).

Madame Magdeleine, mere de François Phœbus, Roi de François Navarre, & le Cardinal de Foix, oncle de ce Prince, mi-prendre posrent sur pied, conformément au conseil du Roi Don Fer-session de la

<sup>(</sup>A) Pulgar, Marmol, Tom. I. (B) Pulgar, Garibay & d'apices. BERNALDEZ, GARIBAY, & d'autres.

-dinand, quinze cens Hommes d'armes & un Corps consi-J. C. derable d'Infanterie, & vinrent en Navarre pour mettre

1482. François Phœbus en possession de cette Couronne. Ilsames'en faire cou-nerent avec eux ce Prince à la Frontière du Rosaume, où ronner Roi. toute la Noblesse Navarroise s'empressa d'aller le recevoir. Quelques-uns disent cependant que le Comte de Lérin no fut pas content de son arrivée; mais comme François Phœbus venoit armé, & que sa parenté avec le Roi Don Ferdinand le rendoit encore plus redoutable, le Comte lui remit la Ville de Pampelune. Ainsi le Roi sit son entrée dans cette Capitale de son Rosaume le troisséme jour de Novembre, aux acclamations d'une foule de Peuple, & le Mercredi 6. du même mois, il alla avec une pompe Roïale, accompagné de sa Mere, du Cardinal son oncle, des Ambassadeurs de Castille & de France, des Seigneurs & des Etats du Roïaume, à l'Eglise Cathédrale de cette Ville, où il sut couronné & proclamé, suivant l'usage de cette Monarchie, après avoir confirmé les Loix & les Priviléges.

Il cherche à Quand cette cérémonie fut faite, le Roi, pour affermir la affürer la tranquillité dansce tranquillité du Roïaume, défendit par un rigoureux Edit à quelque personne que ce fût, d'oser nommer les Beaumonts Rojanne. ni les Agramonts; & afin d'attacher le Comte de Lérin à son

service, il lui donna la Connétablie avec Larraga. Il alla ensuite visiter son Roiaume, dispensant des graces à un Errents de Pischacun proportionnément à ses mérites; & quoique Piscina jet, relevées. marque, qu'il fit la guerre à la Castille, & assiéga Alfaro, &

que n'aïant pû prendre cette Place, il enleva Ocon au Duc de Najéra, & d'autres choses semblables; il est constant que ce sont autant de faussetés. En effet, quelle apparence. comme l'observe Garibay, qu'aïant si peu séjourné en Navarre, & que Don Jean de Rivéra, Commandant de la Frontière de ce Roiaume, & Louis Mudarra, Capitaine d'une Compagnie de Gendarmes, aïant assisté à son Couronnement en qualité d'Ambassadeurs du Roi Don Ferdinand, il ait si subitement déclaré la guerre à celui-ci, surtout quand on ne voit pas que les Rois de Cassille aient tourné leurs armes de ce côté-là (A).

En Portugal le Roi Don Jean voïant que la peste comcontinue en mençoit à se faire sentir à Eyora, passa au commencement D'ESPAGNE. XI. PARTIÈ. SIEC. XV. 381

de l'année à Monté-Mayor le Nouveau, pour donner ordre ANNE'E BE. à toutes les affaires que l'on traitoit dans les Etats d'Evora. J. C. 14824 Quand il y arriva, le Marquis de certe Ville alla le recevoir, couvert d'un habit magnifique & très-riche: action que le Roi lui reprocha un peu durement, parce que tout le monde étoir en deuil pour la mort du Roi son Pere, à qui ce Seigneur étoit redevable de son Titre. Le Marquis en fut vivement piqué & confus; & sur ce qu'on avoit assigné un logement dans la maison d'un de ses Domestiques à l'Archevêque de Brague, il maltraita fort de paroles le Prélat. Le Roi en aïant été informé, lui envoia ordre sur le champ de sortir de Monté-Mayor, & de se retirer dans l'Alentéjo jusqu'à nouvel ordre. Pendant ce tems-là arriva aux Diègne d'A-Indes \* le 19. de Janvier, Diégue d'Azambuja, qui étoit zambuja jetparti de Lisbonne avec une Florre le 12. de Décembre de mens du Fort l'année précédente, & qui étant descendu à terre, jetta les de S. Georfondemens de la Forteresse & de la Ville de Saint Georges, ne, & passe Le Roi Don Jean envoïa aussi en Angleterre vers le même aux Indea, tems Louis de Sossa, pour renouveller les anciennes alkancesentre cette Couronne & celle de Portugal, & prier le Roi Edouard d'empêcher ses Sujets de servir sur les Vaisseaux, que le Duc de Médina-Sydonia avoit équippés, pour commercer aux Côtes d'Afrique, & à la Mine d'or; à quoi le Roi d'Angleterre consentit.

Le Roi Don Jean craignant que les grandes chaleurs de Ambassade. Moura ne dérangeassent la santé du Prince Don Alsonse son Roi de Portes. fils, qui y étoit en séquestre, voulut le tirer de cette Place, gal en Castil-& envoia à ce sujer en Castille Jean de Silvéyra, Seigneur le. d'Albiro. Il chargea en même tems cer Ambassadeur de représenter, qu'attendu que l'Infante Doña Isabelle étoit plus âgée que le Prince Don Alfonse son fils, il souhaiteroit fort que le Mariage, qui étoit arrêté avec elle, est lieu avec l'Infante Doña Jeanne sa sœur, en compensant par la dot le degré de proximité au Trône; mais Jean de Silvéyra étant arrivé à Médina-d'el Campo dans le tems qu'on venoit d'apprendre la prise d'Alhama, & que le Roi Don Ferdinand

Tome VIL

Ecce

Faut lire aux Côter de Guinée, car ce ne fut ni eu cette année que les Portugais pénétrerent jusqu'aux Indes, ni Diégue d'Azambuja qui eut cette gloi-re. On sçait d'ailleurs que la navigation

Anne'e de J. C.

partoit pour aller secourir & défendre cette nouvelle ac= quisition, il fut obligé de s'en retourner, sans avoir pû négo-

cier les affaires qui l'amenoient.

Le Duc de

Le Marquis de Monté-Mayor, furieux contre le Roi Bragance & le Don Jean, ne cessoit de publier avec quelle injustice ce Marquis de Monté Mayor Prince vouloit restreindre les Priviléges & Prérogatives des son frere, suf Seigneurs Portugais. Il inspira le même ressentiment au Duc pects au Roi de Bragance son frere, entretenant avec les Rois Catholiques quelques correspondances, qui augmenterent les défiances du Roi Don Jean. Don Diégue, Duc de Viseu, étant sorti de Castille, & Don Emanuel son frere aïant été prendre sa place, dans le mois de Décembre, lorsque le Roi Don Ferdinand & la Reine Doña Isabelle étoient à Cordoue, le Roi de Portugal sit passer en Castille Rui de Piña, avec ordre de négocier la fin du Séquestre du Prince son fils & de l'Infante Doña Isabelle; mais les Rois Catholiques répondirent, qu'ils étoient alors trop occupés à vaquer aux affaires de l'Andalousie, & à la guerre avec le Roi de Grenade, pour pouvoir traiter d'une affaire de cette importance, & qu'ils y pourvoiroient, quand ils seroient à Madrid, On convient où ils avoient dessein de se rendre de Cordoue. L'Ambassa-

de mettre fin deur Portugais rapporta cette réponse au Roi son Maître, du Prince qui ne sçut pas plutôt les Rois Catholiques à Madrid, qu'il Don Alfonse leur dépêcha pour le même sujet le Pere Antoine, son Conde Portugal, leur depecha pour le meme rajet le l'ele l'infante, son Con-& de l'Infante fesseur, de l'Ordre de Saint François, & le même Rui de Dona Madel-Piña. Ces deux-ci étant arrivés à Madrid, conférerent avec le de Cassille. les Rois Catholiques sur l'affaire dont ils étoient chargés; & comme leurs Majestés avoient envie de voir Doña Isabelle leur fille, & avoient formé d'autres desseins, on n'eut pas de peine à convenir de mettre fin au Séquestre du Prince de Portugal & de cette Infante, ni à régler le mariage du Prince Don Alfonse avec l'Infante Doña Jeanne, quoiqu'il semble que le Duc de Bragance & le Marquis de Monté-Mayor son frere tâcherent d'y apporter quelque obstacle ( A).

Dona Jean. se Claire.

En cette année le Roi Don Jean tira Doña Jeanne sa coune de Castille sine germaine du Monastere de Sainte Claire, où elle avoit vent de Sain- fait sa Profession, & lui sit une Maison proportionnée à son rang; ce qui donna quelque inquiétude aux Rois Catholi-

### D'ESPAGNE. XI. PARTIE. Siec. XV.

J. C.

Divers sen-

ques. Les motifs de ce procédé sont rapportés différemment par les Auteurs, soit du Pais, ou Etrangers. Les uns veulent que le Roi Don Jean eût en vûe par-là de contenir le Roi Don Ferdinand, & de le détourner de favoriser & se-timens sur cet conder le Duc de Bragance & ses freres ; d'autres qu'il événement, n'en agit ainsi qu'à la sollicitation de Louis XI. Roi de France, qui avoit envie que le Roi de Navarre son neveu épousat la même Doña Jeanne, pour lui procurer le prétendu Titre de Roi de Castille & de Léon, & donner sous ce prétexte de l'occupation aux Rois Don Ferdinand & Doña · Isabelle, avec les Armes de Navarre soutenues des siennes\*, en cas qu'ils voulussent recouvrer le Comté de Roussillon qu'il retenoit.

Ce qu'il y a de fûr, c'est qu'on intercepta des Lettres de Le Roi Don l'Evêque de Lamégo, & d'autres à ce sujet, & que quand cherche à ma. le Roi François Phœbus vint en Navarre, le Roi Don Fer-rier une de ses dinand fit offrir en mariage pour ce jeune Prince, par son filles avec le Ambassadeur Don Jean de Rivéra, une de ses filles à Mada-re. me Magdeleine, Mere du Roi François Phœbus, laquelle, sans rejetter la proposition, repassa en France, comme je le dirai, pour s'exempter d'y donner sur le champ une réponse

positive (A).

Au commencement de l'année 1483, le Roi Don Ferdinand & la Reine Doña Isabelle étant à Madrid, la Conféde la Conféd dération tint à Pinto une Jonte, à laquelle se trouverent ses dération à Officiers & Députés, avec les Procureurs des Villes, & où le Pinto. Roi présida en personne. Les derniers réitérerent au Roi les plaintes qu'ils lui avoient déja faites, touchant le poids des contributions, les appointemens excessifs des Ministres, & le peu de droiture & d'exactitude dans l'administration de la :Justice. On y eut égard, & après d'exactes perquisitions & un meur examen, on obligea à restitution ceux qui avoient reçu ou exigé de plus forts falaires qu'il ne leur en appartenoit, on priva de leurs Charges les Magistrats & autres gens de Justice, qui s'en étoient mal acquittés, & on modéra les appointemens des Ministres de la Confédération. Enfin, comme le Roi étoit dans la résolution de continuer la guerre de Grenade, il demanda aux Députés des Villes & Officiers de la Confédération, qu'on lui fournît à Cordoue sur la fin de

<sup>(</sup>A) Pulgar & Garibay. de Mariana. \* Il paroît que c'est là le sentiment

Mai seize mille Bêtes de somme, pour porter les vivres des ANNE'E DE Troupes, & huit mille Fantassins armés, ce que les uns & J. C. 1483.

les autres lui promirent (A).

L'Italie pa-Don Jean Moles Margarit, Evêque de Girone, & Bartifiée par les thélemi Berrio, que le Roi Don Ferdinand avoit dépêché foins du Roi thélemi Berrio, que le Roi Don Ferdinand avoit dépêché Don Ferdi- de Cordoue l'année précédente, en qualité de ses Ambassadeurs, pour folliciter la tranquillité de l'Italie, firent de si vives instances auprès du Pape, du Roi de Naples, de la République de Florence, & des autres Puissances Belligérantes, qu'ils parvingent à ménager la Paix, quoique la République de Venise ne voulût point y être comprise. Le Traité aïant donc été dressé & signé au mois de Décembre dernier, le Pape & les Cardinaux écrivirent aux Rois Don Fesdinand & Doña Isabelle, pour les remercier de leurs bons. offices, auxquels on étoit redevable de la Paix, si désirée d'Italie.

Le Pape ac-

mand.

Voulant seconder les désirs ardens des Rois Catholiques sorde des gra. Don Ferdinand & Doña Isabelle, de chasser d'Espagne les Catholiques Mahométans, le Pape leur accorda un gros subside Ecclépour la guerre siastique, non-seulement dans le Roïaume de Castille, mais de Grenade. encore dans ceux d'Aragon, pour continuer la guerre de Grenade; outre la Bulle de la Croisade, qui procura aussi une grande quantité d'argent. Vint ensuite son Nonce, que leurs Majestés reçurent avec toute la considération due à son caractére, accompagnées du Cardinal Mendoza, de l'Arshevêque de Saint Jacques, & des Evêques de Palence. Barcelonne & Coria. Le Roi & la Reine dui firent mille amities & mille caresses, & le remercierent, comme ils devoient, des faveurs qu'ils avoient reçues du Pape; après. quoi le Nonce prir congé d'eux, & s'en retouma (B).

Mon de Pour se délivrer des vives instances des Rois Catholiques François Phoe nouchant le mariage de Doña Jeanne, une de leurs filles, Navarre; Ca-avec François Phœbus, Roi de Navarre, Madame Magdesherine la sœur leine, Corntesse de Foix, Mere de ce Prince, passa de Pammi succéde.

pelune avec fon fils dans ses Domaines en France, comme: je l'ai déja annoncé; mais à peine fut-elle arrivée à Pau, que le Roi François Phœbus y mourut le trentième jour de Janvier, non sans être soupçonné d'avoir été empoisonné. On inhuma ce jeune Roidans la Cathédrale de Lescar, & Doña

D'ESPAGNE. XI. PARTIE. SIEC. XV.

Catherine sa sœur lui succéda. Le Comte de Lérin sit sça--voir cette nouvelle aux Rois Don Ferdinand & Doña Isa-Anna's DE belle, qui, confidérant que le Roi de France pourroit s'emparer de la Navarre sous quelque prétendu Titre, assu d'inquiéter la Castille, envoierent aussi-tôt quelques Troupes au même Comte, pour s'assûrer Pampelune sous le Commandement de Don Jean de Rivéra. Le Roi & la Reine dépêcherent en même tems le Docteur Maldonado vers Madame la demandent Les Rois Magdeleine, mere de Catherine héritiere de Navarre, en mariage pour négocier le mariage du Prince Don Jean leur fils avec pour le Prince Don Jean leur fils avec pour le Prince Don Jean Catherine, & renouveller les anciennes alliances. Maldonado leur file. rétant rendu en Béarn, s'acquitta de sa commission auprès de Madame Magdeleine, qui écoura avec plaisir la proposkion, quoiqu'elle répondit ne pouvoir prendre aucune ré-Solution, sans avoir consulté auparavant le Roi de France fon frere (A).

En Galice il commença à s'élever de nouveau quelques Troubles en troubles scandaleux. Don Ferdinand d'Acuña s'étant saisi de Galice. La Forteresse de Lugo, & de plusieurs autres du même Roiaume, établit dans la premiere un Alcayde, qui refusa constamment de la rendre à l'Evêque de cette Ville. Pour la ravoit, · le Comte de Lémos, qui étoit frere du Prélat, mit sur pied un · Corps de Troupes, & assiéga l'Alcayde dans la Forteresse. ·Celui-ci fit promptement sçavoir au Roi Don Ferdinand ce -qui se passoit, & le Monarque envoïa ordre au Comte de se défister de son entreprise; mais le Comte répondir, qu'ilétoit résolu de ne se point retirer jusqu'à ce qu'il cût repris ·la Forteresse, parce qu'on l'avoit ôtée injustement à l'Evêque son frere, & que l'Alcayde, qui y étoit, empêchoit le reconvrement des revenus Episcopaux, & commettoit de-· là de grands désordres dans tous les environs. Le Roi furieux de cette réponse, monta à l'inftant à cheval avec ses Gardes, & partit pour aller se saire obéir; mais à son arrivée à Astorga, il apprit que le Comre étoit mort.

En effet, le Comte de Lémos ne sut pas plutôt informé La Mont du du départ du Roi, qu'il leva le siège avec précipitation, & Comte de Le mos en cause fe rețira; mais il mourut peu de jours après sans avoir fait de de nouveaux. Testament. Cet accident occasionna une nouvelle querelle:

-touchant l'héritage du Comté. Don Rodrigue, petit Fils du

ANNE'S DE J. C. 1483.

feu Comte, étant fils naturel, mais légitimé de Don Alfonse; & la Contesse Doña Marie Bazan, seconde semme du même Comte. Don Pédre Alvarez, prétendoient également avoir la succession du défunt; Don Rodrigue comme enfant mâle légitimé, & représentant son pere, & la Comtesse pour Doña Jeanne sa fille légitime, qui étoit mariée à Don Louis Pimentel, fils du Comte de Benaventé. On eut recours aux armes de part & d'autre pour faire valoir ses droits, en sorte que Don Rodrigue s'empara de la plûpart des Forteresses du Comté, & la Comtesse de celles qu'elle

Ils font tous appailés.

Sur cette nouvelle le Roi Don Ferdinand envoia en Galice l'Evêque de Léon, pour notifier de sa part aux deux Parties de congédier leurs Troupes, & pour le saisir en son nom des Forteresses de ce Comté. L'Evêque alla à la Forteresse de Cornatélo signisser l'ordre du Roi à la Comtesse Doña Marie Bazan, pour qui le Comte de Benaventé répondit, qu'elle & lui avoient toujours emploié leurs Troupes au service de leurs Majestés, & que sils en avoient mis sur pied dans cette occasion, ce n'avoit été que pour soutenir leurs justes droits, sans vouloir donner atteinte à l'autorité Roiale. Delà le Prélat passa à la Forteresse de Ponserrada, où il enjoignit à Garcie de Noguérol, qui en étoit Alcayde, de ne la remettre à aucune des deux Parties, mais de la garder pour le Roi. Ainsi Don Rodrigue & le Comte de Benaventé licencierent leurs Troupes, & le premier étant venu baiser la main au Roi à Astorga, le Monarque pleinement instruit de son droit, lui confirma le Comté de Lémos, quoiqu'il retînt Ponferrada & sa Forteresse, parce qu'il y avoit quelque tems qu'on avoit usurpé cette Place à la Couronne. Enfin le Roi aiant confié la garde de Ponferrada à Don Henri Henriquez son Oncle & son Majordome, retourna d'Astorga à Madrid (A).

Soldat Chrétien.

Les Commandans des Frontières du Roïaume de Grefourberie d'un nade firent plusieurs irruptions au grand préjudice des Mahométans, qui eurent beaucoup à souffrir, sur-tout de la part des Chrétiens qui étoient à Alhama. Un Soldat de la Compagnie de Diégue Lopez d'Ayala, appellé Jean d'el-Corral, homme fourbe, étant passé de cette derniere Place à

<sup>(4)</sup> Pulgar, Garibay & d'autres.

# D'ESPAGNE. XI. PARTIE. Sie E. XV.

Grenade, parla au Roi Abo-Abdéli, & lui proposa quelques expédiens pour ravoir Alhama en sa puissance.LeRoiMaho-ANNE'E DE métan fut si charmé de cette ouverture, qu'il offrit de restituer Zara, de remettre en liberté tous les Captifs Chrétiens qu'il v avoit dans son Roiaume, de donner un nombre considérable de pistoles, & de rester pour toujours Vassal des Rois Catholiques, en païant annuellement une somme exhorbitante de pissoles, pour tout le tems qu'ils lui accorderoient la Tréve.

1483.

. Jean d'el-Corral vint ensuite à Madrid, & rendit compte Sa punition. aux Rois Don Ferdinand & Doña Isabelle de ce qu'offroit Abo-Abdéli pour la restitution d'Alhama, ajoûtant que ce Prince abandonneroit encore d'autres Places de la Frontière. Le Roi & la Reine, flattés des avantages qu'ils trouvoient dans le Traité, lui donnerent des Lettres de Créance pour en arranger les conditions, quoiqu'avec un pouvoir limité. Muni de ces piéces, Jean d'el-Corral retourna à Grenade, & les présenta au Roi Abo-Abdéli, qui n'eut pas plutôt vû la signature des Rois Don Ferdinand & Doña Isabelle, que croïant l'affaire réglée, il relâcha plusieurs Captifs, & donna pour récompense à Jean d'el Corral quantité de joiaux avec une grosse somme d'argent. Celui-ci se retira aussi-tôt à Jaën, où étoit le Duc de Najéra, Commandant de la Frontière, à qui il apprit la tromperie qu'il avoit faite au Roi de Grenade, qui n'aiant pas tardé lui-même à la reconnoître, en fit porter ses plaintes à ce Duc. Jean d'el-Corral fut arrêté sur le champ par ordre du Duc de Najéra, & mené prisonnier aux Rois Don Ferdinand & Doña Isabelle, qui également offensés de sa fourberie & de son audace, le renvoierent au même Duc, avec ordre de lui faire restituer les joïaux & l'argent qui avoient été le prix de sa persidie, & de païer le rachat de tous les Chrétiens Captifs qui avoient recouvré la liberté, en déclarant nul tout le Traité. Ainsi le Duc le fit conduire prisonnier à la Forteresse d'Antéquéra, où il le retint jusqu'à l'entiere restitution de tour ce que cet Imposteur avoit reçu du Roi de Grenade (A).

Le Grand-Maître de Saint Jacques, qui étoit à Ecija en Plusieurs Seiqualité de Commandant de la Frontière, voulut faire une gneurs Chréirruption dans le Roïaume de Grenade, & communiqua son pour faire une 1483.

intention an Marquis de Cadiz, qui promit de le seconder? par envie d'obliger le Roi. Assûré des dispositions du Marquis, il s'adressa encore de concert avec lui, à Don Pédre: irruption sur Henriquez, Sénéchal de l'Andalousse, au Comte de Cisuen-Mahomérans tes, Assistant de Séville, à Don Alfonse d'Aguillar, à Don Bernardin Manrique, Corrégidor de Cordoue, & aux Alcaydes de Xérez, Antéquéra, Moron, Archidona & d'autres, qui s'engagerent volontiers de se joindre à eux avec les Troupes & les vivres qu'ils pourroient ramasser. En consé-: quence de cette promesse, le Grand-Maître de Saint Jacques leur sit dire à tous de se rendre le seizième jour de Mars à Antéquéra, où se trouverent au tems marqué environ trois mille Chevaux, & un peu moins de mille Fantassins. Tous ces Seigneurs délibérerent ensemble sur l'expédition qu'ils devoient entreprendre. Le Grand-Maître sut d'avis que l'on pénétrât dans l'Axarquia \* de Malaga, où il y avoit plusieurs Places très riches, afin de les piller & saccager, parce que ses Guides lui en avoient dépeint l'entrée facile. Au contrairele Marquis de Cadiz, instruit par les siens que ce Païs étoit montueux & d'un difficile accès, qu'on pouvoit y courir de grands dangers, & que la Cavalerie y deviendroir inutile, insista pour qu'on allat prendre Almogia, & ruiner les Places de cette petite Campagne, où la Cavalerie pouvoit. agir; mais comme les. Soldats étoient entraînés par l'appas? du gain, on prit l'autre parti, & le vingtième jour de Mars on fortit d'Antéquéra en bon ordre, laissant les bagages dans cette Ville.

Don Pédre Henriquez & Don Alfonse d'Aguilar alloient 1enr marche devant avec les Batteurs d'estrade; le Comte de Cifuentes île se jettem les suivoit à la tête des Troupes de Séville, & derriero soire de Ma-lui marchoient le Marquis de Cadiz avec quelques Alcaydes de la Frontière & ses propres Troupes; ensuite le Grand-Maître de Saint Jacques avec les Troupes d'Écija, plusieurs Chevaliers & Commendeurs des Ordres; & enfin Jean d'Almaraz & Bernard Frances, Capitaines des Hommes d'armes de la Confédération, qui escortoient un grand Convoi de vivres. Comme le Païs est couvert de Montagnes,

<sup>\*</sup> C'est ainsi que l'on appelle une, l'acables, à cause d'une multitude insi-Plaine située proche de Malaga, laquel-le est entourée de Montagnes imprati-de halliers épais.

D'ESPAGNE. XI. PARTIE. Siec. XV.

on ne put arriver à l'Axarquia que le lendemain vers le mi-ANNE'E DE lieu du jour, & l'on commença aussi-tôt à se disperser & à. se jetter sur quelques Villages; mais le principal Corps! d'Armée s'engagea dans l'intérieur de ces Montagnes sans en connoître les routes.

1483.

Les Mahométans Montagnards qui avoient eu vent de la Mauvais marche des Chrétiens, mirent leurs femmes & leurs enfans te expédition. dans les endroits les plus sûrs, & firent retirer leurs Troupeaux sur le sommet des Montagnes. Dès qu'ils virent les Chrétiens dans les Vallées, ils se saissrent de toutes les hauteurs, & leur couperent les passages. Quelques Mahométans chargerent en queue les Troupes du Grand-Maître de Saint Jacques, de sorte qu'on fut obligé de faire volte face; & le Marquis de Cadiz aïant voulu secourir le Grand-Maître, fur coupé par un autre Corps de Barbares. Fresque pas reille chose arriva à Don Alsonse d'Aguilar, & à Don Pédre Henriquez, & la nuit étant survenue, ils se trouverent tous. entourés & au milieu de leurs ennemis. Pour se tirer de ce mauvais pas, lè Grand-Maître grimpa une rude montagne, conduit pas ses Guides, & se retira à Antéquéra. Le Marquis de Cadiz & Don Alfonse d'Aguilar en firent autant; plusieurs se réfugierent à Alhama, & d'autres se cacherent dans l'épaisseur des forêts de ces Montagnes, pour éviter la mort ou la captivité. Enfin près de mille hommes perdirent la vie dans cette occasion; & entre autres Don Loup & Don Bertrand, freres du Marquis de Cadiz, & Gomez de Soto-Mayor. Il y en eut autant faits Captifs, du nombre desquels furent le Comte de Cifuentes, & deux freres du Marquis de Cadiz, appellés Don Diégue & Don Emanuel. Les Mahométans menerent à Malaga les Prisonniers, qui étoient huit cens vingt-cinq, dont deux cens cinquante de la premiere, Noblesse, & les vendirent. Cette malheureuse expédition se; passa le vingt-unième de Mars, quoique les Mahométans, fussent en si perit nombre, que quelques-uns marquent, qu'ils n'étoient pas plus de cinq cens Piétons, & de cinquante Chevaux: exemple qui apprend bien combien; il importe de connoître le terrein où l'on doit faire la guerre (A).

Trois des Chrétiens qui étoient restés cachés dans les Action har-Montagnes, se sauverent jusqu'au Château de Tévar, situé à tie & vigou-Chrétien.

<sup>(</sup>A) Pulgar, Bernaldez, Nébrija, Zurita & d'autics. Tome VII.

Anne'e de J. C. 1.483..

quatre lieues d'Antéquéra; mais les Mahomérans du Chateau les aïant appercus, sortirent, en firent deux Captifs, & les enmenerent. Comme il venoit encore du même côté d'autres Chrétiens, les Barbares resortirent pour les enlever, laissant les deux prisonniers garrotés, avec une garde de deux Soldats. Pendant leur absence un des Chrétiens, homme valeureux, trouva le moien de se délier, & aïant tué un des Gardes, il prit ses-armes, & força l'autre de s'enfuir. Il détacha aussi tôt son camarade, & tous deux s'étant rendus maîtres du Château, le firent scavoir promptement à Antéquéra, pour que l'on vînt, sans différer, en prendre possession: ce qui fut exécuté (A).

pagne avec une Armée.

Abo-Abdé- La nouvelle de l'échec qu'on avoit reçu dans l'Axarquia li, Roi de de Malaga, pénétra de douleur le Roi Don Ferdinand, & Grenade, se de Malaga, pénétra de douleur le Roi Don Ferdinand, & met en cam- l'excita à presser les préparatifs pour passer en Andalousie. Elle causa au contraite une joie inexprimable aux Mahométans, & surtout à Abo-Abdéli, Roi de Grenade, qui jugeant. qu'au moien de cette déroute, il n'y avoit plus de Cavalerie sur les Frontières des Chrétiens, rassembla, pour s'y jetter, quinze cens Chevaux, & sept mille Fantassins, tant de ses Partifans, que de ceux de son Pere, parce que malgré leur opposition, ils se réunirent volontiers contre les Chrétiens. Avec cette Armée, Abo-Abdéli partit de Grenade, & enfortant de la Ville, la pointe de l'Etendard heurta contre le: haut de la porte, & se brisa. Les Mahométans, extrêmement superstirieux & adonnés aux augures, regarderent cerévénement comme un mauvais signe. Hors de la Ville, ils surent, encore confirmés dans leur préjugé, par la rencontre d'un: Renard, qui passa au milieu des Bataillons, & s'échappa, sans qu'on eût pût lui faire aucun mal; mais Abo-Abdéli méprisant ces vaines idées, prit sa route par Loja, pour serenforcer des Troupes d'Aliatar son beau-pere, & Alcayde: de cette Place, & marcha ensuite vers Lucéna.

Lucéna .

Il insulte Les Chrétiens qui étoient dans les Redoutes, sirent sçafait le dégat, voir par des feux l'approche des Mahométans, afin qu'on se disposat à les repousser, comme le Comte de Cabra, l'Alcayde des Damoifeaux, le Seigneur de Luque & d'autres: ne tarderent pas à le faire. L'Alcayde des Damoiseaux, qui étoit à Baéna, vint à Lucena avec les Troupes qu'il put ramasser, en sorte que quand l'Armée Mahométane se préand the Lord of the second

D'ESPAGNE. XI. PARTIE. Si éc. XV.

Tenta devant la Place, & l'attaqua \*, elle trouva une vigoureuse résistance. Avant que les Mahométans arrivassent à Lucena, Amet-Aben-Cerrage se détacha avec trois cens Chevaux, & courur les campagnes d'Aguilar, de Luque, & des Villes & Places des environs, où il fit un grand butin; après quoi il retourna joindre Abo-Abdéli, envoiant devant par la route d'Inaxar & Loja, les Caprifs, les Bestiaux & les vivres, avec une escorte de deux cens Chevaux. Instruit-de la vive défense de l'Alcayde des Damoiseaux, & convaincu de l'impossibilité de réduire Lucéna, il s'avist d'un firatageme, pour affirer la capture qu'il avoit faite; & lui donner le tems d'avancer chemin. Comme il avoir connu à Cordoue l'Alcayde des Damoiseaux, lorsqu'il s'étoit ré-Ingié à cette Ville, pour se mettre à couvert de la haine & perfécution du Roi Abul-Hascen, il demanda à lui parler, én lui donnant toute sûteté; mais l'Alcayde étant sorti à cet esfet, altongea à dessem la conversation, afin que les Troupes eussent le rems d'arriver.

Anne's DE J. C. 1481.

Cependant Abo-Abdeli sçachant que toutes les Troupes Il se reire de la Frontière étoient en mouvement & en armes, leva le & le Comte piquet, & retourna à son Roiaume. A poine étoir-il décain-avec d'autres pe, qu'artiva le Comte de Cabra avec fes Troupes à Lucé-à la pour suite. ria. L'Alcayde des Damoifeaux fon neveu fortit au devant de loi & après les civilités convenablés, il lui rendit compte. de l'érat de l'Armée Mahométanne; mais l'oncle voulut, pour mieux s'affûrer de la vérité, s'en informer à Ferdinand. d'Argore, homme expérimenté & Ravant dans l'art Militaire, qui lui dit que les Mahometans pouvoient être au nombre de quinze cens Chevaux & de sept mille Piétons. Après avoir reçu ce témoignage, le Comte résolut de marcher à l'Ennemi & de le combattre, sans s'inquiéter de la supériorité des forces, quoique quelques-uns lui conseillassent d'attendre les Régimens de Sancta Ella, de la Rambla, d'Aguilar, de Montilla, de Castro & de la Puenté, qui étoient déja fans doute en campagne. Ne voulant point s'arrêter, de crainte que les Ennemis qui étoient accablés de sommeil & de fatigues, ne profitassent de son retard pour se mettre en sûreté, il partit à leur poursuite, avec l'Alcayde des Damoiseaux, & les Troupes d'Aguillar, de Montilla & de la Rambla, qui arriverent sur ces entresaites. Il envoia;

Ce fut le 21, d'Avril suivant Mariana, Liv. 25.

## HISTOIRE GENERALE

ANNE'E DE J. C. .1483.

devant Ferdinand d'Argote, Alcayde de Lucéna, Pierre Gonçalez de Hoces, Alcayde de Cabra, Pierre Fernandez de la Membrilla, Alcayde de Baéna, & Pierre Cnéto, tous braves Chevaliers, avec commission de reconnoître l'Ennemi, sans en venir aux mains, & de lui rendre compte de tour: il les suivit ayec l'Alcayde des Damoiseaux, à la tête du reste des Troupes.

de l'Armée

Disposition :: Abo-Abdéli apprit par ses Gardes avancées que les Chré-Mahométan- riens le poursuivoient; & comme il étoit si supérieur en nombre, il sit saire halte, & manger un morceau à ses Gens, parce qu'il étoit résolu de livrer bataille. On en donna avis an Comre, & à l'Alcayde des Damoiseaux, qui firent reposer leurs Troupes, & allerent en personne, accompagnés de quelques Cavaliers, reconnoître l'Armée & l'Ordre des Ennemis, & le terrein qu'ils occupoient. Etant montés sur une petite montagne voisine, ils virent que de six Escadrons. de Cavalerie, cinq s'étoient réunis & formoient un Corps, & qu'à deux cens pas de-là étoit l'Infanterie, partagée en deux Baraillons, aïant les flancs onverts, & l'autre Escadron de Cavalerie dans le centre.

LAimée Chrétienne.

Ordre de De retour avec cette connoissance, le Comte de Cabra fit reprendre les armes, & disposa ses gens au combat. It placa toute la Cavalerie entre deux Corps d'Infanterie, dont ildonna le commandement à Loup de Mendoza son oncle, & à Diégue de Cabra, & mit à l'arriere-garde Pierre Fernandez de la Membrilla, Pierre de Torreblanca, Ramire de Valencuela & Diégue de Clavijo, quatre Chevaliers à son, service, pour encourager ceux qui étoient derriere. Aiant. ensuite ordonné à tous d'observer l'ordre, & de ne point jetter les Lances, ni s'arrêter à ramasser aucune dépouille, ni crier, comme l'on disoit alors, aux Mahométans, pour ne pas faire connoître le peu de monde qu'ils étoient, & les. arant exhortés en peu de mots, mais d'une maniere digne. de sa valeur & de sa naissance, il marcha sierement à l'Ennemi, au son des Tymbales & des Trompettes, tous les Chrétiens invoquant l'Apôtre Saint Jacques.

Il faisoit ce jour-là un peu de brouillard, qui empêcha On en vient à une Bataille, & les Ma- qu'Abo- Abdéli, & Aliatar, Alcayde de Loja, ne pussent voir hométanssont les Drapeaux & Etendards des Chrétiens, ni reconnoître défaits. leur nombre; & comme ceux-ci descendoient par un petit côteau, les Mahométans s'imaginerent qu'ils alloient avoir fur les bras toutes les forces de l'Andalousie. Frappés de cette D'ESPAGNE. XI. PARTIE. S 1Ec. XV.

idée, les Ennemis perdirent courage, & leurs Escadrons Anne's DE aïant été enfoncés au premier choc, par le Comte de Cabra & l'Alcayde des Damoiseaux, avec perte de trente Cayaliers, outre beaucoup d'autres qui furent désarçonnés & culbutés par terre, ils commencerent à fuir. Ranimés cependant par leur Roi & par l'Alcayde de Loja, qu'il avoit à son côté, lesquels leur rappellerent leur propre gloire, à la vûe du petit nombre de Chrétiens qu'ils avoient en tête, plusieurs revintent à la charge. Le combat sur alors plus rude, & dura quelque tems; mais Louis de Godoy ayant paru sur ces entrefaites au haut de la côte, à la tête de quarante Chevaux, & Laurent de Parias avec cinquante, que le Seigneur de Luque envoïoit, les Mahométans qui les appercurent, & qui entendirent dans le même tems une Trompette Italienne qui leur étoit inconnue, ne douterent point qu'il n'arrivât aux Chrétiens un puissant secours; & comme la terreur s'étoit déja répandue dans leur Armée, ils prirent tous la fuite, les Cavaliers confiant leur vie à la légéreté & vitesse de leurs Chevaux, & les Fantassins à l'épaisseur des forêts.

J. C. **1483.** 

Le Comte de Cabra & l'Alcayde des Damoiseaux n'eu- Les Chrérent pas plutôt vû les Ennemis en déroute, qu'ils détache-fuivent les rent à leur poursuite Don Gonçale de Cordoue, frere du Fuyards. Comte de Cabra, qui s'est acquis depuis par ses exploits. héroiques le renom de Grand Capitaine, avec cent Lances, & environ cent vint Cavaliers braves & vigoureux, lui ordonnant de charger un Corps de trois cens cinquante à quatre cens Chevaux, qui se retiroient en bon ordre. Pour le soutenir, le Comte de Cabra le fuivit à la tête de cent Lances, laissant les autres Troupes sur le champ de Bataille, où l'on tua ou fit prisonniers, tous les Mahométans qui s'y trouyerent.

Abo-Abdéli abandonné de ceux qui le gardoient, par la Le Ros mort des uns & la lâcheté des autres, se battit en retraite est fair prison-Jusqu'au ruisseau de Martin Gonçalez. Là son cheval aïant nier & conété tué, il fe couvrit de son bouclier, & alla à pied, comme duit à Lustil put, se cacher au milieu des brossailles qui étoient le long du ruisseau. Deux Fantassins de ceux, qui rodoient par là l'apperçurent, & le suivirent pour le prendre. Le Roi arant mis aussi-tôt l'épée à la main, se désendit d'abard avec va-Leur; mais comme on lui allongea quelques coups de PiAnne'e de J. C. 1483.

que, & que les armes n'étoient pas égales, il se rendit & se laissa garroter par les deux Soldats, qui le conduisant au chemin, furent tentés de le tuer, pour avoir ses armes & ses habits. Dans le même tems survintent Pierre de Torréblanca & Diégue de Clavijo à la tête de l'arriere-garde, qui frappés de son air de distinction, & de la richesse de ses armes, le tirerent des mains des deux Soldats, sans le connoître, jugeant à ces deux indices, que ce devoit être une personne d'importance. L'Alcayde des Damoiseaux étant aussi arrivé sur ces entresaites, ils lui rendirent compte de ce qui s'étoit passé, & lui remirent l'Illustre prisonnier, que ce Seigneur sit conduire à Lucéna par un de ses Domestiques, avec dix Chevaux d'Escorte. Les Historiens d'Espagne ne s'accordent point sur la maniere dont le Roi Abo-Abdéli sur pris; mais j'ai fuivi l'Abbé de Rute dans l'Histoire manuscrite de la Maifon de Cordoue, qu'il a composée avec de grands soins & une extrême attention, & qui est dans la Bibliothéque du Roi. Les Lucénois & Baénois disputent sur le lieu de la naissance des deux Fantassins, qui ont fait ce Prince Prifonnier.

On contimire,

De là l'Alcayde des Damoiseaux courut joindre le Comte nue la pour- de Cabra, qui suivoit Don Gonça e de Cordoue son frere, à qui l'Escadron de quatre cens Chevaux Mahomérans sit tête trois ou quatre fois, voiant le peu de Chrétiens qu'ils avoient à leurs trousses; mais lorsque le Comte de Cabra ne fut plus qu'à peu de distance, les Ennemis s'enfuirent à toute bride & en désordre, après avoir eu quelques-uns de leurs gens tués, & d'autres blessés. Les Chrétiens les poursuivirent jusqu'au Ponton de la perite Riviere de Biudéra, dans laquelle plusieurs des Mahométans furent noiés, parce que les eaux étoient alors très-fortes & hautes. Don Alfonse d'Aguilar, qui étoit à Antéquéra, & d'autres aïant été informés de l'heureux succès de la Baraille, sortirent avec leurs Troupes pour couper la retraire aux Mahométans, & en attraperent un grand nombre.

hométans,

Le Comte de Cabra & l'Alcayde des Damoiseaux pourfirent les Ma-suivirent les Ennemis jusque proche de Loja, & aïant rallié leurs Troupes dans cet endroit, parce qu'on étoit sur la fin du jour, ils retournerent au lieu où s'étoit livré le combat, rendre graces à Dieu de la victoire. Ils y resterent toute la muit, & le jour suivant, ils sirent dissérens Détachemens

commandés par des personnes de mérite, pour ramasser les dépouilles, qui furent très-considérables, tant en armes qu'en ANNE'E DE habits. On prit quatre cens Chevaux, tous les Bagages & toutes les Bêtes de somme, & l'on mit aux fers quantiré de - Mahométans que l'on trouva cachés. Cette Bataille se livra le vingt-uniéme jour d'Avril; l'on y gagna l'Etendard Roïal de Grenade, avec vingt-deux autres, & les Mahomérans eurent plus de mille Chevaux & de quatre mille Fantassins rués ou faits prisonniers: parmi les derniers se trouverent les principaux Seigneurs du Roïaume de Grenade, dont l'Abbé de Rute rapporte les noms bien détaillés. Le Comte de Cabra & l'Alcayde des Damoiseaux chargerent ensuite Don Goncale de Cordoue & Don Louis de Godoy de la répartition des dépouilles, & après qu'elle fur faire, le Comte ramena ses Troupes à Cabra, & l'Alcayde des Damoiseaux retourna avec les siennes à Lucéna, faisant tous deux sçavoir à leurs Majestés Catholiques le glorieux succès de leur expédition (A).

Le Roi Don Ferdinand étoit à Madrid avec la Reine Le Roi Don Doña Isabelle, lorsque les personnes qui leur avoient été Ferdinand, & envoïées par le Comte de Cabra & l'Alcayde des Damoi- na Isabelle seaux, leur apporterent la nouvelle de la Victoire, qui leur partent, le causa toute la joie possible. Comme il éroit sur son départ l'Andalousie, pour l'Andalousie, il le précipita, & sortit de Madrid le vingt-i la seconde huitieme jour d'Avril. Dans le même tems la Reine partit pour les Fronpour Burgos, & pour les Frontières de Navarre & de Bif-varre. caye, afin de donner les ordres nécessaires, en cas que du côté de la France on voulût former quelque entreprise en Navarre, & de remettre dans la Biscaye la Justice en vi-

gueur. Don Ferdinand se rendit à grandes journées en Andalousie; Arrivée du Roi Don Fer-& le bruit de son voïage s'étant répandu, le Comte de Cardinand à Gorbra & l'Alcayde des Damoiseaux vinrent au-devant de lui à doue. une lieue de Cordoue avec un nombreux Cortége. Le Roi: les reçut avec les plus grandes marques d'estime & d'affection, & étant entré dans cette Ville le neuvième jour de: Mai avec eux & les rincipaux Seigneurs de Castille, ill fur loger dans l'Alcazar Roial. Le jour suivant le Comre de Cabra & l'Alcayde des Damoiseaux allerent à

J. C. 1483

<sup>(</sup>A) Pulgar, Bennalder, Nebrija, Gariery, Zurita: & d'abures

ANNÉE DE J. C. 1483.

l'Alcazar, & aïant obtenu audience du Roi, ils lui dirent; qu'ils avoient gardé le Roi de Grenade pour le lui remettre, comme lui appartenant, parce qu'un Roi ne pouvoit être prisonnier que d'un autre Roi. Cette attention flatta fort le Roi Don Ferdinand, qui ordonna d'amener Abo-Abdéli, quoiqu'il ne dût pas le voir, à cause de l'usage où sont les Rois d'Espagne, de ne point voir leurs Prisonniers, sans leur donner la liberté. Ainsi l'Alcayde des Damoiseaux donna ordre à Alfonse de Ruéda, Gentilhomme de sa Maison, d'aller querir le Roi Prisonnier.

On y amene le Roi Abo · Abdéli, enfermé à Porcuna.

Alfonse de Ruéda obéit, & amena le Roi de Grenade avec une bonne escorte & beaucoup de politesse. Tous les qui est ensui? Seigneurs, Gentilshommes titrés & Chevaliers qui étoient ce conduit & à Cordoue, fortirent par ordre du Roi Don Ferdinand, pour recevoir le Roi prisonnier, & allerent à une lieue de la Ville au-devant de ce Prince Mahométan, qui venoit, comme une personne Roïale, monté sur un cheval magnifiquement enharnaché. Ils l'accompagnerent à Cordoue, & le conduisirent au Palais Episcopal, en présence de tous les Habitans, qui étoient sortis de leurs maisons & accourus pour le voir. Dès qu'il fut arrivé, le Comte de Cabra & l'Alcayde des Damoiseaux le quitterent, & allerent prendre les ordres du Roi Don Ferdinand, qui le sit d'abord remettre à Don Henri Henriquez son Oncle, & son Majordome, & à Rodrigue d'Ulloa, & ensuite au Commendeur Martin d'Alarcon, qui le transféra peu de jours après à la Forteresse de Porcuña, dont il étoit Alcayde ( A ).

Le Roi Don met en campagne,

Comme toutes les Troupes des deux Castilles, & un Ferdinand se Corps de Suisses, que le Roi Don Ferdinand avoit pris à sa solde, étoient déja arrivés, le Roi ordonna de rassembler toute l'Armée à Castro d'el-Rio, où se trouverent avec lui le cinquiéme jour de Juin, le Grand-Maître de Saint Jacques, celui de Calatrava \* Don François de Zuñiga pour

> (A) L'ABBÉ DE RUTE. FERRÉRAS ne nomme point ce Grand-Maître, quoique c'en fut un nou veau, puisque Don Rodrigue Tellez, qui l'étoit, avoit été tué l'année précédente devant Loja. Le Continuateur de l'Histoire Eccléssaftique de M. l'Abbé Fleury Liv. 115. an. 1.82. marque que c'étoit Don Garcie Lopez de Padilla, & qu'on l'avoit élevé à cette Dignité, l'idésendre Alhama.

à condition qu'il défendroit à ses propres dépens la Ville d'Alhama. Il cite Mariana pour autorité; mais il n'en est rien dit dans la Traduction de cet Auteur. On verra d'ailleurs dans la premiere Note qui suit, que si Don Garcie Lopez de Padilla a réellement remplacé Don Rodrigue Tellez ce n'a pas été probablement avec l'obligation de le Grand-Maître d'Alcantara son frere, les Ducs d'Albuquerque & de Najéra, les Marquis de Villéna & de Anne's DE Cadiz, les Comtes de Cabra, Médellin, Monterrey, Bélalcazar, Buen-Dia & Tendilla, l'Alcayde des Damoifeaux, Don Henri Henriquez, oncle du Roi, Don Jean de Guzman, fils du Duc de Médina-Sydonia, avec les Troupes de fon pere, Don Ferdinand de Vélasco, Louis Fernandez Portocarréro, Rodrigue d'Ulloa, Trésorier du Roi, & d'autres Seigneurs. Il partit de-là pour les Carrizales, où il attendit l'Artillerie & les vivres, & fit la revûe de son Armée, dans laquelle il y avoit dix mille Chevaux, vingt mille Fantassins, & trente mille Pionniers. Dès que tout sut arrivé, il se mit en marche pour entrer dans le Roïaume de Grenade.

Voici comment son Armée étoit disposée: à l'avant-Ordre de Bagarde étoient le Grand-Maître de Saint-Jacques, le Mar-taille de son quis de Cadiz, Don Alfonse d'Aguilar & Louis Fernandez Portocarréro avec leurs Troupes; derriere eux le Grand-Maître de Calatrava, à la tête d'un autre Corps, & ensuite Don François de Zuñiga avec les Troupes de son pere, & celles du Grand-Maître d'Alcantara son frere. Le Comte de Bélalcazar & Don Frédéric de Toléde formoient un autre Corps avec leurs Troupes; le Duc de Najéra, un autre avec les siennes, & celles des Villes de Jaën, Ubéda & Baéza; le Duc d'Albuquerque & Don Jean de Guzman, un autre avec les leurs. Dans le Corps de Bataille étoit le Roi avec mille Chevaux de sa Garde, sa Maison, cinq cens Hommes d'armes & autant de Chevaux-légers, desquels il nomma Capitaine le Marquis de Villéna, & Porte-Enseigne Don 'Alfonse de Sylva, en la place du Comte de Cifuentes son frere. Il avoit mis à l'arriere garde le Comte du Buen-Dia, Don Jean de Soto-Mayor, Seigneur d'Alconchel, Martin Alfonse, Seigneur de Monté-Mayor, avec leurs Troupes, & Don Ferdinand de Vélasco avec celles du Duc de l'Infantado, & du Duc de Médina-Céli, l'Infanterie étant répartie & distribuée avec ses Capitaines dans des Places convenables. L'Artillerie & les Bagages étoient escortés par la Cavalerie & l'Infanterie de Séville, Cordoue, Ecija, & des autres Villes & Places de l'Andalousie. Ce fut en cet ordre que l'Armée Chrétienne arriva à la tête de los Ginétes.

Le jour suivant le Roi Don Ferdinand posa son Camp Mora braproche d'Illora; & comme les Mahométans firent une for-lée & fon Tar-

Tome VII.

Gggg

ANNE'E DE J. C. 1483. ritoire faccagá.

tie de la Place, l'avant-garde de l'Armée les combattit, les mit en fuite & entra dans le Fauxbourg, les Gens qui y vivoient, s'étant retirés dans la Ville. Le Roi sçachant que les Mahométans avoient leurs grains proche de la muraille, donna ordre de les brûler; mais les Ennemis s'y opposerent de dessus les murs, à coups de pierres, de stèches & d'arquebuses, ce qui fit que le Roi ordonna aux Canoniers d'amener quelques pièces d'Artillerie, pour battre le haux des murailles. Ceux-ci aïant promptement obéi, les Mahométans furent si maltraités, qu'ils prirent le parti d'abandonner leurs Postes, & les Chrétiens mirent le feu aux grains, & ensuite au Fauxbourg, en sorte que cette Ville sut presque détruite, & son Territoire saccagé.

Dans le même tems le Roi détacha deux mille Chevaux

& dix mille Pionniers sous la conduite du Comte de Cabra.

& de Don Alfonse d'Aguilar, avec ordre de ravager le Ter-

On fait le **∉**gat dans d'autres endroits.

> ritoire de Monté-Frio. Les deux Généraux se posterent proche des portes de la Ville, afin d'empêcher que les Habi-

truction de Taxara.

tans ne pullent sortir pour s'opposer au dégat, qui fut si général, que les Pionniers ne laisserent rien sur pied dans tous Prise & def les environs. Quand il fut fait, ils retournerent joindre l'Armée, qui paffa à Taxara, Place située à moitié chemin d'Alhama. Dès qu'on y arriva, le Roi sit sommer les Habitans de se rendre, & de lui remettre leur Ville; & sur le resus. qu'ils firent, il ordonna au Grand-Maître de Saint Jacques, au Marquis de Cadiz, au Marquis de Villéna, & au Duc de Najéra, d'attaquer Taxara par quatre endroits à la fois avec d'autres Seigneurs & Chevaliers. Tous ceux-ci le firent avec valeur jusqu'à s'approcher du mur; mais les Mahométans se défendirent vigoureusement, & obligerent les Chrétiens de s'éloigner, à force de jetter sur eux des seux d'artissee. Le lendemain les Chrétiens retournerent à l'attaque avec tant d'ardeur, que les Habitans effraiés, envoierent un Alfaquioffrir la Ville & le Château au Roi, à condition qu'on les laisseroit sortir libres avec leurs effets; mais le Roi exigea qu'ils se rendissent tous à discrétion & captifs. Pendant que les Habitans disputoient entre eux, s'ils devoient se soumettre à cette dure loi, ou facrifier leur vie à la défense de la Place, les Chrétiens escaladerent le mur, s'emparerent de la Ville, & mirent aux fers tous les Mahométans, hommes, femmes & enfans. On abandonna enfuite la Ville au pillage, dans laquelle on trouva quantité de vivres, d'armes &

## D'ESPAGNE. XI. PARTIE. Sizc. XV.

de chevaux; & après que l'on en eut saccagé tous les envi-Tons, le Roi la fit raser. De là le Roi passa à Alhama, où il ANNL'E laissa le Comre de Tendilla avec mille Chevaux & l'Infanterie nécessaire pour la sûreté de la Place, \* & Don Henri Henriquez son oncle, pour se faire panser & guérir de quelques blessures assez dangereuses qu'il avoit reçues à la prise

1483.

Le Roi alla avec les autres Troupes & les Pionniers déso- La Plaine de Grenade sac-1er la Plaine de Grenade, & l'Armée étant arrivée en bon cagée. ordre à un petit lieu, appellé Malaha, en brûla toutes les maisons. On fut de-là camper à Albendin, très-proche de Grenade, d'où le Roi envoïa dans la Plaine de cette derniere Ville, sous une bonne escorte de Cavalerie & d'Infanterie, les Pionniers, qui porterent par tout les horreurs de la guerre, détruisant & livrant aux flammes la moisson. les vignes, les oliviers, les moulins & les maisons de campagne. Les Mahométans voïoient la ruine de leurs biens, Tans pouvoir y remédier, & le Roi Abul-Hascen n'osoir sorzir de Grenade \*\*, à cause de la haine que lui portoient les Habitans, de crainte qu'on ne lui fermât les portes, dès qu'il seroit dehors. Cependant Abul-Hascen envoira le Grand-Alfaqui avec un Sauf-conduit vers le Roi Don Ferdinand. pour lui demander une Tréve, & lui dire que s'il vouloit lui rendre Abo-Abdéli son fils, il lui païeroit exactement tous les ans le même tribut que ses Prédécesseurs, ajoûtant d'autres conditions aussi avantageuses que s'il eût été vainqueur. & eût pû donner la loi; mais le Roi Don Ferdinand, justement indigné de l'orgueil de ce Prince, & convaincu d'aildeurs qu'il seroit indigne de lui de livrer un Roi Prisonnier entre les mains de son Ennemi, pour être fait mourir, congédia l'Alfaqui avec une réponse convenable.

Les Pionniers continuerent donc le dégat, & détruisirent Retour du Roi & de son tout ce qu'ils trouverent, soit maisons, vignes, oliviers, Armée à Cormaisons de campagne, jardins, digues, bâtardeaux & mou-doue. lins. Comme les Mahométans n'avoient point de Troupes

plus Mariana convient que le Comte de Tendilla avoit sur la fin de cette année le Gouvernement d'Alhama, qui lui avoit été confié, suivant Ferreras par le Roi Don Ferdinand.

\* 11 avoit été reçu dans cette Ville, depuis la prison d'Abo-Abdéli. Marjana.

<sup>\*</sup> Il paroît suivre de ceci que le nouvezu Grand Maître de Calatrava n'étoit pas chargé de la défense d'Albama, parce qu'autrement il n'auroit pas du mettre le Roi dans la nécessité d'y établir des Troupes, qu'il auroit été luimême obligé de fournir & entretenir pour la sureic de ceue Place. Au sur-

ANNE'E DE J. C. 1483.

pour faire tête aux Chrétiens, ces Barbares s'imaginerent de troubler les eaux, de manière qu'elles ne fuffent plus potables. Au moien de ce stratagême, le Roi Don Ferdinand sut contraint de retirer son Armée, & de s'en retourner. Proche de Huescar, l'on apperçut six cens Chevaux Mahométans, contre lesquels le Roi détacha le Comte de Cabra & d'autres Seigneurs avec un Corps de Cavalerie; mais les Ennemis prirent aussi-tôt la fuite. Ainsi le Roi arriva le septième jour de Juillet à Cordoue avec l'Armée, & aïant païé les Troupes, il les congédia, quoiqu'il rassemblat le quinziéme jour d'Août toute la Cavalerie des Seigneurs & Villes de l'Andalousie, & l'envoïât à Alhama, pour en amener Don Henri Henriquez son oncle, qui y étoit resté à cause de ses blessures, & qui se rendit à Cordoue avec cette escorte, sans avoir rencontré aucun obstacle (A).

On traite de خلفه

Quand le Roi Don Ferdinand fut de retour à Cordoue, la liberté du la mere d'Abo-Abdéli lui envoïa des personnes de confiance pour folliciter la liberté de fon fils, promettant de relâcher tous les Captifs Chrétiens qu'il y avoit dans ses Domaines. & que son fils se reconnoîtroit Vassal de la Castille, avec toutes les obligations attachées à cette qualité, & douze mille pistoles d'or par an. A cette proposition, le Roi Don Ferdinand assembla les principaux Seigneurs qui étoient à sa Cour, pour délibérer sur ce qu'il y avoit à saire. Le Grand-Maître de Saint Jacques & d'autres furent d'avis. pour différens motifs, qu'on devoit garder le prisonnier; mais le Marquis de Cadiz & le Comte de Cabra furent d'un sentiment contraire, parce qu'ils prétendoient qu'en semettant en liberté le Roi Abo-Abdéli, ce Prince & sons Pere ne manqueroient pas de se faire une guerre eruelle. qui diminueroit les forces des Mahomérans, et rendroir la conquêre du Roïaume de Grenade plus facile.

Ce Prince a Ecadinand.

Le Roi Don Ferdinand ne voulant point décider une afune audience du Roi Den faire si importante fans la participation de la Reine, quiétoir à Victoria, dépêcha un Courier à cette Princesse, qui lui répondit, que l'avis du Marquis de Cadiz lui paroissoit le meilleur. Ainsi le Roi se détermina à rendre la liberté au Roi Abo-Abdéli aux conditions proposées, & donna ordre au Comte de Cabra de faire dire à Martin d'Alarcon de l'a-

<sup>(</sup>A) Pulgar , Garibay , Zurita , Marmol , Bléda & d'aniecs.

D'ESPAGNE, XI. PARTIE. SIEC. XV.

mener de Porcuña; ce qui fut exécuté. Le Comte de Cabra étant sorti au-devant d'Abo-Abdéli avec d'autres Seigneurs, le conduisit au Palais, où le Roi l'attendoit avec tout l'éclat de Sa Majesté. En entrant dans la Salle où étoit le Roi Don Ferdinand, Abo-Abdéli fit une génuflexion, quoique contre le gré du Roi, & en approchant de sa personne, il mit de nouveau un genou en terre, & demanda au Roi la main pour la baiser, en signe de vasselage; mais le Roi Don Ferdinand le releva, sans vouloir souffrir qu'il lui baisat la main, lui fit mille amitiés, & le congédia après un court entretien, avec des termes pleins d'estime, & qui durent lui don-

ner de grandes espérances.

La mere d'Abo-Abdéli sçachant que la liberté de son fils Il est remis étoit une affaire réglée, envoïa les principaux Seigneurs ses retourne Partisans pour l'accompagner, & au Roi Don Ferdinand Grenade. une grande quantité de pistoles pour sa rançon, & tous les Captifs Chrétiens qu'il y avoit dans ses Domaines, avec les otages dont on étoit convenu pour la sûreté du Traité. Tous les Députés Mahométans se rendirent à Cordoue, & dès qu'ils furent arrivés, on signa les articles du Traité \*, ausquels on ajoûta, qu'il seroit donné un Passe-port à Mahomet Aben-Cerrage, qui étoit en Afrique, pour pouvoir venir en Espagne, sans aucun obstacle de la part des Capitaines de la Flotte qui croisoit sur les Côtes du Rosaume de Grenade. & que les Sujets du Roi Don Ferdinand & d'Abo-Abdéli pourroient commercer réciproquement dans l'un & l'autre Etat. Le Roi Don Ferdinand donna à cinquante des Seigneurs Mahométans, qui étoient venus querir le Roi Abo-

J. C.

**₹48** ‰

\* MARIANA, qui prétend que les Traité sut sais entre le Roi Don Ferdimand, & le même Abo-Abdéli, marque qu'il contenois quatre articles : 1°. Qu'Abo Abdéli remettroit son fils aîné & douze autres enfans des prinzipaux Seigneurs Maures entre les mains du Roi Don Ferdinand, pour garans de sa sidélité & de son attachement à la Couronne de Castille : 2°. Qu'il païezoit tous les ans à cette Couronne douze mille écus de Tribut : 3°. Qu'il se srouveroit à l'Assemblée des Etats Généraux, toutes les fois qu'on l'y inviteroit. Enfin que pendant l'espace de cinq ans, on mettroit tous les ans en liberté quatre cens niclaves Chrétiens, Dureste l'd'en juger.

l'il ne fait aucune mention des propositions & démarches de la mere d'Abo-Abdéli pour la liberté de ce Prince, nã des différens avis des Seigneurs à ce fujet, ni par consequent de l'approbation que donna la Reine Dona l'abelle au Conseil du Marquis de Cadiz. Le Pere d'Orléans qui dit avoir pris pour guides Bléda & Carvajal, auxquels Pierre Martyr & d'autres Auteurs contemporains en ont servi pour les guerres des Maures, supplée en partie à l'omission de Mariana, & s'accorde avec lui sur le contenu du Traité, dont FERRERAS a crus pouvoir le contenter de donner une idés quoiqu'imparfaite, comme il est facile

Abdéli, de riches habits, des Chevaux & de l'argent pour le voiage; & Abo-Abdéli aïant pris congé de lui, passa à J. C. €483. Guadix, où sa mere l'attendoit, & de là à Grenade. \*

Pieté du Roi mand

Aïant donné tous les ordres nécessaires en Andalousie, Don Ferdi- & rendu un Edit par lequel il fut désendu sous de rigoureuses peines, de fournir des vivres ni aucune autre marchandise, pour la partie du Roiaume de Grenade qui reconnoissoit encore Abul Hascen, le Roi Don Ferdinand partit de Cordoue, après avoir expressément recommandé à ses Généraux de veiller à la sûreté de la Frontière, & alla à Guadaloupe faire une neuvaine à Notre Dame, en actions de graces des heureux succès de la Campagne (A).

Irruption & Parti Maho-

mé.an.

Dès que le Roi Don-Ferdinand eut quitté l'Andalousie, déroute d'un le Roi Abul-Hascen rassembla un Corps de Troupes, à dessein de faire rétablir Taxara. Pour parer l'obstacle qu'on pouvoit apporter d'Alhama à son entreprise, il sit passer à Ronda une bonne partie de ses Troupes, avec ordre de se joindre à celles de cette Ville, de Malaga & de la Frontière, & de faire une irruption sur les Terres des Chrétiens. Douze cens Chevaux, commandés par Bégir, Alcayde de Malaga, étant donc entrés par Zahara, trois cens d'entr'eux prirent la route d'Utréra, & cinquante autres celle de Coronil & Morales, & enleverent dans ces quartiers quantité de Bœufs, de Bêtes à laine & d'autres choses. Comme les Commandans des Frontières avoient été avertis de l'incursion des Mahométans, par les seux des Redoutes, Louis de Portocarrero, Seigneur de Palma, l'Alcayde de Moron, Figuéredo, Marrin Galindo, Ferdinand Carrillo, Capitaine de la Confédération & d'autres se joignirent avec les Troupes d'Ecija, Ossuna, Moron & de cette Contrée. Soixante Chevaux d'Utréra allerent les premiers avec quelques Piétons à la poursuite des Mahométans, qui emmenoient leur butin. Aïant atteint leur arriere-garde, ils la harcelerent, tuerent quelques-uns de leurs gens, & firent si bien qu'ils les arrêtetent jusqu'à l'arrivée des autres Troupes Chrétiennes. Cependant les ennemis aïant passé la petite Montagne de Lopéra, se mirent en ordre de Bataille, dans la Vallée

(A) PULGAR, GARIBAY, ZURI- | traint d'en sortir, soit par la crainte A, L'ABBÉ DE RUTE & d'autres. | bien sondée ou non de n'y être pas en TA, L'ABBÉ DE RUTE & d'autres.

\* Sil est vrai qu'Abo-Abdéli ait
alors retourné à Grenade, il faut croire
que le Roi Abul-Hascen avoit été con-

## D'ESPAGNE. XI. PARTIE. SIEC. XV. 607.

de la Fontaine de la Higuéra, pour attendre les Chrétiens qui marcherent à eux fierement, commandés par le Seigneur de Palma. Sur ces entrefaites arriva encore Antoine Rodriguez avec les Troupes de Marchéna, son Etendard & sa Trompette; & les Chrétiens fondirent sur les Mahométans avec tant de vigueur, qu'au premier choc ils en tuerent & culbuterent un grand nombre. S'étant ensuite ralliés ils retournerent à la charge, les taillerent en piéces, les mirent en fuite & les poursuivirent l'espace d'une lieue, passant au fil de l'épée plus de huit cens Mahométans, & faisant plus de deux cens prisonniers, entr'autres plusieurs Seigneurs de la premiere distinction, tels que les Alcaydes de Malaga, d'Alora, de Marvella, d'El-Burgo, de Comares, de Coin & de Vélez-Malaga. De retour au Champ de Bataille, ils y trouverent beaucoup de chevaux, d'armes & d'habits, & parmi ces dépouilles on reconnut plusieurs armes & chevaux avec leurs harnois, pour être de ceux qu'on avoit perdus dans l'Axarquia. Enfin des douze cens Chevaux Mahométans, qui avoient fait l'excursion, il ne s'en sauva que deux cens, & les Fantassins allerent se cacher dans les Montagnes des environs. Cette victoire ne come que sept ou huit hommes aux Chrétiens, dont l'In-

1483~

fanterie étoit restée sur la hauteur.

Le Marquis de Cadiz, averti des courses des Mahomé- Le Marquis tans sortit promptement de Xérez, où il étoit, avec ses ne la chasse Troupes & les Gentilshommes de cette Ville, & vint à aux Fuyards. Arcos. Comme il y apprit leur déroute, il courut couper la retraite aux Fuyards, & aïant passé la Riviere de Guadalété, il se mit à leurs trousses, en sorte que lui & les Gentilshommes de Xérez firent quatre-vingt-dix Captifs, & prirent cent Chevaux, dont il donna moitié aux Gentilshommes de Xérez. Etant ensuite retourné à Arcos, il envoïa huit Cheyaux au Roi (A). Zurita dit que la Bataille se donna le 9. de Septembre, mais il est sûr que ce sut le 17.

Peu de tems après le Marquis de Cadiz toujours actif & Il veut surardent, résolut de s'empares de Zahara, où il sçavoit qu'il prendre Zahara y avoit moins de Troupes qu'il n'en falloit pour sa désense. Il invita en conséquence Portocarréro, Seigneur de Palma & Alcayde d'Ecija, & Jean d'Almaraz, Capitaine de Ca-

<sup>(</sup>A) Pulgar Bernaldez, Garibay, Zurita, & Caunes.

Ane'ee de J. C. 1483.

valerie de la Confédération, à le seconder avec leurs Troupes, & commanda à celle d'Ecija & de Xérez de se tenir prêtes à les secourir en cas de besoin. Aïant ainsi rassemblé six cens Chevaux & quatre cens Fantassins, il donna ordre à Ortéga de Prado, son Escaladeur d'aller avec trente hommes & des échelles se cacher à la faveur de l'obscurité de la nuit, dans le creux de quelques Rochers, qui étoient proche de la Ville, d'où ils ne pussent être vus des Habitans. Etant parti ensuite, il posta ses gens derriere quelques Montagnes, de maniere qu'on ne pût pas non plus les appercevoir de la Ville, & mit une Sentinelle sur une hauteur, pour être averti de tout. A la pointe du jour les Mahométans parurent sur les murailles, examinerent la campagne, & se retirerent sans inquiétude, n'aïant rien découvert de

Succès de fon entrepriſc.

On donna avis de la sécurité des Mahométans au Marquis de Cadiz, qui l'après-midi ordonna au Seigneur de Palma d'attaquer la Ville du côté opposé à celui où étoient les gens destinés pour l'escalade. Le Seigneur de Palma le fit, & les Mahométans ayant porté de ce côté-là toutes leurs forces, les hommes qui devoient escalader, eurent la facilité de jetter leurs échelles, & d'entrer dans la Place uivis du Marquis de Cadiz avec un Corps de Troupes. Les Mahométans ne sçurent pas plutôt les Chrétiens dans la Ville, qu'ils se retirerent avec précipitation à la Forteresse, & toutes les Troupes, qu'on avoit amenées, étant entrées, ils proposerent au Marquis le jour suivant de rendre la Forteresse, en les laissant sortir en pleine liberté; ce qui leur fut accordé. Au moïen de cette capitulation les Mahométans, qui étoient tous gens de guerre, sans femmes ni enfans, évacuerent la Place, & le Marquis la mit en état de défense, y établit une bonne garnison avec tout ce qui lui Le Roi & étoit nécessaire. Dès qu'on eut fait cette acquisition, le la Reine le font Duc de Marquis de Cadiz en informa le Roi & la Reine, qui pour le récompenser, le firent Duc de Cadiz, & lui donnerent la même Ville de Zahara, avec le Titre de Marquis 💥 ( A).

Cadiz.

(A) Pulgar & Bernaldez. Quoique Mariana convienne que le Marquis de Cadiz fut alors récompensé de ses glorieux services; il ne parle point de ce que Ferreras marque ici; mais en revanche il dit, qu'on envoia | jointe aux autres.

à ce brave Seigneur un Privilége, par lequel on devoit lui donner tous les ans l'habit que les Rois de Castille porteroient le jour de la Notre-Dame de Septembre. Peut-être cette faveur fut-elle

Zurita

# D'ESPAGNE XI. PARTIE Size. XV. '609

Zarita veut que Zahara ait été prise le 26. de Septembre; Anne's DE

mais il se trompe, car ce sur un jeudi 28. d'Octobre.

Le Comte de Tendilla faisoit d'Alhama avec sa Garnison stratagéme des courses continuelles sur les Territoires voisins, en sorte du Comte de que les Laboureurs de ces quartiers n'osoient sortir pour Tendilla Alhama.

ensemencer les terres, de crainte d'être faits captiss, & que les Mahométans souffroient beaucoup de ce côté-là. Un pan de la muraille aïant été renversé, au commencement de l'Hyver, par les grandes pluies & les grosses eaux, il sit promptement réparer la bréche, & la masqua, pendant que l'on y travailloit, avec une toile si bien peinte, qu'il falloit être très-près pour s'en appercevoir. Comme les Troupes de la Garnison commençoient aussi à se mutiner, saute d'être païées, il les appaisa, en leur donnant des billets de papier de différente valeur, qu'il s'engagea, soi de Chevalier, d'acquitter (A).

Ouand la Reine Doña Isabelle partit de Madrid, elle alla à Burgos & de-là à Saint Dominique de la Chaussée, Dona Isabel-& à Victoria, où arriva dans le mois de Mai du séquestre caye. avec le Portugal, l'Infante Dona Isabelle, conduite par l'Archevêque de Saint Jacques, Don Alfonse de Fonséca, le Comte de Féria, le Pere Ferdinand de Talavéra & d'autres Seigneurs. Sans s'arrêter à faire éclater la joie qu'elle œut de revoir sa fille, elle passa en Biscaye, d'où elle envoia la Flotte dans la Méditerranée, pour empêcher les Mahométans de Grenade de pouvoir passer en Afrique, & ceux d'Afrique de transporter ni Troupes, ni vivres, ni munitions dans le Roïaume de Grenade; précaurion qui ne contribua pas peu à procurer les heureux succès de la Campagne, parce que les Capitaines de la Flotte enleverent quelques Barques Mahomérannes, & affamerent les Grenadins par leurs soins à garder tous les passages.

En Biscaye on sit quelques châtimens exemplaires de le Roi & Malsaiteurs, & la Reine aïant rétabli le calme dans cette gnent à Victoria, où le Province, & donné les ordres nécessaires, retourna à Victoria, où le toria, où le Roi Don Ferdinand son mari se rendit aussi, bra & Diégue après avoir sini sa neuvaine à Guadaloupe. Pendant qu'ils de Cordone étoient tous deux dans cette Ville, le Comte de Cabra, & sont magnisitation de Cordone, Alcayde des Damoiseaux, y vin-cus, rent dans le mois de Novembre, avec un brillant cortége,

LA) PULGAR, & dautres.

Tome VII.

H hhh:

ANNE'E DE J. C. 14830

pour baifer la main à la Reine, & lui presenter les Etens dards & Drapeaux qu'ils avoient gagnés à la Bataille de Lucéna. Le Roi voulut que le Comte de Cabra fût conduit publiquement & en grande cérémonie par tous les Seigneurs de la Cour, au Palais, où leurs Majestés le reçurent avec de grands témoignages d'estime, & lui accorderent en récompense de ses bons services, une pension perpétuelle de cent mille Maravédis, & d'autres honneurs \*, pareille réception fut faite le jour suivant à l'Alcayde des Damoiseaux, à qui le Roi & la Reine donnerent aussi les mêmes marques de leur bienveillance & de leur gratitude ( A).

Convocad'Aragon Tarazone.

Le Roi Don Ferdinand avoit résolu de confier le Goution des Etats vernement général du Roïaume d'Aragon, pendant son absence, à Doña Béatrix Pimentel, mere de l'Infant Don Henri son cousin; mais ceux qui formoient le Conseil & la Députation de ce Roiaume, jugeant que cela étoit contraire à ses Loix & Priviléges, envoierent vers le Roià Viccoria, l'Evêque de Huesca pour le Conseil, & Don Louis de Hijar pour la Députation, le supplier, au nom de tout le Rojaume, de vouloir bien passer en personne en Aragon puisqu'il en étoit si proche, & tenir les Etats à Tarazone. L'Evêque de Huesca & Don Louis de Hijar s'étant acquittés de la commission, le Roi Don Ferdinand promit d'aller à cette Ville tenir les Etats, pour donner tous les ordres nécessaires dans le Rosaume, & expédia en conséquence des Lettres de convocation (B).

Réglement - Vassaux de Rémença

En Catalogne les Vassaux de Rémença, irrités des véxaen faveur des tions de leurs Seigneurs, prirent les armes contr'eux; mais l'Infant Don Henri & d'autres Seigneurs les déterminerent par de sages conseils à les mettre bas, & à avoir recours au Roi. Leurs plaintes furent favorablement écourées. & leRoi écrivit en leur faveur à Barthelemi Burro & à François de Villanova, ordonnant à ceux-ci d'assembler à Girone les Seigneurs, & de leur notifier de sa, part qu'il vouloit que les Vassaux de Rémença parassent à leurs Seigneurs

(A) GARBAY, L'ABBÉ DE RUTE & Drapeaux, pour servir à la postéries d'un Monument éternel des neuf Erendards que le même Comte de Cabra & l'Alcayde des Damoiseaux son neveu avoient enlevés sur les Maures auprès de Lucéna, Mariana,

d'autres.
(B) ZURITA.
\* On lui permit entr'autres d'ajoûter Maison, une Tête de Roi couronnée, avec une Orle de neuf Bannieres ou

Leulement les mêmes Tributs, que les autres Vassaux Anne's DE paroient par tout. Au moien de cet ordre le calme fut rétabli, & le Roi arma Chevaliers quelques uns de ces Vassaux

J. C.

**3483**-

pour sûreré de leur exemption \*(A).

Le cancer de l'Apostasie de la Religion Chrétienne au Etablissemente Judaisme & à la Secte Mahométanne, s'étoit étendu non-de différens feulement dans l'Andalousie, mais dans les Rosaumes de l'Inquision Toléde, Castille & Léon. Pour arrêter les progrès d'un dans les Roisumes de mal si dangereux, le Roi & la Reine voulurent qu'il y eût Toléde, Casdans tous ces endroits des Tribunaux d'Inquisition, leur tille & Léon.

Pierre de assignant les Districts dans lesquels ils devoient exercer leur Torquémada, Jurisdiction, & qu'un Inquisiteur Général eût autorité sur Dominicain, tous les autres Ministres, & veillat à tout ce qui concerne- Grand Inquisoir le Saint Office. Ils résolurent aussi de proposer au Pape sieur, pour Inquisiteur Général, le Pere Thomas de Torquémada, de l'Ordre de Saint Dominique, Prieur du Couvent de Sainte Croix de Ségovie, dont la vertu & la science leur étoient très-comues. Ainsi ils envoierent ordre à leur Agent à Rome de folliciter tout ceci auprès du Pape, & le Saint Pere, convaince que tout ce qu'ils demandoient étoit de la derniere conséquence pour la conservation de la Religion Chrétienne en Espagne, dans toute sa pureté, consentit à tout, & expédia en conséquence ses Bulles qui eurent leur entier effet \*\*.

(A) Zurita.
\* Quoiqu'en dise ici Ferreras, la querelle ne fut entierement terminée qu'en 1486. comme il le marque lui même sous cette année. Le nom de Rémença que portoient ces Vassaux, & qui signisie Rachat, leur venoit de ce qu'ils étoient si dépendans de leurs Seigneurs, que semblables à des Esclaves, ils ne pouvoient sans leur permission, qu'ils m'achetolent qu'à prix d'argent, dispo-Ler ni d'eux, ni de leurs biens, ni de Teurs propres enfans. Ils étoient soumis à des Tributs infames & onéreux qu'ils appelloient mauvais Usages & mauvailes Coutumes, & auxquels des Serfs anêmes n'auroient pas voulu consentir. Ces mauvais Ulages venoient, suivant Pierre Tomich, le seul Historien ancien qui parle de leur origine, de ce que les Barons & Seigneurs de la Principauté de Catalogne, voulant continuer de viwre dans leurs Terres, après l'invalion de l'Espagne par les Maures, furent obli-

gés d'en acheter la liberté, en consentant que leurs Vassaux Chrétiens fussens Tributaires des Barbares avec toutes cesobligations. L'Empereur Louis le Pieux les conserva, en faveur des Seigneurs Chrétiens, quand il recouvra la: Principauté de Catalogne, pour punir les Chrétiens qui y étoient sujets, de n'avoir point osé prendre les armes contre: les Mahométans, quoiqu'il les y eût: fortement sollicités. On appelloit aussir ces Vassaux Pages de Romença, comme on le verra dans une Note sous l'année: 1486. Zurita, Liv. 20. chap. 52. & 67. \*\* Les Villes où sont érigées à présent les Tribunaux particuliers de l'Inquisition en Espagne, & où demeurent toujours quelques Inquisiteurs subalternes ... font Tolede, Cuença:, Murcie, Valladolid, Compostelle, ou Saint Jacques, Logrono, Séville, Cordoue, Grenade, Valence, Saragosse & Barcelonne, Mariana, Liv. 24. an. 1478.

Le trentième jour d'Août mourut Louis XI. Roi de Anne's de France, qui avoit ordonnéauparavant, par le Conseil de 4483. Mort Saint François de Paul, de rendre le Roussillon au Roi Louis XI. Roi Don Ferdinand, chargeant l'Evêque de Lombes de faire de France, cette restitution, & le Gouverneur de Perpignan de remetqui ordonne tre cette Ville; mais l'Evêque aïant appris en route la mort sestitution du du Roi, ne voulut plus rien faire sans le consentement des Rouffillon, Régens du Roïaume, qui lui firent dire de ne point passer outre jusqu'à nouvel ordre. Ce Prince légua aussi à l'Eglise de Saint Jacques en Galice deux mille Couronnes d'or, pour faire deux grosses Cloches, & une grande & forte Tour, dans laquelle on les pendit (A).

En Portugal, le Duc de Bragance continuoit d'entretenit Briganceaug- une correspondance avec les Rois Don Ferdinand & Doña mente la de-TC l fiance du Roi Isabelle; mais le Roi Don Jean, à qui il étoit suspect, inde Portugal. tercepta plusieurs Lettres, qui augmenterent beaucoup sa défiance. Le Roi apprit encore, que Gaspard Jusarre avoic sçu d'un de ses freres, qui étoit au service du Duc de Bragance, que ce Duc & ses freres conspiroient contre sa vie, pour mettre la Couronne sur la tête du Duc de Viseu. Ne croïant point, après ces témoignages & d'autres indices, pouvoir douter des mauvaises intentions du Duc de Bragance, il usa de dissimulation jusqu'à la fin du séquestre du Prince Don Alfonse son fils, que l'Infante Dona Béatrix tenoit à Moura (B).

Portugal.

Fin du & Après Pâques, la Reine Doña Isabelle de Castille envoir questre entre le Pere Ferdinand de Talavéra en Portugal, pour mettre Castille & de fin au séquestre entre les deux Rosaumes. Dans le même tems le Roi Don Jean fit partir au même effet pour Moura. Don Pedre de Noroña son premier Majordome, le Docteur Jean Téxéyra, son Chancelier, & le Pere Antoine, son Confesseur, qui munis de ses pouvoirs, donnerent mainlevée du dépôt, & de toutes les obligations qui y avoient rapport. Après que cela fut fait de part & d'autre, l'Infante Doña Béatrix remit le Prince Don Alfonse entre les mains des Plénipotentiaires du Roi, qui l'attendoit à Evora, où le Prince fut conduit avec un nombreux cortége de Seigneurs. Le Pere Ferdinand de Talavéra reçut l'Infante Doña Isabelle, qui accompagnée du Duc de Viseu & d'autres

<sup>(</sup>A) Pulsar.
(B) Zurita, Ressende, & les

# D'ESPAGNE. XI. PARTIE. Siec. XV. 313

Gentilshommes de la Maison de ce Prince, se rendit sur la Frontière de Castille, où elle étoit attendue de l'Archevêque de Toléde, du Comte de Féria & d'autres Seigneurs,

1483.

qui la menerent, comme je l'ai dit à Victoria.

Le Duc de Bragance, qui n'ignoroit point les soupçons Le Duc de qu'avoit le Roi Don Jean de ses liaisons avec les Rois de Bragance est Castille, se persuada que son absence de la Cour ne contri- lui fait son buoit pas peu à les confirmer. Dans cette pensée il alla à procès. Evora baiser la main au Roi Don Jean, de qui il sur recu avec réserve & précaution; mais aïant voulu se purger du soupçon que l'on avoit de lui, le Roi lui ordonna de se rendre prisonnier. Ainsi le Duc sut mené du Palais dans une prison sûre le vingt-cinquieme jour de Mai, & le Roi donna ordre sur le champ de lui faire juridiquement son procès. A cette nouvelle le Marquis de Monté-Mayor & le Comte Retraite de . de Faro ses freres se retirerent aussi-tôt en Cassille, le pre-freres, & de mier du côté de Ciudad-Rodrigo, & le second par l'Anda-ses enfans en lousie; la Duchesse de Bragance envoïa aussi ses trois fils Castille. dans ce Rosaume, où la Reine Doña Isabelle leur donna volontiers asile, en considération de l'étroite parenté qu'ils avoient avec elle.

Le procès du Duc de Bragance firt bien-tôt terminé, Condamnacomme le marque un François, qui a écrit l'Histoire de tion du Duc. Portugal avec beaucoup de soin, & qui rapporte des circontances singulieres de cette affaire \*. Le Duc sut condamné à mort comme traître, avec confiscation de tous ses biens au profit du Roi : nouvelle qu'il reçut en Chrétien & en vral Héros, se disposant comme un homme qui n'a d'autre crainte que celle de Dieu, à fubir la peine prononcée par l'Arrêt qui fut exécuté le vingt-uniéme jour de Juin dans la Place d'Evora. Une heure après l'exécution ; les Chanoines de l'Eglise Gathédrale de la même Ville allerent avec le plus de solemnité qu'il leur sut possible, enlever de dessus l'é-

rieur a celui de ce Rival. De-là vient aussi que les Amateurs de l'Hiltoire regrétent avec raison de n'en point avoir la continuation qu'il avoit faite ; jusqu'à la fin du Régne d'Alfonse VI. ou à l'année 1668. & dont il est à souhaiter, que Mrs de la Neufville ses fils, qui en sont les possesseurs, cessent de priver le Pu-

<sup>. \*</sup> Il n'y a pas de doute que FERRERAS [.] exempt de défauts , est beaucoup fapéne parle ici de Monsieur le Quien de la Neufville, puisque c'étoit alors le seuf François qui eût écrit l'Histoire de Porsugal. D'ailleurs, quand on n'auroit pas cette raison, l'on ne pour sit confondre cet Historien avec Monsieur de la Cléde, le second & dernier François qui est entré dans la même carriere, parce que son ouvrage, sans être blica

INNE'E DE J. C. \$483h

chafaud le corps du Duc, qu'ils porterent avec toute la pompe funébre au Monastere de Saint Dominique, où ils le mirent en dépôt dans la grande Chapelle. Le Roi Don Jean prit le deuil pour trois jours, & peu après le Marquis de Monté-Mayor & le Comte de Faro son frere furent déclarés Traîtres. Tout cela étoit déja fait, lorsqu'arriva en Portugal le Seigneur Don Emanuel, frere du Duc de Viseu, qui avoit été en ôtage en Castille, & qui étant allé baiser la main au Roi, en fut reçu avec de grands témoignages d'estime (A).

Guerre Ci-Roïaume de Grenade.

Pendant ce tems-là le Roi Abul-Haseen, qui étoit à Maville dans le laga, voulant accréditer la haine qu'il portoit aux Chrétiens, envoia un Corps d'Armée pour s'emparer de Taron; mais les Troupes de la Frontière étant accourues, le Commandant Mahoméran fut contraint de se retirer. Celui-ci passa alors avec son Armée sur les Terres de l'obéissance d'Abo-Abdéli, qui marcha à lui avec ses Troupes, & lui livra uns rude combat, dans lequel les gens d'Abo-Abdéli furent les

plus maltraités (B).

Abul-Haf-Grenede.

Lorsque le Roi Abo-Abdéli eut recouvré la liberté, les: cen rétabli sur Grenadins mécontens des conditions avantageuses qu'il avoit accordées pour sa rançon, commencerent à lui témoigner peu d'affection; & Abul-Hascen son pere, charmé de cette conjoncture, travailla à les indisposer davantage par le canal des Alfaquis de leur Secte, qui prêcherent & publierent, que tout ce qu'Abo-Abdéli son fils avoit fait, étoit contraire à leur Religion. Ainsi Abo-Abdéli ne se crojant pas en sûrere à Grenade, en sortit avec sa femme & ses enfans, & se regira à Almérie; & dès qu'il sut parti, les Grenadins envoierent querir à Malaga Abul-Hascen, qui vint, & fut de nouveau reçu pour Roi (C).

Dona Catherine de Navarre.

En Navarre, le Roi François Phœbus étant mort, on proclama Reine Doña Catherine sa sœur, que Louis XI. Roi mée Reine de de France protégeoir, & le Cardinal de Foix y mit pour Viceroi Monsieur d'Avénas Jean de Foix, Seigneur de Narbonne, & oncle du feu Roi & de Doña Catherine. woulut s'emparer de certe Couronne, & sollicita à cer effer L'appui du Roi Don Ferdinand; mais celui ci ne jugea point

<sup>(</sup>A) Les Historiens de Portugal. (B) ZURITA.

<sup>(</sup>C) MARMOL, Liv. 2.

D'ESPAGNE. XI. PARTIE. Siec. XV. 615
à propos de s'intéresser dans cette querelle, & l'autre échoua dans son entreprise, parce que sa niéce sut soutenue du Roi de France, quoique la Reine Doña Isabelle garnît de Troupes les Frontières de Navarre, pour s'opposer aux François, en cas qu'ils sissent de ce côté-là quelques mouyemens (A).

(A) GARIBAY & ZURITA

Ein du Tome VII.

•

·

.

· -



# TABLE

## DES MATIERES.

۸

BDILI, (Ismaël) Roi de A Grenade est en guerre avec le Roi DonHenri IV.de Castille, 10, 12, 13. & seq. Demande inutilement la paix, 18. Continue la guerre, 25. & seq. fait une irruption dans le Royaume de Jaen, 69. Les Castillans lui enlevent plusieurs Places, 98, 103. & seq. Troubles à ce sujet, 102. Consent à payer le tribut au Roi de Castille, 123. Fait une nouvelle Tréve avec ce Prince, 128. Sa mort, 166 Abdulac, Roi de Fez, leve une armée pour s'oppoler aux Conquêtes d'Alphonse V. Roi de Portugal, 63. Assiége deux fois inutilement Alcaçar - Ceguer. Ibid. 71, 80

Abul - Abdala, ou Abo - Abdéli, est appellé au Trône de Grenade à la place de son pere, 582. Marche contre les Castillans, 594, & 595. Leur donne Bataille, 596, & seq. Il est fait prisonnier, 597. Il est mené à Cordouë, 600. Il obtient sa liberté & retourne dans son Royaume, 605. Ses sujets ne veulent plus leur obéir 614. Il est contraint de quitter le Trône, ibid.

Actions vigoureuses de quelques Castillans, 28. Des Habitans d'Alcaraz, 47. De deux Seigneurs Espagnols, 55. De D. Rodrigue Ponce, 97. D'une Dame Espagnole, 176. De D. Garcie Bravo, 462. D'un Chrétien, 593

Acuna (Don Jean d') Comte de Valence; sa mort, 433 Æneas Silvius Picolomini, élû Pape après la mort de Calixte III. 62. Voyez Pie II.

Agreda. Congrès tenus en cette Ville, 5,8

Alarcon (Ferdinand) se vantoit d'avoir trouvé la Pierre philosophale. Il étoit le conseil de l'Archevêque de Toléde, 412 Albert (Jean d') Maréchal de

France, est envoyé par Louis XI. au secours de Jean IL Roi d'Aragon, 109 Albohacen, Aliaben - Azan, ou Abul - Hascen, monte sur le

Abul - Hascen, monte sur le Trône de Grenade, après la mort d'Ismaël Abdili, 166. Il fait une irruption dans le Royaume de Murcie, 490. Signe une Trève de trois ans avec le Roi de Castille, 510. Il fait le siège d'Alhama, 574. & seq. devient cruel envers ses Sujets, 582, est détroné. Ibid. remonte sur le Trône,

liii

Tome VII.

71, 80
Alcantara, grands Maîtres de cet
Ordre. Don Gomes de Caures &
Solis, 358. Don Alphonse de
Monroy. Ibid. Don Jean de Zusiiga, 286

Alhama. Siéges & prises de cette Ville, 569. & seq. 574, & seq.

Don Alphonse, V. Roi d'Aragon, ratisse un Traité de paix avec le Roi de Castille, 24. Fait ses esforts pour terminer les différends entre Don Jean II. Roi de Navarre, & Don Carlos son sils, 49. Sa maladie, 59. Sa mort & son testament, 60. Son portrait. ibid.

Don Alphonse V.Roi de Portugal, envoye une flotte à Ceuta contre les Mahométans d'Afrique, 24. Il en fait partir une autre pour les côtes d'Italie contre les Turcs, 37. Porte la guerre luimême en Afrique, où il se rend maître d'Alcaçar-Ceguer, 62, 126, 2-5. Y fait la Conquête d'Arzile, 294. & seq. cherche à marier Dona-Catherine sa sœur avec Don Carlos Prince de Navarre, 62. Il institue une Confrairie pour le rachat des Captifs, 114. Il fait demander en mariage l'Infante Doña Isabelle de Castille, qui le refuse, 234. Sonde les esprits des Castillans après la mort du Roi D. Henri IV. 414. & seq. Il veut épouser Dossa Jeanne, fille prétendue de D. Henri IV. 419. Demande au Pape dispense pour l'épou. cr, 423, 481.

Il l'obtient, 508. Elle est révoquée, 525. Il est fiancé avec cette Princesse, 428. Déclare la guerre à Don Ferdinand, Roi de Castille. 419. Entre dans la Castille, 427. S'y fait proclamer Roi, 428. Va secourir Burgos, 439. Prend Cantala Piedra, 441. Ses autres expéditions, 445, 456. Est battu par Don Ferdinand, 458. & feq. ne veut point entendre à la paix, 468. Fait enfin une Trève, 469. Retourne dans son Rosaume, 470. Son voyage en France, 480. Il est mécontent de cette Cour, 109. Dans son chagrin il prend la résolution de se retirer du monde. ibid. Il part pour ses Etats, 510. Mande à son fils de se faire reconnoître Roi, ibid. de retour en ses Etats il consent à la Paix avec la Castille, 138. Sa mort,

Don Alphonse, sils de Don Jean II. Roi de Navarre, céde la grande Maîtrise de Calatrava, & ses autres droits,

Don Alphonse, Infant de Castille, frere du Roi Don Henri IV. est reconnu son héritier présomptif, 144. Il est fait grand Maître de S. Jacques, 115. Est proclamé Roi de Castille par les Seigneurs Mécontens, 152, 187. Son amour pour la Justice, 204. Sa mort, 217

Don Alphonse, Infant de Portugal, fils du Prince Don Jean. Sa naissance, 428

Don Alphonfe, Premier Duc de Bragance. Sa mort, 95 Ampurdan. Troubles dans cette Province, 485

Anase, Ville d'Afrique détruite par les Portugais, 233

TABLE DES Andalousie. Troubles dans cette Province, 157, & seq. 171, 381,449 Aragon. Troubles dans ce Roïaume, Aragon (Don Alphonse d') Duc de Villa Hermosa, frere du Roi de Castille, est nommé Général des saintes Congrégations, établies contre les voleurs, 477 Aragon (Don Alphonse d') fils natutel de Don Ferdinand Roi de Castille, est nommé Administrateur de l'Archevêché de Saragoce, Aragon (Don Jayme d') rebelle au Roi d'Aragon, & puni par ce Prince, Aragon (Don Jean d') fils du Roi Don Jean d'Aragon, Archevêque de Saragoce. Sa mort, Aranda. Tenue d'un Concile en cette Ville, 3 5 I Arcos. Origine de la division de cette famille & de celle de Médina Sydonia, Arévalo (le Duc d') est fait Duc de Plasencia, Arras (Guillaume d') Cardinal, envoyé en Castille par Louis XI. pour faire la proposition du mariage de l'Infante avec le Duc de Berry, Arzille, Ville d'Afrique, prise par le Roi de Portugal, 294, Assemblée du Clergé de Castille à Ségovie, Avila. Don Alphonse Tostat, Evêque de cette Ville, Auto da Fe. Arrêt de l'Inquisition, 166. Voyez Inquisition. Azambuja, Portugais, jette les fondemens du Fort, & de la

MATIERES Ville de S. Georges aux Indes.

B

BA E'S A. (la Ville de) se sou-leve en faveur de Don Ferleve en faveur de Don Ferdinand Roi de Castille, 442. Troubles en cette Ville, 490. Barcelone. Est assiégée par le Roi d'Aragon, 112, 317, & seq. 321. Elle capitule, 322, & seq. Le Roi d'Aragon y tient les Etats, 449. La Reine de Navarre les y tient aussi, Barcelonois. Zéle qu'ils témoignent pour Don Carlos fils du Roi d'Aragon , 85 , 86, 107. Ils veulent s'ériger en République, Bayonne. Assiégée inutilement par les Portugais, Beaumont. ( Jean de ) Viceroi de Pampelune, Benavides ( Don Diegue Sanchez de ) ses glorieuses expéditions contre les Mahométans, Biscaye. Troubles en cette Province, 262, 269, & seq. Doña Blanche de Navarre livrée au Comte de Foix, 109. Sa mort , 141. Borgia (Rodric de) est fait Cardinal par le Pape Calixte III. Bourgogne. (le Duc de) Sa mort, Bragance. (le Duc de) Agit contre le Roi de Portugal, 567, 612. Il est arrêté, 613. Condamné à mort & exécuté, ibid. & seq.

Burgos. Cette Ville se déclare en faveur de Don Ferdinand Roi de Castille, 435. Son Château ek affiégé par ce Prince, 435, Liii ij

& seq. 442. Il capitule, 451 & seq.

C

CABRERE. (Don André)
est fait Marquis de Moya
par Don Ferdinand, Roi de
Castille, 549
Cacérés. Troubles en cette Ville
appaisés par Dona Isabelle Reine de Castille, 499
Cadix. (le Marquis de) Excite de
grands troubles à Seville, 289.
& seg. Il est fait Duc par le

Calatayud. Etats d'Aragon tenus en cette Ville, 557 Calatrava. Grands-Maîtres de cet Ordre. Don Pedre Giron, 169. DonRodrigues Telles Giron, ibid.

Roi Don Ferdinand de Castille

Calixte III. (Don Alphonse de Borgia) succede au Pape Nicolas V. 9. Canonise S. Vincent Ferrier, ibid. Fait une promotion de Cardinaux Espagnols, 34. Fait publier une Croisade en Aragon contre le Turc, ibid. Une autre en Portugal, 37. Sa mort,

Canaries. Conquêtes de cette Islepar les Espagnols, 5.9,581 Cardenas. (Don Alphonse de ) Est élû Grand Maître de l'Or-

dre de S. Jacques par le chapitre de la Province de Léon, 388. Il est reconnu canoniquement, 504

Cardone (Don Jayme de) Evêque d'Urgel créé Cardinal par le Pape Pie II. 95. Sa mort,

Don Carlos, Prince de Navarre, fils de Don Jean II. Roi d'Aragon le révolte contre son pere,

21, & seg. Il est défait par le Comte de Foix son beau-trere, 35. Il passe en France où il est bien reçu, ibid. De-la il se retire à Naples auprès du Roi son oncle, ibid. Il est déclaré Roi par les habitans de Pampelune, 49. Se reconcilie avec son pere, co. Lui offre de se rerirer de la Sicile, 61. Il va le trouver, 70. En obtient un accommodement, 75. En est bien reçu à Barcelone, 76. & seq. Il reçoit de la part du Roi de Portugal des propositions de mariage, avec Doña Catherine sœur de ce Monarque, 77. Il est de nouveau brouil!é avec son pere 🕻 78. Il est arrêté, ibid. Les Catalans & les Aragonois demandent sa liberté 79, 85. & Jeg. Il est remis en liberté, 87. Il est proclamé héritier présomptif, 89. Il songe sérieusement à son mariage, qui est traversé par son pere, 89 Sa mort, 91. On lui attribue de faire des miracles

Carrillo (Don Alphonse) Archevêque de Toléde, jette un interdit sur la Ville, 64. Il se ligue avec plusieurs Seigneurs contre le Roi Don Henri IV. de Castille, 66. Il fait remettre un Mémoire à ce Monarque, 72. Se reconcilie avec lui, 84. Sa perfidie est découverte, 121, 122. Il fait une nouvelle ligue contre son Roi, 130. & seq. 146, 150. Il veut enlever le Roi, 178. Ses démarches pour le mariage de l'Infante de Caltille,avec Don Ferdinand , Prin\_ ce de Navarre, 239, 240, 243. Il délivre l'Infante, 24. Il

TABLE DES assemble un Concile Provincial à Aranda, 351. Il se retire mécontent de la Cour de Don Ferdinand Roi de Castille, 412. Refuse de se soumettre à ce Prince, 421. Il abandonne le parti du Roi de Portugal, 462. Il se reconcilie avec le Roi Don Ferdinand, 519. Sa mort, 180 Carrion, Ville de Castille. Troubles dans cette Ville, 373, & seq. ils sont appailés, Catalans. (les) se révoltent contre Don Jean II. Roi de Navarre & d' ragon, en faveur du Prince de Viane, fon fils, 87, & feg 106, ils sont battus par ce Monarque, 111. ils assiegent en vain la Reine d'Aragon dans Girone, 108. Ils en forment une seconde fois le siège, 113. Ils se metrent sous la protection du Roi de Castille, 81. Lui envoyent une nouvelle Députation, 100. & seq. L'invitent à prendre le Titre de Roi d'Aragon & de Valence, 115. Ils reçoivent une Ambassade de Louis XI. Roi de France, 93. Abandonnés du Roi de Castille,

d'Anjou, & le Due de Lorraine son fils 184 Catalogne. Irruption des François en cette Province, 449 Doña Catherine Infante de Por-

Ils appellent à leur Principauté

Don Pedre Infant de Portugal,

124. Lui substituent le Duc

tugal, promife en mariage à Don Carlos, Prince de Viane, 77. Elle se retire dans un Monastere après la mort de ce Prince, 24.

MATIERES. Doña Catherine de Foix, sœur de François Phæbus, Roi de Navarre, lui succede, 188. & seq. elle est proclamée Reine . 614. & seq. elle est demandée en mariage, pour le Prince Don Jean de Castille. Cerdan, (Don Antoine) Cardinal ancien Evêque de Messine. Sa mort, Chabarry (Don Nicolas de) Evêque de Pampelune. Sa mort tragique, Coca. (Congrès de ) 178 Comette extraordinaire, . 172 Concile Provincial tenu à Aran-Congrégation établie entre les Villes de Castille contre les Brigands, 477. Les Grands de Castille s'y opposent, 496. Elle est reçue à Séville, · Le Roi Don Ferdinand en tient une assemblée, 512. Elle tient une Jonte à Pinto, Congrès. D'Agreda, 5, 8. De

une assemblée, 512. Elle tient une Jonte à Pinto, 587 Congrès. D'Agreda, 5, 8. De Mantoue, 65. De Coca, transferé à Madrid 178, 179, 185 Convertis (Les nouvaux) maltraités dans plusieurs Villes de

Castille, 265, 329, & seq.

Hs veulent s'établir à Gibraltar;

Cordoue. Troubles dans cette Ville, 189,496. Soulevement contre les nouveaux Convertis, 329, & feq.

Cueva (Don Bertrand de la )
Comte de Ledesma, se démet
de la grande Maîtrise de S. Jacques pour servir les interêts du
Roi de Castille, 144. & siq.
Il est fait Duc d'Albuquerque,

145

ħ

D'a g v a , Franciscain , meurt en odeur de sainteté, 127

E

LNE, Ville du Roussillon, secoue le joug des François, 359. Est asséée, 400. Sa prise, 401 Estrémadure. Troubles en cette Province, 174, 504 Exemples de sidélité & de bravoure d'une Dame Espagnole, 176. D'amour fraternelle, 529

F

fe ligue avec le Roi de Grenade coutre Don Henri IV.
Roi de Castille, 43. Il perd une
Bataille & plusieurs Places,
45, 46 Demande du secours
au Roi de Grenade, à qui il
permet de livrer la Ville de
Lorca, 52. Est contraint de
se retirer dans le Château, 53.
Il le remet ensin aux troupes
du Roi de Castille, 54. Il rentre en grace avec ce Monarque, ibid. & seg.

Don Ferdinand, fils de Jean II.
Roi d'Aragon, est déclaré héritier présomptif de la Couronne d'Aragon, 92, 142, 185,
231. Il remporte une victoire
en Catalogne contre Don Pedre de Portugal, 163. Il force
le Duc de Lorraine à lever le
siège de Girone, 208. Il court

risque d'être pris, 209. Il passe en Castille, où il épouse l'Infante Dona Isabelle. 248. & seq. Il envoye à ce sujet une députation au Roi de Castille, 251. & seq. Il se reconcilie avec ce Prince, 3 70. Il marche au secours de son pere qui étoit alliégé dans Perpignan, par les François, 362. Il en fait lever le siège, 365. & seq. Il présents inutilement la Bataille aux François, 366. Il retourne à Barcelone, 367. Vient une seconde fois au secours de son pere, 397. Il est reçu Chevalier de la Toison d'or par les Ambassadeurs Bourguignons, 379. Il est déclaré Roi de Castille & de Léon, avec Doña Isabelle, après la mort de Henri IV. 405. Il s'y fait reconnoître, 407. & seq. Il fait son entrée à Toléde 408. Il prend conjointement avec la Reine Isabelle, des mesures pour s'opposer au Roi de Portugal qui lui avoit déclaré la guerre, 413, 430.. Il marche contre ce Prince, 432. Il lui propose un Duel, 433. Il est contraint de se retirer à Valladolid, ibid. Il emprunte l'argenterie des Eglises pour subvenir aux frais de la guerre, 434. Il va au secours des Habitans des Burgos, 436, 437, & seq. plusieurs Seigneurs se déclarent en la taveur, 45, 464. Il gagne une victoire sur le Roi de Portugal, 458. Fait le siège de Canta la Piedra, 468. Fait une Trève avec le Roi de Porugal . 469,538

il aide son pere à pacifier les troubles de Navarre, 473, il fait la paix avec la France, 445, 519, 525. Il est élû administrateur de l'Ordre de S. Jacques, 479. Il reçoit une Ambassade d'Angleterre, 488. Il tient une assemblée de la sainte Conféderation, 512. Il envoye des troupes sur les côtes de Guinée, & aux Canaries pour en achever la conquête, 515. Sa sévérité utile à l'Andalousie, 517. Il est proclamé Roi d'Aragon après la mort de son pere, ibid. 541. Il passe dans ses nouveaux Etats, 541. & seq. Son zéle pour l'administration de la Justice, (47. Il fait des préparatifs Contre les Turcs, qui étoient venus en Italie, 550. Il travaille à rétablir le bon ordre en Galice, 555. & seq. Sa fermeté pour soûtenir ses droits contre le Pape, 568. Il signe une Tréve de trois ans avec le Roi de Grenade, (10. Il marche au secours d'Alhama assiégée par les Grenadins, qui avoient rompu la Tréve, 571,575. Il fait le siège de Loja, qu'il est obligé de lever, 577. Il entre dans le Roïaume de Grenade, 600. & seg. Ses expéditions, 601. & seq. Il tetourne à Cordoue, 603. Il rend la liberté au Roi de Grenade, 605. Il tient les Etats à Madrigal , 464 , à Toléde , 546, à Calatayud, 557, à Tarazone, Don Ferdinand, Infant de Portugal. Sa mort, S. Ferdinand, Infant de Portugal. Son corps est apporté d'Afri-

TABLE DES MATIERES.

ere à pacifier les que à Lisbonne, 326
Navarre, 473, il avec la France, épouse Dona Jeanne nfante d'Aragon, 484
l'Ordre de S. Jacreçoit une Ambaserre, 488. Il tient ede la sainte Con-

Foix, (le Comte de) Gaston IV. marche contre Don Carlos, Prince de Viane, qui étoit en guerre avec son pere, 22. Il fait un Traité avec Don Jean IL Roi de Navarre & d'Aragon. qui le désigne son successeur. 23. Il va contre les Catalans. 109. & seq. Fait une irruption en Castille, 161. Il se retire en France, 162. Il fait une ligue avec la Reine d'Aragon 109. Il entre avec une armée dans la Navarre, 255. Se retire une deuxième fois en France, où il y perd Gaston son fils 256. Il est mécontent du Roi Don Jean, 273. Il tient les Etats à Olise, 325. Sa mort, ibid. &

Fonseca (Don Alphonse) Archevêque de Séville. Sa morr,

Fontarabie. Assiégée par les François, 452, 462, 469. Elle est délivrée, 453, 472 François (les), se rendent mastres du Roussillon, 114. ils en sont chasses, 359. Plusieurs sont égorgés à Elne & à Perpignan, ibid. & seq. Ils sont leurs essent de Perpignan 448. prenparent de Perpignan 448. prennent plusieurs Places, 482. 485. Font une irruption en Catalogne, 449. Ils entrent dans la Biscaye, & forment trois fois inutilement le siège de Fontarabie, 452, 453, 462, 469, 472

G

Alice. Guerre civile en J cette Province, 431. Autres troubles, 589. & seq. Ils sont appailés, 590 Gaston, fils du Comte de Foix. Sa mort, S. Georges. Fondation du Fort & de la Ville aux Indes, 585 Gibraltar. Assiégée par les Chrétiens, 103. Ils s'en rendent maîtres, 104. Elle est prise par le Duc de Médina Sydonia, 171 ron ( Don Perdre ) Grand-Mai. tre de Calatrava, aspire à la main de la Reine douairiere de Castille, 7. & seq. Il rentre en grace avec le Roi de Castille, 56. Dona Isabelle, Infante de Castille, lui est promile en mariage par le Roi, - 169. Il résigne la grande-Maïtrise de Calatrava à Telles Giron, son troisième fils, ibid. Sa 170 mort, Giron (Telles) Don Rodrigues, fils de Don Perdre Giron, Grand-Maître de Calatrava, 169. Sa · mort, Girone. ( la Ville de ) est assiégée par le Duc de Lorraine, 208, 231, 232. Sa prile, 253 Girone. Etats des affaires dans cette Principauté, 166, 253 Don Gomes de Capres & Solis, Grand - Maître d'Alcantara. Sa 358 · mort,

Gonçales, Evêque de Jaën, meutt prisonnier chez les Infidéles, est honoré comme Martyr, 34 Gonçales de Mendoza (Don Pedre ) Evêque de Calahorra, est nommé à l'Evêché de Siguença, 211. Est créé Cardinal, 342. & seq. Il est nommé à l'Archevêché de Séville, 339. Ensuite à l'Archevêché de Tolé-Grenadins, guerre civile dans ce Roïaume, 614 Grenade. Leurs guerres avec les Castilans, 10, 12, & seq. 18, 25, & seq. 69, 98, 102, & Jeq. 257, 301, 490, 565, 569, & seq. 577, & seq. 579, 590, 593,606, & seq. Doña Guiomar de Castro, Maitresse de Don Henri IV. Roi

de Castille, 50

TTARO (le Comte de ) est fait Connétable de Castille,

Don Henri IV. Roi de Castille. Son avénement au Trône, 2. Il renouvelle un Traité d'alliance avec la France, 3, 19. En fait un autre avec Don Alphonse, Roi d'Aragon, 5, 24. Il réclame pour l'Ordre de S. Jacques les Commanderies du Roïaume d'Aragon, 36. Propole des accommodemens au Roi de Navarre, 4. Prolonge la Tréve avec ce Prince, 7. Fait une alliance avec lui, 39. Prend la résolution de porter la guerre dans la Navarre, 81. Il entre dans ce Roïaume & se rend maître de plusieurs Places, 82. & seq. retourne dans ses Etats.

TABLE DES MATIERES,

81. Il refuse de rendre les Places qu'il avoit prises, 93. Conclud enfin un accommodement avec le Roi de Navarre & d'Aragon, 96. Recoit: les Catalans, qui s'étoient mis sous la protection, & leur envoye des troupes, \$2, 100, 113. Est déclaré Souverain de la Catalogne, 114. Refuse de prendre le Titre de Roi d'Aragon & de Valence, 114. Accepte la médiation du Roi de France, 117, 119. Abandonne les Catalans, ibid. Fait la paix avec le Roi d'Aragon, 129. Son mariage avec l'Infante Dona Jeanne, sœur du Roi de Portugal, 6, 7. 11, 12, 14. H déclare la grossesse de la Reine, 82. Fait reconnoître pour son héritiere la fille dont la Reine étoit accouchée, 95, 226. & 149. 250, 402. La fiance au Duc de Guyenne frere de Louis XI. 267. Il fait informer sur son aptitude au mariage . 136. Il a beaucoup à souffrir de la part des Seigneurs de sa Cour, qui se liguent contre lui, 11, 18. 66,72,74,80,84,121,130, 136, 144, 147.

Il est déposé publiquement par ces Seigneurs, 151. Il marche contre eux, 149, 153, 154, & seq., 171, 172, & seq. 177, 190, & seq. 192. Court risque d'être enlevé 133, 186, 215. Il a une conférence avec les mécontens, 136, 201. Conclud un accommodement avec eux, 221. & seq. Veur faire le procès à l'Archevêque de Toléde, 278

Récoit une Députation de la part de Don Ferdinand d'Aragon au sujet de son mariage avec Dofia Isabelle sa sœur, 251. Il se. reconcilie avec elle & Don Ferdinand, 349, 370. Il refuse de la faire recomnoître pour son héritiere, thid. & seq. Demande une Croifade au Pape contre les Grenadins, 10. Ses guerres contre cette Nation, ibid. 11,& seq. 19, 24, 27, 28,& seq. 33, 39, 40, 41, 56, 103, & feq. 128. Il tient les Etats à Ocanna, 224. A sainte Marie de Niéva, 344. Ses Actes de piété, 9, 65. De Justice, 59. De rigueur, 64. D'injustice 179, & seq. Ses amours, 50, 64. Sa meladie, 370, & seg. 401. Sa mort, 402. Son portrait, 401 Don Henri, Infant, oncle du Roi de Portugal; sa mort, Don Henri, Infant d'Aragon palse en Castille pour épouser la prétendue fille de Don Henri IV. 328. Le Roi Don Ferdinand lui rend les Domaines de son pere, Hiéronimites de Tendilla à Mantoue. Fondation de ce Monastere, 65. De sainte Marie du ibid. Historiens, qui ont écrit les actions de Don Ferdinand & de Dona

1

Isabelle de Castille,

S AINT JACQUES. Troubles
dans ce Diocèle, 68, 81. Ses
Archevêques. Don Rodrigues
de Lune,
J7
Les Grands-Maîtres de l'Ordre de
K kk

S. Jacques. Don Bertrand de la Cueva, 144. Don Alphonse Infant de Castille, 145. Le Marquis de Villéna, 188. Don Jean Pachéco, 386. Don Rodrigue Manrique, Comte de Parades,

Jaen. Sédition dans ce Royaume contre les nouveaux Convertis, 332. & seq.

Ses Evêques. Don Gonçales, 34.
Don Inigo Manrique, 581. Don
Louis Oslorio, 581.

Don Jean II. Roi de Navarre, renonce au droit qu'il avoit sur la Castille, 5, 8. Il prive Don Carlos, son fils, de la successon au Trône, & y appelle Leonore sa fille cadette avec le Comte de Foix son gendre, 21. & seq. Reprend diverses Places dont son fils s'étoit emparé, 12. Désherite ce Prince dans les Etats qu'il avoit convoqués à Estalla, 48. Annule tous ces actes à la priere du Roi d'Aragon, so. Il veut faire arrêter son fils à Majorque, 70. & seq. Fait un accommodement avec lui, 75. & seq. Consent à son mariage avec Doña Catherine sœur du Roi de Portugal, 77. Il est de nouveau indisposé contre son fils. 78. Le fait arrêter, ibid. Réliste aux prieres des Catalans & des Aragonois qui demandoient son elargissement, 79, 86. Il est enfin forcé de lui rendre la liberté, 87. & seq. Il traverse le mariage de co Prince avec l'Infante de Castille. 89. Après la mort de Don Carlos il assure la Couronne à Don Ferdinand fon autre fils, 92.

Monte sur le Trône d'Aragon, vacant par la mort du Roi, 61. foûtient une longue guerre contre les Rebelles de Catalogne, 110. 141, 181. & seg. 231, : 253., 302. & seq. 317, 321. Se ligue contre le Roi de Casulle, 66, 73, 134, 206. Fait la paix avec ce Monarque, 129. Demande en mariage l'Infante de Castille pour son fils Don Ferdinand, 225, 233. Fait une Trève avec les Genois, 142. Envoye une Flotte en Sardaigne & en Sicile, 324. Fait un Trairé avec le Comte de Foix au sujet de la Navarre, 304. Il se rend maître de Perpignan & de phusieurs autres Places dans le Roussillon, 358. & seq. Il soutient 2. sois en personne le siège de Perpignan, que les François vouloient reprendre, 361. 365., 367. Il fait la Paix avec la France, 369, 448. Prend des mesures pour mettre le Roussillon en état de défense. 395- & seq. Il tente inutilement de détourner le Roi de Portugal de faire la guerre contre la Caltille, 422. Il tient les Etats à Estella, 48. A Saragoce, 231. A Monçon, 255. A Barcelonne, 449. Sa mort, 525. 540. Son caractete. Don Jean II Roi de Castille Trans-

Don Jean II Roi de Caftille Transport de son corps de Valladolid à Burgos, 20. & seq.

Don Jean, fils d'Alphonse V. Roi de Portugal. Sa naissance, 23. Il marche au secours de son pero en Castille, 454. Prend Allegrette sur les Castillans 492. Est reconnu Roi par or-

tif, 148, 163. & feg.

Doña Jeanne, Infante de Portugal, est mariée à Don Henri IV. Roi de Castille, 14. Sa grossesse est déclarée, 82. Elle accouche d'une fille, 95. Elle se retire de la Cour & se met entre les mains du Marquis de Santillane, 223. Elle proteste en faveur de sa fille, 224. Sa mort, 430

Doña Jeanne, fille prétendue de Don Henri IV. de Castille. Sa naissance, 95. File est fiancée au Roi de Portugal, & reconnue Reine de Castille, 428. Elle se fait Religieuse, 539, 551. Elle est retirée du Couvent par le Roi de Portugal, 586

Dona Jeanne, Reine d'Aragon. Sa mort, 229

Dona Jeanne, Infante d'Aragon.
Son mariage avec Don Ferdinand, Roi de Naples, 398. & feq. 484. Tient les Etats à Barcelonne, 505. Fait son entrée

à Naples, 507
Doña Jeanne, fille de Don Fernand & de Doña Habelle de Caftille, & mere de Charlequint, Sa naiffance, 543

Inquisition. Son origine en Espagne, 553. Son premier Tribunat à Séville, 554. Son premier Grand Inquisiteur, 611. Elle exerce la Jurisdiction, 568. Etablissemens de les idistirens

Fribunaux, ul

Doña Isabelle, femme de Don Alphonse V. Roi de Portugal, fait transporter à Lisbonne le corps de Don Pedre son pete,

24. Mort de cette Princesse.

Doña Isabelle, Infante de Castille. refuse la Couronne de Castille, pendant la vie de Don Henri IV. 2.18. Malgré son opposition elle est proclamée dans plusieurs Villes de l'Andalousse, 219. Est reconnue héritiere des Couronnes de Castille & de Léon, 123. Refuse de se marier avec le Duc de Berry, 241, 244. Son mariage avec Don Ferdinand d'Aragon, 235. & seq. 241, 248. Elle public un manifeste contre ce que le Roi de Castille avoit fait en faveur de sa prétendue fille, 268. Elle est proclamée Reine de Castille avec Don Ferdinand, après la mort de Don Henri IV. 405. .. 418. Elle gouverne conjointement avec son époux, 409. & feq. Célebre à la Guadabsupe les obseques de Don Henri, 497. & seq. Prend Trumlla, & plusieurs autres, Places 498 , 499 , 503. Appaile les troubles de Caceres, 499. Elle fait exercer la Justice, ; ; 1. · Addion de termete, 163. Ses ennfaus., 266. 514.5435 576. . Voyez Don Fordinand.

Dona Habelle, fille de Don Ferdinand & de Dona Habelle de Gastille. Sa naissance, 266 Elle est reconnue héritiere apréles Etats de Madrigal, 465 haifs. Ills sont, materatrés à Medi-

Kkkkij

L

E o n. Troubles dans ce Roïaume, 264. Ils sont appailés, r.63. Evêques de Léon. Venero, ou Veneris, Dona Léonore, fille de Don Jean. II. Roi d'Aragon, convoque les. Etats à Tafalla, 257. Elle est proclamée Reine de Navarre, ibid. 544. Sa mort. Lérida ( siège & prise de cette Ville par Don Jean II. Roi d'Ara-" 139 Lisbonne. Archévêque de cette Ville. Don Jaques de Portugal,

Lorraine (le Duc de ) est appellé par les Catallans, 184. Il en-· l'are avec des troupes en Catalogne, 208. Ses succès, 230. & seq. 253, 254. Sa mort, .

274. & seg. Lionis XI. Roi de France, cherche à soulever les Catalans contre leurs Souverains, 93. Ses ... prétentions sur la Couronne de Navarre 94. Il fait alliance avec Don Jean II. Roi d'Aragon, 107. 80 seq: Se rend mediateur entre le Roi d'Aragon & celui de Castille 117. & seq. Il se rend maître du Rous-zoit: tévoltés, 360 ; 362, 368? Ses efforts pour la réduire sous

TABLE DES MATIERES.

Perpignan & d'autres Places, 448, 482, 485. Il fait la paix avec le Roi d'Aragon, 369,448. Il ordonne de rendre le Rouifillon, 612. Il envoye une armée dans la Biscaye & fait faire. le siège de Fontarabie, 449, 452, 453, 469. Sa mort, 612. Lujan (Don Ferdinand de) Evêque de Siguença. Sa mort, Lune (Don Rodrigue de ) Archevêque de S. Jacques, est dépolé, (7. Ses vains efforts pour être rétabli, 68. Sa mort, 75;

## M

[Adrid (Congrès de) 178. M & seg. Madrid (Don Diegue Lopes de) intrus dans le Siège Episcopal: de Siguença, 213. Il est arrêté. ibid.. Madrigal. Etats tenus en cette Ville, 464. & seq. Manrique (Don Diegue)Comte de Treveno. Sa mort, & les troubles qu'elle occasionne, Manrique. (Don Georges), Sa. mort, 528. Il est Auteur des belles Elegies dont on fait tant. de cas en Espagne... Manrique. (Don Inigo): Evêque. de Jach, nommé à l'Archevêché c de Séville, -Manrique: (Don Pedre.) les glorieules expéditions contre les Maures, Mantoue. (Congrès de ) 65 fillon . 114. Envoye une ar- Dona Marie; Reine d'Aragon, Sa; in a series Mort, Dona Marie, Infante de Castille, la naislance, . . Ion obcillance, 392. Il prend Sainte Marie du Pas. Fondations

TABLE DES MATIERES. **de** ce Monastore . 64. Sainte Marie de Nieva. Etats tenus en cette Ville. Marthe. (la Comtesse de Sainte) Sa mort tragique, 164 Martinès (Don André) nommé par le Pape à l'Evêché de Tarazone , 527 Medina: Del-Campo. Guerre civile en cette Ville: 284 Medina Sydonia. Origine de la division de cette Maison & de celle d'Arcos.,. Mella. (Don Jean de ) Evêque de Zamora , est fait Cardinal , 34 Mérida. Siege de cette Ville, 535 Don Michel Luc, Connétable. Sa. mort, Mila. (Don Jean-Louis de') Eveque de Lérida, créé Cardinal, 34. Sa mort, Monçon. Etats tenus en:cette Vil-255, 274 Monroy ( Don d'Alphonse de.) Clavier d'Alcantara, secourt Don Henri IV. de Castille, 174. & fog. 205. & feg. 286. Il tait la guerre contre le Roi Don Ferdinand de Castille , 533 , 536. . Il est élu Grand-Maître d'Alcantara, N:

TAVARRE. Troubles dans V. ce Roysume, 273, 483.,. 507-> 545: Nicolas V. Paper Sa. mort, 9

O.

cette Ville ; 224. & seq. Olma (Pierre d') Professeur de

623 Salamanque ses erreurs condamnées. Ossorio (Don Louis) Coadjuteur de l'Archevêché de S. Jacques. nommé à l'Evêché de Jaën, (82

B.

DACHECO, (Don Jean ) Grand-Maître de S. Jacques, se ligue contre Don Ferdinand? & Isabelle de Castille, 371. &: seq. Il négocie le mariage de: Doña Jeanne, fille prétendue de Don Henri IV. de Castille, avec Don Alphonse V. Roi de Portugal, 184. & feq. Sa mort. Pampelune. Evêque de cette Ville. Don Nicolas Chabarry, 257 Paredes (le Comte de) Don Rodrigue Manrique. Est élu grand... Maître: de: S. Jacques par les. Commandeurs de Castille, 388. Sa mort, . Paul II. Pape. Cherche à appaiser les troubles de Castille, 212. Envoye deux Brefs contre l'Atchevêque de Toléde, 277. Sa: most, 358 Don Pedre, Infant de Portugal, est appellé à la Principauté de Catalogne, 124. Il se rend à a Barcelonne, 138. Conspiration : contre ce Prince; 139. Il est :: lecoura par le Duc de Bourgogne, 144. Il perd une barail-

182. & seq. CANNA Etate tenus en Perpignan ; cette: Ville fecoue :: le joug des François, 3,99. Elle : elt.alliegec, 362. & seg. 3652.

lé, 163. Il fait le siège de plusieurs Places, 164. Sa mort,

S

feg. 396, 400. & seq.

ragon.:Les François y repren-

ment plusieurs Places, 393. &

SAMAGUN. (S. Jean de) Sa mort, 540 Salamanque. Troubles en cette T

Sixte IV. succede au Pape Paul

188

٠II.

TAFALL A.Etats tenus en cette Ville, 257,558 Tarente. Prise de cette Ville par les Turcs, 540

TABLE DES MATIERES. Tarazone. Etats tenus en cette Ville, Ses Evêques. Don Pierre Ferriz. 127, Don André Martines, Tolede. Emeute en cette Ville, 187. & seq. 285, 311. & seq. 486. Etats tenus en cette Ville, 548 Ses Evêques. Don Alphonse Carillo, 180. Le Cardinal Gonçales de Mendoza, Tormes (le Comte d'Albe de) rend un service signalé à Don Henri IV. de Castille, 148. Il trompe ce Prince, 190 Torquemada (Don Jean de.) Cardinal. Sa mort, Torquemada ( Pierre de ) Dominicain, premier Grand Inquifiteur, Tostat (Don Alphonse) Evêque d'Avila. Sa mort, Truxillo. Prise de cette Ville par Doña Isabelle, Reine de Castil-Turcs. Ils prennent la Ville, de Tarente, 140. Leurs expéditions en Italie, 550

7 ALENCE. Emeute dans cette Ville contre les Mahométans, 23. Autres troubles, 523. Etats tenus en cette Ville, 523 Valladolid. Les nouveaux Convertis sont mal traités dans cette Ville, 265: Yenereo, ou Veneris, Secretaire des Brefs du Pape Calixte III. nommé à l'Evêché de Léon (2... Il est envoyé I égat en Castille, 195. Est maltraité de paroles: par les Seigneurs mécontents de ...

Castille, 196. Les excommu-Saint Victor. Sa translation, 170 Villalva (la Dame de) donne des marques de son courage & de sa fidelité au Roi Don Henri IV.

Villéna. (le Marquis de ) Sa perfisidie envers le Roi Don Henri IV. Roi de Castille, 36, 121. & seq. 130. Il veut enlever le Roi, 132. Fait déposer ce Monarque, 151. Se ligue avec le Roi d'Aragon, 134. Rend inutiles les conférences de Coca & de Madrid, 178. Continue la guerre contre le Roi de : Castille, 196, 198. Il a une entrevûe avec ce Prince, 199. Il est élû Grand - Maître de S. Jacques, 188. Reçoit du Roi de Castille les marques de cet Ordre, 200. Il veut traverser le mariage de Dofia Isabelle de Castille avec Don Ferdinand d'Aragon ,

Villena ( le Marquis de ) fils du : Grand-Maître de S. Jacques. se déclare pour Dofia Jeanne : prétendue fille de Don Henri IV. de Castille, 407. Il fait des propositions à Don Ferdinand pour le reconnoître Roi de Castille, 413. Leve des troupes contre eux, 414, 416. Mene: à Plasencia Dona Jeanne; où il : la fait déclarer Reine de Castille. 428. Fait sa Paix avec Don Ferdinand Roi de Castille ; Saint Vincent Ferrier. Sa Canoni. fation:

Vira ( Pierre de ) fait la Conquête de l'isse de Canarie, 549.). Foyez Canade.

TABLE DES MATIERES.

Urgel. Evêque de cette Ville, Don Jayme Cardone, 185 Urrea (Don Loup Gomes) Viceroi de Sicile. Sa mort, 450

Z AMORA. Siège & prise de la Forteresse par Don Fer-dinand Roi de Castille, 450, 460. & seq. Ses Evêques. Don Jean de Mella.

X

Minel. Sa mort, 400

THEN Gordo. Fameux cri- Zuniga (Don Jean de) Grand Maitre d'Alcantara,

Fin de la Table des Maiseres.

## CORRECTIONS ET ADDITIONS.

## Dans le Corps de l'Ouvrage.

Page 94. lig. 1. Henri de Marla, lif. Henri de Marle.

Pag. 167 lig. 26. Si non pour cause d'hérésie, ajoutés en note: \* Cette maxime quoique fausse & même détestable, a eu anciennement des partisans en Espagne; mais je me persuade que les Peuples plus éclairés aujourd'hui qu'ils ne l'étoient alors, sont revenus de cette erreur grossiere.

On sçait en effet que des Sujets doivent en tout tems honorer & respecter leur Souverain, & que ce seroit de leur part un crime énorme, même aux yeux de Dieu, d'oser entreprendre de le déposer & de lui resuser l'obéissance, pour quelque raison que ce soit.

Pag. 612. lig. 8. des Régens du Roïaume, lif. du Conseil établi pour le Gouvernement du Roïaume.

. . .

¥. ...

. .

1

371 / 27 2 / 1 / 272 / 4 / 4

• . • . , .